

Vi Vi Vi



BIBLIOTHEEK





## HISTOIRE NATURELLE

DES

# ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

TOME NEUVIÈME.



#### **OUVRAGES DE LAMARCK**

QUI SE TROUVENT CHEZ J.-B. BAILLIÈRE.

Pailosophie zoologique, ou Exposition des considérations relatives à l'Histoire naturelle des animaux, à la diversité de leur organisation, et des facultés qu'ils en obtiennent, aux causes physiques qui maintiennent en eux la vie, et donnent lieu aux mouvemens qu'ils exécutent; enfin à celles qui produisent, les unes le sentiment, et lès autres l'intelligence de ceux qui en sont donés; deuxième édition. Paris, 1830, 2 vol. in-8.

Système analytique des connaissances positives de l'homme restreintes à celles qui proviennent directement ou indirectement de l'observation.

Paris, 1830, in-8.

6 f.

MÉMOIRE SUR LES FOSSILES DES ENVIRONS DE PARIS, comprenant la détermination des espèces qui appartiennent aux animaux marins sans vertebres, et dont la plupart sont figurés dans la collection du Museum. Paris, in-4. 10 f.

EXTRAIT DU COURS DE ZOOLOGIE du Muséum d'Histoire naturelle, sur les animaux sans vertèbres, Paris, 1812, in-8.

## HISTOIRE NATURELLE

DES

# ANIMAUX SANS VERTÈBRES,

PRÉSENTANT

LES GARACTÈRES GÉNÉRAUX ET PARTICULIERS DE CES ANIMAUX, LEUR DISTRIBUTION, LEURS GLASSES, LEURS FAMILLES, LEURS GENRES, ET LA GITATION DES PRINCIPALES ESPÈCES QUI S'Y RAPPORTENT;

PRÉCÉDÉE

#### D'UNE INTRODUCTION

Offrant la Détermination des caractères essentiels de l'Animal, sa Distinction du végétal et des autres corps naturels; enfin, l'Exposition des principes fondamentaux de la Zoologie.

### PAR J. B. P. A. DE LAMARCK,

MEMBRE DE L'INSPITOT DE TRANCE, PROFESSEUR AU MUSÉUM D'HISTOIRE NATURFILE.

Nihil extrà naturam observatione notum.

#### DEUXIEME ÉDITION.

REVUE ET AUGMENTÉE DE NOTES PRÉSENTANT LES FILS NOUVEAUX DONT LA SCIENCE S'EST ENRICHIE JUSQU'A CE JOHN :

Par MM.

G. P. DESHAYES ET H. MILINE EDWARDS

TOME NEUVIÈME.

## A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDEGINE, RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, 17.

A LONDRES, n. BAILLIÈRE, 219, REGENT STREET.

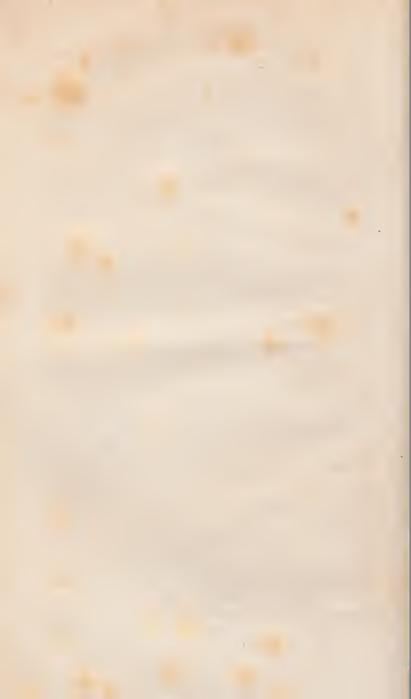

### HISTOIRE NATURELLE

DES

## ANIMAUX SANS VERTÈBRES.

#### JANTHINE. (Janthina.)

Coquille ventrue, conoïdale, mince, transparente. Ouverture triangulaire. Columelle droite, dépassant la base du bord droit, celui-ci ayant un sinus dans son milieu. Point d'opercule.

Testa ventricosa, conoidalis, tenuis, pellucida. Apertura triangularis; columella recta, labri basim ultra producta: labro ad medium sinu emarginato. Operculum nullum.

[Animal subglobuleux ayant la tête grosse, cylindracée, prolongée en trompe, terminée antérieurement en une fente buccale perpendiculaire, garnie de plaques cornées, hérissées de crochets; une paire de tentacules de chaque côté de la tête, les plus petits antérieurs; point d'yeux; pied court, portant en dessous un amas de vésicules cartilagineuses scrvant de vésicule natarice et de points d'attache pour des ampoules remplies d'œufs. Branchies formées de deux feuillets très inégaux, le plus grand multifide, quelquefois saillant hors du manteau.]

Observations. — Les Janthines sont des coquilles marines très singulières, uniques de leur famille et de leur genre, qui

ne se rencontrent jamais qu'à la surface des eaux, et dont le test, toujours violet, tant en dedans qu'en dehors, est très mince, transparent et fragile. Linné les avait rangées parmi ses Helix, quoique ceux-ei soient des coquillages terrestres, vivant à l'air libre, et tous véritablement phytiphages, ce qui est tout-à-fait étranger à l'animal des Janthines. En effet, ce dernier, comme marin, doit avoir des habitudes différentes dans sa manière de vivre; aussi a-t-il une trompe, selon M. Cuvier, ce qui semblerait devoir l'éloigner de la division où nous le plaçons. S'il paraît avoir quatre tentaenles, cela provient sans doute de ce que les deux tentaeules de heaucoup de trachélipodes marins portent les yeux élevés sur des tubercules qui sont à leur base, et qu'ici, ees tubercules plus allongés simulent des tentaeules particuliers.

Dans les Janthines, l'ouverture de la coquille présente inférieurement un angle formé par la columelle droite et par la base du bord extérieur.

Au reste, la forme particulière de cette coquille, son peu d'épaisseur qui la rend très fragile, enfin sa couleur violette, la rendent très remarquable, et indiquent que l'animal auquel elle appartient est lui-même très particulier.

Ge mollusque flotte, étant suspendu à la surface des caux par l'appendice vésiculeux qui adhère à son pied, et qu'il a, dit-on, la faculté d'enfler ou de contracter à son gré. Il ne respire que l'eau, et ses branchies sont des feuillets triangulaires attachés

au plafond de la cavité qui les contient.

Îl est dissicile encore aujourd'hui de déterminer rigoureusement la place que les Janthines doivent occuper dans la série des mollusques pectinibrauches, malgré le travail anatomique de Cuvier, malgré les recherches intéressantes de MM. Quoy et Gaimard, plusieurs points de l'organisation de ces animaux eurieux restent incertains ou inconnus. Les Janthines sont des animaux pélagiens, suspendus à la surface de l'eau au moyen d'une vésicule cartilagineuse, composée d'un grand nombre de cellules vides; ces animaux, poussés par le vent ou la tempête, ou entraînes par les courans, envahissent quelquesois d'immenses surfaces du grand Océan, et ce ne doit pas être sans étonnement que les navigateurs traversent, pendant plusieurs jours, ces

grands amas flottans d'une même espèce de Janthine. L'animal, outre cette propriété de se suspendre sur les abîmes, a d'autres caractères particuliers qui en font un mollusque à part. Sa tête est très grosse, allongée en un musle proboscidiforme, tronquée en avant et présentant, au milieu de cette troneature, une sente perpendienlaire qui est l'entrée de la bouche : cette bouche est bordée de lèvres épaisses sur lesquelles viennent se terminer les plaques buccales cartilagineuses, hérissées de sins erochets. A l'extrémité postérieure de la tête, sont placés de chaque eôté, deux tentacules inégaux : les antérieurs sont plus petits que les postérieurs, et ils sont assez rapprochés pour sembler sortir d'un même tubercule commun. M. Quoy, dans ses observations, affirme n'avoir pu découvrir aucun trace d'youx sur ces tontacules ou dans leur voisinage. Le pied est court, et, c'est sur le plan qui devrait servir à la locomotion, que se trouve attachée la vésicule dont nous avons parlé. Cette vésicule est plus ou moins grande selon les individus; on en trouve même quelquefois qui en sont complètement dépourvus, sans que pour cela ils paraissent souffrir, ou manquer de la propriété de se maintenir à la surface de l'eau. A ce sujet les observations de M. Bory de St.-Vincent et de MM. Quoy et Gaimard ne permettent pas le moindre doute. Cette vésicule, à laquelle Fabius Columna a donné justement le nom de spuma cartilaginea, est composée d'un grand nombre de cellules qui n'ont entre elles aucune communication; aussi l'on ne peut admettre comme vraies les assertions de Bosc, qui prétend que l'animal a la faculté de vider ces vésicules, pour s'enfoncer, quand il le veut, dans les profondeurs de la mer.

D'après les observations récentes de MM. Quoy et Gaimard, la vésicule des Janthines n'est pas seulement destiné à soutenir l'animal à la surface de l'eau; elle lui sert également à y fixer un très grand nombre de petites ampoules dans lesquelles les œufs sont contenus. Ces ampoules, qui ont la forme de petites graines de courge, contiennent de petits œufs en quantité considérable, tellement que M. Quoy en estime le nombre à plus d'un million. Il faut en effet que la reproduction, chez ces animaux, soit d'une excessive fécondité, pour expliquer l'existence de ces amas considérables que l'on rencontre à la surface des

grands Oceans. Nous ne reproduirons pasici les faits anatomiques sur les Janthines, que l'on doit à Cuvier, nous renverrons le lecteur au mémoire de ce grand naturaliste.]

#### ESPÈCES.

#### 1. Janthine commune. Janthina communis. Lamk.

J. testa ventricoso-conoidea, longitudinaliter subrugosa, transversim tenuiter striata, violacea; ultimo anfractu magno, angulato; spira apice obtusiuscula.

Helix janthina. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1246. Gmel. p. 3645.

nº 103.

Lister. Conch. t. 572. f. 24.

Rumph, Mus, t, 20, f. 2.

Gualt, Test. 1, 64, fig. O.

Sloane. Jam, r. t. r. f. 4.

Brown. Jam. t. 39. f. 2.

Forsk. Descr. Anim. p. 127. nº 75 et Icones. pl. 40 f.c. c2. c3.

D'Argenv. Conch. pl. 6, fig. S.

Chemn. Couch, 5. t. 166, f. 1577, 1578. Trochus janthinus.

Janthina fragilis, Encyclop. pl. 456. f. 1. a. b.

Annales du Mus. vol. XI. p. 123.

- \* Fab. columna de purpura. p. 1. pl. 1. Cochlea janthina et p. 12. ch. 2. p. 13. f. 2.
- \* Daniel major. Fab. colum. de purpura. p. 19. ch. 2. p. 20.
- \* Born. Mus. p. 382.
- \* Schrot. Einl. t. 2. p. 155,
- \* Brookes. Intr. p. 129. pl. 6. f. 107.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 938. no 117. Helix janthina.
- \* Janthina fragilis. Lamk, Syst. des a. s. vert. 1801. p. 89.
- \* Breyne. Phil, trans. t. 24. juillet 1705. p. 2054. pl. nº 301. tab. 2.f. 5. 6. 7.
- \* Linnė. Mus. ulric. t. 2. p. 670. nº 375.
- \* Linné, Syst. nat. éd. 10, 772. nº 602.
- \* Knorr. Verg. t. 2. pl. 30. f. 2. 3.
- \* Janthina fragilis, Roissy. Buf, de Sonnini, Moll, t. 3, p. 396, pl. 55, f. 11.
- \* Janthina fragilis. Sow. Genera of shells. f. 12.
- \* Janthine violette. Blainv. Malae. pl. 37 bis. f. 12.
- \* Janthina communis. Payr. Cat. p. 120, nº 253.
- \* Desh. Encycl, meth. Vers. t. 2. p. 324. nº 1.

- \* Janthina fragilis, Swain, Zoolog, illustr. t, 2, pl. 85, f. sup. et inf.
- \* Janthina penicephala. Pèron. voy. pl. 27. f. 7.

\* Janthina bicolor. Menke. Synop. p. 140.

\* Janthina bicolor. Philippi. Enum. Moll. Sieil. p. 164. uº 1.

\* Bowd. Elem. of Conch. pl. 9. f. 26 et pl. 14. f. 13.

Habite l'Océan atlantique et la Méditerrauée. Mon cabinet. C'est la seule espèce de ce genre qui soit édite. Diamètre transversal, x pouce.

#### 2. Janthine naine. Janthina exigua. Lamk.

J. testá ovato-conoideá, tenuissimá, subhyaliná, longitudinaliter elegantissimè striatá, violaceá; spirá apice acutá; ultimo anfractu obtusè angulato.

Encyclop. pl. 456. f. 2. a. b.

\* Blainv. Dict. s. nat. t. 24.

\* Desh. Encyc. méth. Vers. t. 2. p. 325, nº 2.

\* Sowerby. Genera of shells, f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ei, toujours plus petite que la précédente, s'en distingue essentiellement en ce qu'elle n'a point de ries transverses. Diam. transv., 3 lignes et demic à-peu-près.

## † 3. Janthine prolongée. Janthina prolongata. Blainv.

J. testá ovalo-globulosá, apice obtusá, lævigatá; anfractibus convexis, suturá profundá separatis, aperturá magná, ovatá, basi prolongatá; columellá contorto-uniplicatá; labro late sinuoso.

Blainv. Diet. sc. nat. 1. 24. 1822. p. 155.

Janthina globosa. Swainson. Znol. iliust. 1, 2, pl. 85, fig. med. 1823. Janthina prolongata. Payr. Cat. p. 121, no 254, pl. 6, f. 1. Exelus. Sowerby. Synon.

Id. Desh. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 325. nº 3. Excl. Sow. Syn.

Philip. Enum. moll. Sicil. pl. 9. f. 16.

nex " :1 -

Habite la Méditerranée. Coquille globuleuse, très mince, d'un beau violet pourpré à la base du dernier tour, et d'un gris violacé dans le reste de son étendue; sa spire est courte et obtuse, à suture subcanaliculée; le dernier tour est très grand et l'ouverture se prolonge à la base en une lauguette large et subtriangulaire. L'ouverture est plus haute que large, la columelle est droite et elle présente un pli oblique tordu, comparable à celui des lymnées. Le bord droit est très mince et faiblement sinueux dans sa longueur. Les grands individus ont 27 mill. de long et 21 de large.

#### LES MACROSTOMES.

Coquille auriforme, à ouverture très évasée, et à bords désunis. Point de columelle ni d'opercule.

Les Maerostomes forment une assez belle famille qui, sauf les Sigarets, semble avoisiner celle des Turbinacés par ses rapports, et qui est remarquable par la grandeur et l'évascment de l'ouverture des coquilles qu'elle comprend. Ces coquilles sont nacrées, en général peu profondes, et ne sont point operculées. La plupart sont extérieures. Nous rapportons à cette famille les genres Sigaret, Stomatelle, Stomate et Haliotide.

[Nous devons faire sur cette famille des Macrostomes plus d'une observation; elle n'est point naturelle. Tous les faits tendent à le prouver; et Lamarck lui-même, tout en la créant, n'a pu échapper au sentiment qu'il manifeste ici, en effet, à l'exception des Sigarets, les genres que cette famille contient se rapprochent des Turbinacés. Si nous prenons chaque genre en particulier, et si nous en examinons les caractères principaux, nous pourrons prouver que la famille des Macrostomes n'est point naturelle.

1º Le genre Sigaret, comme nous allons le voir bientôt se compose aujourd'hui de deux sortes d'animaux bien distincts: les Sigarets, tels qu'Adanson les avait connus et caractérisés, se rattachent aux Natices par des nuances insensibles, et leurs animaux en offrent d'ailleurs tous les caractères; d'autres Sigarets, à coquille tout-à-fait intérieure et dont M. de Blainville a fait son genre Coriocelle, n'ont plus les mêmes caractères que les précédens, et doivent s'éloigner aussi bien des Natices que des Haliotides.

2º M. Quoy, dans son grand ouvrage, a fait connaître

les animaux des genres Stomatelle et Stomate, et l'on remarque qu'ils ont beaucoup plus d'analogie avec les Ha-

liotides qu'avec les Sigarets et les Coriocelles.

3° Le genre Haliotide lui-même, très naturel dans tous ses caractères, ne doit pas être autant éloigné que l'a fait Lamarek de la famille des Turbinacés. On voit en effet s'établir entre les Haliotides d'un côté, les Stomates profondes et les Pleurotomaires d'un autre, des rapports évidens entre les Troques et les Turbos. Ces rapports, il faut le dire, ne peuvent être ni bien sentis, ni bien exposés dans une méthode linéaire; ce n'est qu'au moyen des embranchemens latéraux que l'on peut faire sentir l'analogie de ces genres entre eux.

#### SIGARET. (Sigaretus.)

Coquille subauriforme, presque orbiculaire; à bord gauche court et en spirale. Ouverture entière, très évasée, plus longue que large, à bords désunis.

Testa subauriformis, suborbiculata; labio brevi, spiraliter intorto. Apertura integra, dilatata; rotundato-ob-longa; marginibus disjunctis.

[Animal allongé glossoïde, ayant un pied très grand dépassant la tête en avant et cachant presque en entier la coquille dans son épaisseur. Tête large et peu saillante, portant une paire de tentaeules triangulaires, aplaties, pédoneules à la base, mais sans yeux. Opercule corné, très mince, paucispiré à son extrémité inférieure et semblable à celui des Natices: il est caché dans un sillon profond creusé dans le pied et qui reçoit le bord postérieur de la coquille.

Observations. — La coquille des Sigarets est cachée dans le manteau de l'animal qui la produit. Elle semble avoir quel-

ques rapports avec les Natiees; mais l'évascment de son ouverture et sa columelle courte et en spirale l'en distinguent éminemment.

L'animal de cette coquille a été observé par M. Cuvier (Bulletin des sciences, p. 52, n° 31). Ce savant lui trouva d'abord l'apparence d'un mollusque nu, tel que scrait un Doris sans branchies extérieures; mais ensuite il découvrit qu'il portait une coquille cachée dans l'épaisseur de son manteau, et que la partie postérieure de son corps se moulait dans la spirale. Il crut même apercevoir les organes de la respiration placés sous le rebord du manteau. Cependant il les trouva ensuite dans une cavité branchiale, sous la forme de deux lames pectinées et vasculeuses.

[Legeure Sigaret, comme nous le disions précédemment, a besoin de plusieurs rectifications assez importantes, à cause de la confusion qui s'y est introduite. Établi par Adanson, dans son voyage au Sénégal, il ne contenait alors qu'une seule espèce dont Adanson ne connut point l'animal et dont il rapprocha la coquille de celle des Haliotides. Cuvier, dans ses mémoires divers sur les Mollusques, croyant faire connaître le Sigaret d'Adanson, décrivit un animal à coquille tout-à-sait intérieure et qui diffère très notablement du véritable Sigaret. Malgré la différence de cet animal avec celui des Haliotides, Cuvier néanmoins le rapprocha de ce dernier. Depuis, Lamarck rassembla, sous une même dénomination, et celui d'Adanson et celui de Cuvier, quoiqu'ils appartinssent réellement à deux genres fort distincts. M. de Blainville s'apercut bien de la confusion qui existait dans le genre qui nous occupe. Avec le Sigaret de Cuvier il sit son genre Coriocelle, genre que l'on devra adopter; mais, sans s'en apercevoir, M. de Blainville fit une crreur en établissant son genre Cryptostome, qui n'est autre chose qu'un double emploi du genre Sigaret lui-même. Aussi il est nécessaire de supprimer ee genre Cryptostome qui ne dissère en rien du Sigaret d'Adanson.

Dès que le genre Sigaret est débarrassé des Coriocelles, et que les Cryptostomes lui sont réunis, il devient très naturel et se rapproche extrémement de celui des Natices. L'animal des Natices, comme nous l'avons dit en traitant de ce genre, déve-

loppe un très large pied, qui quelquefois recouvre toute la coquille, mais qui pent toujours rentrer complètement dans son intérieur. Il y a même des espèces qui ont le pied tellement grand qu'elles peuvent à peine le rentrer dans la coquille dans les plus fortes contractions. Dans les vrais Sigarets, la coquille est tonjours trop petite pour contenir l'animal. Le pied est largement développé, il est linguisorme, et ses bords se relèvent sur la coquille pour la cacher en partie. Dans le sillon profond qui sert à loger le bord tranchant de la coquille dans l'épaisseur du pied, on trouve un opercule très mince, corné et tout-à-fait semblable à celui d'une Natice. La tête est très courte, dépassée par la partie antérieure du pied; elle porte deux tentacules sur sur lesquels on n'aperçoit aucune trace des yeux : cet organe manque à ces animaux comme à ceux des Natices. Au-dessus de la tête s'ouvre une assez grande cavité branchiale, dans laquelle on trouve l'anus et la branchie exactement dans les mêmes rapports que dans les Natices.

Les coquilles qui doivent rester actuellement dans le genre Sigaret sont généralement déprimées, à columelle très concave, et se rapprochant par leur forme des Haliotides et des Stomatelles; mais ces coquilles ne sont jamais nacrées comme les Stomatelles et jamais perforées comme les Haliotides. Si l'on dispose les espèces, depuis les plus aplaties jusqu'aux plus globuleuses, on les voit passer insensiblement au genre Natice, de telle sorte, que plusieurs espèces, sur la limite des deux genres, pourraient être comprises aussi bien dans l'un que dans l'autre. Le nombre des véritables Sigarets est pen considérable. Nous en connaissons quatorze, dout trois fossiles provenant des terrains tertiaires

### ESPÈCES.

## 1. Sigaret déprimé. Sigaretus haliotoideus. Lamk.

S. testá auriformi, dorso convexo-depressá; transversím undulatostriatá, albidá; spirá retusissimá; aperturá valdè dilatatá; umbilico tecto.

Helix haliotoidea, Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 775. Gmel. p. 3663

Bulla velutina. Muller. Zool. Dan. 3. t. 101. f. 1-4. Rumph. Mus. t. 40. fig. R. Petiv. Gaz. t. 12. f. 4.

Gualt. Test. t. 69. fig. F.

Le sigaret. Adans, Seneg. t. 2. f. 2.

D'Argenv. Conch. pl. 3. fig. C.

Favann, Conch. pl. 5. fig. C.

Knorr. Vergn. 6, t. 39. f. 5.

Martini, Conch. 1. t. 16. f. 151-154.

\* Lin. Mus. ulric. p. 673. nº 382.

\* Sehrot. Einl. t. 2. p. 176.

\* An Lister Conch. pl. 570. f. 21?

\* Klein Ostrae. pl. 7. f. 114.

\* An eadem species? Knorr. Vergn. t. 4. pl. 17. f. 5.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 973. no 190. Helix haliotoidea.

\* Brookes. Introd. p. 130. pl. 8. f. 111.

\* Cryptostoma Leachii. Blainv. Malac. pl. 42. f. 3. 3a.

\* Sigaretus Leachii. Sow. Gener. of shells. f. 3.

Sigaretus haliotideus. Gray. Spic. Zool. p. 4. nº 1. pl. 5. f. 1. .

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 949. nº 1.

Habite l'Océan atlantique, la Méditerranée, etc. Mon cabinet. Plus grand diam., 19 lignes.

## 2. Sigaret concave. Sigaretus concavus. Lamk. (1)

S. testá ovatá, dorso convexá, transversim undulato-striatá, fulvorufescente; spirá albidá, subprominulá; aperturá valdè concavá, umbilico semitecto.

An helix neritoidea? Lin. Gmel. p. 3663. no 150.

- \* Sigaretus haliotideus. Sow. Genera of shells. f. 2.
- \* Blainy. Malac. pl. 49 bis. f. 6.
- \* Gray. Spic. Zool. p. 4. nº 2.

Habite ..... Mon cabinet. Il est moios grand et beaucoup plus convexe

<sup>(1)</sup> Le Sigaret déprimé est en effet très aplati comme l'indique au reste la description d'Adanson. Le Sigaret coucave est plus profond que le précédent, et c'est lui que M. Sowerby dans son Genera a nommé à tort Sigaretus haliotideus, le prenant pour celui-ci. Sous le nom de Concavus M. Sowerby figure une espèce qui vient des mers du Chili et du Pérou et que Lamarck probablement ne connut pas.

que le précédent, et a l'ouverture moins dilatée. Diam. transv., 15 lignes et demie.

## 3. Sigaret lisse. Sigaretus lævigatus. Lamk. (1)

S. testá ovali, convexo-depressá, lævi, albá, supernè rufo-fucescente; spirá brevi, obtusá, perobliquá; labro intús luteo-rufescente.

Habite les mers de Java. Mon cabinet. Espèce singulière par son défaut de stries. Diam. transv., 1 pouce.

## 4. Sigaret cancellé. Sigaretus cancellatus. Lamk. (2)

S. testă ovali, dorso eonvexă, seabriuseulă, transversim striată, sulcis longitudunulibus decussată, alhai; spiră oblique versus marginem incumbente; umbilico partim tecto.

Neritn cancellata. Chemn. Conch. 10. t. 165.f. 1596. 1597.

Habite.... l'Océan indien? Mon cabinet. Espèce remarquable, tant par son treillis extéricur, que par le peu d'évasement de son ouverture. Diam. transv., 9 lignes.

## + 5. Sigaret zonal. Sigaretus zonalis. Quoy.

S. testá ovato-depressá, obsoleté striatá; spirá brevi, prominulá, intus extusque albá, aliquando zoná longitudinali rufá cinctá; columellá acutá, arcuatá; umbilico obtecto.

Cryptostoma zonalis. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 2. p. 221. pl. 66 bis. f. 1 à 3.

Habite le port du Roi-George. Jolie espèce de Sigaret décrite pour la première fois par l'auteur auquel nous l'empruntons; elle se rapproche de l'haliotoideus par sa forme générale, mais elle se distingue par l'absence de stries ainsi que par sa spire plus courte,

<sup>(1)</sup> C'est à tort que dans nos fossiles des environs de Paris nous avons donné un nom semblable à une espèce fossile très probablement différente de la vivante citée ici par Lamarck. Nous réparons ce double emploi en donnant à notre espèce fossile le nom de Sigarctus politus.

<sup>(2)</sup> Il n'est pas bien certain pour nous que le Sigaret cancellé de Lamarck soit, comme le peuse M. Quoy, de la même espèce que celle à laquelle ce dernier naturaliste donne le nom de Velutina cancellata. Si ces coquilles ne sont point identiques, leur extrême analogie les entraîne dans un même genre, celle-ci devra donc passer aux Vélutines.

plus pointue et composée de trois tours seulement. L'ouverture est très grande, l'enroulement de la spire presque entièrement caché de ce côté. La columello est mine et l'ombilic entièrement caché. Cette coquille est d'un beau blanc laiteux, et, dans certains individus, elle est obliquement traversée par une zone brûnâtre assez étroite, quelquefois formée de taches subarticulées. M. Quoy donne dans son ouvrage la figure de l'animal de cette espèce, et il appartient évidemment au genre Cryptostome de M. de Blainville. Mais, au lieu de conclure avec M. Quoy que le Sigaret de Lamarck, ainsi que celui d'Adauson, doivent venir se ranger dans le genre Cryptostome, il faut au contraire que ce soient les Cryptostomes qui viennent se placer dans le geure Sigaret depuis plus loug-temps établi. La coquille de cette jolie espèce a 28 mill, de long et 18 de large.

## † 6. Sigaret de Gray. Sigaretus Grayi. Desh.

S. testà ovato convexà, rufescente spirà obtusà; anfractibus convexiusculis, zonulà albidà marginatis, transversim tenuè striatis; striis impressis, subpuncticulatis; aperturà ovato-rotundà, rufacastaned; columellà albà, basi reflexà.

Bonan, Observat, circa vivent, coq. fig. 14?

Sigaretus concavus. Sow. Genera of shells. Genre Sigaret. f. 1.

Sigaretus, Gray. Spicil. Zool. p. 4. nº 3. pl. 5. f. 2.

Mabite le Chili et le Pérou. Cette espèce est la plus grande actuellement connue dans le genre Sigaret. M. Sowerby l'a prise pour le sigaretus concavus de Lamarek, mais nous sommes certain qu'il s'est trompé, et M. Gray lui-même a rectifié cette erreur. M. Gray, ayant le premier distingué cette espèce dans ses Spicilegia zaologica, et ne lui ayant peint donné de nom spécifique, nous proposons de lui donner celui du savant anquel la science est redevable d'un grand nombre de travaux divers qui le placent au premier rang parmi les zoologistes anglais. Cette coquille est ovalaire, très convexe, à spire courte et obtuse à laquelle on compte quatre tours seulement. Les premiers tours sont d'un brun livide, et leur suture est bordée, dans presque tous les individus, d'une petite zone blanche, le dernier tour est revêtu d'un épiderme verdâtre au-dessous duquel il est d'un brun fauve et blanchâtre à la base de la coquille. La surface extérieure est couverte d'un grand nombre de stries transverses, tremblées, peu profondes et comme imprimées dans la substance du têt. L'ouverture est ovale-obronde, d'un beau bruu-marron en dedans, et elle est assez fortement modifice par l'avant-dernier tour. La columelle est très arquée,

épaissie à la base, blanche d'un blane rosé. Elle laisse derrière elle uoe petite fente ombilicale très étroite. La longueur de cette espèce est de 60 mill., sa largeur de 48. Nous connaissons des individus plus grands.

## † 7. Sigaret naticoide. Sigaretus papilla. Gray.

S. testa ovato-subglobulosa, lactea, apice obtusa, transversim striata, striis longitudinalibus exilissimis cancellata; anfractibus convexiusculis, sutura canaliculata conjunctis; apertura ovatooblonga; umbilico pervio, simplici, profundo.

Nerita papilla seu ruma felis, Chemn. Conch. t. 5, p. 285 pl. 189.

f. 1939.

Nerita papilla. Gmel. p. 3675. nº 20.

Sigaretus papilla. Gray. Spic. 2001. p. 4. nº 4.

Habite les côtes d'Afrique d'après M. Gray. Chemuitz, et Gmelin, après lui, comprenaient cette espèce dans le genre Nérite, dans une section qui correspond assez exactement au geore Natice de Lamarck. On pourrait en effet la ranger presque aussi bien parmi les Natices que parmi les Sigarets. Par sa forme générale, elle a les plus graods rapports avec le Natica melanostoma et autres espèces eovironnantes, mais par la couleur et la nature de ses stries, elle se rapproche beaucoup des autres Sigarets. Elle est ovale obtongue, obtuse au sommet, à spire courte, sublatérale et à suture canaliculée. Le dernier tour est ornó de stries transverses, distaotes, inégales et comme imprimées carrément dans la substance du têt. Ces stries sont traversées par d'autres longitudinales extrèmement sines et que l'on n'aperçoit qu'à la loupe. L'ouverture est ovaleoblongue, non modifiée par l'avant-dernier tour; le bord gauche laisse à déconvert derrière lui un ombilie médiocre, simple et profond. Cette coquille, d'un blanc laiteux, uniforme, a 24 mill. de long et 20 de large.

## Espèces fossiles.

## + 1. Sigaret canaliculé. Sigaretus canaliculatus. Sow.

S. testa ovata, concaviuscula, tenui, eleganter tenuè striata, basi latè umbilicată; spis à brevi; anfractibus angustis, subconvexis; apertura ovato-rotundata marginibus acutis, sinistro brevissimo. Sigaretus canaliculatus, Sow. Min. Conch. pl. 384.

Id. Def. Diet. des sc. nat. art. Sigaret.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 182. pl. 21. f. 13-14.

Gray, Spic. Zool. p. 4. nº 6. Sow. Genera of shells. f. 4.

Habite fossile aux environs de Paris, aux environs de Londres, en Belgique et à Valogues dans le calcaire grossier. Nous avioos cru que cette même espèce se retrouvait aussi aux enviroos de Dax et de Bordeaux, mais nous apercevons des différences constantes qui nous font douter aujourd'hui de la justesse de notre première déterminatiou. Cette espèce se rapproche, sous certains rapports, du Sigaretus concavus de Lamarck, il est en proportion plus concave et se rapproche davautage de la forme des Natices. Il est ovale, à spire très courte et peu saillaote, composée de cinq tours striées très élégamment. Les stries sont souvent onduleuses, comme tremblécs, et elles ressemblent à de petits rubans aplatis que l'on aurait appliqués sur une surface lisse. L'ouverture est ovale obronde, à peine modifiée par l'avant-dernier tour. La région ombilicale est concave, infundibuliforme, et elle conduit à un ombilic étroit et profond. Les plus grands individus de cette jolie espèce ont 30 mill, de loog et 25 de large.

## † 2. Sigaret poli. Sigaretus politus. Desh.

S. testà ovatá, depressà, apice acutá, lævigatå; anfractibus angustis, planis, conjunctis; aperturà dilatatà, ovatà; margine sinistro plano, depresso; umbilico angustissimo, rimulari.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 183. pl. 23. f. 5. 6. Sigaretus lavigatus.

Sigaretus lavigatus. Gray. Spic. Zool. p. 4. nº 7.

Habite fossile aux envirous de Paris et de Dax. Il est très rare de rencontrer cette espèce aux environs de Paris, elle est également rare à Dax. Elle ressemble pour l'aspect général au Sigaretus canaliculatus de Sowerby, la spire est plus pointue, les tours sont aplatis, conjoints; l'onverture est grande, ovalaire, et recouvre entièrement l'enroulement de la spire. La colomelle est très concave, aplatie, tranchante, surtout dans sa portion postèrieure. Derrière elle se montre une petite fente ombilicale en petite partie recouverte par le bord gauche. Nous avions d'abord donné à cette espèce le nom de Sigaretus levigatus, sans nous souvenir que Lamarck avait déjà coployé cette même déuomination pour une espèce vivante, probablement fort différente de la nôtre. Cette espèce a 20 mill, de long et 17 de large.

#### STOMATELLE. (Stomatella.)

Coquille orbiculaire ou oblongue, auriforme, impertorée. Ouverture entière, ample, plus longue que large; bord droit évasé, dilaté, ouvert.

Testa orbicularis vel oblonga, auriformis, imperforata. Apertura integra, ampla, sublongitudinalis: labro effuso, dilatato, patente.

[Animal ovale oblong, déprimé, à pied large, quelquefois frangé sur les bords; tête large et aplatie, portant une paire de grands tentacules à la base externe desquels se montre des pédicules oculifères; deux corps frangés sur la tête entre les tentacules; cavité branchiale, simple, non fendue et contenant à gauche une grande branchie composée de deux feuillets presque égaux. Anus à droite. Un opercule rudimentaire, corné, multispiré dans quelques espèces.]

OBSERVATIONS. — Les Stomatclles, par leur forme générale, paraissent avoir beaucoup de rapports avec les Stomates et même avec les Haliotides. Néanmoins, elles n'ont point la côte transversale des Stomates, ni leur bord droit aussi relevé que dans ces dernières, et elles diffèrent encore davantage des Haliotides, puisqu'elles sont imperforées, c'est-à-dire qu'elles manquent de cette rangée de trous qui caractérisent celles-ci. Les Stomatelles nous paraissent donc constituer un genre particulier et très distinct. Les coquillages qui le composent sembleut être des turbinacés très aplatis; mais leur forme et surtout leur défaut d'opercule les en distinguent essentiellement.

Ce sont des coquilles marines, toutes nacrées intérieurement, et dont on connaît plusieurs espèces fort remarquables.

[Comme Lamarck l'a lui-même très bien senti, le genre Stomatelle a de très grands rapports avec les Turbinacés et avec les Haliotides; il sert de lien entre des mollusques, qui par leurs coquilles paraissent très différens. Les animaux des Stomatelles, dont on doit la connaissance aux recherches de MM. Quoy

et Gaimard, ne diffèrent pas d'une manière très notable de ceux des Haliotides, ce sont des Haliotides sans trou et sans la division du manteau correspondant à ces trous. Ce qui prouve combien ces animaux ont de rapports avec ceux des Turbinacées, c'est la découverte faite chez l'un d'eux d'un opercule rudimentaire, corné, multispiré, placé à l'extrémité du pied; c'est la Stomatelle tachetée qui a offert ce fait intéressant à l'observation de M. Quoy.

### ESPÈCE.

## 1. Stomatelle imbriquée. Stomatella imbricata. Lamk.

St. testà suborbiculari, convexo-depressà, scabriusculà, griseà; sulcis transversis confertis imbricato-squamosis; spirá subprominula.

Encycl. pl. 450 f. 2. a. b.

- \* Blainv. Malac. pl. 49 bis. f. 5.
- \* Sow. Genera of shells, f. r.
- " Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 984. no r.

Habite les mers de Java. Mon cabinet, C'est la plus grande des espèces de ce genre. Diamètre transversal, environ 17 lignes.

#### 2. Stomatelle rouge. Stomatella rubra. Lamk.

St. testà orbiculato-convexà, transversim striatà et bi-carinatà, longitudinaliter obsoletè plicatà, rubrà, propè suturas albo-maculata; carinis nodulosis; anfroctibus superne planulatis; spira brevi , acutà.

Stomatella sulcata. Eneyelop. pl. 450. f. 3. a. b.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 984. nº 2.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Très jolie coquille; elle est jaunâtre en dessous, et a son ouverture bien nacrée. Diamètre transversal, 9 lignes.

### 3. Stomatelle sulcifere. Stomatella sulcifera. Lamk.

St. testá suborbiculatá, convexá, tenui, transversim sulcatá, longitudinaliter tenuissime striata, grisco-rubente; sulcis scabrius-Col. 1. 33 . 3 \* Sowerby, Genera of shells, fig. 2.

\* Desli. Encycl. métli. Vers. t. 3. p. 985. nº 3.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Diamètre transversal, 6 lignes et demie.

## 4. Stomatelle auricule. Stomatella auricula. Lamk. (1)

St. testá haliotoideá, ovato-oblongá, dorso convexá, lavigatá, luteo-rosea, fusco-lineata; spira laterati, subprominula; labro si nu arcuato.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 783. Patella tutea.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 692. nº 418.

\* Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1260.

Patella tutea. Lin. Gmel. p. 3710. nº 94.

Rumph. Mus. t. 40. fig. I.

Favanne. Conch. pl. 5. fig. E.

\* Schrot, Einl. t. 2. p. 419.

Martini, Coneli. 1. t. 17. f. 154. 155.

Stomatella auricula. Encyel. pl. 450. f. 1 a. b.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 1040. nº 55.

\* Blainv. Malac. pl. 42. f. 5. 5a. \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 3, pl. 66 bis. f. 17-19.

\* Sow. Genera of shells. fig. 5.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 985. nº 4.

Habito l'Occan des Moluques et de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Elle a l'aspect d'une petite Haliotide non percée de trons; son dos est un peu bombé; ses lignes branes quelquesois articulées. Diametre longitudinal, 9 lignes un quart.

## 5. Stomatelle planulée. Stomatella planulata. Lamk.

St. testa haliotoidea, oblonga, planulata, dorso convexo-depressa, tenuiter striată, virentc, susco-maculată; spiră minimă, ad la-- tus decumbente.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 985, nº 4.

Encyclop. pl. 458, f. 4. a. h.

\* Sow. Genera of shells. fig. 6.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollaude. Mon cabinet. Elle est voi sine de la précédente, mais plus aplatie; spire très courte, sublatérale. Diametre longitudinal, 11 lignes et demie; transversal, 5 lignes et demie.

<sup>(1)</sup> Au lieu de donner un nom nouveau à cette espèce, Lamarck aurait dû lui conserver celui que Linné lui avait imposé le premier. Nous pensons qu'il est nécessaire de restituer à cette espèce son nom linnéen et de l'ins<mark>crire à l'avenir s</mark>ons le nom de Stomatella lutea.

### + 6. Stomatelle noire. Stomatella nigra. Quoy.

St. testá elongato-ovali, convexá, lævi, nigrá margine dextro longitrorsum striatá, intus violaceo fulgente; spirá minimá, subterminali; aperturá ovali-integrá.

An ead ? Martini, Tab. 17. f. 154-155.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 307. pl. 66 bis. f. xo. 12. Habite Tonga-Tabou aux Sandwich. Espèce très voisine du Stomatella planulata de Lamarck; elle a la spire plus grande et plus saillante en proportion. Elle est d'un noir foncé, toute lisse, si ce n'est vers le bord droit où on remarque quelques stries longitudinales très fines. La nacre intérieure est violacée.

## + 7. Stomatelle tachetée. Stomatella maculata. Quoy.

St. testá oblongo-orbiculatá, convexá, longistrorsum transversimque tenuissimè striatà, flavicante, fusco vel subrubro maculatà, intus albá; spirà prominenti.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 315. pl. 66 his. f. 13-16. Habite l'île de Vauikoro. Espèce très voisine du Stomatella imbricata, mais elte s'en distingue par sa forme plus ovalaire, sa spire proportionnetlement plus saillante et plus pointue, ses stries plus fines et simples. Elle est d'un blanc jaunâtre et elle est ornée de grandes taches irrégulières d'un fauve bruuâtre ou rougeâtre.

#### STOMATE. (Stomatia.)

Coquille auriforme, imperforée; à spire proéminente. Ouverture entière, ample, plus longue que large. Le bord droit aussi élevé que le columellaire. Une côte transversale et tuberculeuse sur le dos.

Testa auriformis, imperforata; spirá prominente. Apertura integra, oblonga, ampliata: labro labioque æqualiter erectis. Costa dorsalis transversa, tuberculata.

OBSERVATIONS. — Les Stomates ont un peu l'aspect et la forme générale des Haliotides; on voit même sur leur dos une côte transversale, subbicarinée et tuberculeuse; mais cette côte n'est nullement perforée dans les Stomates, tandis qu'elle l'est constamment dans les Haliotides.

Ces coquilies sont marines et ont quelquefois une nacre très brillante. Nous n'en connaissons encore que les deux espèces

[Le genre Stomate, emprunté par Lamarck à Helblins, ne nous paraît point assez distinct de celui des Stomatelles pour pouvoir en être séparé. On trouve dans l'un et dans l'autre de ces genres des caractères analogues et des différences qui paraissent plutôt spécifiques que génériques. Au reste il faudrait connaître l'animal de la Stomate, le comparer avec celui de la Stomatelle, et c'est après cette comparaison que l'on pourra définitivement admettre ou rejeter le genre Stomate.]

### ESPÈCES.

# 1. Stomate argentine. Stomatia phymotis. Helbl.

St. testa haliotoidea, ovato-oblonga, dorso convexa, striata, nodulosa, argentea; spira parvula, contorta; labro tenui, acuto.

Meuschen. Naturf. 18. 1, 2. f. 18. et 18 c.

Stomatia phymotis. Helblins. Privatg. 4. 1. 2. f. 34. 35.

Favaone. Conch. pl. 5. fig. F. Mala.

Haliotis imperforata, Chemn. Conch. 10. t. 166, f. 1600, 1601.

Gmel. p. 3690. nº 11. Haliotis imperforata.

Stomatia phymotis. Encycl. pl. 450 f. 5. a. b. \* Lister. Synop. Mantissa. pl. 1056, f. 6. 7.

\* Blainv. Malac. pl. 49 bis. f. 4.

\* Desh. Encyl. meth. Vers. t. 3. p. 983.

\* Brookes, Introd. pl. 9. f. 120.

\* Haliotis imperforata. Dillw. Cat. t. 2. p. 1014. nº 17.

\* Stomatia phymotis. Sow. Genera of shells. f. 4.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille rare, très brillante, recherchée dans les collections. Diamètre longitudinal, un pouce; transversal, 7 ligues et demie.

# 2. Stomate terne. Stomatia obscurata, Lamk.

St. testa haliotoidea, ovata, dorso convexo-depressa, striata, nodulosa, albida, non margaritacea; spira exsertiuscula, con-

Habite..... Mon cabinet. Celle-ci diffère de la précédente, non-seulement parce qu'elle est moins hombée et dépourvue de nacre,

mais parce qu'elle se rétrécit antérieurement. Diamètre longitu-

dinal, 11 lignes; transversal, 6.

[Nous ferons remarquer que Brocchi, dans sa Couchyliologie subapennine, a donné le nom de Stomate à une coquille fossile qui a tous les caractères des Cabochons et qui ne peut en conséquence être admis dans celui des Stomates.]

### HALIOTIDE. (Haliotis.)

Coquille auriforme, le plus souvent aplatie; à spire très courte, quelquesois déprimée, presque latérale. Ouverture très ample, plus longue que large, entière dans son état parsait. Disque percé de trous disposés sur une ligne parallèle au bord gauche et qui en est voisine; le dernier commençant par une échanceure.

Testa auriformis, sæpius planiuscula; spirå brevissimå, interdium depresså, sublaterali. Aperturå amplissimå, ovato-oblongå, in testá perfectà integrà. Discus foraminibus seriatis pertusus; serie labio vicino paralleloque; foramine ultimo emarginaturå incipiente

[Animal ovale-oblong, déprimé, à pied très large, débordant la coquille et orné de franges ou d'appendiees charnues diverses. Tête large et aplatie, portant une paire de grands tentacules pédiculés à la base externe; yeux placés au sommet tronqué des pédicules. Cavité branchiale fort grande, ayant la paroi supérieure divisée en deux lobes et contenant de chaque côté de l'anus un grand peigne branchiale.

OBSERVATIONS. — Les Haliotides constituent un très beau genre, assez nombreux en espèces, et remarquables par la forme singulière, ainsi que par la nacre très brillante de leur coquille.

On leur a douné le nom d'Oreilles de mer, parce qu'en effet elles représentent assez bien, pour la plupart, la forme du cartilage de l'oreille de l'homme. La coquille des Haliotides est ovale-oblongue, en général aplatie, légèrement en spirale vers une de ses extrémités, et garnie d'une rangée de trons disposé sur une ligne courbe voisine du bord gauche et qui lui est parallèle.

A mesure que l'animal grandit, il se forme un nouveau trou sur le bord de la partie antérieure de la coquille; or, ce trou commence par une échanerure qui sert à donner passage au siphon court de l'animal, et se complète ensuite; en même temps, il s'en ferme un dans la partie postérieure.

Dans sa situation naturelle, et lorsque l'animal marche, cette coquille doit être considérée comme un bassiu renversé, ayant sa convexité en dessus. Sa circonférence est alors fortement débordée par le pied très ample de l'animal, et la spire se trouve dans la partie postérieure du corps de ce dernier.

Les Haliotides ne sont point operculées; dans leur repos, elles adhèrent aux rochers, comme les Patelles, en s'appliquant sur leur surface. Elles se tiennent toujours à-peu-près à fleur d'eau, et pendant les belles nuits d'êté, elles vont paître l'herbe qui croît près du rivage.

D'après la description de l'Ormier (l'animal de l'Haliotide) que donne Adanson, j'avais soupçonné que les branchies de cet animal étaient extérieures comme celles des Phyllidiens; mais M. Cuvier m'a détrompé en m'apprenant qu'elles étaient eachées dans une cavité particulière. Ainsi l'Haliotide appartient à la famille des Macrostomes.

Relativement aux tentacules, peut-être n'y en a-t-il réellement que deux. Mais comme il est assez fréquent, parmi les trachélipodes marins, de trouver les yeux portés chacun sur un tubercule qui naît à la base extérieure ou postérieure des tentacules, ces tubercules sont apparemment plus allongés ici qu'ailleurs; dans ce cas, les deux plus grands tentacules sont les antérieurs.

[Ce genre curieux des Haliotides est très naturel et mérite une attention particulière de la part des naturalistes. Le caractère qui le distingue le plus éminemment ee sont les perforations régulières de la coquille, perforations qui correspondent à une fente naturelle du manteau de l'animal et qui sont destinées à favoriser l'accès de l'eau sur les branchies. Dans d'autres geures,

qui paraissent très différens de celui-ci, on rencontre un caractère analogue; c'est ainsi que dans les Siliquaires, coquille tubuliforme habitée par un mollusque, on trouve aussi sur le côté, soit une fente profonde, soit une série de perforations, et l'auimal a aussi le manteau fendu. Mais de tous les genres commus, celui qui rattache le micux les Haliotides à la famille des Troques et des Turbos, est celui qui a été nommé Pleurotomaire par M. Defrance. Dans ce genre, il existe de très petites espèces vivantes, dont M. d'Orbigny a fait son genre Scissurelle. Ces espèces, avec une forme extérieure très voisine de celles des Haliotides profondes, out la fente latérale simple des Pleurotomaires; on pent donc considérer ce petit groupe des Seissurelles, comme un intermédiaire entre les Haliotides et les Pleurotomaires proprement dits. Parmi ceux-ei, qui sont tous fossiles, il y des espèces surbaissées, ayant une grande dépression centrale et une ouverture assez considérable. Elles forment le passage des Scissurelles aux espèces turbiniformes, et ces dernières passent insensiblement aux espèces trochiformes. On ne peut donter par une aualogic bien sondée que, dans les Pleurotomaires, l'animal avait le manteau fendu et les branchies placées audessous de cette fente, comme dans les Haliotides et les Siliquaires. Ce n'est pas par la seule considération de ces caractères que les Haliotides se rattachent à la famille des Turbinacées. On sait aujourd'hui par les recherches anatomiques de M. Quov, que l'animal des Stomatelles diffère à peine de celui des Haliotides dans les caractères les plus essentiels de son organisation. L'on sait aussi par l'examen des nombreuses espèces d'Haliotides, que s'il y en a qui ont des trous nombreux ouverts sur le côte, il y en a d'autres qui n'en ont plus que deux ou trois, et ces espèces forment en quelque sorte le passage aux Stomatelles. Dans ce dernier genre on observe des espèces qui s'apprefondissent de plus en plus et qui passent aux Turbos de la manière la plus insensible. Ainsi, comme on le voit par nos observations, le genre Haliotide se lie aux Turbinacés par deux sortes de caractères importans, d'un côté par la diminution des trous, et par les Stomatelles profondes, de l'autre par le changement des trous en une fente continue, qui se trouve dans les Pleurotomaires; aussi, pour nous, la famille des Macrostomes devra

disparaître de la méthode, les Sigarets devant passer dans la famille des Natices et les Stomatelles, auxquelles nous joignons les Stomates, ainsi que les Haliotides, doivent entrer dans la famille des Turbinacés.

#### ESPECES.

## 1. Haliotide oreille-de-Midas. Haliotis Mida. Lin. (1)

H. testá rotundatá, maximá, crassá, ponderosá; dorso plicis longitudinalibus undulatis uno latere incumbentibus; spirá retusá; margine sinistro curvo, elevatissimo.

Haliotis Midæ. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 779. Gmel. p. 3687. nº 1.

\* Linné. Mus. Ulric. p. 683. nº 401.

\* Linné. Syst. nat. éd. 12. p. 1255.

Lister. Conch. t. 613. f. 5.

Gualt. Test. t. 6. fig. B.

Knor. Vergn. 5. t. 20. f. 3.

Favance. Conch. pl. 5, fig. A. 3.

Martini. Conch. 1. t. 14. f. 136. et t. 15. f. 141.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 374. nº 1.

" Dilly. Cat. t, 2. p. 1008. no 1.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 178. nº 1.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance et des Grandes-Indes. Mon cabinet. C'est une des plus grandes et des plus épaisses de ce geure; son bord gauche surtout est remarquablo par sou épaisseur et son élévation. Diamètre longitudinal, 5 pouces 10 lignes; transversal, 4 pouces 10 lignes.

## 2. Haliotide iris. Haliotis iris. Gmel.

H. testá rotundato-oblonga, maxima, tenui; rugoso-plicatá, ex viridi, rubro et cæruleo nitidissimė varia, spira subprominula, obtusii; margine sinistro elevato.

Forsters, Catal. 193, nº 1553.

Haliotis iris. Martyns. Conch. 2. f. 61.

Favanne. Conch. pl. 79. fig. D.

Chemn. Conch. 10. t. 167. f. 1612. 1613.

<sup>(1)</sup> Linné n'a connu de cette espèce que des individus polis artificiellement, ce qui lui a fait donner des caractères défectueux et une synonymie incomplète.

Haliotis iris. Gmel. p. 3691. nº 19.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 1013. nº 13.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 178, nº 2.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Très belle coquille, précieuse, et fort recherchée dans les collections. Diamètre lougitudinal, 5 pouces et demi; transversal, 4 pouces.

### 3. Haliotide tubifère. Haliotis tubifera. Lamk. (1)

H. testá ovali, basi subacutá, maximá, erassiusculá, rugosá, ex argenteo et rubro margaritaceá; foraminibus in tubos elongatos productis; spirá subprominulá; margine sinistro elevatissimo.

Forsters, Catal. p. 193, no 1556.

Haliotis navosa, Martyns, Conch. 2, f. 63.

Haliotis gigantea. Chemn. Couch. 10. 1. 167. f. 1610. 1611.

Haliotis gigantea. Gmel. p. 3691. nº 18.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 1012. nº 12. Hal. gigantea.

\* Haliotis tubifera, Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2, p. 179. n° 3.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Grande et belle coquille, fort remarquable par ses trous qui, extérieurement se prolongent en tubes de 3 à 4 lignes de longueur; sa nacre est très brillante. Diamètre longitudinal, 5 pouces to lignes; transversal, 4 pouces.

(1) Nous ferons d'abord observer que deux espèces bien distinetes sont confondues sous un même nom. Chemnitz, le premier, introduisit cette confusion dans la synonymie. Elle a été reproduite par Gmelia et par Lamarck. Il est certain que l'espèce figurée par Martyns est bien différente de celle que représente Chemnitz. L'une a la spire très courte, terminale, et à peine visible à l'intérieur, l'antre au contraire l'a fort largement exposée : tous les autres caractères spécifiques ne sont pas moins différens que eeux dont nous venons de parler. Quant au nom de cette espèce, il devra être changé. Martyus ayant donné à son espèce le nom d'Haliotis nævosa, cette dénomination devra lui rester. Quant à l'autre elle pourra conserver le nom d'Haliotis gigantea, que lui a imposé Chemnitz, et ce dernier nom devra être substitué à celui d'Haliotis tubifera, que Lamarck a eu tort de lui donner. Ainsi, il faut supprimer de la synonymie de cette espèce, la citation de Martyns et lui restituer son premier nom d'Haliotis gigantea.

## 4. Haliotide concave. Haliotis excavata. Lamk.

H. testá subrotunda, convexissima, striato plicata, intus valde concava, margaritacea; cavitate umbilicali subinfundibuliformi, detecta; spira prominente. Jel. 1.33. f. 4.

[b] Var. testà excavatione mediocri. Jel. 4.33. 1.6. \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 179. nº 4.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Peron. Mon cabinet. Espèce singulièrement remarquable par sa profonde excavation et sa forme presque ronde. Sa variété, quoique un peu moins concave, l'est encore beauconp. Elle se trouve dans les mers de Java. M. Leschenault. Dans l'une et l'autre, la cavité ombilicale est en entonnoir, hors du bord, et entourée d'une carene spirale. Diam. longitudinal de la première, 2 pouces 8 lignes; transv., 2 pouces 3 lignes. Diam. longit. de la seconde, 2 pouces 7 lignes, transv., 2 ponces a lignes.

## 5. Haliotide australe. Haliotis australis. Gmel.

H. testá ovato-oblongá, latiusculá, convexo-depressá, rugosá et plicatá, intus argenteo et rubro margaritacea; spirá prominulá. Chemn. Conch. 10. 1. 166. f. 1604. 1604 a.

Haliotis australis. Gmel. p. 3689. nº 9.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 1012. nº 11.

\* Desh, Encycl. mcth. Vers. t. 2. p. 179. nº 5.

\* Schrot, Einl, t. 2. p. 386. no 7.

\* Spengler, Naturfer, t. 9, p. 150, pl. 5, f. 1.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, M. de Labillardière, Elle se tronve aussi dans celles de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet Cette coquille est comme décussée sur le los par des plis inégaux qui traversent ses rides longitodinales. Longueur, 3 pouces; largenr, 2 ponces 3 lignes.

# 6. Haliotide commune. Haliotis tuberculata. Lin. (1)

H. testá ovato-oblongá, convexo-depressá, longitudinaliter striatá, transverse plicata: plicis inæqualibus remotiusculis; fossula umbilicali perparva, labio partim teeta; spira prominula. Haliotis tuberculata. Liu. Syst. nat. ed. ro. p. 780. Gmel. p. 3687.

<sup>(1)</sup> Plusieurs auteurs ont confondu une seconde espèce avec celle-ci. C'est celle que Lamarck a distingué sons le nom d'Haliotis lamellosa. Comme cette dernière espèce habite la Méditerranée, les auteurs ont cru qu'elle était la même que celle de

Bonanni. Recr. 1. f. 10. 11.

Lister. Conch. t. Grr. f. 2.

Gualt, Test, t. 69. fig. I.

D'Argenv. Conch. pl. 3. fig. A. F. et Zoomorph. pl. 1. fig. C.

Favanne. Conch. pl. 5, fig. A 2.

Knorr. Vergu. 1. t. 17. f. 2. 3.

Adans. Seneg. pl. 2. f. 1. l'ormier.

Regenf. Conch. r. t. 8. f. 20 et pl. 10. f. 42.

Martini. Conch. 1. p. 174. vign. 6. et t. 16. f. 146-149.

\* Altera patella major. Belon. Aquat. p. 395.

\* Rond. Aquat. p. 3. ch. II.

\* Lister. Anim. Angl. pl. 3. f. 16.

\* Schrot, Eiul. t. 2. p. 375.

\* Donow. Brit. Conch. t. 1. pl. 5.

\* Maton et Racket. Lin. Trans. t, 8. p. 227.

\* Dorset. Cat. p. 57. pl. 22. f. 1. 2.

\* Brok. Intr. p. 135. pl. 9. f. 121. \* Linné. Mus. Ulric. p. 683. nº 402.

\* Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1256.

\* Lin. Fauna. Suecica. p. 379. nº 1326.

\* Herbst. Verm. t. 1. pl. 44. f. 1.

\* Burrow. Elém. p. 161, pl. 21. f. 1.

\* Haliotis vulgaris. Da Costa. Brit. Conch. p. 15. pl. 2. f. 1. 2.

\* Muller, Zool, Danie, Prodr. p. 238, nº 2876,

\* Dillw. Cat. p. 1009. nº 4.

\* Gerville. Cat. des coq. de la Manche. p. 51. nº 1.

\* Coll. des Ch. Cat, des test, du Finist. p. 46. nº 1.

\* Desh. Encycl. néth. Vers. t. 2. p. 179. nº 6.

Habite les mers d'Europe et l'Océan-Atlantique. Mon cabinet. Dans les croisemens entre les strics et les rides, on aperçoit de petits tubercules peu saillans; elle est souvent marbrée en dessus de rouge et de vert; sa nacre est très brillante. Diam. longit., 3 pouces une ligne; trausv., 2 pouces une ligne.

la Manche. Dillwyn commet cette erreur, dont Gmelin avait déjà donné l'exemple, nous soupçonnons que l'Haliotis tuberculata de Ginnani et celle de M. Payreaudeau doit se rapporter au Lamellosa et non à celle-ci. Dillwyn rapporte au Tuberculata deux figures de Rumphius qui représentent une espèce très distincte de celle-ci. Lamarck attribue avec plus de raison ces deux figures à son Haliotis unilateralis.

## 7. Haliotide striée. Haliotis striata. Lin. (1)

H. testá ovato oblongá, dotso convexo depressá, longitudinaliter striatá, transversim rugosá, ferrugineá; spirá subprominulá.

Haliotis striata. Lin. Syst. nat. éd. 10. t. 2. p. 780. Gmel. p. 3688. n° 3.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 684. nº 408.

\* Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1256. Martini. Conch. 1. t. 14. f. 138.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 377.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 1010. nº 5.

Habite l'Océan Indien. Mon cabinet. Elle n'a point sur le dos les petits tubercules de l'H. tuberculata; l'impression de ses stries longitudinales se remarque en sa face interne, dont la nacre est argentine. Dia m. longit., 2 pouces 2 lignes; trans., 15 lignes et demie.

## 8. Haliotide en faux. Haliotis asinina. Lin.

H. testá elongatá, angustiusculd, subfalcatá, lævigatá, viridi, fusco marmoratá, intùs margaritaceá; striis undulatis obliquis; spirá brevissimá.

Haliotis asinina. Lin. Syst. nat. êd. 10. p. 780. Lin. Ed. 12. p. 1256. nº 745.

\* Linné. Mus. Ulr. p. 685. nº 406.

Lister. Conch. t. 610. f. 1.

Rumph. Mus. t. 40. fig. E. F.

Gualt. Test. t. 69. fig. D.

D'Argeny, Conch. pl. 3, fig. E.

\* Born. Mus. p. 412.

Favanne. Conch. pl. 5. fig. A. 4.

<sup>(1)</sup> Nous avons décrit dans l'Encyclopédie une Haliotide sons le nom de Striée et qui très probablement n'est pas la même que celle de Linné. La description que donne Linné de son espèce dans le Museum Ulricæ, est trop abrégée, et comme il ne cite aucune synonymie, on a aucun moyen de suppléer à l'insuffisance de la description. Peut-on rapporter avec certitude le coquille figurée par Martyns à l'Haliotis striata de Linné? Nous ne trouvons pas dans les deux coquilles une identité dans les caractères, qui nous suffise pour les confondre. Aussi cette espèce linnéenne reste douteuse pour nous, quoique dans un autre temps nous ayons cru la reconnaître.

Knorr, Vergn. 3. t. 15. f. 1. Regenf. Conch. 1. 1. 9. f. 29. Martini, Conch. 1. t. 16. f. 150. Haliotis asinium. Gmel. p. 3688. nº 6.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 381.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 1011. nº 10.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 180. nº 8.

Habite les mers de la Chine et des Moluques. Mon cabinet. Sa fossette ombilicale est tout-à-fait cachée sons le bord. Diam. longit., 2 pouces 6 lignes; transv., 13 lignes.

### 9. Haliotide glabre. Haliotis glabra. Chemn. (1)

H. testá ovali, convexo-planulatá, glabrá, tenuiter striatá, albo et viridi marmoratá; spirá retusá; interná facie margaritaceá.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 1011, nº 9.

\* Haliotis glabra. Var. A. Schub. et Wag. Compl. a Chemn. p. 76. Favanne. Conch. pl. 5. fig. A 1.

Haliotis glabra. Chemn. Gouch. 10. t. 166, f. 1602. 1603.

An haliotis virginea? Ejusd. Conch. 10. t. 166, f. 1607. 1608.

Haliotis glabra. Gmel. p. 3690. no 14.

Ejusd. haliotis virginea? p. 3690. nº 16.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. de Labillardière. Mon

<sup>(1)</sup> Il y a plusicurs observations à faire sur l'Haliotis glabra de Chemnitz. Cet auteur a décrit sous ce nom une espèce bien distincte et il en a fait ressortir les caractères. Plus tard, Lamarek a ajouté sous le même nom, mais avec doute, l'Haliotis virginea du même auteur. Nous les avons toutes deux sous les yeux, et depuis long-temps nous a vons reconnuqu'elles doivent constituer deux bonnes espèces. Depuis, MM. Schubert et Wagner, dans le dernier supplément à Chemuitz, ont réunis au glabra de Chemnitz une Haliotide, à laquelle M. Swainson, dans ses Illustrations zoologiques, avait donné le nom de Californiensis. Dans l'Encyclopédie méthodique nous avons adoptés l'opinion de MM. Schubert et Wagner, parce que nous ne possédions pas alors la coquille de Chemnitz. Anjourd'hui que nous pouvous comparer entre elles les trois coquilles que nous venons de citer, nous peusons qu'elles doivent constituer trois espèces distinctes. Le glabra de Chemnitz, dont il faut séparer aussi bien le Virginea que le Californiensis de Swainson.

er. 7. 33. f: 7.

cabinet. Convexité médiocre; nacre très brillante. Diam. longit., 19 lignes; transv., 13.

### 10. Haliotide lamelleuse. Haliotis lamellosa. Lamk.

- H. testă ovato-oblongă, convexo-planulată, lamellosă, aurantiorubente; dorso inæquali, longitudinaliter striato; lamellis transversis strias decussantibus; spira subprominulă; internă facie margaritaceă.
- \* Desh. Exp. scient. de Morée. Moll. p. 135. nº 148.

\* Born. Mus. p. 410. vignette.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 181. nº 10.

\* Poli. Test. t. 3. pl. 55. f. 23 à 36.

\* An cadem? Haliotis tuberculata. Pay. Cat. p. 122. nº 256.

\* Aldrov. de Exang. p. 551. f. 8. 9. \* Bonan. Recr. part. 1. f. 11.

\* Ginanni. Adriat. t. 2. pl. 3. l. 27?

\* Fossilis. Haliotiis Philberti. Marc. de Serres. Annales des sc. nat. t. 12. pl. 45. f. A.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Espèce très distincte, qui me paraît inédite. Son épiderme est grisâtre. Diam. longit., 20 lignes et demie; trans., 1 pouce.

### 11. Haliotide unilatérale. Haliotis unilateralis. Lamk.

II. testá ovali, convexo-depressa, rudi, subverrucosa, albido-flavescente, maculis fuscis pictá; labio elevato, anterius latere producto; spirá prominulá, obtusá.

An Rumph, Mus, t. 40, fig. G? H?

Habite les mers de Timor et de la Nouvelle-Hollande. Mon cahinet. Bord droit fort court; nacre peu brillante. Diam. longit., 16 lignes; transv., 11 et demie.

### 12. Haliotide ridée. Haliotis rugosa. Lamk.

H. testá semi-ovali, convexo-depressá, longitudinaliter rugosá, albidá, maculis intensè rubris pictá; spirá contortá, supernè planulatá, granulatá; interná facie obscuratá,

An Martini, Conch. 1. t. 15. f. 145?

Habite,.... Mon cabinct. Forme un pen rapprochée de celle de la précédente; point de nacre à l'intérieur. Diam. longit., 16 ligues et demie; transv., 10 lignes et demie.

# 13. Haliotude canaliculée. Haliotis canaliculata. Lamk. (1) H. testá ovato-rotundatá, convexo depressá, decussatim striatá,

<sup>(1)</sup> Mnrray, dan; l'onvrage précité, cite l'Haliotis parva de

costá singulari notatá, ferrugineá; interná facie margaritaceá, canaliculo exaratá.

Haliotis parva. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 780. Gmel. p. 3689. nº 7.

- \* Lin. Mus. Ulric. p. 684. n° 407.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 12, p. 1256.

Knorr, Vergu. 1. t. 20. f. 5.

An Favanne. Couch. pl. 5, fig. D?

Martini. Conch. 1. t. 14. f. 140.

- \* Murray. Fuudam. Test. Amæu. Acad. t. 8. p. 145. pl. 2. f. 25.
- \* Schrot. Einl. t. 2, p. 382.
- \* Schrebers. Conch. t. r. p. 331.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 1014. nº 16. Hal. parva.
- \* Hal. canaliculee. Blainv. Malac. pl. 48. fig. 6.
- \* Hal. vulgaire. Blainy. Malac. pl. de principes. no 2. f. 6.
- \* Bowd. Elem. of Conch. pl. 6. f. 4.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 181. nº 11.

Habite.... l'Ocean-Indien? Mon cabinet. Vulg. l'oreille-à-rigole. Diam. longit., 22; transv., 16.

#### 14. Haliotide tricostale. Haliotis tricostalis. Lamk.

H. testá rotundatá, depressá, basi truncatá; dorso albo ferrugineo, striato, subtricostato; lamellis transversis intra spiram et costam mediam; interná facie obscuratá, canalículo exaratá.

\* Haliotis canaliculata. Schub, et Wagn. Compl. à Chemn. p. 177.

Jel. 133 18. pl. 224. f. 3088. 3089.

\* Desh. Eucycl. meth. Vers. t, 2. p. 181. no 12.

Habite les mers de Java. M. Leschenault. Mon cabinet. Coquille très singulière par sa forme, ses trous s'allongeaut un peu en tubes, et son bord gauche muni en dessous d'une rangèe de tubercules, ce qui, avec la saillie du canal, la fait paraître tricostale; elle est terne intérieurement. Diam. longit., 14 lignes; transv. près d'un pouce.

#### 15. Haliotide douteuse. Haliotis dubia. Lamk.

H. testa parva, haliotidiforme, uno latere truncata, penitùs imper-

Linné et en copie la description, mais la figure qu'il en donne, pl. 2. f. 25, est évidemment d'imagination.

Lamarck a cu tort de changer le nom linnéen de cette espèce. Rien dans la nomenclature ne l'autorisait à ce changement; il faut donc lui restituer son nom d'Haliotis parva.

forata, alba; dorso longitudinaliter striato-nodulosa; interna facie obscuratà.

Habite..... Mon cabinet, Petite coquille singulière, ayant la côte des Haliotides, mais imperforée. D'après cette côle, elle ne sauvait appartenir aux Stomatelles, et sa spire n'est nullement celle des Stomates. Elle est arquée. Diam. longit., 11 lignes ; transv., 5 liet demie.

## † 16. Haliotide blanchâtre. Haliotis albicans. Quoy.

H. testá magná, ovatá, grisco-albá vel ruhescente, flammulis albis, radiantibus ornata, longitudinaliter obsolète striata; spira prominula, magna, lateraliter foraminibus angustis submarginata, decem perviis; intus albo-margaritaceà.

Quoy et Gaim, Voy. de l'Ast. t. 3, p. 311. pl. 68. f. 1-2.

Habite la Nouvelle-Zélande.

Grande et belle espèce rapportée pour la première fois par MM. Quoy et Gaimard. Lorsqu'elle est jeune, elle a du rapport avec l'Haliotis profunda de Lamarck, mais en vicillissant elle prend d'autres caractères. Elle est ovale obronde, sa spire, assez large, s'avance vers le centre et se relève notablement au-dessus de la convexité du dernier tour. Sa circonférence est couvexe, et elle porte un grand nombre de petites perforations à peine saillantes au dehors, et dont les neuf ou dix dernières sont ouvertes. Ces perforations ne sont point roudes mais ovalaires. Dans les grands individus, la coquille paraît lisse, mais dans ceux qui sont d'une belle conservatien, on voit jusque sur le milieu du deruier tour des stries peu saillantes et longitudinales qui diminueut peu- à-peu et finissent par disparaître. La couleur de cette coqui le est assez variable, souveut elle est d'un blane grisatre ou brunatre, quelquesois elle est d'un rouge ocracé, et orné de graudes flammules blauchâtres et rayonnautes, quelquefois en zigzag, et presque toujours bifurquées sur le bord gauche. En dedans, cette coquille est ordinairement d'une naere blanchatre peu éclatante.

Les grands individus ont 16 cent. de long et 13 de large.

### + 17. Haliotide variée. Haliotis varia. Lin.

H. testá ovato-oblongá, depresso convexá, sulcatá, sulcis nodulosis; striis interjectis; spirá humili, tateraliter subangulatá, anticè foraminibus quinque perforata, diversimodo variegata, albo fusco, viridique; intus argentea.

Herbst. Vermes, t. 1. pl. 54. f. 2.

Lin. Syst. nat. t. 10. p. 780. n° 650.
Lin. Mus. Ulric. p. 684. n° 404.
Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1256.
Gmel. Syst. nat. éd. 13. p. 3688. n° 4. Exclus. pl. synony.
Martini. Couch. t. 1. pl. 15. f. 144.
Schrot. Einl. t. 2. p. 378.
Dillw. Cat. t. 2. p. 1010. n° 7.
Habite...

Quoique Linné n'ait point donné de synonymie à cette espèce, sa description nous l'a fait reconnaître et nous avons pu rapporter, comme exacte, la synonymie qui est ici mentionnée. Cette coquille est ovale oblougue, elle est assez aplatie, peu profonde en dessous, et sa spire, subterminale, est courte et à peine saillante. Cette spire est composée de trois tours subanguleux à la circonférence, et sur cet angle viennent saillir une trentaine de courtes tubulnres, dont les cinq dernières, ou antérieures, sont ouverles. La surface extérieure préscute de nombreux sillons longitudinaux entre lesquels s'interposent une ou deux stries peu profondes. Sur ces sillous se relevent des tubercules irrégulières, non-seulement par ce qu'ils ne sout point semblables dans leur forone, mais encore parce qu'ils ne sont point distribués sur la surface d'une manière régulière ; le plus souvent ils sont oblongs et allougés sur le sillon. La coloration de cette coquil'e est variable : le plus grand nombre des individus sont marques de grandes taches brunâtres plus ou moins foncées sur un fond blanchâtre, lavé de jaunâtre et de vert. Sur le côté gauche de la coquille, la coloration prend plus de régularité, elle consiste en zones blanches et brunes assez larges, égales, tombant perpendiculairement de l'angle marginal vers le bord.

Cette coquille a 40 millim. de long et 29 de large.

### + 18. Haliotide de Virginie. Haliotis Virginea. Chemn.

II. testá ovato oblongá, depressá, longitudinaliter tenuè sulcatá, transversim tenue striatá, decussatá, albo, fusco, viridique marmoratá; spirá brevi, humili, subterminali; foraminibus triginta circiter sex perviis; paginá inferiore striatá, argenteo viridique margaritaceá.

Chemn, Conch. Cab. t. 10. p. 314, pl. 166, f. 1607-1608, Gmel. Syst. nat. p. 3690, nº 16. Dillw. Cat. t. 2. p. 1009, nº 3. Habite la Nouvelle-Zelande? Cette espèce est parfaitement distincte de toutes ses congénères; elle est ovale-oblongue, très aplatie, à spire très courte, presque terminale, formée de deux tours et demi seulement, et dont l'enroulement s'aperçoit à peine à l'intérieur, étant caché presque entièrement sous le bord de la coquille. La surface extérieure est légèrement convexe; elle est partagée en deux parties inégales par une série régalière de perforatious, au nombre de 30 environ, et dont les cinq ou six dernières sont ouvertes. Toute cette surface est occupée par des sins sillons longitudinaux, traversés presque à angle droit par un très grand nombre de stries transverses très fines, qui produisent sur cette surface un réseau assez régulier ; à l'intérieur, la coquille est striée, elle est nacrée et présente de beaux reflets rougeatres ou d'un vert assez foncé; en dehors elle est brune, nuancée de verdâtre et marbrée de quelques taches blanchâtres sur

Cette coquille a 50 millim. de long et 34 de large.

Lamarck confoudait cette espèce avec son Haliotis glabra; il y a cependant entre elles de notables différences, aussi ne l'a-t-il mentionnée dans sa synonymie qu'avec un point de doute.

## † 19. Haliotide de Californie. Haliotis Californiensis. Sw.

H. testà ovatà, convexá, glabrû, castaneo-atratà; spirá humili, brevi, subterminali; foraminibus numerosis, oeto perviis; intus margaritacea.

Swain. Zoolog. Illustr. t. 2. pl. 80.

Haliotis glabra. Var. B. Schub. et Wag. Compl. a Chenn. p. 76. pl. 224. f. 3086. 3087.

Haliotis glabra. Desh. Encyc. meth. Vers. t. 2. p. 180, no 1.

Habite la Californie. Nous avons cru d'abord, avec MM. Schuber et Wagner, que cette espèce était la même que l'Haliotis glabra de Chemnitz et de Lamarck; mais un examen plus attentif nous a prouvé que notre rapprochement, emprunté aux auteurs que nous venons de citer, est errone, et qu'il est couvenable d'adopter, pour cette espèce, le nom que M. Swainsou lui a donné dans ses illustrations zoologiques. Cette coquille prend un volume assez considérable; elle est régulièrement ovalaire, elle devient très convexe en vieillissant, et sa surface extérieure, revêtue d'une couche épaisse et noivâtre, est toujours lisse, et ne présente jamais, sur le côte gauche, les sillons que présente constamment l'Haliotis glabra de Chemnitz. La spire est très courte, on y compte deux tours, aussi son enroulement s'aperçoit-il à peine à l'intérieur. Les perforations sont nombreuses, elles ne se prolongent point à l'exté-TOME IX. 3

rieur sous forme de tube, et il y en a ordinairement huit d'ouvertes; elles ne sont pas toujours placées d'une manière très régulière. A l'intérieur, cette coquille est d'une nacre très brillante, présentant des éclats métalliques d'un vert tendre et d'un rouge rosé. Les grands individus ont 14 cent. et demi de long et 11 ceut. et demi de large.

#### † 20. Haliotide tachetée. Haliotis nœvosa. Martyns.

H. testá ovata, depressá, tenui, rubro-ferrugineá, albo viridique variegatá, striis longitudinalibus transversisque tenuissimis decussatá, obliquè plicatá, lateraliter subangulatá, in angulo perforatá; foraminibus tubulosis, sex perviis; spirá latá; margine sinistro lato, plano.

Martyns. Univ. Couchol, t. 2. f. 63.

Haliotis gigantea pars. Chemn. Conch. t. 10, p. 316.

Id. Gme!. Syst. nat. p. 3691. nº 18.

Id. Lamk. Anim. s. vert. 11e édit. t. 6. p. 214.

1d. Desh. Eucyc. meth. Vers. t. 2. p. 179. nº 3.

Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 1012. nº 12.

Habite la Nouvelle-Zélande. Nous mettons dans la synonymie ces quatre dernières citations à cause de la figure de Martyns rapportée à tort à l'Haliotis gigantea. Quoique parfaitement distincte de toutes ses congénères, cette espèce a été constamment confondue avec l'Haliotis gigantea de Chemnitz, et dont Lamarck a fait son Haliotis tubifera. Depuis que Chemnitz a fait cette confusion, tous les auteurs, et nons-mêmes, dans l'Encyclopédie, l'avuns reproduite, mais il est nécessaire actuellement de la faire cesser; cela deviendra assez facile pour les personnes qui auront à-la-fois sous les yeux les deux espèces. Celle-ci est régulièrement ovalaire; sa spire est grande, cepeudant peu saillante, et s'avance d'une manière notable vers le ceutre de la coquille. Elle compte trois tours, à la circonférence desquels s'élève un angle assez aigu sur lequel on remarque plus de quarante tubulures courtes, dont les six dernières seulement sont ouvertes. Au-dessous de cet angle se montre une dépression en rigole, au-dessous de laquelle le burd gauche tombe perpendiculairement. Toute la surface est cunverte d'un réseau forme de stries ouduleuses, longitudinales, coupées par d'autres, transverses, beaucoup plus fines. Outre ces accidens, on remarque encore des plis obtiques quelquesois bifurqués et qui se répètent à l'intérieur de la equille. En dedans, cette espèce est d'une très belle nacre; son bord gauche est très large et tuut-à-fait plat, on le voit se continuer à l'intérieur, et suivre les contours de la spire. Cette belle espèce est d'un rouge briqueté assez foncé et varié de grandes taches rayonnantes d'un blanc verdàtre. Les grands individus ont 13 cent, de long et 95 mill, de large.

### † 21. Haliotide très belle. Haliotis pulcherrima. Chem.

II. testā ovato-suborbiculari, convexiusculā, castaneo-rubente, radialīm costatā, tenuissimē transversīm striatā; spirā magnā, subcentrali, lateraliter subangulatā, in angulo multiforaminatā; foraminibus minimis, octo perviis.

Martyns. Univ. Cooch. t. 2. f. 62.

Chemn. Couch. t. 10. p. 313. pl. 166. f. 1605. 1606.

Gmel. Syst. nat. p. 3600. nº 15. Dillw. Cat. t. 2. p. 1008. nº 2.

Habite la Nouvelle-Zélaode, Très jolie espèce qui mérite bien le nom que lui a donné Chemnitz. Elle est ovale arrondie, à spire grande et subcentrale, à laquelle on compte près de quatre tours ; elle est assez saillaute et obtuse au sommet. Le côté gauche des tours présente un angle très obtus sur lequel s'élèvent de très petites tubulures dont les huit dernières sont ouvertes. Au-dessons de cet angle, le côté gauche est finement plissé, tandis que la partie supérieure de la coquille est occupée par une série assez régulière de côtes obliques et rayonnantes, obliquement traversées par des stries d'accroissement transverses, très fines et assez régulières. A l'intérieur, cette coquille est d'une nacre très brillante, sur laquelle se réflétent les plus belles nuances de vert bleuâtre, de rouge métallique. Cette jolie espèce a jusqu'à 30 mill, de long et 22 de large.

#### LES PLICACÉS.

Coquille à ouverture non évasée, ayant des plis à la co-

On auraittort, d'après la considération des plis à la columelle, de réunir ces coquilles aux auricules, ces dernières étant terrestres, tandis que nos *Plicacés* sont tous marins. Nous avons donc dû en former une petite famille particulière. On ne les confondra point avec les volutes, les mitres, etc., qui sont pareillement marines, parce que celles-ci ont une échancrure à la base de leur ouverture qui les en distingue. Nous ne rapporterons à cette ptite famille que les genres Tornatelle et Pyramidelle.

[Les coquilles, comprises par Lamarck dans la famille des Plicacés, sont en effet distinctes de toutes les autres et ne peuvent se confondre avec aucun des groupes déjà établis. Plusieurs questions restent encore indécises sur les rapports des genres que renferme cette famille, et ceux de la famille elle-même. Ces questions, pour être définitivement résolues, auraient besoin de plusieurs faits sur lesquels malheureusement de bonnes observations manquent encore. On sait que les Tornatelles et les Pyramidelles ont un opercule corné; depuis les observations de M. Quoy, on connaît les caractères extérieurs de l'animal des Pyramidelles; mais on ignore complètement ceux des Tornatelles. Par leur coquille, les deux genres dont il est question ont de l'affinité: c'est ainsi que l'on voit les Torna telles, s'allongeant peu-à peu d'une espèce à l'autre, ne conserver qu'un pli columellaire et prendre la forme extérieure des Pyramidelles, sans acquérir cependant le poli que l'on remarque dans le plus grand nombre des espèces de ce dernier genre. Il y a même quelques espèces fossiles qu'il est assez difficile de placer, à cause de leurs caractères ambigus qui participent à-la-fois de ceux des deux genres. Comme nous l'avons dit précédemment, à la page 286 du huitième volume de cet ouvrage, il est bien à présumer qu'il faudra ranger, dans cette famille des Plicacés, notre petit genre Bonellia qui a pour type le Bulimus terebellatus de Lamarck. Quoique dans les Bonellies la columelle soit sans plis, cependant les caractères extérieurs de ces coquilles ont de si nombreuses analogies avec ceux des Pyramidelles que l'on ne peut s'empêcher de rapprocher ces genres. C'est encore probablement dans le voisinage de la famille des Plicacés qu'il conviendra de mettre un genre curieux que l'on ne connaît, jusqu'à présent, qu'à l'état fossile, et que M. Defrance a établisous le nom de Nérinée. Sans doute que les Nérinées, par quelques espèces subcanaliculées à la base, ont des rappores avec les Cérites; mais elles se lient également aux Pyramidelles par les espèces qui ont des plis columellaires, et quelques traces seulement d'un pli sur le côté droit. Enfin ce serait encore non loin des Tornatelles et des Pyramidelles qu'il conviendrait de ranger un petit groupe de coquilles fossiles des Coral-rag, et qui, avec la forme des Tornatelles, ont à-peu-près les plis des Nérinées. Si, lorsque l'on aura découvert l'animal des Bonellies, on lui trouve une analogie suffisante pour le rapprocher des Pyramidelles, il restera à discuter la valeur des plis columellaires et à décider quelle importance ils doivent conserver dans la formation de la famille.]

### TORNATELLE. (Tornatella.)

Coquille enroulée, ovale cylindrique, en général striée transversalement, et dépourvue d'épiderme. Ouverture oblongue, entière, à bord droit tranchant. Un ou plusieurs plis sur la columelle. Un opercule corné.

Testa convoluta, ovato-cylindrica, sæpiùs transversim striata, epidermide destituta. Apertura oblonga, integra; margine exteriori acuto. Columella basi uni vel pluriplicata; operculum corneum.

OBSERVATIONS. Les Tornatelles sont des coquilles marines et enroulées que je confondais avec les Auricules, à cause des plis de leur columelle. Mais, outre la différence des lieux d'habitation, elles en sont bien distinguées par leur forme générale, qui rappellerait un peu celle des ovules, si leur spire saillante ne suffisait pas pour les en rendre distinctes. Ces coquilles sont presque toujours dépourvues de drap marin ou de ce qu'on nomme épiderme; et leur surface externe est striée transversalement, tantôt partout et tantôt localement. Elles ont sur leur columelle un ou plusieurs plis, ordinairement épais et obtus.

[Les comilles, comprises aujourd'hui dans le genre Tornatelle, étaient des Volutes pour Linné. Linné n'avait point estime, à sa juste valeur, ce caractère important de l'intégrité de l'ouverture de ces coquilles qui différent par là, d'une manière si notable, des véritables Volutes. Les auteurs linnéens s'attachèrent à la lettre du Systema naturæ et maintinrent ces esquilles dans le genre Volute. Bruguière, le premier, sentit qu'elles ne devaient pas rester dans des rapports si peu naturels, et améliora la méthode, tout en la laissant défectueuse, en comprenant les Tornatelles dans son genre indigeste des Bulimes. C'est de ce genre que Lamarck a retiréles Tornatelles, pour les confondre d'abord avec les Auricules; mais bientôt il reconnut qu'elles devaient constituer un genre à part, et prit pour type le Voluta Tornatilis de Linné. Depuis la création du genre par Lamarck, il a été adopté par presque tous les zoologistes, depuis surtout que M. Gray cut découvert que, dans ee genre, la coquille est fermée par un opereule eorné. Ce fait intéressant, joint aux observations de M. Lowe sur certaines auricules, a déterminé la séparation définitive de ce genre du groupe des Aurieules. Il se rattache définitivement aux Pyramidelles et se rapproche de la famille des Turbinaces comme Lamarek l'avait si judicieusement pensé depuis long-temps.

Le nombre des espèces de ce genre est peu considérable. Quelques-unes vivantes ont été ajoutées aux cinq véritables Tornatelles de Lamarck. Nous n'admettons pas dans ce genre la Tornatelle bulla de M. Kiener, laquelle appartient, selon nous, au genre Bulle à la section des Bullines de M. de Férussac, dout elle offre tous les caractères. Le nombre des espèces fossiles s'est accru d'une manière notable, et, parmi elles, on doit surtout remarquer quelques espèces gigantesques qui proviennent des terrains crétacés inférieurs. Peut-être ces espèces, ainsi que d'autres appartenant aux terrains jurassiques, devront-elles constituer un nouveau genre, car avec la forme générale des Tornatelles, les plis

de la Columelle ressemblent davantage à ceux des Volutes ou des Marginelles.

Comme nous le disions précédemment, les Tornatelles se lient d'une manière insensible aux Pyramidelles : d'un côté, aux Pyramidelles courtes, telles que le Plicata, par exemple; et d'un autre, à quelques Tornatelles fossiles turriculées, mais qui n'ont qu'un pli columellaire. La plupart des Tornatelles se reconnaissent, non-sculement par leur forme généralement ovalaire, mais encore par la forme et la disposition des plis de la Columelle. Dans les espèces vivantes, il n'y a réellement qu'un seul pli columellaire. Celles qui paraissent en avoir deux ont une Columelle fort épaisse, que le sillon columellaire semble avoir coupé nettement en deux. Le bord supérieur du sillon, formant un angle, a l'apparence d'un second pli. C'est parmi les espèces fossiles qu'il faut chercher des Toruatelles ayant deux véritables plis sur la Columelle. Ces espèces à deux plis appartiennent aux terrains tertiaires de Paris ct de Londres. Lorsqu'on passe du terrain tertiaire au secondaire, on voit s'accroître le nombre des plis columellaires, qui se montrent au nombre de trois et même quelquesois de quatre. Ces espèces à trois plis sout-elles de véritables Tornatelles? C'est là une question fort difficile à résoudre, puisqu'il n'y a rien de connu jusqu'à présent dans la nature vivante qui pût nous guider même par une analogie éloignéc; mais comme ces coquilles des terrains secondaires conservent assez généralement la forme ventrue ou ovalaire des Tornatelles, nous pensons que c'est dans ce genre qu'elles doivent se placer, à moins que l'on ne préfère établir pour elles, dans la suite, un petit genre à part.

#### ESPECES.

1. Tornatelle brocard. Tornatella flammea. Lamk. (1)

T. testá ovali, ventricosá transversím striatá, albá, strigis longitudinalibus, rubris, undatis, pictá; spirá conoideá; columellá uniplicatá.

<sup>(1)</sup> Sous le titre de Variété, Gmelin a compris dans cette es-

Lister. Conch. t. 814. f. 24.

Favanne. Conch. pl. 65, fig. P 1? et pl. 27, f. E?

Martini. Conch. 2. 1. 43, f. 43g.

Bulimus variegatus. Brug. Dict. nº 67.

Voluta flammea, Gmel. p. 3435, nº 2. Variet, exclus.

Tornatella flammea. Encycl. pl. 452. f. 1. a. b.

\* Voluta. Schrot. Einl. t. 1, p. 271. nº 103.

\* Voluta flammea. Dillw. Cat. t. 1. p. 504. nº 12.

\* Sow. Genera of shells. Tornatella. f. 1.

\* Kiener. Spec. des coq. viv. genr. Torn. pl. 1.f. 1.

Habite .... Mon cabinet. Longueur, 14 lignes; largeur, 10 lignes.

### 2. Tornatelle mouchetée. Tornatella solidula. Lamk. (1)

T. testá ovato-oblongů, subcylindriců, transversím striatá, albo lutescente, nigro-punctatá; spirá conico-acutá; columellá biplicatá: plicá majorc bilobá.

Poluta solidula, Lin. Syst. nat. p. 1187. Gmel. p. 3437. nº 13.

Favaune. Conch. pl. 65. fig. P 2.

Marlini. Conch. 2. t. 43. f. 440. 441.

Chemn. Conch. 10. t. 149. f. 1405.

Bulimus solidulus. Brug. Dict. nº 68.

pèce trois coquilles qui n'ont avec elle aucun rapport : l'une est une véritable Columbelle, Columbella fulgurans. Lamk. Les deux autres sont des Auricules de la section des Conovules : la première est établie par Gmelin lui-même sous le nom de Voluta flava (Auricula monile, Lamk.), la seconde est notre Auricula fasciata.

(1) Il serait difficile de reconnaître dans cette espèce le Bulla solidula de la 10° édition du Systema naturæ, mais la description, très suffisante que Linné en donne sous le même nom dans le Museum Ulricæ reginæ, ne laisse plus de doute sur son identité avec celle-ci, et cela est bientôt confirmé par Linné lui-même, qui la fait passer des Bulles dans les Volutes de la 12° édition du Syst. nat. Gmelin, après avoir cité très à propos la figure de Kammerer dans la Synonymie de cette espèce, se sert de nouveau de la même figure, pour établir, dans son genre Helix, une espèce, sous le nom d'Heliæ nævia: nouvelle preuve du peu de soin qu'il mettait à la compilation, dont il a fait la 13°

- \* Bulla solidula. Lin. Syst. nat. éd. 10. t. 2. p. 728. nº 346.
- \* Id. Lin. Mus. Ulric. p. 590. nº 228.
- \* Kamm. Rud. Cab. pl. 8. f. 4.
- \* Helix nævia. Gmel. p. 3656. nº 251.
- \* Voluta solidula. Diliw. Cat. t. 1. p. 504. nº 13.
- \* Kicner, Spec. des coq. viv. Genr. Torn. pl. 1. f. 2.
- Habite..., l'Océan Indien? Mon cabinet. Longueur, 9 lignes et demie; mais, selon Bruguière, elle peut atteindre jusqu'à 15 lignes.

### 3. Tornatelle fasciée. Tornatella fasciata. Lamk.

- T. testa ovato-conica, transversim striata, rujo-rubente, albo-bifasciată; spiră exsertă, acută; columellă uniplicată.
- Voluta tornatilis. Lin. Syst. nat. cd. 12. p. 1187. Gmel. p. 3437 no 12.
- Lister. Conch. t. 835. f. 58.
- Pennant. Brit. Zool. 4. t. 71. f. 86.
- Favanne. Conch. pl. 65, fig. P 3.
- Martini. Conch. 2, 1, 43. f. 442. 443.
- Bulimus tornatilis. Brug. Diet. no 69.
- Tornatella fasciata. Encycl. p. 452. f. 3. a. b.
- \* Knorr. Vergn. t. 6. pl. 19. f. 4?
- \* Voluta bifasciata, Gmel. p. 3436. nº 4.
- \* Donov. Conch. brit. t. 2. pl. 57.
- \* Dorset, Cat. p. 44. pl. 14. f. 2.
- \* Turbo ovalis. Dacosta, Brit. Conch. p. 101. pl. 8, f. 2.
- \* Voluta tornatilis. Dillw. Cat. t. r. p. 503. nº rr.
- \* An. ead. spec. ? Planeus de Couch. Min. Notis. pl. 2. f. 8. L. M
- \* Tornatella fasciata. Payr. Cat. p. 122. nº 257.
- \* Id. Philippi. Enum. moll. p. 166. nº 1.
- \* Kiener, Spec. des coq. viv. Genr. Torn. pl. 1. f. 3.
- \* Fossilis. Voluta tornatilis. Brocchi. Conch. foss. Subap. t. 2. p. 322, nº 26.
- Habite la Méditerranée et l'Océan-Européen. Mon cabinet, Les strics de sa base sont les plus éminentes. Longueur, to lignes; largeur, 5 lignes.

édition du Système de la nature. Dillwyn a rapporté à tort, à l'espèce qui nous occupe, le Voluta sulcata de Gmelin. Cette coquille constitue une espèce bien distincte de Tornatelle.

#### 4. Tornatelle oreillette. Tornatella auricula. Lamk. (1)

T. testá ovato-oblongá, glabrá, subpellucidá, albá; striis longitudinalibus remotiusculis; spirá conoideá, obtusá; columellá biplicatá.

Lister. Conch. t. 577. f. 32 b.

Gualt. Test. t. 55, fig. F?

Bulimus auricula. Brug. Dict. no 75.

\* Voluta. Schrot. Einl. t. 1. p. 281. no 145.

Habite.... Mon cabinet. Celle-ci est bien plus lisse que les autres; elle a néanmoins une strie transverse sous chaque suture. Longueur, 9 lignes et demie.

#### 5. Tornatelle luisante. Tornatella nitidula. Lamk.

T. testă ovali, ventricosă, basi transversè striată, albo-roseă, nitidulă; spiră brevi, acută; columellă biplicată.

Encycl. pl. 452. f. a. a. b.

\* Sow. Genera of shells. Tornatella. fig. 2.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 1042. nº 1.

\* Kiener. Spec. des coq. viv. Genre Torn. pl. 1, f. 5.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. De ses deux plis, l'inférieur est le plus gros. Longueur, environ 9 lignes; largeur, près de 5.

### 6. Tornatelle piétin. Tornatella pedipes. Lamk. (2)

T. testá ovato-turgidá, ventricosá, solidá, transversím striatá, squalidè atbá; spirá brevi, obtusá; aperturá ringente, quinque-plicatá.

(1) Nous avons été surpris de ne pas trouver la figure de cetté espèce dans l'ouvrage de M. Kiener, ouvrage qui paraissait destiné surtout à faire connaître les espèces de Lamarck.

(2) Nous trouvons ici, sous le nom de Tornatella pedipes, une petite coquille curieuse, habitée par un mollusque fort singulier dans plusieurs de ses caractères, et pour lequel Adarson, dans son ouvrage au Sénégal, a créé un genre particulier sous le nom de Piétin, pedipes. Quoique Adanson, en créant ce genre, eût eu le soin de lui imposer tous les caractères zoologiques les plus précis, néanmoins les auteurs ses contemporains ne l'adoptèrent pas, et Schreeter, parmi les conchyliologues, fut le premier qui ait mentionné la coquille dans ses additions au

Adans, Seneg. t. 1. f. 4. le piétin. Bulimus pedipes. Brug. Dict. nº 73.

\* Helix. Schrot. Einl. t. 2. p. 251. nº 263.

\* Helix afra. Gmel. Syst. nat. p. 3651. nº 194.

genre Helix de Linné. Gmelin qui, dans sa treizième édition du Systema naturæ, a copié presque partont l'ouvrage de Schræter, sans le citer, a fait, du Piétin d'Adanson, son Helix afra. Diliwyn a suivi l'exemple de Gmelin, et a conservé cette espèce parmi les Hélices, tandis que Bruguières la comprenait dans son genre indigeste des Bulimes. Jusque dans ces derniers temps, le genre d'Adanson sut presque entièrement oublié, et M. de Férussac, le premier, le rétablit dans la famille des Auricules lorsqu'il présenta le tableau synoptique de cette famille, à la sin de son prodreme sur les Hélices. Quelques années après, M. de Blainville adopta également le genre d'Adanson, dans son Traité de Malacologie; mais il eut le tort d'y réunir les Tornatelles et les Conovules. Il est vrai que dans les additions et corrections de l'ouvrage que nous citons, M. de Blainville revint quelque temps après à une opinion plus juste, en admettant enfin le genre Tornatelle comme nous avons eu occasion de le dire en traitant de ce genre. Dans l'Encyclopédie méthodique, nons avons particulièrement insisté sur la nécessité d'admettre le genre Pedipes, et, nous appuyant sur les excellentes obscrvations d'Adanson, nous avons indiqué les rapports naturels de ce genre dans la famille des Aurienles. Depuis cette époque, M. Lowe, dans un assez long sejour qu'il fit à Madère, eut occasion de faire des expériences sur les Pedipes et quelques autres genres avoisinans; consignées dans le cinquième volume du Zoological journal, elles ont consirmé, non-seulement la nécessité du genre, mais encore ses rapports avec ceux qui l'avoisinent.

### Genre PIÉTIN. Pedipes.

Caractères génériques.

Animal subglobuleux, à pied aplati, divisé en deux parties inégales par un profond sillon transverse. Tête \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 886. nº 2.

\* Pedipes afra. Fer. Prod. de la fam. des auricules. p. 109. nº 1.

\* Pedipes afra. Low. Zool. Journ. t. 5. p. 296. pl. 13. f. 8 à 12.

\* Pedipes Adansoni, Blainv. Dict. des sc. nat. t. 40. p. 288.

courte, portant une paire de tentacules coniques, ayant les yeux sessiles, ovalaires et obliques à la partie interne de leur base. Organe respiratoire branchial; point d'opercule.

Coquille épaisse, subglobuleuse, striée transversalement, à spire courte et sans épiderme; ouverture entière, oblique, grimaçante; la columelle portant trois grands

plis inégaux, et le bord droit une dent médiane.

Les observations, faites par Adanson sur son Piétin, ont été confirmées par celles de M. Lowe. Cet animal a beaucoup de rapports avec celui des Auricules, et surtout avec celui de l'Auricula myosotis et de quelques espèces analogues. Il est subglobuleux, blanchâtre; son pied est mince et étalé sur les bords, et sa tête est élargie en dessous de la même manière : cette tête est bilobée en avant, et elle est munie d'une paire de tentacules coniques, contractiles, noirâtres au sommet, et portant les yeux au côté interne de leur base. Ces yeux sont sessiles; ils ne sont point arrondis, comme dans la plupart des mollusques, mais ils sont ovales-oblongs et placés obliquement. Le pied a une structure des plus singulières pour un mollusque Gastéropode. Il est divisé en deux portions inégales par un sillon transverse large et profond. Cette disposition du pied donne à l'animal une marche particulière que l'on peut comparer à celles des chenilles connues sous le nom d'Arpenteuses. En effet, lorsque le Piétin veut marcher, au lieu de ramper à la manière des autres Gastéropodes, il appuie la partie postérieure de son pied sur le sol, et porte en avant la partie antérieure, en donnant à la portion, comprise dans le sillon, toute l'extension \* Id. Desh. Diet. class. d'hist. nat. t. 13. p. 544.

\* Id. Blainv. Malac. p. 451.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Petite coquille, remarquable par son ouverture grimaçante. Sa columelle offre, dans sa

possible. Il appuie ensuite cette extrémité antérieure du pied sur le sol, et, par une contraction assez rapide, en rapproche l'extrémité postérieure. Ceile-ci fixée de nouveau, la partie antérieure est une seconde fois portéc en avant, et la marche de l'animal se continue de la même manière. Nous avons vu, en traitant du genre Auricule, que la plupart des espèces, et notamment les plus grandes, respirent l'air de la même manière que les Hélices; mais il y en a un certain nombre sur lesquelles on avait justement des doutes, et les expériences de M. Lowe ont démontré, jusqu'à évidence, que les animaux de la section des Conovules, ainsi que celui de l'Auricula myosotis et des espèces voisines, respirent au moyen d'une branchie. Il en est de même relativement au genre Pedipes. Il est pectinibranelle, mais, comme il n'est point operculé, il ne peut rester dans le genre Tornatelle, ni être maintenu dans la famille des Plieacés. Tous les caractères de l'animal le portent vers la famille des Aurieules dans laquelle il doit être compris entre les Auricules et notre petit genre Ringicule. Les caractères de la eoquille sont en cela d'accord avec eeux de l'animal. Cette eoquille, en effet, participe aux caractères des deux genres entre lesquels nous la plaçons. Elle est de petite taille, subglobuleuse ; son têt est épais et dépourvn d'épiderme. La spire est toujours courte et formée d'un petit nombre de tours. L'ouverture est entière, fort inclinée sur l'axe longitudinal, et elle est obstruée par les plis que l'on y remarque. La eolumelle, assez épaisse, arquée dans sa longueur, présente trois plis inégaux. Les deux premiers, ou antérieurs, sont partie supérieure, un grand pli lamelliforme, et, vers son milieu, deux autres plis forts petits; les deux plis du bord droit correspondent aux deux petits du bord gauche. Longueur, 3 lignes et demie; largeur, 3 lignes.

### + 6. Tornatelle ponctuée. Tornatella punctata. Férus.

T. testá ovato oblongá, utrinque attenuatá, apice acuminatá, transversim sulcatá, albá, punctulis irregularibus, rufis, luteisve maculatá; aperturá angustá, coarctatá; columellá inæqualiter biplicatá; plicá inferiore magná, bipartitá.

Voluta sulcata. Gmel. Syst. nat. p. 3436. nº 3.

Auricula punctata. Martini. Conch. t. 2. p. 124. pl. 43. f. 440. 441.

Tornatella punctata. Fer. Prodr.

Habite..... Cette espèce a beaucoup de rapport avec le Tornatella solidula, et on la confoudrait peut-être avec lui si la columelle ne présentait constamment des caractères distinctifs. Elle est ova-

minces, tranchans sur le bord; le troisième, très grand, un peu ployé sur lui-même, est tellement placé, que, lorsque l'animal rentre dans sa coquille, le sillou du pied est occupé par lui. Ce pli s'y engage dans toute son épaisseur. Le bord droit est très épais, et il présente constantent, dans les individus adultes, une dent conique, obtusé au sommet, placée presque à l'opposite du second pli columellaire.

Les Piétins sont des coquilles marines; elles vivent dans les creux des rochers battus par la mer. On n'en connaît qu'un petit nombre d'espèces. M. de Férussac en cité quatre; mais jusqu'à présent nous n'en avons jamais vu que trois, parmi lesquelles celle d'Adanson est la mieux connue. Nous en avons également unc espèce fossile, mais dont nous ignorons le gisement. Comme ces espèces ne sont point figurées, à l'exception du Mirabilis de M. de Férussac, mais que nous ne possédons pas, nous nous abstiendrons d'en donner la description, et nous nous bornerons à compléter la synonymie de l'espèce d'Adanson.

laire; sa spire pointue se compose de sept à huit tours étroits, un peu convexes, et dont la suture est peu profonde. Le dernier tour forme près des trois quarts de la longueur totale, il est attenué à la base. L'ouverture est très étroite; son bord droit reste minee et tranchant vers sa terminaison, mais il s'épaissit assez subitement à l'intérieur, et surtout vers le mitieu où il est notablement renflé. La columelle est épaisse et porte deux plis inéganx séparés par un profond sillon. Le pli inférieur est large, aplati et divisé en deux par une petite gouttière; toute la surface extérieure est converte aussi de stries transverses, le plus souvent écartées, et plus nombreuses à la base. Cette coquille est d'uu blane laiteux, irrègulièrement parsenié de ponctuations d'un brun pâle ou jannâtre. Dans quelques individus, ces ponctuations se confondent par leurs bords et forment des taches irrégulières. Les grands individus ont 22 mill. de long et 10 de large.

#### Espèces fossiles.

## † 1. Tornatelle tachetéc. Tornatella punctulata. Fér.

T. testá ovatá, lavi, ad basim striatá; punctis quadratis, vinosis tribus lineis dispositis.

Fer. Tab. Syst. p. 108.

Bast, Bass, Tert, du S. O. de la France, p. 25, pl. 1, f. 24.

Habite.... Fossile aux environs de Dax et de Bordeaux. Coquille plus globuleuse que la plupart des autres Tornatelles et se rapprochant par là du Tornatella nitidula de Lamarck. La spire est courte, pointue, formée de six tours fort étroits, médiocrement convexes: le dernier est subglobuleux, atténué à la base. L'ouverture est allongée, étroite; son bord droit est très mince, tranchant et arqué dans sa longueur. La columelle est assez allongée et porte dans le milieu uu senl pli oblique, peu épais. La coquille est presque toute lisse, si ce n'est à la base du dernier tour où apparaissent des stries fines et simples. Quoique fossile, cette coquille présente constamment des traces de sa première coloratiou. Elle consiste en trois séries transverses de petites taches quadrangulaires, d'un rouge vineux pâle. La longueur de cette espèce est de 11 mill. et sa largeur de 7.

## † 2. Tornatelle papyracée. Tornatella papyracea. Bast.

T. testá pellucidá, transversè eleganter sulcatá; sulcis complanatis; umbilico parvo; columellá uniplicatá.

Bast. Bass. Tert. dn S. O. de la France. p. 25. pl. 1. f. 9.

Habite..... Fossile aux cuvirous de Dax et de Burdeaux. Très jolie espèce qui n'a point tout-à-l'ait l'apparence des autres Tornatelles. Elle est allongée, subturriculée; sa spire, très pointue, est un peu plus longue que le dernier tour. Elle est formée de sept tours convexes, très élégamment sillunnés en travers. La surface des sillons est plane, et leurs interstices offrent de courtes lamelles assez régulières résultant des accroissemens. L'onverture est ovale oblongne; son burd droit est minec et tranchant, et la columelle, à peine arquée dans sa longueur, présente dans le milieu un pli comparable à celui de certaines Lymnées. Le test de cette espèce est minec et très fragile. Sa longueur est de 13 mill. et sa largeur de 6

### + 3. Tornatelle de Dargelas. Tornatella Dargelasi. Bast-

T. testa aciculată, lavissime striată; columellă uniplicată; striit argutissime puncticulatis.

Bast. Bass. Tert. du S. O. de la Frauce. p. 25. pl. 1. f. 19.

Habite.... Fossile aux euvirons de Bordeaux. Cette jolie petite espèce a beaucoup de rapports avec la Tornatella punciata de Férussac. Nons pussedons aussi une petite espèce vivante du Sénégal et qui a les plus grands rapports avec celle des environs de Bordeaux. La Tornatelle de Dargelas est ovale-oblongue; sa spire est allongel et pointue, elle est formée de huit tours étroits à peine convexes! à suture lineaire et peu profonde. Le deruier tour est cylindrach obtus à la base. L'ouverture est fort étroite; son bord droit est mince et tranchant, le bord gauche est épaissi dans toute sa longueur, et un profond sillon oblique en détache le pli columellaire Celni-ci est gros, fortement contunrné et vient se confondre avel la base du bord droit. La surface extérieure présente des stries qui ne sont point régulièrement disposées; elles sont plus ou moini nombreuses et plus ou moins écartées, selon les individus. Cos stries sont extrêmement fines, et l'on voit, dans leur profondeuf des punctuations excessivement petites. Cette jolie espèce a 8 oil 10 mill. de long et 4 à 5 de large.

#### 1 4. Tornatelle demi striée. Tornatella semi striata. Bast

T. testa ovata, cylindracca, extremitatibus striata; striis tenuissimi puncticulatis; columella uniplicata.

Vol. tornatilis Var. ? Fer. Tab. Syst. p. 108.

Bast, Bass, Tert. dn S. O. de la France. p. 25.

Habite.... Fassile aux environs de Bordeaux et en Italie, Coquille

ovalaire, subeylindracée, à spire plus ou moins allougée, selon les individus. Cette spire compte sept à luit tours étroits, légèrement convexes, à suture linéaire bordée en dessous par un ou deux sillons transverses. Le dernier tour est plus allongé que la spire, il est toujours lisse dans le milieu, et les stries transverses qui sont à la base, apparaissent d'abord très fiues et vont graduel-lement en s'augmentant; ces stries de la base, aussi bien que celles du bord de la suture sont toujours très finement ponetuées. L'ouverture est allongée, étroite, et la columelle ne porte daus le milieu qu'un seul pli oblique ou obtus. On distingue la variété d'Italie par la spire en proportion plus courte et plus obtuse. La lougueur de cette espèce est de 12 mill, et la largeur de 5 à 6.

## 5. Tornatelle sillonnée. Tornatella sulcata. Lamk.

T. testa ovato-clongata, apice acuta, basi obtusa, transversim sulcata; sulcis numerosis, simplicibus; spira longiuscula; anfractibus convexiusculis, sutura profunda separatis; apertura basi dilatata; columella uniplicata.

Auricula sulcata, Lamk. Ann. du Mus. t. 4. p. 434. nº 1. et t. 8. pl. 60. f. 7.

Id. Anim. s. vert. t. 7. p. 538. nº 1.

Tornatella sulcata. Def. Dict. des se. nat. t. 54.

Id. Sow. Genera of shells. Tornatella. f. 3.

Id. Desh. Coq. foss. des env. de Paris. t. 2. p. 137. pl. 22, f. 3. 4. Id. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 1042, no 2.

Habite.... Fossile aux environs de Paris, à Grignon, Parnes, Mouchy, etc. Coquille ovale allongée, à spire lougue, conique et pointue, à laquelle ou compte neuf à dix tours légèrement convexes, et dont la suture forme à sa partie supérieure un petit plan, une sorte de rampe qui remonte jusqu'au sommet. Le dernier tour est un peu cyliudracé, il est atténué à la base, et l'ouverture qui le termine est allongée, ètroite, dilatée vers la base. Son bord droit est mince, tranchant, finement dentelé et légèrement arqué dans sa longueur. La columelle ne présente qu'un seul pli oblique, tordu et peu saillant. Toute la surface extérieure est finement sillonnée. Ces sillons sont transverses, et dans leurs interstices ou voit se relever des petites lamelles d'accroissement très fines et irrégulièrement espacées. Les grands individus ont 20 mill. de long et 8 de large.

## † 6. Tornatelle enslée. Tornatella inflata. Fer.

T. testă ovato-inflată, transversim regulariter sulcată; sulcis punc-Tome IX. ticulatis vel striis tenuibus longitudinalibus clathratis; apertur<sup>ă</sup> \*\* basi dilatată; columellă superue uniplicată.

Fer. Tab. Syst. des mell. p. 108, nº 9.

Def. Diet. des sc. nat. t. 54.

Bast, Ter. Tert, du S. O. de la France, Mém, de la Soc. d'hist, nat de Paris, 1, 2, p 25, n° 2.

Brand. Foss. Hant. pl. 4. f. 61?

Desh. Coq. fos. de Paris. 1. 2. p. 188. nº 2. pl. 24. f. 4. 5. 6.

Habite ... Fossile aux environs de Paris, à Grignou, Parnes, Monchy, etc. On en trouve une variété aux environs de Dax et de Bordeaux. Espèce ovale, assez renslée, et qui, par sa forme, se rapproche un pen du Tornatella fasciata. On compte sept à huit tours à sa spire; ils sont légèrement couvexes, et leur suture est bordée, dans presque tous les individus, par une strie plus profonde et plus large. Le dernier tour est renflé ; l'ouverture qui le termine, est allongée, étroite, son bord droit est minee et tranchant et à peine courbé dans sa longueur. La columelle est courte elle ne présente à la partie supérieure qu'un seul gros pli oblique tordu, dont l'extrémité se continue avec la base du bord droit Toute la surface est élégamment striée; les stries sont fines, asset profondes, et elles sout tonjours ponctuées dans toute leur lougueur. Lamarek avait confondu cette espèce avec le Tornatella sulcata; mais elle en est bien distincte, et c'est avec raison que Ferussac l'en a distinguée. La variété de Dax et de Bordeaux est un peu plus cylindracée. Cette coquille a 16 mill. de long et 7 de large.

### + 7. Tornatelle cerclée. Tornatella alligata. Desh.

T. testá ovato-acutá, inflatá, transversim sulcatá, sulcis simplicibus, distantibus, regularibus, convexiusculis; aperturá ovato-oblongás basi dilatatá; columellá in medio uniplicatá, basi complanatá.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 188. nº 3. pl. 23. f. 3. 4.

Habite.... Fossile aux environs de Paris, à la Ménagerie, dans le pare de Versailles. Petite coquille ovale-oblongue, rensilée dans le milieu, plus atténuée à la base que la plupart des espèces. Sa spire est courte, pointue et composée de six tuurs étruits, convexes, à suture simple et assez profende. L'ouverture est ovale oblongue, dilatée à la base; le bord droit est minee et tranchant, à peine arqué dans sa longueur. La columelle porte dans le milieu un seul pli trausverse et peu obtus; toute la surface extérieuré est régulièrement sillonnée. Ces sillons sont simples, mèdioerement convexes, et plus larges à la base de la coquille que sur le

milieu. Cette petite espèce, fort rare, a 12 mill. de largeur et 7 de longneur.

## 8. Tornatelle conique. Tornatella pyramidata. Desh.

T. testá clongatá, turritá, lævigatá; anfractibus planis, suturá simplici separatis; apertură angustă, ovato-acută; columellă superne uniplicatà.

Desh. Expéd. de Morée. Moll. p. 154. no 208. pl. 24. f. 29-31.

Habite .... Fossile dans les terrains tertiaires de la Morée. Petite coquille que nous rapportons au genre Tornatelle, mais qui est eertainement intermédiaire entre ce genre et celui des Pyramidelles. elle est allongée, turriculée, conique; on compte six à sept tours à la spire. Les tours sont presque plats, et la suture qui les réunit est subcanaliculee comme dans la plupart des Pyramidelles. Le dernier tour sorme un peu moins de la moitié de la longueur totale; il se termine par une ouverture ovale-oblougue, dont le bord droit est mince et tranchant et à peine courbé dans sa longueur. La columelle est courte et présente à la base un seul gros pli oblique qui, en aboutissant à l'extremité da bord droit, se continue avec lui. Cette petite coquille a 9 mill. de long et 3 de large.

## † 9. Tornatelle allongée. Tornatella elongata. Sow.

T. testá elongatá angustá, utrinquè attenuatá, transversím striatá; striis ad basim profundioribus et distantioribus; anfractibus convexiusculis ultimo alteris duplo majore; apertura elongata, angustá; columellá arcuatá, subuniplicatá.

Acteon elongatus. Sow. Min. Conch. pl. 460. f. 3.

Habite.... Fossile dans l'argile de Londres, à Barton, en Angleterre. l'etite espèce qui est l'une des plus étroites dans le genre. Elle est allougée, atténuée à ses extrémités; sa spire, allougée et obluse au sommet, compte six à sept tours peu convexes, réunis par une suture à peine profonde. L'onverture est étroite, dilatée vers la base; son bord droit est mince et tranchant et légèrement arqué dans sa langueur. La columelle est courbée et elle présente vers le milieu un pli oblique peu apparent lorsque la coquitte est entière, mais plus saillant à l'intérieur. Toute la surface est eouverte de stries extrêmement fines qui vont en s'approfondissant et en s'élargissant à la base du dernier tour. Cette petite coquille a 7 mill. de long et 2 de large.

## † 10. Tornatelle géante. Tornatella gigantea. Sed. et Mur.

T. testá magná, ovato-globosá, crassá; spirá truncatá, brevissimá;

anfractibus numerosis, angustis, lævigatis; aperturá prælongás angustá, arcuatá columellá brevi, triplicatá; plicis inæqualibus.

Sedw, et Murch. Mem. sur les Alp, d'Autr, Trans, de la Soc. géolde Lond. 1831. pl. 38. f. 9.

Habite.... Fossile à Gosau, Grande coquille très remarquable qui a bien quelques-uns des caractères des Tornatelles, mais qui ne les presente pas tous avec assez d'exactitude, pour pouvoir rentrer par la suite dans ce genre. Celle-ci, ainsi que notre Tornatella prisca, devra sans doute constituer un genre particulier auquel il faudra joindre quelques espèces qui n'ont été jusqu'à présent ni décrités ni figurées. Cette grande coquille acquiert quelquefois la grossent du poing. Elle est uvale, glubuleuse, tronquée du côté de la spire, Cette spire n'est saillante que vers le sommet; elle est très surbaissée, et ressemble en cela à celle de certains cones. Elle est formée d'un très grand nombre de tours fort étroits, aplatis, lisses ou sculement striés irrégulièrement par les accroissemens. Le der nier tour est presque aussi grand que toute la coquille, et l'ouver ture est aussi grande que le dernier tour. Elle est allongée, arquét dans sa longueur, très rétrècie à son extrémité postérieure, et faiblement dilatée à la base. La columelle, après avoir suivi le courbure de l'avant-dernier tuur, devient presque perpendiculair! à la base et présente trois plis médiocres quant à la grandeur de la coquille, et qui vout en décroissant d'arrière en avant. Ces pli sont presque transverses. La coquille, figurée par M. Sedwichs Murchisson, a 70 mill, de long et 65 de large. Mais nons quif souvenons d'avoir vu des individus plus gros dans la collection de M. Boné.

#### + 11. Tornatelle ancienne. Tornatella prisca. Desh.

T. testá ovatá, utrinquè attenuatá; spirá brevi, acutá; anfractibus brevibus, convexis, suturá profundá separatis; aperturá elongalán angustá; columellá infernè triplicatá.

Desh. Expéd. de Moréc. Zool. p. 154. nº 211. pl. 26. f. 13.

Habite... Fossile des terrains secondaires de Morée. Cette coquilles par son volume et sa forme, a quelque analogie avec le Tornatelli fasciata de Lamarck. Elle est ovalaire, à spire courte, sormée de sept à huit tours fort étroits, convexes et à suture caualieulée. L'ouverture est allongée, étroite; la columelle est droite à la basée et elle porte dans cet endroit trois plis aigus, égaux et pen objér ques. La surface extérieure paraît lisse, autant du moins que l'of en peut juger d'après le seul individu un peu détérioré que nou

avons sous les yeux. Cette coquille a 18 millimètre de long et 10 de large.

#### PYRAMIDELLE. (Pyramidella.)

Coquille turriculée, dépourvue d'épiderme. Ouverture entière, demi ovale; à bord extéricur tranchant. Columelle saillante inférieurement, subperforée à sa base, et munie de trois plis transverses.

Testa turrita, epidermide destituta. Apertura integra; semi-ovalis; labro acuto. Columella basi producta, subperforata; plicis tribus transversis.

[Animal spiral allongé, ayant un pied court subquadrangulaire, sur l'extrémité postérieure duquel se trouve un opercule corné, très mince, strié longitudinalement; tête triangulaire, portant un grand voile buccal bilobé, deux tentacules aurieuliformes, fendus antérieurement et portant à leur base interne deux yeux sessiles, arrondis et noirs. Cavité branchiale, allongée, étroite, contenant le long de l'anus un grand peigne branchial étroit, dont les feuillets sont égaux.]

Observations. Quoique l'habitation des Pyramidelles ne soit pas indiquée d'une manière positive par les auteurs, je suis persuadé, par la cousidération du bord externe de leur ouverture, que ces coquilles ne sont point terrestres, mais qu'elles sont marines.

J'ai hésité sur la conservation de ce groupe particulier; maintenant je ne donte plus qu'on ne doive le maintenir. La columelle droite, un peu saillante au bas de l'ouverture, le caractèrise éminemment.

[En créant son genre Pyramidelle, Lamarck avait d'abord conservé quelques doutes à son sujet; il ne croyait pas que ses caractères eussent une valeur suffisante pour constituer un bon genre. Comme les auteurs qui ont précédé Lamarck plaçaient les Pyramidelles parmi les Hélices on parmi les Bulimes, il était

naturel qu'il concût des doutes, avant de savoir d'une manière positive que ces equilles sont réellement marines. Il nous sent ble néanmoins que les serupules de Lamarck auraient pu faci lement disparaître devant une rigoureuse appréciation des car ractères de ce genre, puisqu'il n'existe en réalité aucune espèce terrestre qui les présente; le poli de leur surface, l'épaisseuf de leur test, la position et la forme des plis columellaires, forme de l'ouverture, tous les earactères, en un mot, des Py ramidelles, les éloignent des coquilles terrestres et suffisent pour en faire un bon genre. Plusieurs choses manquaient pout assurer au genre qui nous occupe ses rapports naturels et lui donner toute sa valeur zoologique; les travaux des MM. Quo! et Gaimard ont comble cette lacune en donnant sur l'animi des renseignemens importans. On savait dejà par M. Gray d par nos propres observations, que les Pyramidelles portent uf opercule corné non spiral et très voisin de celui des Tornatel les, mais on ne connaissait rien de l'animal. M. Quoy le repré sente avec un pied court, assez épais, triangulaire, portant suf son extremité postérieure un petit opercule. La tête a une forme particulière; elle est triangulaire, assez profondément bilobée et c'est au sommet de ce triangle que se trouve de chaque cott un tentacule assez allongé et assez semblable aux tentacules de Aplysies. En effet, ils sont sendus en avant dans toute leur lor gueur, ee qui leur donne assez de ressemblance avec le cornel auriculaire du lièvre. Les yeux sont très petits et placés à la bast interne des tentacules. La eavité branchiale est largement of verte en avant; elle est assez profonde, et contient, à droité une longue branchie, composée d'un grand nombre de peut feuillets courts et éganx. Sur le même côté, et à la base de 18 branchie, se tronve l'anus et l'oviducte. Ils viennent tous deus aboutir à une dépression auriculiforme du manteau, qui se logi dans l'angle antérieur de l'ouverture. C'est à cela que se bor nent les détails anatomiques, ou plutôt zoologiques, que l'of doit à MM. Quoy et Gaimacd. Comme on le voit, rien n'est en' corc connu sur l'organisation intérieure; il faut encore rechef cher si ce genre, ainsi que les Tornatelles, appartient aux mollusques dioiques, ou s'il est monoique comme la plupart de ceux qui ont l'ouverture entière.

#### ESPÈCES.

### 1. Pyramidelle forêt. Pyramidella terebellum. Lamk.

P. testá conico-turritá, umbilicatá, lævi, albá, lineis rufis cinctá;/
columellá recurvá; labro intus lævigato.

Helix terebella. Mulicr. Verm. p. 123, nº 319.

Bonanni. Recr. 3. f. 379.

Lister. Conch. t. 844. f. 72.

Petiv. Gaz. t. 118. f. 15.

Gualt. Test. t. 4. fig . M.

Bulimus terebellum. Brug. Dict. nº 98.

- \* Helix terebella. Schrot. Fluss. Conch. p. 362.
- \* Schrot. Einl. t. 2. p. 215. nº 141. Helix.
- \* Trochus dolabratus. Var. Gmel. p. 3586.
- \* Trochus terebellum. Dillw. Cat. t. 2. p. 810. n° 119. \* Kiener. Spec. des coq. viv. Genre Pyram. pl. 1. f. 2.

Habite la mer des Antilles. Mon cabinet. Longueur, 15 lignes et demie.

### 2. Pyramidelle dentée. Pyramidella dolabrata. Lamk.

P. testá conico-turrità, perforatà, lævi, alba, lineis luteis cinctà; columellà recurvà; labro intus dentato et sulcato.

Trochus dolabratus. Lin. Gmel. p. 3585. nº 113.

Helix dolabrata, Muller. Verm. p. 121. nº 318.

D'Argenv. Conch. pl. 11. fig. L.

Favanne. Conch. pl. 65. fig. L.

Knorr. Vergn. 6. t. 29. f. 2?

Chemn. Conch. 5. 1. 167. f. 1603. 1604.

Bulimus dolabratus. Brug. Diet. nº 99.

Pyramidella terebellum. Encycl. pl. 452. f. 2. a. b.

\* Pyr. dolabrata, Blainv. Malac. p. 453, Pyr. térébelle, 1d. pl. 21. f. 4.

\* Kiener, Spec. des coq. viv. Pyram. pl. r. f. 3.

Habite.... les mers de l'Amérique méridionale? Mon cabinet. Elle ressemble beaucoup à la précédente; mais la face interne de son bord droit est dentée et sillonnée. Longueur, 11 lignes et demie.

## 3. Pyramidelle plissée. Pyramidella plicata. Lamk. (1)

P. testá ovato-oblongá, solidá, longitudinaliter plicatá, albá,

<sup>(1)</sup> Chemnitz le premier a fait connaître cette petite espèce sous

punctis rusis serialim cinctà; plicis lavibus : interstitiis transverse striatis; ultimo anfractu spira breviore turgidula.

Encycl. pl. 452, f. 3, a. b.

- \* Voluta auriscati. Chemn. Conch. t. 11, p. 20. pl. 177. f. 171 1
- \* Id. Dillw. Cat. t. 1. p. 503. nº 10.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 863. nº 2.
- \* Kiener. Spec. des coq. viv. Pyram. pl. r. fig. 4.
- \* Lister, Conch. pl. 577. f. 32 a.

ir lignes.

- \* Voluta. Schrot. Einl. t. 2. p. 280. nº 144.
- \* Schub et Wagu. Chemn. Supp. p. 153, pl. 234. f. 4100. a. b. Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Espèce très distincte; ouverture petite; columelle imperforée. Longueur, près de

#### 4. Pyramidelle froncée. Pyramidella corrugata. Lamk.

P. testá elongata-turritá, gracili, longitudinaliter plicatá, albá, propesuturas punctis luteis raris picta; ultimo anfractu spira multo breviore.

\* Kiener, Spee. des coq. viv. Pyram. pl. 2. f. 6.

Habite ... Mon cabinet. Elle a de fines stries transverses entre ses plis. Longueur, 8 lignes.

#### 5. Pyramidelle tachetée. Pyramidella maculosa. Lamk.

P. testá turrito-subulatá, longitudinaliter striatá, albidá, maculis punctisque rufis sparsim pietà; anfractibus numerosis : ultimo spira multo breviore.

Encycl. pl. 452. f. 1. a. b.

- \* Pyramidella punctata. Schub. et Wagn. Chemn. Suppl. pl. 234. f. 4099. a. b.
- \* Pyramidella maculosa. Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 862.
- \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 3. pl. 65. f. 1. 2.
  - \* Kiener. Spec. des coq. viv. Pyram. pl. 2. f. 5.
- \* Bonan. R cer. Part. 3. f. 42.
- \* Lister. Conch. pl. 844. f. 72. b.
- \* Martini. Conch. t. 5. pl. 157. f. 1493. 1494.

lenom de Voluta auriscati, en la faisant passer dans son genre Pyramidelle, Lamarck aurait dû lui conserver son premier nom. Ce que Lamarck n'a pas fait, nous pensons qu'il est convenable de l'exécuter et d'inscrire à l'avenir cette espèce sous le nom de Pyramidella auriscati.

\* Bulimus dolabratus. Var. b. Brug. Encycl. t. 1. p. 356. nº 99. Habite.... Mou cabinet. Longueur, 9 lignes.

## † 6. Pyramidelle ventrue. Pyramidella ventricosa. Guerin.

P. testā ovato-oblongā, lævigatā, albidā, rufo-variegatā, flammulis nigris pictā; spirā acutissimā; anfractibus numerosis, subdepressis; columellā triplicatā.

Guérin. Mag. de Zool. pl. 2.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 175. pl. 65. f. 3 à 7.

Kiener. Spec. des coq. viv. Pyramidelles. pl. 1 f. 1.

Habite.... l'île de Vanikoro. Espèce ayant de l'analogie avec le  $P\gamma$ ramidella maculosa de Lamarck, mais néanmoins bien distincte par sa forme et ses autres caractères. Elle est plus courte en proportion que la plupart des autres espèces; sa spire est très pointue et composée de douze tours étroits, médiocrement convexes, à suture subcanaliculée, la surface extérieure est lisse et polic, les premiers tours sont ornés dans le milieu d'une fascie transverse d'un brun obscur, sur un fond d'un gris brunâtre, interrompu par des taches longitudinales d'un brun foncé et irrégulièrement distribuées. Sur le dernier tour se trouvent trois fascies que l'on voit se répéter à l'intérieur de l'ouverture, en trois zoncs d'un brau intense qui aboutissent jusque vers Pextrémité du bord droit. L'ouverture est ovalaire, échancrée à son extrémité antérieure. Cette échancrure est au sommet d'un bourrelet décucrent autour de la base, et sur lequel le grand pli de la columelle vient s'appuyer. Deux autres plis se montrent sur la partie autérieure de la columelle. Ils sont inégaux : c'est celui du milieu qui est le plus petit. Cette coquille a 30 mill. de long et 14 de large.

### Espèces fossiles.

## 1. Pyramidelle en tarière. Pyramidella terebellata. Lamk.

P. testá elongatá turritá, lævigatissimá, nitidá; anfractibus numerosis, angustis, planis, suturá impressá separatis; aperturá ovato-angastá; labro acutissimo; columeliá plicis tribus inæqualibus instructá.

Aurieula terebellata. Lamk. Anu. du mus. t. 4. p. 436, nº 7. et t. 8. pl. 60. f. 10. a. b.

Id. Def. Dict. des sc. nat. t. 3. Suppl. p. 134. nº 5. Pyramidella terebellata. Def. loc. cit. t. 44. p. 135.

Auricula terebellata, Lamk, Anim. s. v. t. 7. p. 540. nº 7.

Pyramidella terebellata. Fer. Tab. Syst. des moll. p. 107. n° 10. Id. Rast. Mém. sur les terr. tert. du S. O. de la France; Soc. d'hist nat. de Paris. t. 2. p. 26. n° 2.

An turbo terebellatus? Broc. Conch. foss, subap. p. 383, nº 33.

Pyramidella terebellata, Desh. coq, Foss, de Paris, t, 2, p. 191, pl. 22, f. 7, 8.

Habite... Fossile à Grignou, Parnes, Mouchy, Courtaguou, Houdau, les faluns de la Touraine, Augers, Bordeaux, Dax, l'Italie? Petite espèce allougée, turriculée, très pojutue, et dont la spire compte 15 à 16 tours aplatis, lisses et polis, réunis par une suture linéaire et carnaliculée. Le deruier tour est court, sans ombilie à la basc, el présentant en dehors de la columelle un petit bourrelet oblique et décurrent qui aboutit à une petite échancrure de l'extrémité antérieure de l'ouverture. Cette ouverture est petite, étroite, ovale-oblongue, atténuée à ses extrémités. Son bord droit est très mince et ou le rencontre très rarement eutier. La columelle est courte, à peine arquée et garnie de trois plis inégaux, obtus, dont le médian est le plus petit, et le postérieur le plus grand-Les grands individus de cette espèce n'out pas plus de 14 mill. de long et 4 et demi de large.

### +2.Pyramidelle unisillonnée. Pyramidella unisulcata Desh

P. testá elongato turritá, nitidissimá; anfractibus planis, juxta sw turam unisulcatis; labro intus dentato et sulcato; aperturá vis quartam longitudinis partem æquante.

Pyramidella terebellata. Var. Duj. Mém. géol. sur la Touraine. p. 282.

Habite.... Fossile dans les faluns de la Touraine et dans les environs d'Angers. Petite espèce dont la forme et la grandeur rappellent asses bieu celles de l'espèce que l'on rencontre aux environs de Paris. Elle est étroite, turriculée, composée d'un grand nombre de tours étroits à peine convexes, lisses et polis et dont la suture est subcanalité culée. Cette suture et suivie en dessus par un petit sillon asses profond et que l'on voit sur le deruier tour occuper la circonférence. L'ouverture est petite, ovalaire, atténuée à ses extrémités. Lorsque le bord droit est entier, il est mince et tranchant; lorsqu'il est mutilé, ou aperçoit à l'intérieur une série de créuelures comme dans le Pyramidella dolabrata. La columelle est peu courbée elle porte trois plis inégaux, dont le premier est beaucoup plus grand que les deux autres. Cette petite coquillo a 12 mill. de long et 4 de large.

#### LES SCALARIENS.

Coquille n'ayant point de plis à la columelle : les bords de l'ouverture réunis circulairement.

Parmi les Trachélipodes qui no respirent que l'eau, il n'y a que les Péristomiens et les Scalariens qui aient les bords de l'ouverture réunis; ces bords sont désunis dans tous les autres. Mais les Pénstomiens sont des coquillages fluviatiles, et les Scalariens dont il s'agit ici sont tous des coquillages marins. Ces derniers forment donc une

famille séparée.

Dans les Scalariens, la coquille a une tendance à ne former qu'une spirale lâche; de manière que les tours de la spire sont souvent écartés entre eux, c'est-à-dire ne s'appuient point les uns sur les antres. Le Vermet, la Scalaire, dite Scalata, et quelques Dauphinules en offrent des exemples. Ce sont des Trachélipodes vermiculacés. Or, de même que l'on connaît des Conchifères vermiculacés tels que le Taret, la Fistulane et l'Arrosoir, de même aussi l'on observe des Mollusques vermiculacés dans les Scalariens.

Nous rapportons à cette famille les genres Vermet, Scalaire et Dauphinule.

[Se laissant trop facilement guider par un caractère artificiel de peu d'importance, Lamarck a établi sa famille peu naturelle des Scalariens. Si nous prenons en effet chacun des genres qui y sont assemblés, nous démontrerons facilement qu'ils n'ont entre eux que des rapports assez éloignés. Ce caractère d'avoir l'ouverture de la coquille circulaire et complètement détachée de l'avant-dernier tour ne traduit rien d'important de l'organisation des animaux, et l'on peut concevoir que cette forme se repro-

duise dans des types fort différens. Il aurait suffi que Lamarck comparât la figure qu'Adanson donne de son Vermet avec celle du Scalaire que l'on trouve dans Plancus, pour se convaincre, avec la plus grande facilité, que les caractères extérieurs de ces animaux n'ont que peu de ressemblance. D'un autre côté, on ne peut mettre en doute que le genre Dauphinule est éloigné de ses rapports naturels; car, ayant une coquille épaisse, nacrée à l'intérieur, fer mée par un operculc calcaire, il est évident que ce genre appartient au type des Turbos auxquels il passe d'une manière insensible. Il est donc impossible, dans l'état actuel de la science, d'accepter la famille des Scalariens telle qu'elle est constituée par Lamarck. Depuis que, par les observations de MM. Quoy et Gaimard, on connaît l'animal des Turritelles, il devient évident que les Scalaires doivent se rapprocher beaucoup de ce genre et faire partie de la même famille, tandis que les Vermets rapprochés des Siliquaires et peut être des Magilles, doivent constituer une famille particulière, à laquelle nous avons donné le nom de Tubulibranche dans notre tableau de l'encyclopédie. Enfin, les Dauphinules, comme nous le disions tout-àl'heure, devront rentrer dans la famille des Turbos où elles méritent à peine de constituer un genre particulier.

#### VERMET (Vermetus).

Coquille mince, tubuleuse, en spirale lâche, fixée par la spire. Ouverture orbiculaire, à bords réunis. Un opercule

Testa tenuis, tubulosa, laxè spirata; spirâ per apicent adhærente. Apertura orbicularis; marginibus connexis. Operculum.

Observations. A la vue de cette coquille, on ne se douterait nullement qu'elle soit le produit d'un mollusque trachélipode; VERMET.

on la prendrait plutôt pour la coquille d'une Serpule, e'est-àdire d'une Annelide, parce qu'elle en a toute l'apparence.

Cependant, selon la description et la figure qu'Adanson a données du Vermet, il est évident que ect animal est un véritable mollusque, que c'est même un trachélipode, mais bien singulier sans doute; puisqu'il ne saurait se déplacer pour ramper ou nager.

La coquille du Vermet étant tubuleuse, minee, diaphane, , presque cornée, et eoutournée en spirale, surtout dans sa partie postéricure, est fort singulière en ce qu'elle est adhérente ou fixéc sur des corps marins, par l'extrémité atténuée et pointue de sa spire.

Ces coquilles se trouvent communément par groupes plus ou moins considérables, et comme entortillées les unes dans les autres. Elles paraissent assez bien associées aux Sealariens, qui offrent aussi parmi eux des coquiltes tubuleuses par l'écartement singulier des tours de leur spire.

L'animal, selon Adanson, est vermiforme. Il a la tête tronquée; deux tentacules oculés à leur base extérieure; un pied cylindrique, iucapable de ramper, inseré au-dessous de la tête, portant un petit opereule eartilagineux; deux filets à la base de la tête; et un manteau tapissant l'intérieur de sa coquille.

[ Le genre Vermet a été institué par Adanson pour de singuliers mollusques, dont la coquille tubulcuse, irrégulière, adhérente, ressemble à celle des Annelides tubicoles. Cette ressemblanee est si grande, que malgré les observations précises d'Adanson, Linne et la plupart des zoologistes de la fin du siècle dernier et du commencement de celui-ci, ont rejeté le genre Vermet et en ont confondu les espèces avec les Serpules. Lamarek, le premier, dans son premier essai d'une classilication des eoquilles, publié dans les mémoires de la société d'histoire naturelle de Paris (1799), conserva le genre, mais il eut le tort de lui donner le nom de Vermiculaire, lorsque celui d'Adanson devait être préséré. A cette époque Lamarck mit ce genre entre les Dentales et les Siliquaires. L'année suivante Dandin publia un petit recueil de mémoires et de notes sur les Mollusques et les Vers, il proposa judicieusement de restituer au genre d'Adanson son premier nom; mais à côté des espèces d'Adanson, dont il rappelle le nom, Daudin ajoute comme appartenant aux Vermets, quatre espèces qui sont sans exception de véritables Serpules. Malgré la juste rectification du nom générique faite par Daudin, Lamarck n'en eonserva pas moins son genre Vermiculaire dans son système des animaux sans vertèbres. M. de Roissy, dans le Buffon de Sonnini adopta le genre d'Adanson et y mentionna les espèces de Daudin. C'est en établissant la famille des Sealariens dans l'extrait du cours, que Lamarck substitua enfiu le nom de Vermet à celui de Vermiculaire. Ordinairement judicieux et juste appréciateur des travaux d'Adanson, Lamarek, le premier, s'était éloigné, au sujet des Vermets, des observations de ce naturaliste; mais aussi, l'un des premiers, il y revint en rétablissant le genre qui nous occupe dans des rapports beaucoup plus naturels qu'on ne l'avait fait avant lui. Cuvier, dans le règue animal, rentra également dans les observations d'Adanson, en comprenant les Vermets parmi les nombreux sous-genres de son grand genre Turbo.

Bien que les observations d'Adanson fussent précises, comme il n'avait figuré et décrit l'animal que d'une seule de ses espèces, celle justement qui est le moins irrégulière, presque tous les conchyliologistes, jusque dans ces derniers temps, se refusèrent à admettre dans le genre ces paquets de tubes ealcaires, adhérens à la manière de serpules ct présentant toute leur irrégularité. Il fallut de nouveau répéter les observations d'Adanson et figurer les animaux d'un grand nombre d'espèces pour être bien convaineu qu'en effet les tubes testaces dont il vient d'être question, appartiennent réellement à des Mollusques. Mais avant que ces caractères zoologiques fusient cousignés dans la science par les travaus de MM. Delle Chiaje, Philippi, Quoy et Gaimard, nous avions découvert dans la eoquille un caractère facile, propre à distinguer les tubes d'Annelides de ceux des Vermets. Lorsque l'on vient à couper en deux une coquille turriculée des genres Turritelle ou Cerite, il n'est pas rare de rencontrer à l'extrémite de la spire, et à des distances plus ou moins rapprochées, des eloisons tranverses, en ealottes hémisphériques, entières et qui sont le résultat de l'accroissement rapide de l'animal et de sa coquille. Ces cloisons se remarquent particulièrement et remontent VERMET. 63

quelquesois assez haut dans l'extrémité du Cerithum giganteum. Ayant observé des cloisons semblables dans la longueur de certains tubes calcaires rapportés aux Annelides, nous avons été bientôt convaincu que ces tubes étaient de véritables Vermets, car les Annelides, par leur organisation, ne peuvent jamais elore l'extrémité postérieure du tube par une ou plusieurs cloisons. Dans ces animaux, en effet, l'anus est situé à l'extrémité postérieure du corps; cette extremité correspond à l'extrémité postérieure du tube, qui reste constamment ouverte pour donner issue aux matières de la digestion. Ainsi, dans l'examen des tuyaux caleaires, on sera toujours faeilement guidé, ceux des Annelides étant eoustamment percés aux deux extrémités, ceux des Mollusques offrant avec non moins de constance des cloisons transverses plus ou moins espacées. Le genre Siliquaire, très voisin de celui des Vermets, présente exactement les mêmes caractères, quant aux cloisons du tube, tandis que les Magiles, qui paraissent également très voisins des Vermets et des Siliquaires, au lieu de former des cloisous, remplissent successivement l'extremité spirale de leur tube, quelquefois aussi une partie de ce tube lui-même, d'une matière calcaire compacte, comparable à du marbre eristallin ponr la dureté et la pesanteur. D'après ee qui précède, il est convenable d'ajouter aux caractères du genre, non-seulement qu'il est opercule comme Adanson l'avait prouvé depuis long-temps, mais encore que le tube est cloisonne à l'intérieur. Guidé par ce dernier caractère, nous avons déjà rassembić dans le genre Vermet plus de 30 espèces vivantes et onze espèces fossiles qui, pour la plupart, ne sont ni décrites ni figurées.

En comparant ce que les auteurs que nous venons de eiter ont dit sur les animaux du geure Vermet, il résulte que ces mollusques ont beaucoup d'analogie avec la plupart de ceux de la famille des Turbinacées. L'animal qui habite un tube très long, est en proportion très court, toute la partie postérieure de ce tube lui étant devenue successivement inutile, séparé qu'il en est par des cloisons plus ou moins nombreuses. L'animal d'un Vermet ressemble à celui d'une Dauphinule ou d'un Turbo que l'on aurait déroulé; il présente

cependant des différences. L'extrémité antérieure du corps offet en avant une troncature ovalaire ou subcirculaire ordinairement concave, et sur laquelle est adhérent un opercule corné. Ce opercule a une structure particulière: il n'est point multispicie eomine dans les Troques; on n'aperçoit aueune strie d'accrois' sement : il semble sécrété sur tout le bord à-la-fois. Il es concave en dehors. Du côté de son adhérence, il présente 31 centre un espace assez grand, rugueux, par lequel il est at taché sur le pied. Cette partie centrale est entourée d'un zone eirculaire lisse et brillante. Au dessus du pied, un peu & avant de la tete, on trouve, dans toutes les espèces, de petit appendices charms, tentaculiformes, et qui sont peut-étf analogues aux appendices qu'on tronve au pied de certait turbos. Un sillon assez profond sépare du pied une tête médiocré large et aplatie. Cette tête porte de chaque côte un tentacule ordr nairement court et obtus, à la base extérieure duquel se trouve le point oculaire. Le manteau qui revêt l'intérieur de la co' quille et à travers lequel l'animal passe pour faire saillir sa tête forme une cavité dorsale fort allongée, dans laquelle se trouve à gauche, un peigne branchial plus on moins considérable selon les espèces, et à droite, dans une position parallèle, l'aud et l'extremité antérieure des organes de la génération. Si el admet comme exactes les figures anatomiques données pa M. Delle Chiaje, dans le tome in du grand ouvrage de Poli on trouverait, en pénétrant dans l'animal, que les organe digestifs se composent d'unc cavité buecale médiocre, dans le quelle aboutissent les canaux de deux glandes salivaires, située de chaque côté de l'œsophage. L'œsophage, assez long, se di late en un estomae cylindraeé, qui donne naissanee à un intesti grèle peu allongé, qui, après une longue circonvolution dans l foie, vient se terminer, comme nous l'avons dit, au côte dros de l'animal. Le foie occupe presque toute l'extrémité postérient du corps. Un ovaire lui est accolé, et il paraîtrait que cet ovair vient déboucher immédiatement par un canal dans une sorte matrice légèrement boursouffée. Le cœur est placé à droite, la base de la branchie: il est formé d'un petit ventricule et d'un très petite oreillette. Nous devons ajouter à ces renseignemens

YERMET. 65

empruntés aux figures de M. Delle Chiaje, que nous les regardons comme très imparfaits, et qu'il scrait encore nécessaire aujourd'hui, pour l'histoire du genre curieux qui nous occupe, qu'un anatomiste habile donnât une description complète de l'animal d'un Vermet.

Comme nous l'avons dit, la plupart des Vermets ont été confondus avec les Serpules, et Lamarck, qui n'a pas reconnu tous leurs caractères, a suivi l'opinion commune. En examinant les Serpules qui font partie du tome v de cet ouvrage, on y trouvera sept espèces de Vermets. Nous en donnons ici les noms pour en faciliter la recherche.

1. Serpula glomerata, nº 6.

Il est difficile de s'assurer si cette espèce est bien celle de Linné, car, après avoir étudié avec le plus grand soin les divers onvrages de Linné, depuis la première édition du Fauna succica jusqu'à la douzième édition du Systema natura, il nous a été impossible de reconnaître sous ce nom une espèce bien déterminée. Chemnitz et Gmelin ont pris au hasard une espèce et lûi ont donné arbitrairement le nom linnéen, ce dernier auteur, selon sa coutume, apportant une grande confusion dans la synonymie de son espèce. Ce n'est donc pas à l'espèce de Linné que nous renvoyons, mais à celle de Lamarck, portant le nom

2. Serpula decussata, nº 7.

3. Serpula vermicella, nº 13.

Celle-ci est certainement le Lispe d'Adanson, et nous proposous de lui rendre son premier nom de Vermet lispe.

4. Serpula spirulæa, nº 23.

C'est avec doute que nous rapportons cette espèce au genre Vermet. Si elle était uniquement établie pour le Datin d'Adanson, nous n'aurions aucun doute; mais le Datin lui-même n'est cité qu'avec doute par Lamarck, et il dit son espèce fossile. Cette espèce a besoin d'un nouvel examen.

5. Serpula dentifera Lamk. nº 24.

C'est le Vermetus dentiferus de MM. Quoy et Gaimard.

6. Serpula sipho, nº 25.

Celie-ci ayant été décrite par Adanson, sous le nom de Masier, il convient de lui restituer son nom primitif. TOME IX.

7. Serpula arenaria, nº 26.

Grande espèce dont nous connaissons l'analogue fossile el Italie et en Morée.

### ESPÈCES.

1. Vermet lombrical. Vermetus lumbricalis. Lamk. (1)

V. testă apice spiræ affixă, anterius in tubum ascendentem porect<sup>tă</sup> tenui, pellucidă, luteo-rufescente.

(1) Il est assez difficile de savoir aujourd'hui si le Serpula lui bricalis de Linné est de la même espèce que le Vermet d'Adansof Il est certain que la Serpule dont il est question est une vérits' ble Vermet, du moins très voisin de celui d'Adanson, s'il pi lui est identique. Comme il existe trois espèces très rapproché de celle du Sénégal par leurs caractères, il pourrait se fair que Linné les comprît toutes sous une commune dénomination surtout si l'on s'en rapporte à la 12° édition du Systema naturé Dans la 10e édition de cet ouvrage nous trouvons dans la sf nonymie la citation de quatre figures. Celle de Lister repré sente une grande espèce à deux carenes. Elle est très distinct du Vermet d'Adanson. La seconde figure est celle de Rumphi Elle appartient à une espèce lisse beaucoup plus voisine de cell d'Adanson que la précédente. La figure de Gualtierri, citée troisième, nous semble pouvoir se rapporter au Vermet d'A danson et il en est de même pour la figure de d'Argenville. Das le museum de la princesse Ulrique, Linné réduisit sa synon mie aux deux figures de Rumphius et de Gualtierri, mais mai heureusement sa description est trop courte pour caractériser w espèce. Aux quatre citations de la 10° édition, Linné en ajout deux dans la 12°, mais les figures mentionnées se rapportent de véritables Serpules et doivent être entièrement rejetee Gmelin ne manque pas, sous le prétexte de compléter la synt nymie de Linné, d'en augmenter la confusion. Il y rapporte Vermet d'Adanson et les autres espèces voisines, à titre de v riété. Il joint une Serpule et une autre espèce de Vermet, 41 reproduit plus loin sous le nom de Serpula Arenaria. Dille rectifia à la vérité quelques confusions de Gmelin, en supper Adans. Seneg. t. 11. fig. 1. le Vermet.

Martini. Conch. r. t. 3, fig. 24, b.

\* Serpula lumbricalis pars. Gmel. p. 3742. nº 12.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 1077. n° 22. Syn. plerisque exclus.

\* Vermet. d'Adanson. Blainv. Malac. pl. de principes. n° 1. fig. 12.

\* Gualt. Test. pl. 10 fig. Q.

\* D'Argenv. Conch. pl. 29. fig. 1.

\* Serpula lumbricalis. Burrow. Elem. of Conch. pl. 22. fig. 2.

\* An eadem spee.? Broocks. Introd. pl. 9. fig. 132?

\* Favaone. Conch. pl. 6. fig. H.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. L'animal de cette coquille n'a aueun rapport avec celui d'une Scrpule.

Nota. Daudin a décrit six autres espèces de coquilles qu'il rapporte à ee genre. Au lieu d'être fixées par l'extrémité de la spiro, comme le Vermet, elles le sont latéralement, et rampent, soit sur les pierres, soit sur des peignes ou des huitres, etc. Je ne crois pas que ees eoquilles appartienuent à notre genre.

# † 2. Vermet bicaréné. Vermetus bricarinatus. Desh. - 1. pratus 2

V. testa elongata, spiraliter distorta, apice acuminata, regulariter spirata, longitudinaliter bicarinata, rufo-castanea; opertura rotundata, subbiangulata.

Bowd. Elem. of Conch. pl. 9. fig. 17.

Bonan. Observ. Circa vivent. Coq. fig. 43.

Lister. Conch. pl. 548. fig. 1.

Knorr. Vergu. t. 2. pl. 13. fig. 1.

Martini. Conch. t. 1. pl. 2. fig. 12 B.

Serpula lumbricalis pars. Gmel. p. 3742. nº 12.

Id. Dilw. Cat. t. 2. p. 1077. no 22. Syn. plerisque exclus.

Cette espèce, figurée pour la première fois par Bonanni, a été depuis reproduite par Lister, et Martini, contre son habitude, a copié en la coloriant la figure de Lister. Cette espèce se distingue très nettement du Vermet d'Adanson. Elle est toujours plus grande, et le commencement de la spire présente une spirale plus allongée et

mant les variétés, mais il laisse subsister celle du reste de la synonymie. Lamarck a bien reconnu toute cette consusion des auteurs, mais au lieu d'y porter remède, comme cela lui aurait été facile, il s'est contenté de mentionner seulement l'espèce d'Adanson, sans chercher à en compléter la synonymic.

généralement plus large lorsque les tours viennent à se disjoindre Sur les premiers tours ou remarque trois carènes, mais sur les suivans, lorsqu'ils commencent à se séparer, la carène supérieure divarait pen-à-peu, et on en trouve plus que deux sur le tube. Le carènes sont accompagnées de stries longitudinales inégales, les quelles sont coupées en travers par des stries régulières d'accroissement. L'ouverture est arrondie; ses bords sont minecs et travens, et son péristome est obscurément anguleux aux endroit à dont issent les carènes extérienres. Toute cette coquiile d'un brun marron uniforme, et cette coulenr la distingue facilement du Vermet d'Adanson qui est toujours d'un blane grisàtre La partie régulière de la spire a c2 à 15 mill. de longueur; mai le reste du tube varie en longueur selon la projection qu'il a prise

## + 3. Vermet de Knorr. Vermetus Knorrii. Desh.

V. testà brevi, vermiculatà, apice acuminatà et regulariter spirali alteris anfractibus irregulariter disjunctis, ad apicem bicarinali anticè cylindraceis, lougitudinaliter striatis; apertura tenui, cil culari.

Knorr. Vergn. t. 4. pl. 17. fig. 2.

Habite ....

Nous distinguons cette espèce qui est voisine du Vermetus licarins tus; mais elle reste constamment plus petite, l'extremité spiral est beaucoup plus courte, les tours règuliers n'offrent que der carènes, et ces deux carènes disparaissent bientôt sur les premiet tours disjoints. Aussi, vers l'ouverture, on ne retrouve jamais moindre trace de ces carènes; elles sont remplacées par des strilongitudinales inégales, comme tremblées et assez serrées. Le te est mince, transparent et d'une couleur uniforme d'un bruu mar ron rougeatre, quelquefois jannâtre. Nous pensons que cette pèce provient de la Martinique, mais nous n'en avons par la ce titude absolue. Le plus grand individu que nous ayons a 40 mille de longueur.

Nous devons rappeler que cette espèce a été confondue par Gmel et par Dillwyn avec le Serpula lumbricalis, quoiqu'il s'en distif que, comme on le voit, avec la plus grande facilité.

### 4. Vermet triangulaire. Vermetus triqueter. Bivon.

V. testà solitarià aut gregarià, extus versus apicem saltem triquel et depressiusculà, orbiculatim vel turbinatim contortà, rugis trabaersis flexuosis, anticè sa po elongatà, cylindricà.

V. triqueter, Eiv. nouv. geore de Moll, p. 11. Serpula glomerata, Gmel. p. 3742. Bon. Recra. part. 1, fig. 20 E. Gualt. Test. pl. 10, fig. T?
Mart. Conch. t. 1, pl. 3, fig. 23.

Var. B. testis aggregatis, basi spiratis, antice porrectis, teretibus, subfastigiatis.

Bivon. Nouv. genre de Moll. pl. 2. fig. 4.

An Serpula fascicularis. Lamk. V. p. 360?

Phill. Enum. Moll. p. 170. pl. 9. fig. 21, 22, 22 a.

Fav. Couch. pl. 6. fig. F 1. Habite la Mcditerrance.

Cette espèce se distinguerait difficilement des Serpules si en cassant les tubes on ne les trouvait cloisonnés à teur extrémité postérieure. La coquille forme des amas irréguliers plus ou moins considérables, qui out pour point d'appui soit des galets, soit des coquilles abandonnées au foud de la mer. Un individu, pris isotément, présente un tube adhérent dans presque toute son étendue, et contournée en trois on quatre spirales irrégulières, assez fréquemment disposées dans un plan horizontal. La surface tibre de ce tube est divisée en trois parties presque égales par deux carènes saillantes, ee qui rend en effet le tube subtriangulaire. Ordinairement, au milieu, ou dans l'intervalle des carènes, se trouve une petite côte décurrente. Cette espèce est d'un blanc fauve ou grisâtre à l'extérieur, et tintée d'un marron assez foncé à l'intérieur.

Le<mark>s grands ind</mark>ividus n'out guère que 20 mill. de diamètre.

## SCALAIRE. (Scalaria.)

Coquille subturriculée, garnie de côtes longitudinales élevées, interrompues, presque tranchantes. Ouverture obronde: les deux bords réunis circulairement, et terminés par un bourrelet mince, recourbé.

Testa subturrita: costis longitudinalibus elevatis, subacutis, interruptis. Apertura rotundata: marginibus connexis, marginatis, reflexis.

[Animal cylindracé à pied court et subquadrangulaire; tête courte, obtuse, aplatie, portant de chaque côté un tentacule conique pointu; yeux sessiles petits placés à la

partie externe de la base des tentacules. Cavité branchiale allongée, étroite, contenant à gauche un peigne branchia à feuillets courts, et à droite l'anus et l'organe de la génération. Opercule corné, minee, paucispiré, ayant le sont met de la spire presque central.

Observations. Les Sealaires, qu'on nomme aussi vulgairement Sealata, sont des coquillages marins très distingués des Cyclostomes, non-sculement par leur habitation, et leur forme subturriculée, mais surtout par leurs côtes longitudinales élevées interrompues, un peu obliques, et presque transhantes. Ce côtes ne sont que les bourrelets minees des anciens bords de l'ouverture. Elles marquent les différens accroissemens de la coquille, et montrent que le rebord rejeté en dehors de la dernière ouverture est un véritable bourrelet qui a peu d'épaisseur, mais qui n'est point aign. Ce rebord est très différent de celui des coquilles terrestres, qui est toujours unique, et ne se retrouvé point sur les anciens tours.

La spire des Scalaires est plus ou moins allongée selon les et pèces; mais dans toutes celles qui sont connues, le tour inférieur est un peu plus gros et plus grand que celui qui précède et conséquemment que les autres; ce qui fait que ees coquillé n'ont pas une forme cylindracée, comme les Maillots, et son

turrieulées.

Parmi les espèces de ce genre, l'une d'elles est fort remarqual ble par son ombilie, et surtout par l'écartement singulier de tours de sa spire, qui, ne se joignant pas les uns aux autres montrent la coquille comme un tube tortillé en spirale lâché presque à la manière du Vermet.

L'animal des Sealaires a deux tentacules qui se termine<sup>nl</sup> ehacun par un filet sétaeé. Les yeux, situés à la naissance de filets, paraissent dans la partie moyenne de chaque tentaeulé

(Planeus, Conch. t. 5. f. 7. 8.)

Les Scalaires habitent, les unes dans les mers des climations chauds, et les autres dans celles qui bordent nos côtes de l'Océanie On en connaît déjà plusieurs espèces.

[Quoique Liuue rapportat les coquilles du genre Scalaire à ses Turbos, on ue peut cependant qu'applaudir à Lamaret

d'avoir eréé le genre Sealaire, puisqu'il est sondé sur de bons earactères. Aussi presque tous les conchyliologues se sont empressés de l'adopter; mais tous n'ont pas été parfaitement d'accord sur ses rapports naturels. Les zoologistes ont bien senti que ee genre ne pouvait s'éloigner beancoup des Troques et des Turbos : et en effet les variations dans l'appréciation de ces rapports ont - elles principalement porté sur des affinités d'une petite valenr. Nous voyons Lamarek, dès l'établissement de la famille des Scalariens, rapprocher ce genre des Dauphinules et des Vermets. Cuvier, dans la première édition du Règne animal, en fait un sous-genre du grand genre Turbo, et le mot entre les Turritelles et les Cyclostomes. M. de Férussac le comprend dans sa famille des Trochoïdes, le rejette à la sin cutre les Pleurotomaires et les Mélanopsides. M. de Férussac, ne s'étant jamais expliqué sur ees rapports, il nous est impossible d'en deviner les motifs. Nous trouvons ce genre plus convenablement placé dans le Traité de malacologie de M. de Blainville. Ce savant anatomiste a modifié d'une manière heureuse l'opinion de Lamarek, et a conservé le genre Scalaire dans le voisinage des Vermets; mais il a cu soin de le rapprocher des Turritelles, avec lesquelles il a plusieurs points de contact, aussi bien par la coquille que par l'animal. Depuis long-temps nous avons adopté cette opinion de M. de Blainville, et nous pensons qu'il ne faut plus désormais séparer le genre Scalaire des Turritelles par la longue série que renferme la famille des Turbinacées. Nous avous déjà dit, en traitant de la famille des Sealariens, comment il était nécessaire, dans l'état actuel des connaissances, de distribuer les genres qu'elle contient.

L'animal des Scalaires n'est point encore entièrement connu. Quoiqu'il y en ait une espèce extrêmement abondante sur certains points de l'Océan d'Europe et quoique d'autres soient également abondans dans la Méditerranée, cependant les anatomistes n'ont point encore fait connaître leur organisation intérieure. Nous connaissons seulement deux figures de l'animal, marchant avec sa coquille sur le dos. L'une est connuc depnis long-temps : elle est à la planche v de l'ouvrage de Planens ; l'autre est plus exacte: elle est à la planche x de l'ouvrage de M. Philippi. Nous avons pu nous assurer, par l'examen de plusieurs individus

conservés dans la liqueur, que la figure de M. Philippi était plus exacte que celle de Plancus. Les parties extérieures d'un Scalaire ressemblent beaucoup à celles d'un Verniet. Le corps de l'animal est cylindracé. Son pied, destiné à ramper, est cependant fort court ; sa surface inférieure est subquadrangulaire. En avant il déborde la tête, et en arrière il porte en dessus un oper cule corné paucispiré, formé d'un tour et demi environ, à som met presque central et ayant exactement la forme de l'ouverture qu'il est destiné à fermer d'une manière assez exacte. La tête est séparée du pied par un sillon peu profond : elle est petite, courte, et elle porte une paire de tentacules, à la base des quelles on remarque des yeux sessiles. Ces yeux sont placés à la partie externe de la base de ces tentacules, et non pas vers le milieu de leur longueur, comme l'a représenté Planeus. Si l'on cuyre le manteau, on trouve à gauche, comme dans les Vermets, un peigne branchial long et étroit, accompagné de la glande à mucosités. Sur le côté droit se trouvent l'anus et l'organe de la génération.

Lorsque l'on a réuni un grand nombre d'espèces des genres Sealaire et Turritelle, tant vivans que fossiles, on voit s'établif entre eux un passage dont toute la série n'est pas encore rent plie, mais qui cependant est évident : l'ouverture de certaines Turritelles s'arrondit, et celle de certains Sealaires montre un péristome presque disjoint. Nous verrons, au reste, en traitant du genre Turritelle, qu'il y a plus d'un trait de ressemblance entre les animaux des deux genres que nous venous de mentionner. Lamarek n'a donné qu'un petit nombre d'espèces vivantes et fossiles. Aujourd'hui les collections en renferment beaucoup plus. Nous en connaissons plus de vingt vivantes et il en existe au moins autant de fossiles.

#### ESPÈCES.

1. Scalaire précieuse. Scalaria pretiosa. Lamk.

Sc. testá conicá, umbilicatá, in spíram laxam contortá, pallid fulvá; costis albis; anfractibus disjunctis, lævibus : ultim ventricoso. Turbo scalaris. Lin. Syst. nat. id. 10. p. 764. Gmel. p. 3603.

Lin. Mus. Ulric. p. 658. nº 351.

\* Lin. Syst. nat. édit. 12. p. 1237.

\* Born. Mus. p. 354.

- \* Turbo scalaris. Murray. Fund. test. Amen. Acad. p. 142. pl. 2.
- \* Aciona scalaria. Bowd, Elem. of Conch. pl. 9. fig. 5.
- \* Valentyn Verhandeling, Amboina. pl. 12. fig. 103 a. b.

\* Desh. Ency. meth. Vers. t. 3. p. 929. no 1.

Rumph. Mus. t. 49, fig. A. Petiv. Amb. t. 2. fig. 9.

Gualt. t. 10 fig. ZZ.

D'Argenv. Conch. pl. 11. fig. V.

\* Schret. Einl. t. 2. p. 36. pl. 3. fig. 20.

Favanne, Conch. pl. 5, fig. A.

Knorr, Vergn. 4. t. 20. fig. 2. 3 et 5. t. 23. fig. 1. et t. 24. fig. 6.

Regenf. Conch. 2. 1. 5. fig. 44.

Martini, Conch. 4. 1, 152, fig. 1426, 1427, 1430, 1431, et t. 165. fig. 1432, 1433.

Scalaria preciosa. Encyclop. pl. 451. fig. 1. a. b.

- \* Burrow, Elem. of Couch. p. 168, pl. 19. fig. 7.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 852. nº 87. Turbo scalaris. \* Sow. Genera of shells. Genre Scalaria, fig. 1.

Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Très belle espèce, précieuse lorsqu'elle est d'un grand volume et bien conservée; vulgairement le Scalata. Longueur, 17 lignes. Elle en acquiert au moins 6 de plus.

# 2. Scalaire lamelleuse. Scalaria lamellosa. Lomk. (1)

S. testà subturrità, imperforatà, pallide fulvà aut rusescente; costis albis tenuibus lamelliformibus denticulatis; anfractibus contiguis, laribus : ultimo basi carinifero.

\* Delle Chiaje dans Poli testac. t. 3. pl. 53. fig. 4, 5.

(1) Cette espèce vivante de la Méditerranée est sans aucun doute l'analogue du Scalaria pseudo-scalaris de Brocchi: c'est donc ce dernier nom qu'elle doit porter à l'avenir. M. Philippi, dans l'ouvrage que nous citons, donne dans la synonymie de cette espèce le Scularia foliacea de M. Sowerby, mais il est évident que cette espèce est bien distincte.

- \* Knorr. Vergu. t. 4. pl. 20. fig. 5.
- \* Desh. Ency. méth. Vers. t. 3, p. 930. nº 2.
- \* Scalaria pscudoscalaris. Philip. Enum. Moll. p. 167. pl. 10. fig. 2
- \* Turbo pseudoscalaris. Broc. Conch. foss. p. 379. pl. 7. fig. 1.
- \* Scalaria lamellosa. Payr. Cat. p. 123. nº 258. pl. 6. fig. 2.
- \* Turbo clathrus. Var. Pennant, Brit. Zool. 1812. t. 4, p. 304. n° 33, pl. 84. fig. 2.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet, Elle a quelquesois des lignes ponctuées et transverses sur son dernier tour. Longueur, 13 à 14 lignes.

#### 3. Scalaire couronnée. Scalaria coronata. Lamk. (1)

- Sc. testá turritá, apice acutá, imperforatá, scebriusculá, albidát punctis lineolisve rufis seriatim cinctá; costis tenuibus lamelliformibus fimbriato laccris creberrimis; costá transversá basi coronatá.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 930. nº 3.
- \* Encyclop. pl. 45r. fig. 5. a. b.

Habite... Mon cabinet Coquille rare, assez précieuse. Elle avoisine la précédente, et offre, comme elle, une petite carène qui couronne la face inférieure de son dernier tour. Longueur, 16 lignes.

### 4. Scalaire variqueuse. Scalaria varicosa. Lamk.

- Sc. testá turritá, apice obtusá, imperforatá, albá; costis tenuissimis incumbentibus crenato-fimbriatis creberrimis; varicibus crassiusculis alternis sparsis.
- \* Desh. Encycl. méth. Vcrs. t. 3. p. 930. nº 4.
- \* Valentyn amboina. pl. 1. fig. 7.

Scalaria simbriata. Encycl, pl. 451. fig. 4. a. b.

Habite... Mon cabinet. Celle-ci est immaculée, et remarquable par des varices qui sont très distinctes de ses côtes; ces dernières sont lamelleuses et frangées; près des sutures, les aspérités de leurs franges sont plus aiguës. Longueur, 15 ligues et demie.

(1) Il existe beaucoup d'analogic entre cette espèce, et le Turbo principalis de Pallas et de Chemnitz; nous n'avons cependant pas la certitude de leur identité, les descriptions de ce auteurs ne se rapportant pas exactement à celle de Lamarche C'est une espèce qui demande un nouvel examen avec plus de matériaux que nous ne pouvons en rassembler.

# 5. Scalaire commune. Scalaria communis. Lamk. (1)

Sc. testá turritá, imperforatá, albá, aut pallide fulvá; costis crassiusculis lævibus subobliquis.

Turbo clathrus. Lin. Syst. nat. Ed. 10, p. 765. Gmel. p. 3603 nº 3.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 658, nº 352.

\* Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1237.

Lister. Conch. t. 588. fig. 51.

Bonanni: Recr. 3. fig. 111.

Petiv. Amb. t. 13. fig. 10.

Rumph. Mus. t. 29. fig. W.

Gualt. Test. t. 58. fig. H.

Planeus. Conch. t. 5. fig. 7. 8.

\* D'Acosta. Brit. Conch. p. 115. pl. 7. fig. 11.

\* Fav. Conch. pl. 39. fig. M 2.

\* Schrot, Einl. t. 2. p. 36.

\* Turbo clathrus. Born. Mus. p. 354.

\* Pennant. Brit. Zool. 1812. t. 4. p. 30% nº 33. pl. 84% fig. 2. Ex-

Knorr. Vergn. 1. t. 11. fig. 5:

Martini. Conch. 4. t. 153. fig. 1434 et 1438.

\* Knorr. Vergn. t. 4. pl. 20. fig. 4. t. 4.

\* Maton et Racket, Cat. p. 170.

\* Dorset. Cat. p. 50. pl. 15. fig. 11.

\* Turbo scalaris. Brockes, Intr. p. 126. pl. 8. fig. 100.

\* Payr. Cat. p. 123. nº 259.

\* Scalaria clathrus. Sow. Genera of shells. Genre Scalaria. fig. 2.

\* Delle Chiaje dans Poli testac, t. 3. pl. 53. fig. 1. 2. 3. \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 931. nº 5.

Encyclop. pl. 451. fig. 3. a. b.

\* Philip. Enum. Moll. Sicil. p. 167. no 1.

[b] Var. testa longiore, roseo violaceá; costis purpureo maculatis.

\* Fossilis. Philip. loc. cit. p. 168, nº 3.

Habite dans les mers d'Europe; principalement dans la Manche, où elle est très commune. Mon cabinet. Longueur, 16 lignes ; la var. [b] en a 17 et demie. Vulgairement le faux-scalata.

<sup>(1)</sup> Lamarck a eu tort, selon nous, de ne pas accepter, pour cette espèce le nom que Linné lui avait imposé: elle doit recevoir la dénomination de Scalaria clathrus dans une nomenclature bien faite.

#### 6. Scalaire australe. Scalaria australis. Lamk.

Sc. testà turrità, gracili, apicc obtusà, albà; costis lavibus rectissimis, infra ultimum anfractus supra carinam impasitis; suturis vif excavatis.

\* Sow. Genera uf shells. Genre Scalaria. fig. 4.

Oct. 1.33 - 9.\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 93r. nº 6.

\* Gnérin, Mag. de Zool, Couch. pl. 40.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. Macleay. Mon cabinel Elle est imperforce, glabre, saus taches, et n'a qu'un pouce de longueur.

#### 7. Scalaire côtes rares. Scalaria raricosta. Lamk.

Sc. testa turrita, perforata, alba; striis transversis tenuissimis; cost lis longitudinalibus obsoletis; varicibus castæfarmibus interrupti raris et in lacis singularibus canfertis.

An Martini, Couch. 4. t. 153, fig. 1435? 1436?

\* Sow. Genera of shells. Genre Scalaria, fig. 3.

Habite . . . . Mun cabinct. Espèce singulière, bien distincte, et tre différente du Scal. communis, nº 5. Longueur, 8 lignes.

### + 8. Scalaire crénelée. Scalaria crenata. Desh.

Sc. testá elongatá, turritá, albá, lævigatá; anfractibus convexiusculis ad suturam eleganter evenulatis; ultima anfractu imperforata, o basim costulà abtusà circumdata; aperturd circulari, integrà; 16" bro incrassata, extits marginata.

Turba crenatus. Lin. Syst. nat. Ed. 10. p. 65.

Lin. Mus. Ulr. p. 65g. no 353.

1d. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1238.

Gmel. p. 3604. no 65.

Chemn. Conch. 11. p. 156. pl. 195 a. fig. 1880, 1881.

Dilw. Cat. t. 2. p. 855, nº 93.

List. Conch. pl. 588. fig. 52.

Habite ...

Coquille fort singulière, mais qui, malgrè son étrangeté, appartient eepeudant au genre auquel nons la rapportons. Linné avait bief apprécié les rapports de cette coquille, car il l'avait placée dans l' voisinage de son Turbo clathrus. Elle est allongée, toute blanché lisse; ses tours, au nombre de huit ou neuf, sont médiocrement convexes, ils sont separes entre eux par une suture assez profoudt creusée en rigole, et dont le bord est crènele régulièrement. Co crènelures sont peu nombreuses, régulières et obtuses. Sur les premiers tours on remaique de petites cûtes langitudinales obsoléte qui, partant des crénelures, descendent perpendiculairement jusqu'à l'antre suture. Les eôtes diminuent pen à-peu et disparaissent bientôt, et les derniers tours sont lisses. Quelquesois l'uniformité de leur surface est interrompue par un petit nombre de varices représentant d'anciens péristomes. Le dernier tour n'est jamais ombiliqué; la base est revêtue d'une couche superposée, circonscrite un pen au-dessons de la circonférence par un petit bourrelet transverse, assez large et aplati. L'ouverture est ovale obronde, son bord droit est épaissi en deliors. Cette coquille est longue de 22 mill. et large de 10.

# † 9. Scalaire à côtes plates. Scalaria planicosta. Bivon.

Sc. testá subulato-turritá, concolore, bruneá; anfractibus parum convexis; costis tenuibus, filiformibus, appressis, nonnullis latio-

Sc. planicosta, Bivon. nouv. genre de Moli. pl. 2, fig, 13,

Phill, Enum. Moll. p. 168, pl. 10. fig. 4.

Habite la Méditerrance.

Coquille allongée, turrienlée, plus étroite en proportion que la plupart des espèces du même genre. On compte 15 à 16 tours dans les grands individus : ces tours sont convexes, conjoints et garnis de petites côtes longitudinales etroites, entre lesquelles la surface parait lisse, mais lorsqu'on l'examine sous un grossissement convenable, on la voit ornée d'un grand nombre de stries tr<mark>ansv</mark>erses très fines et très serrées. Tontes les côtes longitudinales ne sont point ègales. Quelques-unes, à des intervalles irréguliers, s'élargissent considérablement et se changent en varices assez épaisses. Il y a presque toujours une de ces varices opposée à l'ouverture. Cette ouverture est médiocre, ovale-obronde, à péristome entier presque egalement épais dans toute sa circonférence. Cette espèce se distingue faci<mark>lem</mark>ent de ses congénères par une couleur d'un brun marron foncé et uniforme. Elle est longue de 30 millim, et

## Espèces fossiles.

# 1. Scalaire crépue. Scalaria crispa. Lamk.

Sc. testa subturrita, imperforata; costis lamelliformibus inaqualibus confertissimis; anfractibus ventricosis; suturis excavatis.

Scalaria criepa, Ann. du Mus, vol. 4, p. 213, nº 1, et t. 8, pl. 37.

Encycl. pl. 451. fig. 2. a. b.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. pl. 9. 10.

\* Id. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 931. n° 7.

\* Galeotti. Mém. sur la géol. du Brabant. p. 146. nº 44.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 15 à 18 millimètres.

#### 2. Scalaire monocycle. Scalaria monocycla.

Sc, testà conicà, imperforatà; costis lamelliformibus inæqualibus; ultimo anfractu basi filo transversali alligato.

Scalaria monocycla, Ann. du Mus. vol. 4. p. 214. nº 4.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, environ 18 millimètres.

#### 3. Scalaire treillissée. Scalaria decussata.

Sc. testá turritá, elongatá, imperforatá, transversim striatá, costil longitudinalibus minimis creberrimis decussatá; ultimo anfractil basi angulato,

Scalaria decussata. Ann. du Mus. vol. 4. p. 313. n<sub>o</sub> 2. et t. <sup>\$</sup> pl. 37. fig. 3.

\* Desh. Coq. foss. de París. t. 2. pl. 23. fig. 1. 2.

\* Id. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 932. nº 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 18 millimètres.

## 4. Scalaire dépouillée. Scalaria denudata. Lamk.

Sc. testā turritā, imperforatā; costis raris; costarum interstitiis læ<sup>pr</sup> bus; anfractibus distantibus.

Scalaria denudata. Annales. vol. 4. p. 214. nº 3.

Habite... Fossiles de Grignon. Cab. de M. Defrance. Cette coquille a de grands rapports avec le Sc. crispa, et n'en est peut-être qu'un variété; mois elle n'a qu'un petit nombre de côtes saillantes é écartées entre elles, et n'offre que de simples traces de celles qui manquent. Longueur, un centimètre ou environ.

Comme le soupçonnait Lamarck, cette espèce a été faite sur une que riété mal conservée du Scalaria crispa.

#### 5. Scalaire plissée. Scalaria plicata.

Sc. testa turrita, imperforata; costis parvulis, plicæformibus.

Scalaria plicata. Ann. ibid. nº 5.

Habite.... Fossiles de Parnes, Cab. de M. Defrance. Espèce biél distincte, remarquable par ses côtes longitudinales peu élevées obtuses, et qui ressemblent à des plis.

# + 6. Scalaire semblable. Scalaria similis. Sow.

Sc. testá elongato-turritá, acuminatá, longitudinaliter costellatá, transversim sulcatá; costis simplicibus, depressis vix convexiusculis; anfractibus convexis, conjunctis; ultimo basi subangulato; apertura ovato-virenlari, extus marginata,

Sow. Min. Coneli. pl. 16. fig. 1, 2.

Habite... Fossile dans le Crag d'Angleterre.

Cette coquille a beaucoup de rapports avec le Turbo clathrus grænlandicus de Chemuitz (t. 11. p. 95. pl. 195 a. fig. 1878.1879). La description que Chemnitz donne de l'espèce vivante, est tellement conforme à ce que nous observous sur les individus fossiles, que nous sommes convaincu que l'on réunira plus tard ecs deux espèces lorsque l'on aura pu en faire une comparaison exacte. Nous ne pouvons décider encore de cette analogie, parce que nous n'avons pas sous les yeux la coquille figurée par Chemnitz, Le Scalaria similis de M. Sowerby est une coquille qui a beaucoup de ressemblance pour la plunart des caractères avec le Scalaria clathrus. Les tours sont nombreux, convexes et réunis par une suture peu profonde. Ces tours offrent des côtes longitudinales régulièrement espacées, au nombre de 9 à 10. Leurs interstices sont occupées par des sillons transverses peu nombreux, larges et aplatis; le dernier tour présente à la base un aplatissemeut qui semble le résultat d'une lame surajoutée; cette lame est circonscrite près de la circonférence par un angle obtus à peine apparent. L'ouverture ovale-oblongue, est garnie en dehors d'un bourrelet assez étroit qui forme la dernière côte. Cette coquille a 32 à 35 mill. de long, et 12 ou 13 de large.

# † 7. Scalaire foliacée. Scalaria foliacea. Sow.

S. testa elongato-turrita, angusta, costellis lamelliformibus ornata; anfractibus convexis, disjunctis, lavigatis; aperturá rotundatá,

Sow. Min. Cunch, pl. 390, fig. 2.

Sow. Gen. of shells. Geurc Scalaire, fig. 5.

Habite... Fossile dans le Crag en Angleterre.

Cette espèce a de l'analogie avec le Scalaria pseudoscalaris; mais elle s'en distingue par des caractères constans. Il est à présumer que M. Philippi, en l'ajoutant à la synonymie du Scalaria pseudoscalaris, en aura jugé d'après la figure seulement, ce qui l'a sans doute induit en erreur. Cette coquille est allongée, turriculée, en proportion plus étroite à la base que l'espèce que nous venons de citer. Ses tours sont très convexes, garnis de lames saillantes de longitudinales, et présentant en effet par leur disposition et les nombre, beaucoup de ressemblance avec celles du Scalaria pseudi scalaris. Ce qui distingue essentiellement les deux espèces, c'e que dans celle-ci les tours sont constamment disjoints, tandis qui dans l'autre ils sont constamment soudés. On sait que dans le pseudi scalaris, il y a à la circonférence du dernier tour une petite eré transverse. Dans le Scalaria foliacea, cette crète ne se montre mais. L'ouverture est arrondie, elle est simple, à péristome complet, et garni en dehors d'une côte lamelleuse semblable à cellequi la précède.

Cette coquille a 22 mill. de long, et 8 de large.

#### + 8. Scalaire térébrale. Scalaria terebralis. Mich.

S. testa turrito-elongata, subulata, imperforata, irregulariter et los gitudinaliter costata et varicosa; costis minimis, frequentibus; viricibus raris, rotundatis; anfractibus contiguis; ultimo anfractibus costa transversa instructo; sutura paululum profunda.

Mich. Magas. de Conch. p. 34. pl. 34.

Habite... Fossile à Salles, près Bordeaux.

Cette coquille a beaucoup de rapport avec l'espèce vivante nomes Scalaria planicosta par M. Philippi, et figurée par lui dans al ouvrage sur les Mollusques de la Sicile. La fossile est toujou moins grande. Elle est allongée, subulée, étroite à la base ; les table sont nombreux, convexes et garnis de petites côtes longitudinale très étroites, interrompues régulièrement par des côtes plus large et plus épaisses, en forme de varices; les interstices de ces côtes sont lisses; les sutures sont pen profondes, et elles réunissent tours entre cux. Le dernier tour, très convexe à la base, présent comme dans plusieurs autres espèces du même genre, une petit côte transverse un pen au-dessous de la circonférence. Cette pre tite coquille a 20 mill, de long, et 6 de large.

### + 9. Scalaire costulée. Scalaria costellata. Desh.

S. testá elongato-lurritá, conoïdeá, eleganter decussatá; striis tranversis majoribus, longitudiaalibus teauissimis, coafertis; anfraelbus convexis suturá profundá separatis; aperturá rotundatá; maginibus acutis.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 200. nº 8. pl. 24. fig. 1. 2. 3. Habite.... Fossile aux environs de Paris, à la Chapelle, Presente.

Petite espèce très élégante qui, par ses caractères, commence à l

les Scalaires aux Turritelles; elle est allongée, turriculée, assez large à la base. Ses tours, au nombre de 8, sont convexes, et le dernier, sensiblement aplati à la base, est percé au centre d'un ombilie étroit. Ces tours sont élégamment treillissés par de petiles côtes transverses, coupées à angle droit par des lamelles longitudinales. Les points d'intersection de ces côtes et de ces lamelles se relèvent en une petite écaille. L'ouverture est arrundie, entière; ses bords sont peu épais et non bordés. Cette petite espèce a 6 mill. de long, et 2 de large.

# + 10. Scalaire striatule. Scalaria striatula. Desh.

Sc., testá elongato-turritá, subulatá, transversim striatá, longitudinaliter subplicată; plicis obsoletis, striis regularibus, convexis; anfractibus convexis, numerosis : ultimo disco Lavigato, coronato; apertura rotundata; marginibus acutis.

Desh. Cuq. foss. de Paris. 1. 2. p. 198. nº 5. pl. 25. lig. 6. 7. 8.

Habite .... Fossile aux environs de Paris, à Châtcau-Rouge, non

Espèce intéressante dont nous devons la connaissance à M. Graves, connu depuis long-temps des amateurs de conchyliologie, par ses recherches assidues sur les fossiles du département de l'Oise. Elle est intermédiaire par ses caractères entre les Scalaires et les Torritelles; elle est allongée, turriculée. Ses tours, nombreux et convexes, sont ornés de sillons transverses peusaillans, assez comparables à ceux du Scalaria similis de M. Sowerby; ces sillons sont coupés presque à angle droit, par de petites côtes longitudiuales obsolètes sur les premiers tours, et qui disparaissent enticrement sur les derniers. Le dernier tour présente à la base des stries transverses comprises dans un espace aplati, eirconserit vers la eircouférence par un angle peu apparcut. L'ouverture est ovale-obronde; elle est simple et à bords tranchans. Cette coquille est longue de 22

# + 11. Scalaire lamelleuse. Scalaria multilamella. Bast.

Sc. testá clongato-subulatá turritá; lamellis numerosis acutis, tenuibus, longitudinalibus; anfractibus conjunctis, convexis; interstitüs lævigatis; ultimo anfractu basi lævigato; apertura rotundata supernè subangulatà.

An Scalaria monocycla? Lamk, Aun, du Mus. 1. 4. p. 214. nº 4. Scalaria semicostata? Sow. Min. Conch. pl. 16. fig. 3.

Bast, Ter. Tert. du S.-O. de la France. Mém. de la Soc. d'Hist. nat, de Paris, t. 2. p. 3 ro. nº 3. pl. r. fig. 15. TOME IX.

Def. Diet, des Sc. nat. t. 48. p. 19.

Desh. Coq. fosa, de Paris, t. 2. p. 196, no 3. pl. 28, fig. 15. 16. Habite.... Fussile aux environs de Paris, à Barton en Angleter<sup>re</sup> et aux environs de Bordeaux.

Cette espèce avoisine beancoup par ses caractères le Scalaria decui sata de Lamarck, elle a à-peu-près la même forme, mais elle es généralement plus grande; ses tours sont chargés de lamelles très serrées, dans l'intervalle desquelles on remarque à la loupe que ques stries transverses très obsolètes. Le dernier tour semble compar une calotte lisse assez épaisse, et dont le bord forme un anglobtus à la circonfèrcucc. L'ouverture est ovale-obroude, et son ristome est interrompu dans une très petite portion de son éter due, ce qui place cette espèce parmi celles qui servent d'intermédiaire entre les Scalaires et les Turritelles. Les grands individéent 43 mill, de long, et 12 de large.

### + 12. Scalaire fines lames, Scalaria tenuilamella, Desh.

Sc. testa elongato-turrita, acuminata; anfractibus convexissimis, spernè contabulatis, lamellis tenuibus confertis ornatis; lamellis supra planis supernè angulatis tenuissimè decussatis; apertar rotundata utrinquè subauriculata.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 195. nº 2. pl. 22. fig. 11. 11. 13. 14.

Var. a testá breviore, magis inflatá.

Galeotti, Mém. sur la Géol. du Brabant. p. 146. nº 45. pl. i fig. 3.

Habite.... Fossile aux environs de Paris, à Mouchy-le-Chatel. variété se trouve dans les sables de Cette, en Belgique.

Très belle et très élégante espèce qui avoisine beaucoup le Scalar crispa de Lamarek. Ses tours disjoints sont chargés de lames nombreuses renversées en dehors, aplaties et terminées à la partie périeure des tours par une graude écaille en forme d'orcillette, surface extérieure de ces lamelles présente sous la loupe uu granombre de stries fines et obliques. L'ouverture est tout-à-fait rondie, garnie d'un péristome épais dans tuute sa circonférence péristome qui, dans les individus bien couservés, se prolonge dessus et eu dessous eu uue petite orcillette, dont l'une corresponde à l'angle supérieur des tours, et l'autre au bourrelet décurrent écaillenx qui circonserit une très petite fente ombilicale platé derrière le bord gauche. Cette belle et rare espèce a 19 mill.

# + 13. Sealaire de Munster. Scalaria Munsteri. Rœm.

Sc. testá turritá, anfractibus convexis costatis, transversim subtilissimê dense striatis; costis elevatis, supra acutis, basi subdilatatis, longitudinaliter striatis; apertura ovata?

Rom. Verstein. Nord. Oolit. p. 147. pl. 11. fig. 10.

Habite.... Fossile en Allemagne, dans le Coral-Rag de Hoheneg-

Nous citons cette espèce d'après l'ouvrage de M. Ræmer. Il est intéressant en effet de voir une coquille du genre Scalaire que l'on avait toujours crue propre aux terrains tertiaires, descendre jusqu'à des terrains appartenant aux couches jurassiques. M. Munster n'a rencontré dans ses recherches qu'un fragment incomplet de cette espèce; mais on peut juger d'après ce fragment, que cette espèce devait être une coquille allongée, turriculée, non perforée à la base, et dont les tours sont ornés, comme dans la plupart des Sealaires, de côtes longitudinales, distantes, traversées par un grand nombre de stries trausverses, régulières et assez profondes. Les côtes longitudinales sont elles-mêmes coupées par le passage des stries transverses.

# DAUPHINULE. (Delphinula.)

Coquille subdiseoïde ou conique, ombiliquée, solide; à tours de spire rudes ou anguleux. Ouverture entière, ronde, quelquesois trigone: à bords réunis, le plus souvent frangés ou munis d'un hourrelet.

Testa subdiscoidea vel conica, umbilicata, solida; anfractibus asperis aut angulatis. Apertura integra, rotunda, interdum trigona: marginibus connexis, sæpius fimbriatis aut incrassato-marginatis.

[Animal semblable à celui des Troques : cylindracé, pied court, épais, portant à son extrémité postérieure un opercule ealcaire ou corné, tête cylindracée proboscidiforme, tronquée en avant, et portant en arrière une paire de tentacules coniques, pointus, pédiculés à la partie externe de la base; pédieules courts, oculés au sommet. Un opercule soit corné et multispiré, soit calcaire et paucir spiré.]

OBSERVATIONS. Les Dauphinules sont des coquilles marines que Linné rapportait à son genre Turbo, comme ayant l'ouvertur arrondie; mais les bords réunis de cette ouverture les en divinguent au premier aspect. Ces coquilles se rapprochent évindemment des Scalaires par leurs rapports; et, parmi elles, o voit aussi des espèces dont la spire est lâche et a ses touf séparés.

La coquille des Dauphinules est solide, assez épaisse, nacréintérieurement ou sous la conche externe, à tours de spire rudéiraboteux en dehors ou au moins anguleux du côté de l'ombilifielle n'a point de columelle apparente, et probablement l'api mal a un opercule.

La plupart des coquilles de ce genre sont hérissées d'épine de franges testacées subrameuses, de tubereules ou stries set bres. Ces coquilles marines sont fort différentes, par les épaisseur, leur solidité, l'état de leur surface externe, des ce quilles terrestres que nous nommons Cyclostomes, quoique de part et d'autre, les bords de l'ouverture soient réunis cires lairement.

[Nous avons dit en traitant de la fámille des Scalariens en général, que les genres qui la constituent devaient être distribut dans la méthode d'une autre manière que ne l'a fait Lamarche L'examen des genres précédens nous a permis d'apporter raisous, et de présenter les motifs de notre opinion; et nous lons voir que pour le genre Dauphinule, cette opinion s'apput sur un assez grand nombre de faits.

Dans ses premières méthodes, Lamarek rassemblait en de seulgenre, sous le nom de Cyclostome, toutes les coquilles à obvertures ronde et entière. Depuis, Draparnaud réduisit aux seulces pèces terrestres, le genre Cyclostome de Lamarek; et ce savaires, adoptant l'opinion de Draparnaud, proposa le genre Daviris, adoptant l'opinion de Draparnaud, proposa le genre Daviphinule pour les espèces marines de son ancien genre Cyclostome. Depuis cette époque, presque tous les conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue ont admis le genre Dauphinule et l'ont diversement placé dans seulces de la conchyliologue de la co

l'ordre méthodique suivant qu'ils lui ont reconnu plus d'analogie soit avec les Turbos, soit avec les Sealaires. Depuis long-temps, notre opinion est sixée à l'égard de ce genre : nous le considérons comme un démembrement à-peu-près inutile du genre Turbo. Nous avons fait voir qu'il existait entre les Turbos et les Dauphinules une série non interrompue de modifications tellement graduées, qu'il est impossible de déterminer d'une manière précise le point où se termine un genre et où l'antre commence. Ce passage des deux genres se manifeste, non-seulement entre les espèces vivantes, mais encore entre eelles qui sont fossiles. Lorsque nous avons cherché à démontrer l'inutilité du genre Dauphinule, nous ne connaissions pas encore l'animal de ce geure représenté et décrit pour la première fois par MM. Quoy et Gaimard dans la partic zoologique du voyage de l'Astrolabe. La connaissance de l'animal est venue pleinement confirmer nos prévisions; car il n'offre aucune différence avec celui des Turbos et des Troques. La ressemblance des caractères va jusqu'aux moindres détails. Comme nous le verrons bientôt, on trouve dans la famille des Troques des espèces à opercules calcaires, et d'autres à opercules cornés. Il en est de même dans le genre qui nous oceupe: il y a des espèces dont l'opercule est corné et multispiré, tandis que dans d'autres il est ealeaire et paucispiré. En se laissant uniquement guider par les earactères conchyliologiques, il est certain que le genre Dauphinule a peu de rapports avec ceux de la famille dans laquelle il se trouve; dans les uns comme les Vermets, les Scalaires, la coquille est minee, et n'est jamais nacrce; dans presque toutes les Dauphinules au contraire le test est épais, très solide, composé de deux couches comme dans les Turbos et les Troques: la couche extérieure est diversement eolorée, et la eouche intérieure est nacrée. Il y a bien quelques espèces de véritables Dauphinules dout le test n'est point nacré à l'intérieur, mais il en est de même dans les Turbos, et dans les

Quand même on adopterait le genre Dauphinule de Lamarck, il serait néaumoins nécessaire de faire subir à ses caractères génériques, une modification assez importante; car Lamarck comprenait dans son genre une coquille très rare et très précieuse que l'on connaît, dans le commerce, sous le nom de Bord-

strape, et à laquelle il a proposé de donner le nom de Delphi nula trigonostoma. Après un examen minutieux de eette espècei nous lui avons reconnu tous les caractères d'une véritable Carcellaire se liant à ce genre par plusieurs espèces fossiles aret lesquelles elle a la plus grande analogie. Cette coquille étant retirée du genre Dauphinule, il en résulte que toutes les espèces peuvent être caractérisées par une ouverture circulaire entière.

L'animal figuré par MM. Quoy et Gaimard est allongé, eylir dracé; son pied court et ovalaire est épais et porte à son extré mité postérieure un opercule corné dans quelques espèces, calcaire dans d'autres. La tête est proboseidiforme, tronquée et avant, et offrant dans la troncature une fente longitudinale que est celle de la bouche. Sur l'arrière de la tête naît de chaque côté un grand tentacule conique pédonculé à sa base, et extérieurement. Au sommet de ce pédoncule court et tronqué, s' trouve l'organe de la vision. Le manteau a les bords libré plus ou moins frangés, selon les espèces. Il est à présumer que comme dans les Troques et les Turbos, sa cavité contient à gauche une grande branchie pectinée, et à droite l'anus et l'issue de organes de sa génération.

Lamarek a connu peu d'espèces du genre Dauphinule; en eite trois vivantes et sept fossiles. Depuis, ce nombre s'es accru d'une manière assez notable, surtout parmi les espèces

fossiles.]

### ESPÈCES.

1. Dauphinule laciniée. Delphinula laciniata. Lamk.

D. testa subdiscoidea, crassa, transversim sulcato-asperata, appendicibus maximis curvis laciniato-ramosis armata, rubro et fuzio varia; spira retusa.

Turbo delphinus. Lin. Syst. nat. ed. 10: p. 764. Gmel. p. 3599 nº 44.

Lister. Conch. t. 608. fig. 45. Rumph. Mus. t. 20. fig. H.

Petiv. Amb. t. 3. fig. r.

Gualt. Test. pl. 68. fig. C. D.

Bonanni. Rccr. 3. fig. 31.

D'Argenv. Conch. pl. 6. fig. H.

Favanne. Couch. pl. 9. fig. G 1. G. 2.

Seba. Mus. 3. t. 59. fig. 12. 27.

Knorr. Vergn. 1. t. 22. fig. 4. 5. et 4. t. 7. fig. 2. 3. et t. 8. fig. 1. Regenf. Conch. 1. t. 8. fig. 14.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 657.

\* Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1236.

\* Bowd. Elem. of. Conch. pl. 9. fig. 16.

\* Grew. Mus. Reg. Soc. pl. 12. Fingerdsnail. fig. 1. 2.

Valentyn Amboina. pl. 5. fig. 41.

\* Turbo delphinus. Herbst. Hist. Verm. pl. 51; fig. 1.

\* Lesser. Testaccotheol. p. 123. fig: \* Gevens. Conch. Cab. pl. 4. fig. 24 à 30.

\* Schrot. Einl, t. 2. p. 30.

\* Brockes. Introd. p. 126. pl. 8. fig. 98.

\* Turbo delphinus. Dillw. Cat. t. 2. p. 850. nº 82.

\* Delphinula spinosa, Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 291. pl. 54. fig. 4.

\* Blainv. Malac. pl. 33. fig. 3.

\* Desli. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 64. no 1.

Var. Monstr. distorta. Chemn. Conch. t. 11. p. 292, pl. 211. fig. 2090. 2091.

Chemn. Conch. 5. t. 175. fig. 1\$27. 1735.

Delphinula laciniata, Encycl. pl. 451. fig. 1. a. b. Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Elle est remarquable par les grands appendices laciniés dont elle est hérissée. Diam. transv., 2 pouces uue ligne, les appeudices nou compris.

# 2. Dauphinule distorte. Delphinula. distorta. Lamk.

D. testá subdiscoidea, crassá, rubro-purpurea; sulcis transversis tuberculato-muricatis; anfractibus superne angulato-planulatis et longitudinaliter plicatis: ultimo disjuncto, separato.

Turbo distortus. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 64. Gmel. p. 3600. no 46. Chemn. Conch. 5. t. 175. fig. 1737. 1739.

\* Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1236.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 657.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 632. \* Dillw. Cat. t. 2. p. 851, no 84. Turbo distortus.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 64. no 2.

Habite l'Occan indien. Mon cabinet. Espèce singulière par la disjonction de son dernier tour. Elle n'a point d'appendices laciniés comme celle qui précède. Diam. transv., 2 ponces.

Dil.1.34.11.

## 3. Dauphinule turbinopside. Delphinula turbinopsis. Lam

D. testá ovato-conicá, albá, luteo-nebulatá; sulcis carinisque transversis imbricato-lamellosis; lamellis longitudinalibus uno later decumbentibus; umbilico parvo.

Habite ... Mon cabinct. Longueur, 15 ligues.

Nota. J'ai donué le nom de Delphinula trigonostoma à la coquille rarissime, vulg. appelée le Bordstrape [Favanne, Conch. pl. 79' fig. CC.], coquille que j'ai vue, mais que je ne possède pas. Je n'en fais donc ici qu'une simple mention.

# + 4. Dauphinule adamantine. Delphinula adamantina. Duclos.

Testá orbiculato-convexá, crassiuscula, sulcis longitudinalibus é transversis clathratá; colore fulvá; aperturá orbiculari, marginé foliaceo, plicato, latissimo circumdatá.

Duclos. Mag. de Conch. pl. 3r.

Habitc... Jolie espèce décrite pour la première fois par M. Duclos et qui a d'autant plus d'intérêt qu'elle a une très grande analogié avec une espèce fossile que l'on rencontre dans les terrains ter tiaires à Hanteville près Valogne. Elle est suborbiculaire, à spire courte, composée d'un petit nombre de tours convexes, dont le dernier en proportion plus grand que tous les autres, est cylindracé et percé au centre d'un grand ombilic profond. Cet ombilic est circooscrit en deliors par une carène saillante. L'ouverture est tout-à-fait circulaire, et elle est garnie à la manière de certain Cyclostomes d'une large lèvre, aplatie, foliacée, et rayonnée par un assez grand nombre de plis. Toute la surface extérieure est régulièrement treillissée par des côtes transverses rapprochées et d'autres longitudinales un peu plus écartées. Cette jolie coquille qui a élé trouvée dans un sable de délestage est d'une couleur d'un jauné fauve uniforme. Elle a 18 millim. de long, et 20 de large.

### Espèces fossiles.

## 1. Dauphinule éperon. Delphinula calcar. Lamk.

D. testá orbiculato-convexá; anfractibus scabris, medio carinalist carina spinis armatá; spirá brevi, obtusá.

Delphinula calcar, Ann. du Mus. vol. 4. p. 110. nº 1. et t. 8. pl. 36. fig. 1. a. b.

Encycl. pl. 451, fig. 2. a. b.

- \* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 291. nº 2.
- \* Def. Dict. sc. nat. t. 12. p. 544.
- \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 203. nº 2. pl. 23. fig. 11. 12.

Habite ... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diam. transv., y compris les épines, 11 lignes.

- 2. Dauphinule râpe. Delphinula lima. Lamk.
  - D. testá orbiculato-convexá, scabrá, transversim striatá: striis squamulis concavis, echinatis; anfractibus subangulatis teretibus. Delphinula lima. Ann. ibid. nº 2.

An turbo? Brander. Foss. Hanton. p. 10. t. 1. fig. 7. 8.

- \* Roissy. Buf. Moll. 1. 5. p. 292. nº 3.
- \* Desh. Encycl; meth. Vers. t. 2. p. 64. nº 3.
- \* Def. Diet. sc. nat. t. 12.
- \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 203. no 3. pl. 24. fig. 7. 8.

Habite ... Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Diam. transv., 10

- 3. Dauphinule conique. Delphinula conica. Lamk.
  - D. testa conico-pyramidată; anfractibus lævibus carinatis : ultimo bicarinato, sæpius disjuncto.

Delphinula conica. Ann. ibid, nº 3. et t. 8. pl. 36. fig. 4.

- \* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 293. nº 4.
- \* Def. Dict. sc. nat. t. 12.
- \* Deli. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 215. pl. 24. fig. 14. 15.

Habite... Fossile de Beyne, près Pontchartrain. Mon cabinet. Longueur, près de 3 lignes.

4. Dauphinule à bourrelet. Delphinula marginata. Lamk.

D. testa orbiculato-convexá; anfractibus lavibus; umbilici margine incrassato subplicato.

Delphinula marginata. Ann. ibid. p. 111. nº 5. ct 8. pl. 36. fig. 6.

- \* Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 293. nº 6.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 64. nº 4.
- \* Def. Dict. sc. nat. t. 12.
- \* Bastérot. Foss. de Bord. p. 27. no 1.
- \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 208. n<sub>0</sub> 9. pl. 23. fig. 17 à 20.

Habite ... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diam. transv., 3 lignes

- 5. Dauphinule striée. Delphinula striata. Lamk.
  - D. testá orbiculato-convexá, transversim striatá; anfractibus sub-angulatis : umbilico spirali.

Delphinula striata. Ann. ibid. no 6. et t. 8. pl. 36. fig. 5.

\*Roissy. Buf. Moll. t. 5. p. 294. nº 7.

\* Def. Dic. sc. nat. t. 2. p. 540.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 207. pl. 34. fig. 8 à 11. 19. 20.
Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diam. transv., 2 ligué et demie.

## 6. Dauphinule sillonnée. Delphinula suleata. Lamk.

D. testá orbiculato-convexá, depressinseulá; anfractibus profund sulcatis; labro serrato.

Delphinula sulcata. Ann. ibid. no 7. et t. 8. pl. 36, fig. 8.

\* Def. Dict. sc. nat. t. 12.

\* Turbo sulciferus. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2, p. 250. nº 6 pl. 33. fig. x à 4 et 7. f. 40. pl. 38 à 4x.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diam. transv., 2 ligues un quart.

### 7. Dauphinule gauffrée. Delphinula Warnii. Def.

D. testá orbiculato-depressá, sulcis longitudinalibus et tranversis eler thratá; aperturá primium expansá; marginibus dein introrsium inflexis.

Delphinula Warnii, ex D. Defrance.

\* Def. Dic. sc. nat. t. 12. p. 544.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 204. nº 4. pl. 24. fig. 12. 13. Habite... Fossile de Hauteville. Mon cabinet. Coquille très sigglé lière par sa conformatiou. Diam. transv., près de 8 lignes.

## + 8. Dauphinule de Regley. Delphinula Regleyana. Desh

D. testa orbiculata convexa; anfractibus supra planulatis, inferni convexis, ad marginem carinatis; suturis profundis obtectis separatis supernè bifariam nodulosis, infernè eleganter squamosis carina spinis longiusculis, depressis, numerosis armata; aperlum rotundata; umbilico magno, profundo.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2, p. 202. nº 1.pl. 23. f. 7. 8.

Habite.... à Parnes aux envirous de Paris. Très belle espèce qui de beaucoup de rapport avec le Delphinula calcar de Lamarck: elle s'en distingue néanmoins par plusieurs caractères; elle est orbiculaires, aplatie, à spire courte, composée de quatre à cinq tout aplatis, dont la suture est un canal recouvert par la carène sail lante et dentelée qui est à la base des tours. Le dernier tout offre à sa partie supérieure une carène continue, sur le bord de laquelle s'élèvent un grand nombre de dentelures aplatis et up peu courbées en dessus. Ce dernier tour cylindrace en dessous est

percé au centre d'un grand ombilic. La surface extérieure n'est pas comme dans le *Delphinula calcar* chargée dans toutes ses parties de sillons écailleux. En dessus , et auprès de la suture, on trouve deux rangées de tubercules simples, et en dessous six à sept rangées d'écailles spiniformes, qui vont graduellement en diminuant depuis la circonférence jusque dans l'iutérieur de l'ombilic. Cette helle espèce fort rare a 25 millimètres de diamètre et 15 de hauteur.

# † 9. Dauphinule lime. Delphinula scobina. Brong.

D. testá rugosá, spinulis fornicatis asperatá, una serie spinarum majorum fornicatorum.

Broug. Mém. sur les terr. sup. du Vicentin. p. 53. pl. 2. f. 7. turbo scobină.

Basterot, Coq. foss, de Bordeaux, p. 27, nº 2.

Habite . . . . fossile dans le Vicentin et aux environs de Dax. Cette espèce a beaucoup de rapport avec le Delphinula calear de Lamarck. Elle est très aplatie au sommet et ses deux derniers tours s'allongent d'une manière notable, comme cela arrive souvent dans le Delphinula distorta. Ses tours sont au nombre de cinq. Ils sont aplatis en dessus et couronnés par une rangée de grandes épines triangulaires sur lesquels viennent se ranger en divergeant des stries fincs et élégantes. En dessous la coquille est régulièrement convexe, et elle est ouverte au centre par un très grand ombilie dans lequel on aperçoit tous les tours de la spire. Toute la surface est chargée d'un graud nombre de sillons transverses rapprochés, iuégaux, sur lesquels se relèvent un grand nombre de fines écailles redressées et courbées en gouttière.Les sillons qui se montrent à la partie supérieure des tours entre la suture et lo bord dentelé snnt rendus onduleux par de petites côtes longitudinales qui vont en rayonnant de la suturo vers le bord. Sur ces sillons les écailles, sont beanconp moins nombreuses que sur ceux de dessous. Cette belle espèce a 30 millimètres de diamètre et 24 de hauteur.

# † 10. Dauphinule spiruloïde. Delphinula spiruloides. Desh.

D. testá orbiculatá depressá, lævigatá, apice obtusá; anfractibus valdè convexis, suturá profondá separatis, ultimo basi late umbilicato; umbilico intus carinato; aperturá rotundatá; marginibus incrassatis.

Desh. Coq. foss, de Paris. t. 2. p. 209. n° 10. pl. 26. f. 1. 2. 3. 4. Habite.... fossile à Grignon. Petite coquille fort singulière qui a du rapport avec le *Delphinula marginata* de Lamarck. Elle est

discoïde, déprimée. Sa spire est courte et obtuse, composée d'quatre tours arrondis, lisses et dout le dernier est régulièrement cylindracé. En dessous il est percè d'un ombilic infundibuliformé assez grand, et dout la surface est divisée en deux par un angle assez saillant. L'ouverture est circulaire, bordée d'un bourrelé peu épais, renversé en dehors. Ce qui est curieux daus cette en quille, c'est que la partic du bord gauche qui correspond à l'out bilic est moins élevé que le bord droit, et forme une large échance crure peu profonde. Cette petite coquille n'a que quatre millimètres de diamètre.

### + 11. Dauphinule callifère. Delphinula callifera. Desli-

D. testá orbiculato-depressa, lævigatá; anfractibus supra subplanti ultimo basi umbilico minimo perforato, callo semicirculari obtecto aperturá rotundatá; margine tenui.

Desh. Coq. foss. de Paris t. 2. p. 210. nº 12. pl. 25. f. 16. 17. habite.... fossile à Betz, Tanerou, Mouchy aux envirous de Pari Petite coquille très siugulière subdiscoïde, à spire très aplatie laquelle on compte quatre tours convexes. Le dernier est en proportion plus grand que les autres, il est un peu comprimé vers circonfèrence, et il prèsente au centre un petit ombilie dont bords sout finement plissés; ce qui distingue éminemment cellosité eu forme de bouton indépendant de l'ouvet ture, et qui semble une poche latérale de la partie antérieure dernier tour. L'ouverture est petite, tout-à-fait circulaire. Se bords sont assez épais, simples et sans bonrelet extérieur. Cell petite espèce rare encore daus les collections a quatre millimètre de diamètre.

### LES TURBINACÉS.

Coquille turriculée ou conoide; à ouverture arrondie oblongue, non évasée, ayant les bords désunis.

Les Turbinacés constituent la dernière famille des Tre chélipodes phytiphages, de ceux qui, en général, n'on point de trompe, mais un museau à deux mâchoires et qui paraissent simplement herbivores; enfin de ceux

CADRAN. 93

dont la coquille n'offre à la base de son ouverture ni échanerure dirigée en arrière, ni canal quelconque. Tous sont des coquillages marins, conoïdes ou turriculés, et paraissent pourvus d'un opercule. Lorsqu'on pose ces coquilles sur leur base, leur axe est toujours incliné, quoique plus on moins, et n'est jamais parsaitement vertical. Nous rapportons à cette famille les genres Cadran, Roulette, Troque, Monodonte, Turbo, Planaxe, Phasianelle et Turritelle.

## CADRAN. (Solarium.)

Coquille orbiculaire, en cône déprimé; à ombilic ouvert, crénulé ou denté sur le bord interne des tours de spire. Ouverture presque quadrangulaire. Point de columelle.

Testa orbicularis, conico depressa, umbilicata; umbilico patulo, ad margines internas anfractuum crenulato vel dentato. Apertura subquadrangularis. Columella nulla.

[Animal allongé, cylindracé, peu épais, ayant un pied court, tantôt ovalaire, tantôt auriculé à son extrémité antérieure et portant en arrière un opercule corné, quelquefois aplati et paucispiré, quelquefois conique et multispiré. Tête courte et aplatie, échancrée antérieurement et portant une paire de tentacules; les yeux tantôt sessiles à la base externe des tentacules, tantôt pédiculés. Manteau simple ou dentelé, en forme de collier, à travers lequel passe l'animal.

Observations. — Les Cadrans ont paru avoir avec les Troques des rapports si considérables, que Linné les a rapportés à son genre Trochus, et que, depuis la détermination de l'illustre naturaliste suédois, les zoologistes qui ont écrit sur les coquilles ont adopté ce sentiment. Ces rapports sont, à la vérité, assez remarquables, surtout si l'on compare les Cadrans avec ceux

des Troques dont la base se termine par un bord orbiculait tranchant. Néanmoins, quels que soient les rapports eités, le Cadrans semblent par leur forme en avoir aussi avec les plr norbes; car l'examen de certaines espèces fossiles nous montiqu'il est même assez difficile d'établir entre les Cadrans et le Planorbes des limites bien tranchées.

Quoi qu'il en soit, le geure dont nous traitons maintens paraît très naturel, et se distinguera toujours facilement, so des Troques, soit des Planorbes, parce que l'ombilie des equilles qui le composent a constamment le bord interne de tours crénclé ou denté.

Les Cadrans habitent dans la mer. On n'en connaît qu'un p<sup>e</sup> tit nombre d'espèces recucillies dans l'état frais, et quelq<sup>e</sup> autres dans l'état fossile, dont les analogues vivans n'ont p<sup>e</sup> encore été observés.

[Lorsque Lamarck institua lc genre Cadran, l'animal n'ét point connu, et par conséquent les rapports de genre ne pot vaient être définitivement établis. Il faut dire cependant Linuć et Lamarck, guidés par la coquille scule, jugèrent co venablement de ses rapports avec les Trochus. On doit MM. Quoy et Gaimard la connaissance de doux animaux app tenant au genre Cadran de Lamarck, et ces animaux présente entre eux des différences qui paraissent plus considérables qui celles qui existent ordinairement entre les espèces d'un men genre. On voit en esset dans le Solarium perspectivum un anim très semblable à celui des Troques. Cet animal est allongé, of lindroïde; son picd est petit, ovalaire; sur son extrémité post rieurc est attaché un opercule corné, paucispiré, assez semblab à celui du Trochus pagodus de Linné. Le pied se joint reste du corps par un pédiculc assez allongé. La tête est app tie; elle n'est point proboscidifère, comme celle des Troques des Turbos; elle est au contraire échancrée en avant, et angles de l'échanceure se prolongent en deux tentacules et dracés et obtus au sommet. A la base de ces tentacules s'élè de chaque côté un pédicule court et tronqué, au sommet quel se trouve le point oculaire. Le manteau forme un collie complet, dont le bord anguleux vient s'appliquer à la circo férence de l'ouverture de la coquille. L'autre espèce de Cadro CADRAN. 95

figurée par MM. Quoy et Gaimard, est le Variegatum de Lamarek. Il y a déjà plusieurs années qu'un capitaine de navire, M. Herbert de Saint-Simon, après une station aux Antilles, nous communiqua une jolic espèce de Cadran que nous décrivîmes dans l'Encyclopédie sous le nom de Solarium Herberti. L'opercule de cette espèce s'étant rencontré dans l'intérieur d'un des individus, nous vîmes dans cette partie le moyen de donner un excellent caractère de plus au genre Solarium, nous persuadant qu'il devait être semblable dans toutes les espèces. L'espèce représentée par MM. Quoy et Gaimard a beaucoup d'analogie avec le Solarium Herberti; mais son animal differe d'une manière notable de celui dont nous venons de donner la description. Cet animal en effet est petit; son pied est oblong; il se dilate à son extrémité antérieure en deux grandes oreillettes latérales et triangulaires. L'extrémité postérieure de ce pied est arrondic, très obtuse; la tête est fort petite; elle n'est point proboseidifère; elle porte en avant deux grands tentacules triangulaires fort clargis à la base, et ayant au côté externe de cette base de petits yeux sessiles, sans aucune trace du pédicule que nous avons remarqué dans le Solarium perspectioum. Ce qui caractérise plus particulièrement l'espèce de M. Quoy et la nôtre, c'est la forme toute particulière de l'opereule. Cet opercule est corné; mais il est conique et tourné un grand nombre de fois en spirale sur un axe longitudinal dont l'extrémité est saillante à la base. Une lame cornée à tours nombreux et serrés, et dont le bord libre irrégulièrement déchiqueté se relève vers le sommet s'enroule autour de eet axe: nous ne connaissons dans aucun autre genre un opercule ayant cette forme et cette structure. Il deviendrait un excellent caractère, si toutes les espèces en portaient un semblable; mais comme plusieurs ont un opercule différent, et que cependant les coquilles ont des formes analogues, il nous paraît difficile d'établir deux gences parmi ces espèces, avant de conuaître un plus grand nombre d'exemples des dissérences qu'elles peuvent présenter. On trouve en esset à la limite des deux groupes quelques espèces, dont quelques-unes seraient sort embarrassantes à classer avant d'avoir connaissance de leur opercule. Ayant observé dans les sables de Grignon un corps singulier dont tous les caractères le rapprochent des

opercules, nous nous sommes décidés, après avoir eu connais sance de l'opercule du Solarium Herberti, à rapporter eelui à l'espèce fossile que l'on rencontre le plus fréquemment ds les sables de Grignon, et qui par ses dimensions a pu recevo l'opercule dont nous venons de parler. Les persounes qui, de leur collection, pourront comparer les opercules des espet que nous venons de mentionner en dernier lieu, adoptero probablement notre opinion sur l'opercule du Solarium po lum. En traitant du genre Vermet, nous avons rappelé ses 19 ports avec les Siliquaires, et nous avons fait observer que de ee dernier genre, d'après l'observation de M. Philippi, l'anip porte un opercule eorné, composé de plusieurs plaques subs rales empilées les unes sur les autres. Par ce caractère, l'anif des Siliquaires se rapproche done de eelui de certains Solaril mais quant au reste de l'organisation, il y a des dissérences sez considérables pour tenir ces deux genres dans des famil distinctes.

M. Sowerby a créé, sous le nom d'Euomphalus, un genre nous paraît très voisin de celui qui nous oecupe. Proposé po des coquilles fossiles provenant des terrains de sédiment de t'a sition, ce genre présente cependant presque tous les earactères vrais Solarium, quoique la plupart des espèces conservent l'ensemble un eachet particulier qui les distingue. Nous avié d'abord peusé que ce genre Euomphalus pouvait être suppri facilement de la méthode; mais actuellement, après avoir de nouvelles observations, nous ne voyons aucun inconvénie à le maintenir, parce que les especes qui en dépendent n'offir jamais quelques-uns des petits caractères par lesquels les drans se distinguent de toutes les autres coquilles de la fami des Troques; ainsi tous les Cadrans présentent au bord inter de l'ouverture, à l'endroit qui correspond an bourrelet de l'é bilic, une petite fente plus ou moins profonde que nous tro vons même dans le Solarium stramineum, espèce qui se rapprod le plus des Euomphales. Lorsque dans l'ombilie le bourge granulcux est double, le bord interne de l'ouverture prése constamment deux fissures dont la position correspond à des bourrelets. Comme Lamarek l'a dit, les Cadrans se tinguent particulièrement et par l'ombilie, et par les grand

CADRAN. 97

tions qui en garnissent l'entrée; ces granulations ne se montrent pas de la même manière dans ceux des Euomphales qui en ont du côté inféricur. Au lieu d'être vers l'intéricur de la coquille, et d'être comprises dans la surface de l'ombilie, elles appartiennent au côté extérieur de la base.

Le nombre des espèces connues actuellement dans les collections n'est pas très considérable; il y en a une vingtaine d'espèces vivantes, et à-peu-près autant de fossiles. Pendant long-temps on a cru que le terrain tertiaire seul contenait des espèces de ce genre; mais l'on sait aujourd'hui que de véritables Cadrans se montrent jusque dans les terrains inférieurs de la craie; ces espèces vivaient avec des Pleurotomaires, genre voisin de celui-ci, mais également très rapproché des Troques

Parmi les espèces fossiles, Lamarek rangeait des coquilles dont les caractères n'ont que fort peu de rapports avec les Solarium. La plupart de ces espèces, dont le Solarium disjunctum peut donner une bonne idée, s'enroulent irrégulièrement et présentent dans la forme de l'ouverture des différences très notables avec celles des véritables Cadrans. Nous nous sommes déterminé à créer pour ces coquilles un genre particulier auquel nous avons d'abord donné le nom d'Omalaxis; mais depuis nous avons préféré appliquer celui de Bifrontia, voulant par là rappeler le Solarium bifrons, qui est devenu pour nous le type de

## ESPÈCES.

# 1. Cadran strié. Solarium perspectivum. Lamk.

S. testá orbiculato-conoideá, longitudinaliter striatá, albido-fulvá; cingulis albo et fusco aut castaneo articulatis prope suturas; cre-Trochus perspectivus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1227. Gmel. p.

Lister. Couch. t. 636. f. 24.

Rumph. Mus. 1. 27. f. L.

Petiv. Amb. t. 2. f. 14.

Gualt. Test. t. 65. f. O.

TOME IX.

Bonanni. Recr. 3. f. 27-28.

D'Argeny, Conch. pl. 8. f. M.

Favanne. Couch. pl. 12. f. K.

Seba. Mus. 3. t. 40. f. 1. 2. 13. 14. 28. 41. 42.

Knorr. Vergn. 1. t. 11. f. 1. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 6, f. 61.

Born. Mus. p. 326, vigo. f. B.

Chemn. Conch. 5. t. 172. f. 1691-1696.

Ejusd. Conch. 11. t. 196. f. 1884-1885.

Solarium perspectivum. Encycl. pl. 446.f. 1. a. b.

- \* Grew. Mus. Reg. Soc. pl. 12. Concave Short Whirle, f. 1-2.
- \* Besleri. Gazo. Phys. nat. pl. 19. f. 7.
- \* Lesser. Testacco-Theol. p. 118. f. nº 7.
- \* Gevens. Conch. Cab. pl. 25. f. 267 à 270.
- + Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 757.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 646.
- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 650.
- \* Broockes. Intr. of Conch. pl. 7. f. 94.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 784. Trochus perspectivus.
- \* Bowdich, Elem. of Couch. pl. 9. f. 11.
- \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. pl. 62. f. 20. 21. 22.

\* Sow. Genera of shells. Genre Solarium.

Habite l'Océau indien; se trouve aussi dans la Méditerranée, f d'Alexaudrie. Mon cabinet. Coquille bien connue et très rem quable par sa forme. Diam. de sa base, 2 pouces 7 lignes.

## 2. Cadran granulé. Solarium granulatum. Lamk.

S. testă orbiculato-conoideâ, albido-fulvâ, prope suturas rufo culata; cingulis pluribus granosis; umbilico coarctato, den crassis nuvicato.

Lister. Couch. t. 634, f. 22.

Encycl. pl. 446. f. 5. a. b.

\* Gevens. Conch. Cab. pl. 25. f. 266 ct 272.

Habite.... Mon cabinet. Espèce très distincte par ses granulaire même en sa face inférieure, son défaut de stries loogitudinale son ombilic resserre, ceint de dents épaisses. Diam. de 5a 19 lignes.

### 3. Cadran glabre. Solarium lævigatum. Lamk.

S. testă conoideâ, laviusculă, albidă; cingulis pluribus lutto rufo maculatis; umbilico coarctato, dentibus crassiusculis lato.

Encycl. pl. 446. f. 3. a. b.

Habite.... Mon cabinet. Celui-ci est un peu plus élevé que les précédens; il n'a point de granulations, et ne saurait être confondu avec notre première espèce, son ombilie étant resserré. On aperçoit, vers le haut de sa spire, quelques stries longitudinales très fines. Diam. de sa base, 18 lignes.

# 4. Cadran treillissé. Solarium strammeum. Lamk.

S. testá orbiculato-convexá, transversim sulcatá, longitudinaliter striată, luteo-fulvă, immaculată; umbilico patulo, læviter crenu-Lister. Coneh. t. 635. f. 23.

Chemn. Couch. 5. t. 172. f. 1699.

Trochus stramineus. Gmel. p. 3575. no 59.

\* Trochus. Schrot. Eiul. t. 1. p. 717. nº 96.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 785. nº 36.)

Habite sur les côtes de Tranquebar. Mon cabinet. Son dernier tour est légèrement arrondi, et les crénclures de son ombilie extrêmement fines; sutures un peu canaliculées. Diam. de la base, 10 li-

# 5. Cadran tacheté. Solarium hybridum. Lamk.

8. testá orbiculatá, abbreviato-conoideá, lævigatá, luteo-rufescente, albo-maculata, subtus fasciata; umbilico angusto, crenato.

Trochus hybridus. Lin. Gmel. p. 3567. nº 4.

Chemn. Couch. 5. t. 173. f. 1702-1705.

Solarium hybridum. Eucycl. pl. 446. f. 2. a. b.

\* Gevens, Couch, Cab. pl. 25. f. 273-274.

\* Trochus hybridus. Lin. Syst. nat. cd. 10. p. 759.

\* Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1228.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 646. nº 330.

\* Sehrot. Einl. t. 1. p. 632.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 784. no 61.

Habite la Méditerranée. Mon cabinet. Malgré sa petite taille, les crénclures de son ombitie sont assez fortes; c'est principalement en dessous et au pourtour qu'on lui voit des fascies articulées. Diamètre transversal, 8 lignes un quart.

# 6. Cadran bigarré. Solarium variegatum. Lamk.

S. testá orbiculato-convexá, transversim sulcatá, longitudinaliter striata, albo et spadiceo articulatim variegata; umbilico patulo, Chemn. Conch. 5. t. 173. f. 1708-1709. Trochus variegatus. Gmel. p. 3575. no 60.

Solarium variegatum. Encycl. pl. 446. f. 6. a. b.

\* Gevens. Conch. Cab. pl. 25. f. 276.

\* Trochus. Schrot. Einl. t. r. p. 718. no 98.

\* Trochus perspectiviunculus. Dillw. Cat. t. 2. p. 783, nº 59.

\* Ouoy et Gaim. Voy. de l'Astr. pl. 62, f. 23-24.

Habite les mers australes. Mon cabinet. Connu sous le nom de preux de la Nouvelle-Zélande. Il est bigarre taut en dessus qu' dessous; c'est une jolie espèce. Diamètre transversal, 8 lignes.

### 7. Cadran jaunâtre. Solarium luteum. Lamk.

S. testá parvulá, orbiculato-conoideá, glabrá, ad periphoriam 🏴 catâ, luteâ; sulcis suturisque rubro-punctatis; umbilico angui crenis albis cincto.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. Macleay. Mon cabi C'est le plus petit des Cadrans que je connaisse. Diamètre versal, 4 lignes ct demie.

## 1 8. Cadran cordelé. Solarium areola. Desh.

S. testá orbiculato-conicá, trochiformi, apice obtusú; basil nulatā, profunde umbilicatā, transversim sulcatā, longitudina tenue striata, sutura linea alba notata, anfractibus maculis albi nigris alternis trifariam notatis; umbilico angusto, crenulis bicincto.

Trochus areola. Chem. Conch. t. 5. p. 134. pl. 173. f. 1710, 1 id. Gmel. p. 3575.

Trochus. Schrot. Einl. t. 1. p. 718. nº 99.

Solarium tessellatum. Desh. Ency. meth. vers. t. 2. p. 160. 1109 Trochus areola. Dillw. Cat. t. 2. p. 782.

Habite. . . . . . .

Nous ne savons qu'elle est la patrie de cette jolie coquille. Les sign très imparfaites de Chemnitz ne nous ayant pas d'ahord per de reconnaître l'espèce, nous l'avons décrite dans l'Encyclor sous le nom de Solarium tessellatum; ayant pu depuis consp un exemplaire de Chemnitz dont le coloriage était beaucoup parfait que dans le nôtre, nous avons reconnu dans son Troi areola, notre Solarium tessellatum: cette coquille est trochife aplatie à la basc, son sommet est obtus, et l'on compte six à la spire. Ces tours sout aplatis et ne se distinguent facilette que par la ligne blanche qui suit leur suture. La surface prese des sillons transverses au nombre de quatre sur chaque tou

1.1.1.34.12

un grand nombre de stries longitudinales, profondes et qui découpent cette surface en petites pièces quadrangulaires assez régulières. L'ombilie est étroit et profond, sa cavité est blanche et il présente constamment deux carênes aiguës, dont l'une, la plus extérieure, est crénelée avec une grande régularité. L'ouverture est arrondie. La coloration est constante; elle consiste sur chaque tour en trois rangées transverses de taches alternautes blanches et brunes; ces taches sont quadrangulaires, ce qui les fait ressembler anx cases d'un damier. Cette espèce a 15 millimètres de hauteur, et 17 de diamètre.

## 9. Cadran cylindracé. Solarium cylindraceum. Desh.

S. testá orbiculato-conicá, trochiformi, apice obtusá, nigro-fucescente, transversim sulcatâ, et longitudinoliter striotâ; umbilico minimo, crenulato, intus trisulcato; aperturá rotundatá.

Trochus cylindraceus. Chem. Conch. t. 5. p. 95. pl. 170. f. 1639. Trochus cylindricus. Gmel. p. 3572.

Schrot. Einl. t. 1. p. 703. nº 60.

Trochus cylindraceus, Dillw. Cat. t. 2. p. 767. nº 18.

Solarium Herberti. Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 159. nº 6.

Nous avions d'abord donné à cette espèce le nom de Solorium Herberti, depuis nous avons reconnu qu'elle était identique au Trochus criindraceus de Chemnitz: quoique la figure de cet auteur soit défectueuse, la description nous a aidé à retrouver en clle notre espèce ; cette coquille est une des plus conoïdes du genre Cadran, elle est trochiforme, obtuse au sommet, composée de sept tours convexes dont le dernier est percé au centre par un ombilic d'une médiocre étendue et dont le bord est crénele. Dans l'intérieur de cet ombilic on remarque trois petites côtes parallèles et presque égales. La surface de cette espèce est sillonnée transversalement et anement striée dans sa lougueur; l'ouverture est circulaire et l'opercule qui la ferme est conique, prolongé à la base en un axe saillant. Toute la coquièle est d'un brun foncé, quelquefois marqueté à la base des tours par de petites taches alternatives blanches et brunes. Dans le plus grand nombre des individus tout le test est d'un bran marron assez foncé, et cette conleur est la même en dedans et en dehors. Les grands individus ont 15 millimètres de hanteur et 16 de diamètre.

#### Espèces fossiles.

#### 1. Cadran évasé. Solarium patulum. Lamk.

S. testá orbiculato-convexá; anfractibus planulatis, sublævibus : no ginibus carinatis et crenulatis; umbilico magno, patulo.

Solarium patulum. Ann. du Mus. vol. 4. p. 53. no 1. ct t. 8. pl. 3 f. 3. a. b.

Encycl. p. 446. f. 4. a. b.

\* Sow. Min. Conch. t. 1. pl. 11. f. 1.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 161. no 12.

\* Def. Dict. sc. nat. t. 55. p. 485.

\* Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 215, nº 2. pl. 26, f. 11 à 14<sup>t</sup> pl. 40, f. 14 à 16.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transvers' 8 lignes.

#### 2. Cadran sillonné. Solarium sulcatum. Lamk.

S. testá orbiculato-convexá, subtius radiatim sulcatá; anfractible lavibus margine bisulcatis; umbilico mediocri fornicato.

Solarium sulcatum. Ann. ibid; no 2.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transverge 7 lignes.

#### 3. Gadran canaliculé. Solarium canaliculatum. Lamk.

S. testá orbiculato-convexá, suprù infràque suleis transversis grandis sis seulptá; umbilico erenato, ad latera canaliculato.

Turbo. Brand. Foss. Hanton. p. 10. t. 1. f. 7-8.

Solarium eanalieulatum. Ann. ibid. n. 3.

\*Sow. Min. Conch. pl. 524. f. r.

\* Def. Dict. sc. nat. t. 55. p. 485.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. p. 220. nº 8. pl. 24. f. 19. 20.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. I. 2. p. 161. E. 13.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transversion 5 lignes.

#### 4. Cadran plissé. Solarium plicatum. Lamk.

S. testa orbieulato-eonvexa, depressiuscula, rugosa; rugis vertica suleatis; umbilico mediocri, plicis grossis crenato.

Solarium plicatum. Ann. ibid. nº 4. et t. 8: pl. 33. f. r. a. b.

\* Sow. Min. Conch. pl. 524. f. 2.

\* Def. Dict. sc. nat. t. 55. p. 485.

CADRAN. 103

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 219. no 6. pl. 24: f. 16. 17. 18. Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transversal, un peu plus de 5 lignes.

5. Cadran à goutrière. Solarium spiratum. Lamk.

S. testá conoideá, substriatá; anfractibus supernè crenulatis; suturis excavato-canaliculatis; umbilico pervio, crenulato, intus granu-

Solarium spiratum. Ann. ibid. p. 54. nº 5. et t. 8. pl. 35. f. 2. a. b.

\* Def. Dict. se. nat. t. 55. p. 485.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 216. pl. 26. f. 5. 6. 7.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre de la base 2 lignes trois quarts.

### 6. Cadran disjoint. Solarium disjunctum. Lamk. (1)

S. testá discoidcá, carinatá, lævi; spirá planá; facie inferiore convexá; ultimo anfractu disjuneto; umbilico subserrato.

(1) En étudiant les fossiles des environs de Paris pour en faire la description, nous nous aperçûmes que Lamarck avait compris parmi les espèces du genre Solarium, plusicurs coquilles fort singulières, qui par leur forme se rapprochent des Cadrans, et qui par leurs caractères essentiels s'en éloignent d'une manière notable: ees eoquilles fossiles sont discoïdes, et les tours de spirc sont presque également exposés des deux eôtés. La plupart présentent aussi ce earactère propre aux Vermets et aux Siliquaires, d'avoir les tours disjoints et d'une manière irrégulière. Après avoir rassemblé les espèces que nous eonnaissions dans ce groupe particulier, nous proposâmes dans l'Eneyelopédie de eréer un genre pour elles sous le nom d'Omalaxis. Lorsque plus tard nous exposâmes les caractères de notre genre dans notre ouvrage sur les fossiles des environs de Paris, à cette première dénomination générique nous substituâmes celle de Bifrontia, voulant rappeler par là le Solarium bifrons de Lamarck, qui devenait le type de notre genre, et conserver par ec moyen la tradition de sou origine.

Nous avions remarqué antrefois dans la collection de M. Brongniart une grande coquille discoïde, provenant du terrain de transition d'Angleterre, et que M. Sowerby a fait connaître par Solarium disjunctum. Ann. ibid. p. 55. nº 8. [b] Eadem margine vix carinato.

une figure imparsaite, sous le nom d'Euomphalus catillus (Mineral conchology, tome 1, pl. 45). La belle conservation de l'individu de M. Brongniart nous avait permis de reconnaître el lui tous les caractères de notre genre Bisrontie; de plus M. Brown, dans son Lethæa geognostica, a bien compris qui la coquille dont il est question ne pouvait rester dans les Euomphales, et, ne connaissant pas sans doute l'identité de ses caractères avec ceux de notre genre, il proposa pour elle un gent nouveau, auquel il donna le nom de Schizostoma. Nous croyof que ce nouveau genre ne peut être adopté, puisqu'il fait double emploi avec nos Bisronties, et il sera facile de s'en convaincre en cherchant à appliquer sur les espèces tertiaires comme su celles des terrains anciens, les caractères génériques que nous allons exposer.

#### Genre BIFRONTIE. - Bifrontia. (Desh.)

Animal inconnu. Coquille discoïde, planorbulaire, tours despire quelquesois disjoints; ombilic prosond, carént sur le bord; ouverture subtriangulaire, un peu dilatée bord droit mince et tranchant, prosondément détaché de reste du péristome par une échancrure dans le bord in férieur et dans le bord supérieur.

Ce genre, comme on le voit, n'est autre chose qu'un dément brement des Cadrans fossiles de Lamarek. Les espèces qui lui appartiennent sont généralement petites; elles sont discoïdes très aplaties de chaque côté, et ressemblent en cela à des Planor bes dont une des surfaces serait presque plane. Cette surface plane est la supérieure, l'inférieure est toujours ouverte par un très grand ombilie dans lequel les tours de spire se voient aussi facilement que de l'autre côté. Dans toutes les espèces que nout connaissons, le pourtour de cet ombilie est toujours caréné el quelquefois la carène est dentelée. Dans ce genre comme dans les Planorbes, il était assez difficile de savoir si la coquille est

CADRAN. 105

Habite. . . . Fossile de Grignon. Mon cabinet. Diamètre transversal, 5 lignes.

dextre ou senestre : avant quelques observations que nous avons été à même de faire, on pouvait arbitrairement prendre l'un ou l'autre côté pour le supérieur; mais ayant trouvé aux environs de Laon une variété monstrueuse d'une espèce commune dans cette localité, nous lui avons trouvé à-la-fois la spire constamment saillante d'un côté, et de plus elle a cela de particulier qu'elle tourne à l'inverse des autres, c'est-à-dire de droite à gauche.

Nous nous sommes assuré par ce moyen que le côté inférieur de la coquille est celui où se trouve l'ombilie le plus prosond, et par conséquent toutes les espèces sont dextres. Il ne sera pas possible de laisser notre genre Bifrontia dans le voisinage des Cadrans, nous croyons qu'il doit entrer dans la même famille que les Vermets et les Siliquaires, plusieurs espèces présentant comme dans ces genres des coquilles à sommet régulier et dont les tours sont disloqués plus ou moins irrégulièrement. Ce qui distingue éminemment ce genre des Vermets, c'est que, malgré leur disjonetion, les tours restent constamment dans le plan horizontal. L'ouverture a aussi des particularités, que l'on ne rencontre dans aucun autre genre; elle est subtriangulaire ou quadrangulaire dans quelques espèces; la lèvre droite est minee et tranchante, elle se projette en avant, elle est presque demi circulaire et elle est profoudément détachée en dessous par une échancrure ; l'échancrure inférieure se montre dans l'angle de l'ombilic; elle est étroite et un peu moins profonde que celle du côté supéricur : celle-ci est beaucoup plus large, elle oecupe toute la largeur du bord supérieur. Dans les individus mutilés il est assez facile à l'aide des stries d'accroissement de recoustituer la forme générale de l'ouverture.

Jusqu'à présent on ne connaît qu'un petit nombre d'espèces appartenant à notre genre Bifrontia; nous en comptons cinq aux environs de Paris; il y en a une sixième dans les terrains tertiaires inférieurs de la Belgique, toutes ces espèces sont distribuées dans le premier étage des terrains tertiaires. Nous n'en

connaissons maintenant aucune dans les terrains tertiaires supérieurs. Ce genre paraît manquer, du moins jusqu'à préseglant dans toute la série des terrains secondaires, et il apparaît nouveau dans la partie supérieure du terrain de transition. Dat ces terrains une seule espèce est mentionnée; mais nous croyof qu'il y en a plusieurs autres.

#### 1. Bifrontie de Laon. Bifrontia laudinensis. Desh.

B. testá discoideá, lavigatá, supernè planá vel subconvexá, subconvexá, latè umbilicatá; umbilico profundè ad marginera and lato; angulo simplici vel leviter crenato; anfractibus subtrigonis timo ad periphæriam obtuso; aperturá trigoná, dilatatá.

Solarium laudinense. Def. Dict. de sc. nat. t. 55. p. 486.

Var. A. Desh. Testá umbilico augustiore margine crenato.

Var. B. Desh. Testa sinistrorsa insuper conicd, subtus profundissi umbilicatd, umbilico angusto.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 226. nº 5. pl. 26. f. 15-16.

Habite aux environs de Laon et de Soissons.

Coquille fort singulière qu'il est fort rare de rencontrer entière cause de l'extrême fragilité de son bord droit; elle est disco plane en dessus, beaucoup plus convexe en dessous et oure largement de ce eôté par un ombilic dout le bord est en cart simple. Cependant il est quelques individus dans lesquels ee bef est chargé de petites écailles d'une grande ténuité. Les tours se au nombre de six; ils sont embrassans, quelquefois un peu irrés liers; le dernier est subanguleux à la circonférence ; il se dile assez rapidement vers l'ouverture de manière à faire croire parvenu à son dernier accroissement, l'auimal avait proportion nellemeot de plus grands diamètres. L'ouverture est ovale subtr angulaire, plus haute que large; une large échancrure occupe to le côté supérieur; une autre beaucoup plus étroite et moins pro fonde se montre dans l'augle de l'ombilie. Nous connaissons p sieurs variétés de cette espèce, l'une entre autres qui est substra transversalement; mais la plus intéressante est saus contre eelle que nous avous observée à Laon et à Compiègne, non-self ment elle est trochoïde, mais elle est senestre et elle sert par séquent à juger si les coquilles du genre sont senestres on dextres, Les grands individus ont 15 millim, de diamètre et 8 3 1 millim. d'épaisseur.

### 2. Bifrontie dentelée. Bifrontia serrata. Desh.

B. testá discoidea, lavigatá, nitidá, supernè convexiusculá, infernè late umbilicatá; umbilico ad marginem angulato, angulo dentato, aperturá subdilatatá, quadrangulari, obliquá; margine superiore profundè emarginato; dextro latissimo, arcuato; ultimo anfractu ad periphæriam angulato.

Desli. Coq. foss. de Paris. t. 2. p, 225. nº 4. pl. 26. f. 17-18.

Habite.... Fossile aux environs de Paris, à Parnes, Grignon, Mouchy-le-Châtel.

Plusieurs caractères servent à distinguer cette espèce de ses congénères, sa spire est lisse et presque toujours concave; ses tours ne sont pas toujours d'une parfaite régularité; mais il est très rare qu'ils soient disjoints. Un angle aigu, mais non proéminent en carèue, sépare la face supérieure du reste de la coquille. Un angle beaucoup plus aigu circonscrit l'ombilic, et cet angle est garni dans toute sa longueur de dentelures semblables à celles d'une seic. La coquille est toute lisse, rarement elle porte des stries transverses obsolètes; cette espèce se distingue encore parce qu'elle est plus bombée que le Bifrontia disjuncta; mais elle l'est moins en proportion que le Bifrontia laudinensis. Cette espèce a 10 millim. de diam, et 5 d'épaisseur.

### 3. Bifrontie aplatie. Bifrontia catillus. Desh.

B. testá orbiculato-discoideá, utroque latere excavatá, subtus profundiore, anfractibus quadratis, utrinque angulatis; apertura rotondato-quadrangulari, labro expanso; fissurá inferiori angustá.

Eumphalus catillus. Sow. Min. conch. pl. 45. f. 3-4.

An eadem? Parkinson, Organ, rem. t. 3. pl. 6. f. 1-3.

Helicites delphinularis. Schloth. Petref. p. 102. nº 10. pl. 11.

Schizostoma catillus. Bronn. Lethwa geogn. t. 1. p. 95. pl. 3. f. 10. a. b.

Habite... Fossile daus les terrains inférieurs de l'Eifel, aux environs de Tournai, de Namur, en Allemagne et en Angleterre, dans la même position géologique.

Côquille qui, par sa forme extérieure, se rapproche de certains Euomphales, mais il suffit d'en étudier avec quelque soin les caractères pour s'apercevoir qu'elle n'appartient pas à ce geure, puisqu'elle présente tous ceux des Bifronties. Ses tours, au nombre

#### 7. Cadran carocollé. Solarium carocollatum. Lamk.

 testá orbiculato-conoideá, transversim sulcatá, longitudinalité striatá; utimo anfractu acuté angulato; umbilico pervio, crenii crassis obeallato.

\* Basterot. Foss. de Bordeaux. pl. 2. f. 12. a. b. e.

de six ou sept, suivant la grandeur des individus, sont toujour subquadrangulaires. La coquille s'enroule de manière à ce que se tours sont senlement appuyés les uns contre les autres. Le côlé supérieur de la spire est quelquesois aussi concave que celui de l'ombilie, mais, à cet égard, la forme est assez variable, d' il y a des individus dans lesquels tous les tours sont relevés let uns au-dessus des autres, et dans ec eas, la suture paraît plui ensoncée que lorsque les tours sont conjoints. L'ombilie, ou plui tôt la face inférieure est aussi largement découverte que la supérieure, l'ouverture est obronde dans le fond. Elle est quadrangulaire à son entrée lorsqu'elle est entière. Le bord droit détache en avant est demi circulaire, il est un peu oblique, et fissure qui le détache sur les côtés, est étroite et assez prosondé. Nous avons vu dans la collection de M. de Verneuil des individus de cette espèce qui ont plusieurs pouces de diamètre.

#### 4. Bifrontie marginée. Bifrontia marginata. Desh.

B. testá discoideá, insuper planá, sublus convexá, lævigatá; u<sup>gl</sup>bilico magno, profundo, margine serrato, intus subcanaliculate anfractibus trigonis, ad periphæriam carinatis; aperturá trigonis obliquatá, infernè angulo acutissimo terminatá.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 224. n° 3. pl. 26. f. 19-20. Habite... Fossile aux environs de Paris, à Parne, à Mouchy-le-Châleb. Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le Solarium disjunctural elle est très discoïde, fort aplatic, quelquefois ses tours sont dis loqués sans être entièrement disjoints. Le bord de l'ombilic el très aigu; il n'est point dentelé, ou s'il présente des traces d'entelures, ce sont plutôt des indices que des dentelures re ritables. La circonférence du dernier tour n'est pas seulemes anguleuse comme dans le Bifrontia serrata, mais l'angle devicti saillant, sous forme d'une carène tranchante. L'ouverture est sub triangulaire; et lorsque le bord droit est entier, il est presque demi circulaire, et fortement prolougé en avant. Cette espèce i millimètres de diamètre et 3 à 4 d'épaisseur.

- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 160. nº 9.
- Habite . . . . Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Diamètre transversal, 14 lignes.

## 8. Cadan mille grains. Solarium millegranum. Lamk. (1)

- S. testá orbiculato-convexá, ad periphæriam compressá, angulatocarinatá, scabrú; striis sulcisque transversis granulosis; inferná facie convexá, umbilico patulo, crenato.
- \* Trochus canaliculatus. Broechi. Conch. foss. Subap. t. 2. p. 359.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 161. nº 11.
  - Hahite.... Fossile d'Italie. Mon cabinet. Diamètre transversal, 11 lignes.

### 9. Cadran petit-plat. Solarium patellatum. Lamk. (2)

- S. testá discoideá, depressá, carinatá; spirá complanatá; anfractibus lævibus marginatis; umbilico cratcriformi, margine subcrenu-lato.
- Solarium patellatum. Ann. ibid. nº 7.
- Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille orbiculaire, discoïde, aplatie, carénée sur les bords, à spire presque planc, n'ayant que quatre ou cinq tours. Lorsqu'on la pose sur la spire, sa face inférieure se présente sous la forme d'un petit plat, son ombilie étaut fort évasé. Larg., 7 millin.

### 10. Cadran à deux faces. Solarium bifrons. (3)

- S. testa discoidea, obtusa, lavi, utrinque subumbilicata; ultimo anfractu alios obtegente; umbilicis superficialibus serratis.
- Solarium bifrons, Ann. ibid. p. 55. nº 9. \* Def. Dict. sc. nat. t. 55. p. 486.
- (1) Brocchi, dans son ouvrage sur les fossiles d'Italie, a confondu cette belle espèce avec le Solarium canaliculatum de Lamarck; elle est très distincte cependaut, et Lamarck a cu raison de lui imposer un nouveau nom spécifique.
- (2) Comme nous avons eu occasion de nous en assurer plusieurs fois, cette cspèce ne peut rester dans les catalogues, ayant été faite sur de très jeunes individus du Solarium patulum.
- (3) Cette espèce appartient à notre genre Bisrontia, et elle est pour nous le Bisrontia bisrons.

\* Bifrontia bifrons. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 222. pl. 26. f. 23. 24. 25.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Cette co quille est très remarquable par sa forme singulière, et so rappro che beaucoup du S. disjunctum. Elle est entièrement discoïde, plo obtuse que carénée daus son pourtour, lisse, plane du côté de spire dont le sommet est enfoncé, et offre un léger aplatissement de l'autre côté. Le dernier tour enveloppe et recouvre les auure Les deux ombilies sont presque sans profondeur, et bordés de petites dents aiguës. Larg., 8 millim.

### † 11. Cadran de Bonelli. Solarium pseudo-perspectivum Broc.

S. testà orbiculato-discoidea, conoidea, apice obtusa, basi plant lata: anfractibus planis ad suturam basique sulcalis; sulcis chi mulatis; umbilico magno, canaliculato, in margine crenato, chi nellis latis sulco distinctis.

Aldrov. Mus. metal. pl. 211. fig. infer.

Brocchi. Conch. Foss. subap. t. 2. p. 359. pl. 5. f. 18. a. b.

Desh. Ency. méth. vers, t. 2. p. 160. nº 10.

Habite.... Fossile dans le Plaisautin et aux environs de Dax, Bordeaux, en Morée dans les faluns de la Touraine.

Brocchi, dans sa Synonymie, rapporte à cette espèce celle figurée dal l'ouvrage de Martini et qui représente le Solarium hybridum de 18 marck; il est incontestable que la plus grande ressemblance exist entre l'espèce vivante et la fossile, mais, néanmoins, nous y aperdi vons des disserces qui nous paraissent suffisantes quant à prosent pour maintenir la séparation des deux espèces: les plif grands individus du Solarium hybridum que nous avons vus jusqu'à présent, n'acquièreut jamais la taille de l'espèce fossile, lorsqu'ils sont adultes, au lieu de rester carénés à la circont rence, ils s'arrondissent de plus en plus. Le Solarium pscudo-por spectivum est une coquille discoïde, à spire conique et neu sal lante; les tours sont aplatis et leur sulure est accompagnée dessus de deux sillons réguliers, subgranuleux, surtout sur les promiers tours. La base de la coquille est aplatie, elle est percée centre d'un ombilie d'une médiocre étendue, canaliculée en dans et bordée d'une assez large zone plissée fort saillante, et qu couvre une partie de la cavité ombilicale. A la circonférence le dernier tour présente trois sillons inégaux ; le plus gros forti l'angle de la carène; l'ouverture est plus quadrangulaire, et

trémité inférieure de la columelle présente un sillon profond, qui correspond au bourrelet plissé et saillant de l'ombilie. Cette coquille a 28 millimètres de diamètre et 18 d'épaisseur.

### † 12. Cadran pauvret. Solarium miserum. Duj.

S. testá orbiculato-depressá, transversim sulcato-granulatá et oblique striată; anfractibus inferne convexis, superne planulatis; umbilico patulo, crenulato.

Duj. Mem. géol. sur la Touraine. p. 284. pl. 19. f. 11. a. b.

Habite... Fossile dans les faluns de la Touraine.

Pctite coquille dont la forme rappelle assez celle du Solarium variegatum. Elle est subtrochiforme, à spire conoïde très surbaissée, composée de cinq à six tours fort aplatis, chargée d'un grand nombre de petits plis longitudinaux, et traversée de quelques sillons transverses; il y a particulièrement deux sillons plus élevés que les autres: l'un est à la base des tours, et l'autre est au sommet, ils; sont granulés comme tout le reste de la coquille. A la circonsérence du dernier tour elle offre un méplat entre deux sillons inégaux; ce tour est convexe en dessous, et percé au centre d'un ombilic assez grand et dont l'entrée est garnie d'un bourrelet étroit finement crénelé. Cette petite coquille, assez rare dans les terrains tertiaires de la Touraiuc, a 10 millimètres de diamètre ct 6 à 7 d'épaisseur.

## † 13. Cadran bistrié. Solarium bistriatum. Desh.

S. testa orbiculato-conoidea; anfractibus planis, lævigatis, ad suturam bistriatis; basi late umbilicată; umbilico margine tenuiter plicato; ultimo anfraetu ad periphæriam angulato, subtus unisulcato; aperturâ subquadrangulari.

Desh. Coq. Foss. de Paris, t. 2. p. 215. no 1. pl. 25. f. 19-20. Habite ... Fossile les environs de Paris et dans les sables inférieurs

de Laon et Compiègne.

Très belle espèce de Cadran que nous avons fait connaître pour la première fois dans notre ouvrage sur les fossiles des environs de Paris. Il est discoïde, aplati, à spire conique et très surbaissée; on y compte sept à huit tours très plats dont la suture est bordée en dessus par deux stries parfaitement régulières; le dernier tour est fortement caréné à sa circonférence; en dessous il est plat, et la carène est suivie de ce côté d'une strie fine et assez saillante; l'ombilic est largement ouvert; les tours de la spire sc montrent sous la forme d'une rampe simple dont l'angle est très finement plissé; l'entrée de l'ombilie n'est point accompagnée de bourrelet, c'est un angle très net, chargé de plis élégans très sios, et d'une graude régularité. L'ouverture est subtriangu laire; ses bords sont très minces, tranchans et sans ancune in flexion. Les grands individus ont 37 millimètres de diamètre el 20 de hauteur.

#### + 14. Cadran bordé. Solarium marginatum. Desh.

S. testà orbiculato-depressa, subdiscoidea, apice obtusa; anfrate tibus planis, transversim quinque striatis; striis longitudinali bus, obliquis, decussatis ultimo anfractu ad periphæriam angulato angulo utrinque marginato, plicato; plicis inæqualibus furca tis; umbilico magno canaliculato; margine crenato.

Desh. Coq. Foss. de Paris. t. 2. p. 218. no 5. pl. 25. f. 21, 22, 23

Habite... Fossile aux environs de Paris, à Assy, près Meaux.

Petite espèce qui a quelque ressemblance par sa forme générale l'ensemble de ses caractères avec le Solurium variegatum. Ceth coquille est discoïde très aplatie. Ses tours, au nombre de sis sont grauuleux à leur partie supérieure et moyenne, tandis qui leur suture est bordée en dessus de deux bourrelets inégoub tout-à-fait lisses. La circouférence du dernier tour est anguleusé elle présente trois bourrelets lisses, inégaux et comme étagé En dessous, le bourrelet marginal est accompagné de deux fioé stries régulières. L'ombilic est large et profond et son entre est bordée d'une double rangée de cannelures. La rangée interp est séparce de l'autre par un petit sillon très profond; celli petite espèce très rare jusqu'à présent a 8 millimètres de diant tre et 4 d'épaisseur. L'individu que nous possédons a conserv quelques traces de son ancienne coloration; on y voit une late zone d'un rouge ferrugineux sur le milieu des tours.

#### † 15. Cadran à petits plis. Solarium plicatulum. Desh.

S. testá orbiculato-incrassatá, conoideá, opice obtusá anfracti<sup>bo</sup> subconvexis, sutură marginată separatis; ultimo anfractu ad 1º riphæriam subangulato, subtus convexo; umbilico magno, subm ginato, margine granuloso, facie externá supernè longitudio liter plicatà; aperturà rotundatà, postice subangulata.

Desh. Coq. Foss. de Paris. t. 2. p. 120. nº 7. pl. 24. f. g. 10. Habite... Fossile anx environs de Paris, à Valmondois, Tancro

Assy et la Chapelle près Senlis.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec le Solarium plicatum de marck; elle est en proportion plus épaisse, et elle se distingue an p mier aperçu en ce que ses tours au lieu d'être striés égaleme CADRAN. 113

dans toute leur étendue, offrent une large zone sur laquelle se relèvent de petits plis longitudinaux d'une assez grande régularité. Le bourrelet de l'ombilic offre aussi des différences dans sa forme et sa position. Cette espèce est plus rare que le Solarium plicatum, elle devient généralement plus grande : elle a seize millimètres de diamètre et huit de hauteur.

# † 16. Cadran trochiforme. Solarium trochiforme. Desh.

S. testá orbiculato-conicá, apice acutá; anfractibus convexis, transversim regulariter striatis, sutura profunda separatis; striis regularibus, superioribus granulosis; ultimo anfractu obtuse angulato; umbilico minimo, intùs striato, margine granuloso.

Desh. Coq. Foss. de Paris. t. 2, p. 217. nº 4. pl. 26. f. 8, 9, 10. Habite... Fossile aux environs de Paris, à Tancrou, près de Meaux. Pelite coquille qui a beaucoup de rapport par sa forme et son volume avec le Solarium spiratum de Lamarck. Il n'en diffère qu'en ce que la spire est en proportion plus allongée, et que les tours au lieu d'être lisses sout finement striés en travers. La suture est bordée d'une bande très étroite, sur le bord de laquelle s'élèvent de très fines granulations rangées sur la dernière strie de ce côté. Cette petite coquille fort rare jusqu'à présent a six millimètres de hauteur et autant de diamètre.

# † 17. Cadran à collier. Solarium moniliferum. Michelin.

S. testá orbiculato-conicá, striis decussatá; anfractibus excavatis, ad suturam canaliculatis; ultimo anfractu ad periphæriam bisulcato, basi convexo; umbilico, simplici tenuissime crenulato. Michelin, Mag, de Conchy, pl. 34.

Habite.... Fossile dans la craie inférieure de la Champague, etc.

Cette jolie espèce de Cadran est trochiforme, sa spire très pointne au sommet est régulièrement conique, et on y compte six tours étroits séparés entre eux par une gonttière au fond de laquelle est Placee la suture. Sur le bord externe de cette gouttière, on trouve une rangée de granulations très régulières; le dernier tour est creuse à la circonférence d'un petit canal étroit, borde de chaque côté d'un petit bourrelet médiocrement saillant. Ce dernier tour est convexe en dessous, il est percé au centre d'un ombilic assez grand, simple en dedans et dont le bord est très finement crènele. Toute la surface de cette coquille est ornec d'un fin réseau de stries longitudinales et transverses, à l'entrecroisement desquelles s'élève une très petite granulation. Cette charmante coquille a 15 millimètres de diamètre et 12 d'épaisseur. TOME IX,

8

#### † 18, Cadran quadristrié. Solarium qua dristriatum. Dub

S. testá orbiculato-conoideá; umbilico crenato; basi transpersim el radiatim striatá, striis radiatis e crenulis affluentibus; anfractibus convexis, transpersim sex striis ornatis.

Dubois. Cunch. foss. p. 42. pl. 3. f. 20-23.

Habite... Fossile dans les sables de Szuskowee.

Nous mentionnons cette espèce d'après l'ouvrage de M. Dubuis de Montperreux. Ce naturaliste, plein de zèle, donna à son espère le nom de Quadristriatum, et cependant d'après sa figure et sa courte description, l'espèce se distingue par six stries transverses sur les premiers tours, tandis qu'il y en a neuf sur le dernier. L'ombilie est fortement crénelé sur son bord, et de la base des crénelures partent des stries recourbées qui parcourent la fact inférieure du dernier tour et se croisent avec les stries transverses. Cette petite espèce a quatre millimètres de diamètre et à-peu-prédeux millimètres d'épaisseur.

#### ROULETTE. (Rotella.)

Coquille orbiculaire, luisante, sans épiderme; à spire très basse, subconoïde; à face inférieure convexe et cal·leuse. Ouverture demi ronde.

Testa orbicularis, nitida, decorticata; spirá brevissimas subconoideá; inferná facie convexá, callosá. Aperturo semirotonda.

Observations. — J'ai cru devoir séparer des Troques, et distinguer comme un genre particulier, sous le nom de Roulette le Trochus vestiarius de Linné, parce que la face inférieure de coquilles de ce genre est éminemment calleuse, caractère qu'el ne retrouve point parmi les Troques.

En observant ces coquilles, ou croit voir des Hélicinesi réaumoins les Roulettes, qui sont des coquilles marines assosolides, différent beaucoup des Hélicines, en ce que leur callo-

é ne se borne point au bord columellaire, mais embrassi une grande partie de la face inférieure du test.

Les différentes espèces de ce genre offrent toutes beaucoul

CADRAN. 115

d'analogie dans leur forme générale, et néanmoins sont constamment distinctes cutre elles par diverses particularités qui concernent leurs suturcs ou l'état de leur surface. Voici l'exposition de celles qui nons sont connues.

[En eréant son genre Roulette, et en le plaçant entre les Cadrans et les Troques, Lamarck n'a eu d'autre guide que eette sagacité profonde qui a toujours distingué ses travaux de ceux des autres naturalistes. Plusieurs conchyliologues l'ont blâmé, non-seulement d'avoir eréé le genre, mais encore de l'avoir compris parmi eeux de sa famille des Turbinacées. Cependant Lamarek ne connaissait absolument que la eoquille, et on concoitqu'un naturaliste moins exercé aurait pu en effet commettre des erreurs. Depuis la création de ce genre, un fait très important est venu confirmer l'opinion de Lamarck. M. Sowerby, dans son Genera des coquilles, a fait connaître l'opercule d'une espèce de Roulette, et nous avous eu depuis, plus d'une fois, l'occasion de l'observer aussi. Cet opercule est très mince, orbiculaire, corné, transparent, multispiré, et il a le sommet central: en un mot, il est absolument semblable à l'opercule du plus graud nombre des Troques; ainsi on peut dejà présumer, d'après le caractère tiré de cette partie, que l'animal des Roulettes diffère fort pen de celui des Troques; c'est done dans les rapports les plus immédiats avec ceux-ci que le genre Roulette doit rester. Quand on considère l'ensemble du genre qui nous occupe, on ne peut disconvenir qu'il a une apparence toute particulière qui le distingue des Turbos et des Troques. Les coquilles qu'il contient sont toujours lisses, polies, comme celles des Phasianelles ou celles des Porcelaines. Jamais elles ne sont attaquées par les animaux parasites qui infestent les autres eoquilles; jamais non plus les animaux marins qui aiment à s'attacher ne viennent se fixer sur elles. Personne n'ignore au contraire que dans les Troques et les Turbos le test est épidermé, et très souvent il est eaché sous une croûte épaisse déposée par des animaux de diverses sortes. Il faut croire que cette propriété dont jouissent les Roulettes tient à quelque chose de particulier dans l'organisation de l'animal, et nous pensons que chez lui le manteau a une assez grande extensibilité pour se renverser sur la coquille, et la garantir ainsi constam-

ment du contact des corps étrangers. En se laissant ainsi guir der par les observations que nous venons de faire, tout porte croire que le genre Roulette de Lamarek restera dans la méthode, et que la connaissance de l'animal ne fera que le con' firmer davantage. Plusieurs zoologistes out voulu substituer at nom proposé par Lamarek eelui de Pythonille créé par Mont fort; mais d'autres personnes ont revendiqué ce même genie Pythonille pour remplacer celui auquel Lamarek a donné le nom d'Hélieine. Cette divergence d'opinions est dejà une preuvé que le genre de Montsort lui-même pouvait être compris de plusieurs manières, et avait besoin d'une juste interprétation; nous pensons avoir été le premier à découvrir ce que e'est que ce genre Pythonille. Si l'on consulte uniquement la syno nymie de eet auteur, on doit rapporter son geure aux Hélicines de Lamarck; au contraire, si on s'abstient de la syno nymie, et qu'on lise attentivement la description du genre, of le regarde alors comme un double emploi des Roulettes de La marek. Il est évident pour nous que Montfort confondait deus choses très distinctes dans son genre Pythonille, et c'est ains que l'on peut s'expliquer comment l'une et l'autre opinion at sujet de ce genre avait l'apparence d'être la véritable. Des lors, on concevra pourquoi nous rejetons le genre de Montforh malgré son antériorité à celui de Lamarck. Nous ne connais sons qu'une seule espèce fossile appartenant au genre Rouletth et, chose fort remarquable, clle appartient au terrain de transi tion, ear elle provient des environs de Tournay, et elle nous! été communiquée par M. Puzos qui a pris un soin extrême rassembler lui même une collection très précieuse de cette le calité. Il y a dans les marnes du Lias une coquille qui a beat! coup de rapports par sa forme générale et par la callosité de sa base avec les Roulettes; mais nous avons reconnu que cette coquille est un véritable Pleurotomaire.

#### ESPÈCES.

1. Roulette linéolée. Rotella lineolata. Lamk. (1)

R. testá orbiculari, convexo-conoideá, lævissimá, pallidé carne

lineolis longitudinalibus confertis undulatis fuscis anfractibus contiguis; infimá facic albá.

Trochus vestiarius, Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1230. Gmel. p. 3578.

Bonanni. Recr. 3. f. 355.

Lister. Conch. t. 651.f. 48.

An Petiv. Gaz. t. 11. f. 6?

Gualt. Test, t. 65. f. H.

Favanne. Conch. pl. 12. f. G. Bona.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1601. c. f. g. Mediocres.

\* Gevens, Conch. Cab. pl. 19. f. 189 à 191.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 753.

Habite.... dans la Méditerranée? Mon cabinet. Espèce commune, très lisse, sans strics et sans nodulations. Diam. transv., 4 à 7 lignes et demie.

### 2. Roulette rose. Rotella rosea. Lamk.

R. testá orbiculari, convexo-conoideá, lævi, roseo-rubente; anfractibus contiguis, margine superiore fasciá lineis longitudinalibus alternatim fuscis et albis compositá instructis; infimá facie disco albo.

Lister. Conch. t. 650.f. 46.

Gualt. Test. 1. 65. f. G.

An Knorr. Verg. 6. t. 22. f. 7?

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1601. h.

Habite.... les mers de l'Inde? Mon cabinet. Point de stries ni de nodulations; distingué par une fascie suturale. Diam. transv., 5 l'gnes trois quarts.

# 3. Roulette suturale. Rotella suturalis. Lamk.

R. testá orbiculari, convexo-conoideá, striis distantibus cinetá, griseá, lineolis fuscis longitudinalibus angulato-flexuosis numerosissimis pictá; anfraetuun margine superiore prominulo; infimá facie disco purpureo.

<sup>(1)</sup> Connue depuis long-temps sous le nom de Trochus vestiarius que Linné lui imposa, cette espèce a reçu une autre dénomination de Lamarck, ce qui est fâcheux, puisque ce changement tendrait à faire perdre la tradition d'une espèce bien faite par Linné; il sera donc convenable d'inscrire cette coquille sous le nom de Rotella vestiaria.

\* Gevens. Coneh. Cab. pl. 19. f. 186-187.

Habite.... les mers de l'Inde? Mon cabinet. Le bord supérieur des tours, étant saillant, fait paraître les sutures enfoncées. Diamitransv., 7 lignes et demie.

#### 4. Roulette monilifère. Rotella monilifera. Lamk.

R. testà orbiculari, convexo-conoideà, transversim sulcatà, lute<sup>o</sup> virente, apice aureà; sulcis nigro-punctatis; anfractuum margin<sup>e</sup> superiore nodis coronato; infimá facie disco pallidè purpureo, centro gibboso.

Gualt. Test. t. 65. f. E.

An Schroetter, Eiul. in Conch. r. t. 3. f. 12? 13?

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Espèce très distincte par la rangée de nœuds qui couronne chacun de ses tours. Diam, transv-, 6 lignes:

#### 5. Roulette javanaise. Rotella javanica.

R. testá orbiculari, convexo-conoideá, sulcis raris cinctá, grisco violacescente, cæruleo-punctatá, apice albá; anfractuum margino superiore noduloso: ultimo quadrisulcato; insimá sacie disco albo.

Habite les mers de Java, M. Leschenault. Mon cabinet. Elle avoisine la précédente, mais en est très distincte. Diam. transv., 5 lignes un quart.

#### TROQUE. (Troehus.)

Coquille conique, à spire élevée, quelquefois surbaissée; à pourtour plus ou moins anguleux, souvent mince et tranchant. Ouverture déprimée transversalement; à bords désunis dans leur partie supérieure. Columelle arquée, plus ou moins saillante à sa base. Un opercule.

Testa coniea; spirâ elatâ, interdùm abbreviatâ; periphæriâ angulatâ, sæpè tenui et aeutâ. Apertura transversim depressa; marginibus supernè disjunctis. Columella arcuata, basi plùs minùsve prominula. Opereulum.

Observations. — Les Troques ou Toupies sont des coquilles marines, coniques, à spire plus ou moins élevée selon les es-

Sel. 139 j. 4

pèces, ayant leur pourtour anguleux ou subanguleux, souvent mince et tranchant, et leur ouverture sensiblement déprimée. L'axe de leur spire n'est que faiblement incliné, et ils reposent facilement et presque entièrement sur leur base, celle-ci étant ordinairement plate ou eoncave, rarement convexe. Leur ouverture coupe de biais la direction du dernier tour, et laisse voir la portion inférieure de la columelle, qui est constamment torse ou arquée. La plupart de ces eoquilles ont une nacre très brillante, et plusieurs d'entre elles offrent des côtes longitudinales; ce que nous n'avons point encore remarqué dans auenn Turbo.

Les Troques sont connus vulgairement sous le nom de Limacons à bouche aplatie; et c'est effectivement la dépression de
leur ouverture que Linnéa considérée pour caractériser ce beau
genre de coquillages, qui est fort nombreux en espèces quoique

nous en ayons séparé les Cadrans et les Roulettes.

[Comme on le sait, Linné est le eréateur du genre Trochus. Depuis qu'il est sorti des mains de l'immortel auteur du Systema naturæ, ee genre a été constamment adopté par tous les 200logistes, et ce n'est que dans ces derniers temps que Lamarck y a apporté quelques légères modifications. En éliminant celles des espèces qui constituent ses genres Solarium et Rotella, Lamarck a également trouvé quelques espèces à prendre pour son genre Monodonte. De la manière dont le genre Troque ainsi reformé est caractérisé, il est évident que l'on a tenu compte uniquement de la forme des coquilles, et que l'on ne s'est pas enquis si les animaux pouvaient former un genre naturel. Il est vrai que bien peu d'espèces étaient connues sous ce rapport, même du temps de Lamarck; eependant il n'aurait pas été difficile d'en observer un certain nombre, puisque plusieurs vivent Sur nos côtes de la Manche et sur celles de la Méditerranée. Aujourd'hui, les observations zoologiques se sont étendues nonseulement sur les Troques, mais encore sur les geures avoisinans, les Turbos, les Monodontes, les Dauphinules et les Cadrans. A mesure que le cerele des connaissances s'est agrandi, on s'est aperçu qu'il y avait une extrême ressemblance entre les animaux de ces genres. Le premier, nous nous aperçûmes qu'un earactère auquel on donne habituellement une grande importance, avait jusque-là échappé à l'attention des conchyliologues.

Nous remarquâmes qu'il y avait des Troques ou des coquilles trochiformes fermées, les unes par un opercule corné et multispiré, les autres par un opercule corné et paucispiré, et d'autres ensin portant constamment un opereule calcaire paucispiré; nous répétâmes la même observation sur les coquilles que l'op range ordinairement dans le genre Turbo de Linné. Cette observation nous fit fairc cette question, s'il ne serait pas plus na turel d'établir la distinction générique entre les Turbos et les Troques, non plus d'après la forme extéricure, mais d'après la nature de l'opercule, rangeant dans les Troques toutes les espèces à opercule corné, et dans les Turbos toutes celles qui opt l'opercule calcaire. Mais en réfléchissant sur la valeur réelle de la nature de l'opercule, nous arrivâmes bientôt à cette convier tion que ce caractère ne peut être que secondaire, à moins que l'on ne veuille lui attribuer une valeur très différente selon les familles et les genres. Il faut se souvenir en effet que, sans au cune difficulté on admet dans le genre Natice des espèces dont l'opercule est constamment calcaire, et d'autres où il est constamment corné, et l'on n'a jamais pensé à diviser en deux le genre Natice d'après ce caractère de l'opereule. On en a été empêche par plusieurs raisons; d'abord, parce qu'il existe une extrême analogic entre toutes les espèces de ce genre, quelle que soit d'ailleurs la nature de l'opercule; et ensuite parce qu'ou s'est apercu que les animaux eux-mêmes de ces deus groupes d'espèces n'offraient aucune différence générique Toutes ces observations préliminaires nous ont naturellement porté à rechercher s'il était possible de trouver de bons carac' tères génériques autres que ceux que donne la forme extérieure de la coquille ou la nature de l'opercule. Nous devions dès-lors rechercher le plus grand nombre des animaux des quatre genres Dauphinule, Turbo, Monodonte et Troque, pour nous assurer si chez cux au moins nous trouverions dans leurs carac tères zoologiques le moyen de distinguer des genres qu'il est si difficile de limiter d'après la coquille seule.

Plus on a rassemblé d'espèces appartenant aux quatre genrei que nous venons de mentionner, et plus on éprouve d'embar ras pour les classer dans leur genre respectif. Cela vient de et que l'on passe par les nuances les plus insensibles des Troques aux Monodontes d'un côté, et des Troques aux Turbos, d'un autre. On voit se nuancer aussi de la manière la plus insensible les Turbos avec les Monodontes, et les Turbos avec les Dauphiuulcs, de sorte qu'il est matériellement impossible de déterminer rigoureusement la limite de ces genres et ils ne sont réellement sondés que sur le caprice de chacun. Nous avons examiné les animaux d'un assez bon nombre d'espèces, conservées dans la liqueur; nous avons comparé entre elles les figures données par les auteurs, et surtout celles de Poli, de M. Delle Chiaje, et surtout celles de MM. Quoy et Gaimard. Les personnes qui Voudrontsuivre la même marche que nous, seront bientôt convaincues qu'il n'existe pas non plus entre les animaix des différences suffisantes pour justifier les quatre genres Dauphinule, Turbo, Monodonte et Troque. Il est résulté pour nous de tout ce qui précède que tous ces genres doiveut être fondus en un seul dans lequel il sera nécessaire, indispensable même de faire un grand nombre de groupes pour faciliter la recherche des es-Pèces, en employant la méthode dichotomique qui sans doute est artificielle, mais d'un emploi extrêmement commode.

Il est un genre dont nous ne pouvons parler qu'en passant, mais qui nous est d'un utile exemple pour appuyer ce qui précède. Nous voulons parler des Pleurotomaires. Créé par M. Defrance, ce genre rassemble aujourd'hui un grand nombre d'especcs, presque toutes fossiles, sous ce caractère commun d'avoir Pouverture entière et le bord droit profondément échancré. On ne counut d'abord que des espèces trochiformes; mais bientôt on en découvrit de turbiniformes. Il y en a même quelquesuns qui ont la forme des Cadrans, et quelques autres qui sont déprimées à la mauière des Haliotides. En un mot, sous un caractère très naturel viennent se ranger des formes extrêmement variees, et il serait certainement impossible de les distribuer en plusieurs genres. Le même phénomène se remarque dans le grand genre Turbo tel que nous le comprenons, puisque l'on y trouve aussi des formes plus variées encore rassemblées sous un petit nombre de caractères constans, et par conséquent naturels. En inscrivant dans le genre que nous avons cité environ cent cinquante espèces tant vivantes que fossiles, Lamarck a ern avoir presque tout connu. Aujourd'hui ce nombre est presque triplé, et nous sommes convaincus qu'il s'augmentera encore à mesure que les explorations s'étendront davantage, soit pour la recherche des espèces vivantes, soit pour celle des espèces fossiles. Nous ne chercherons pas à ajouter aux espèces données par Lamarek celles qui sont depuis peu répandues dans les collections: nous nous sommes particulièrement attachés à reconnaître les espèces oubliées soit dans les ouvrages de Linné, soit dans ceux de Chemnitz ou d'autres auteurs. Il est très utile de discuter ces espèces pour assurer une bonne nomenclature, car e'est parce que l'on est sûr de les connaître, que les espèces que l'on donne comme nouvelles le sont réellement.

#### ESPÈCES.

#### 1. Troque impérial. Trochus imperialis. Chemn.

T. testa orbiculato-conoidea, apice obtusa, supra fusco-violaces cente, infra alba; sulcis transversis imbricato-squamosis; are fractibus convexo-turgidis, margine squamoso-radiatis: squamis complicatis; umbilico infundibuliformi.

Chemn. Coneh. 5. t. 173. f. 1714. et t. 174, f. 1715.

Trochus imperialis. Gniel. p. 3576. nº 63.

\* Bowd, Elem. of couch. pl. 9. f. 9.

\* Schrot, Einl. t. r. p. 720. nº 101.

\* Trochus heliotropium, Martyn. Univ. conch. pl. 30.

\* Turbo echinatus. var. B. Gmel. p. 3591. nº 110.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 787. nº 68.

Habite les mers australes. Mon cabinet. Coquille grande, rare, précieuse et fort remarquable. Vulg. l'Éperon royal ou le Grand éperon de la Nouvelle-Zélande. Diam. de la base, y compris les épines, 3 pouces 9 lignes et demie.

#### 2. Troque longue-épine. Trochus longispina. Lamk.

T. testá orbiculato-conoideá, subpyramidatá, argenteá et aureá; sulcis transversis tuberculato-muricatis; periphæriá spinis los gis radiatá; inferná facie transversim lamellosá; umbilico au gusto.

An Turbo calcar? Lin. Gmel. p. 3592. nº 13. Synonymis exclusis.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Belle coquille, fort rare, très scabre en dessus, lamelleuse en dessous, ayant son ponte tour éminemment rayonné par de longues épines, et dont le test

est comme argenté et doré. Le sommet de sa spire est obtus, et de petites côtes longitudinales se remarquent sur ses tours supérieurs. La convexité de sa face inférieure fait paraître son ouverture peu déprimée, quoiqu'elle le soit réellement. Je n'ai pu en trouver une scule bonne figure daus les auteurs. Diam, transv., y compris les épiues, presque 3 ponces.

## 3. Troque solaire. Trochus solaris. Lin. (1)

T. testa orbiculato-subconica, apiec acuta, albida; striis obliquis et undulatis; anfractibus margine spinoso-radiatis; inferna facie plano-concava, undulatim striatu; apertura semicordata; umbilico angusto.

Trochus solaris. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1229. Excl. syn. Gmel.

p. 3569, nº 15.

Favanne. Conch. pl. 13. f. C 1.

Chemp. Conch, 5. t. 173. f. 1700. 1701.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 645. exclus. synon.

\* Trochus solaris. var. A. Dillw. Cat. t. 2. p. 786. nº 66. exclus.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille rare et précieuse, fort différente de celle qui précède. Elle est blanchâtre en dessus et en dessous, non nacrée, et n'a aucune aspérité sur ses tours, mais seulement des plis lougitudinaux obsolètes, croisés par de fines stries onduleuses. Ombilic étroit, en partie recouvert par le bord gauche. Vulg. l'Éperon soleil. Diam. transv., y compris les épines, 2 pouces 7 lignes.

# 4. Troque indien. Trochus indicus. Gmel.

T. testá orbiculari, convexo-conicá, apice acutá, tenuissimá, subtilissimè striatá, albá, supernè roseá; periphæriá dilatatá,

<sup>(1)</sup> La plupart des auteurs, depuis Gmelin et Dillwyn ont confondu sous un seul nom deux espèces très distinctes que l'aison dans le Trochus solaris de Linné que les synonymes qui appartiennent. L'excellente description que Linné donne de cette espèce dans le Museum Ulricæ s'accorde parfaitement lin lui ait associé à titre de variété une autre espèce fort différente.

acutissimā; infernā facie profunde umbilicatā; lamellā laterali cavitatem formante.

Chemn. Conch. 5. t. 172. f. 1697. 1698. Trochus indicus. Gmel. p. 3575. nº 57.

\* Schrot. Einl. t. 1. f. 717. nº 95.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 785. nº 64.

\* Schubert et Wagu. Suppl. à Chemn. p. 129. pl. 229. f. 4062.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille rare, el fort remarquable par sa forme étalée et la ténuité de son test, qui est presque membraneux et un peu transparent; sa face inférieure est légèrement concave, et offre un ombilie large, profond, et en spirale à carènes striées. Diam. de la base, 2 pouces. Cette belle espèce manque de bonnes figures.

#### 5. Troque rayonnant. Trochus radians. Lamk. (1)

T. testâ orbiculato-conoideâ, longitudinaliter costatâ, albidor griscâ; costis radiantibus ultra periphæriam prominulis; infernoi facie lamellâ laterali majusculâ cavitatem formante.

Encycl. p. 415. f. 3. a. b.

Habite la mer des Antilles, proche la Guadeloupe. Badier. Mon carbinet. Sa face inférieure est encore légèrement concave. Diamble la base, 17 lignes.

#### 6. Troque bonnet. Trochus pileus. Lamk. (2)

T. testá orbiculato-conicá, longitudinaliter costulatá, albidá; il ferná facie concavá; lamellá septiformi cavitatem tenuissimá for mante.

Habite... Mon cabinet. La lame septiforme qui constitue son out.

Habite... Mon cabinet. La lame septiforme qui constitue son ol'verture est latérale, et n'arrive que jusqu'au milieu de la base ib férieure; celle-ci est plus concave que dans le précédent. Il a forme d'un bonnet chinois. Diam. de la base, un pouce.

(1) Ce Trochus radians de Lamarck n'est autre chose qu'uple Calyptrée, que l'on trouvera inscrite dans le tome vii de cet ou vrage, p. 626, sous le nom de Calyptrée rayonnante. Nous avopt complété la synonymie de cette espèce, en la transportant dapi le genre où elle doit rester; nous ne la reproduisons pas ici.

(2) Cette espèce est encore très probablement une Calyptrée autant du moins que nous pouvons en juger d'après la courté

phrase descriptive de Lamarck.

Troque calyptriforme. Trochus calyptræformis. Lamarck. (1)

T. testá orbiculato-convexá, apice mamillatá, lavigatá, albá, supernè lutescente; inferná facie concavá; lamellá septiformi

tenuissima cavitatem formante.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron. Mon cabinet. Coquille fort intéressante en ce qu'elle paraît être l'analogue vivant d'un fossile que l'on trouve à Grignon, dont je ferai mention à la fin de ce genre, et que j'avais nommé Calyptræa trochiformis. La cavité formée par la lame septiforme de sa face inférieure est étroite et fort petite. Diam. de la base, 8 lignes et demie. Les individus que possède le Muséum sont plus grands.

8. Troque frangé. Trochus fimbriatus. Lamk.

T. testà orbiculato-conica, longitudinaliter obsoletè costulatà, transversim striatà, albido-lutescente; anfractibus margine crenulatufimbriatis; inferna facie planulatà, imperforatà.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Ses franges sont courtes et comme tachetées de jaune. Diamètre de la base,

13 lignes.

9. Troque courte-épine. Trochus brevispina. Lamk.

T. testá orbiculato-subconicá, scabrá, cinercá; anfractibus obliquè striatis, tuberculato-asperis, margine lamellis brevibus radiatis; inferná facie lamellosá, aurantio concentricè fasciatá, imperforatá.

Habite les mers des Antilles, près de l'île Saint-Jean, Mon cabinet. Les lames qui bordent ses tours sont courtes et aiguës. Son som-

met est un peu pointu. Diamètre de la base, 10 lignes.

10. Troque rotulaire. Trochus rotularius. Lamk.

T. testá orbiculari, convexo-depressá, scabriusculá, griseá, anfractibus margine squamoso-fimbriatis; periphæriæ fimbriá duplici, crassá, imbricato-squamosá; inferná facie plano-convexá, concentricè rugosá, imperforatá.

(1) Cette espèce, comme les deux précédentes; est encore une Calyptrée. Nous l'avons mentionnée dans le genre auquel elle appartient, dans le tome vu de cet ouvrage, page 627, sous le nom de Calyptrée de Lamarck.

Habite... Mon cabinet. L'épaisseur des franges de son pourtour le rend très remarquablo. Diam. de la base, xx lignes trois quarts.

#### II. Troque étoile. Trochus stella. Lamk. (1)

T. testá orbiculato-convexá, apice depressá, grisco-margaritaced anfractibus costulatis, granulosis, margine radiatim spinosis; periphæriæ spinis longiusculis; infernd facie convexá, asperató subperforatá.

Lister. Conch. t. 608. f. 46.

Gualt. Test. 1, 65, f. N. P.

D'Argenv. Coneh. pl. 6. f. R.

Favanne. Conch. pl. 13. f. C 3.

Knorr. Vergn. 4. t. 4. f. 2.

Chemn. Concb. 5. t. 164. f. 1552.

- \* Turbo calcar. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 762.
- \* Id. Lin. Mus. Ulric. p. 654.
- \* Id. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1234.
- \* Klein. Teutam. ostrae. pl. r. f. 21.

Habite les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Il y en a de per forés et d'antres qui ne le sont nullement. Diamètre transversal, se compris les épines, 15 lignes.

#### 12. Troque stellaire. Trochus stellaris. Lamk.

T. testà orbiculato-convexà, spinis echinatà, cincreà; anfractibo margine radiatim spinosis; spira prominulà; inferna facia valid convexà, scabrà, imperforatà.

Trochus stellatus. Chemn. Conch. 5. t. 164. f. 1553.

(1) Si l'on s'en rapporte à la description que Linné don<sup>pl</sup> de son Turbo calcar dans le Museum Ulricæ, cette espèce seralt exactement la même que le Trochus stella de Lamarck; mais si l'on s'attache uniquement à la synonymie, on éprouve de grandes difficultés à reconnaître l'espèce linnéenne, parce qui dans cette synonymie, Linné confond plusieurs espèces. Celli figurée par Rumphius est de toutes, celle à laquelle la description s'applique parfaitement, tandis que la coquille de d'Argenville, pl. 11, f. H, à laquelle cependant Linné, dans la 12° édition du Systema, ajoute Calcar bene, semblerait être plutôt l'est pèce de Linné. Cette figure représente une autre espèce que celle de Rumphius, et la description de Linné ne lui convient pas.

Turbo stellaris. Gmel. p. 3600; nº 47.

Habite les mers australes. Mon cabinet. La convexité de sa face inférieure élargit un peu son ouverture. Diamètre transversal, y compris les épines, environ 13 lignes.

## 13. Troque rude. Trochus asperatus. Lamk.

T. testa orbiculato-conoidea, apice subacuta, rudi, longitudinaliter costata, cincreo-vivente; anfractibus margine spinis brevibus radiatis; inferná facie valdè convexá, asperata, imperforata.

Habite . . . Mon cabinet. Diamètre transversal, y compris les épines,

14 lignes.

## 14. Troque rhodostome. Trochus rhodostomus. Lamk.

T. testa orbiculato-conica, spinis longiusculis echinata, cinerca; costulis longitudinalibus infernè in spinas productis; periphæria biseriatim spinosu; infima facie plana, rugoso-scabra; columella extus rosea.

Habite . . . Mon cabinet. Coquille fort rude au toucher. Elle est imperforée. Diam. de la base, un pouce; hauteur pareille.

15. Troque piquant. Trochus spinulosus. Lamk.

T. testa orhiculato-conoidea, apice obtusa, grisea; anfractibus tuberculis erectis acutis scaberrinis, margine spinis brevibus radiatis; inferná facie convexiusculá, transversim lamellosá, imper-Sorata.

Habite... Mon cabinet. Il est hérissé de tubereules courts et très

pointus. Diamètre transversal, 21 lignes.

# 16. Troque costulé. Trochus costulatus, Lamk.

T. testa orbiculato-eonoidea, apice obtusa, albido-ferruginea; anfractibus tuberculato-scabris, longitudinaliter costulatis; margine spinis brevibus radiatis; inferna facie transversim lamellosa; umbilico parvo. Der. 34. f.13.

Habite... la mer des Antilles? Mon cabinet. Coquille épaisse, remarquable par ses rayons courts et aplatis; ouverture d'une naere argentée très brillante. Diamètre transversal, 2 pouces.

17. Troque fausses-côtes. Trochus inermis. Gmel.

T. testá orbiculato-conicá, apice obtusiusculá, longitudinaliter costulato-nodulosa, luteo-virente; costellis interruptis, ad marginem subprominulis; infima facie radiatim lamellosa, carinifera; umbilico tecto.

Trochus occidentalis, Chemn, Conch. 5, t. 173. f. 1712. 1713.

Trochus inermis. Gmel. p. 3576. nº 62.

\* Schrot. Einl. t. 1, p. 719. nº 100.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 787. nº 67.

Habite dans les mers d'Amérique. Mon cabinet. Son pourtour est fort minec, et sa face inférieure aplatie. Diamètre de la base, 19 lignes.

#### 18. Troque agglutinant. Trochus agglutinans. Lamk. (1)

T. testá orbiculato-conicá, squalidè albá; anfractibus angulatis polygonis: areis vel conchγlia vel lapides agglutinantibus; in ferná facie subconcavá, rufá; umbilico ætate occultato.

Trochus conchyliophorus; Born. Mus. t. 12. f. 21. 22.

Favanne. Conch. pl. 12. f. C 1. C 2.

Chemn. Conch. 5, t. 172, f. 1688-1690:

Trochus conchyliophorus. Gmel. p. 3584. nº 110.

- <sup>\*</sup> Guet. Sur les ac. des coq. Mém. de l'Acad. 1759. pl. 13. f. <sup>5</sup>

  à 4.
- \* Dillw. Cat. t. 2: p. 787. nº 69.
- \* Bowdich. Elem. of Conch. pl. 9. f. 8.
- \* Davila, Cat. t. 17 pl. 6. f. MM.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 714. nº 93.

Habite l'Ocean des Antilles. Mon cabinet. Coquille singulière par la faculté qu'elle a d'agglutiner les corps mobiles du sol sur leque elle repose, en sorte que tantôt elle n'agglutine que des pierrest et tantôt que des coquilles ou des portions de coquilles, selon que le sol où elle se trouve est chargé de ces objets. Diamètre de la base, 21 lignes. Vulg. la Fripière ou la Maçonne.

#### 19. Troque raboteux. Trochus cælatus. Chemn.

T. testá conicá, asperatá, longitudinaliter costatá, cinerca et viribi costis lamellosis imbricatis convoluto-fistulosis, in ultimo anfrach duplici serie patentibus, spiniformibus; anfractibus convexis; in fimá facie sulcis imbricato-squamosis corrugatá.

Lister. Concli. t. 646. f. 38, ett. 647. f. 40.

Seba. Mus. 3, t. 60, f. 1-2.

(1) Pour plusieurs raisons le nom de cette espèce doit êtte changé contre celui que Born le premier lui a donné, d'abordi à cause de la priorité, et ensuite parce que l'on pourra laisse le nom de Trochus agglutinans à l'espèce fossile de Grignom qui se distingue très facilement de l'espèce vivante.

Knorr. Vergn. 5. t. 12. f. 3.

Favanne. Couch. pl. 8. f. M.

Trochus calatus. Chemn. Conch. 5. t. 162. f. 1536-1537.

Trochus cœlatus. Gmel. p. 3581. nº 95.

\* Gevens. Conch. cab. pl. 15. f. 133-134.

Schrot. Einl. t. r. p. 685. nº 18.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 803. nº 103.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Belle coquille, assez élevée, rude ou toucher, à ouverture dilatée et nacrée; point d'ombilie. Vulgairement la Raboteuse. Diamètre de la base, 23 lignes; bauteur, 20.

# 20. Troque turban. Trochus tuber. Lin. (1)

T. testá conoidea, crassá, noduliferá, costatá, viridi; costis longitudinalibus nodosis cincreis; anfractibus convexo-turgidis; infimá. facie convexiuscula, imperforata; fauce argentea.

Trochus tuber. Lin. Syst. nat. ed. 12. p.1230. Gmel. p. 3578. no 77

D'Argenv. Conch. pl. 8. f. I.

Favanne, Conch. pl. 9. f. C.

Seba. Mus. 3. t. 74. f. 12.

Knorr. Vergn. 1. t. 3. f. 2.

Chemn. Concb. 5. t. 164. f. 1561. et 1, 165. f. 1572-1576.

\* Lister. Conch. pl. 646. f. 38.

\* Regenf. Conch. t. 1. pl. 12. f. 76.

Gevens, Conch. cab. pl, 15, f, 135-136.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 759. \* Schrot, Einl. t. 1. p. 688.

\* Diliw. Cat. t. 2. p. 796. n.º 8. cxclus. varietate:

Habite la Méditerranée, selon Linné. Mon cabinet. Coquille qui, sous un volume médiocre, est épaisse et pesantc. Sa forme est en quelque sorte celle d'un turban, et elle offre des côtes longitudinales obliques, fort noucuses, cendrées ou blanchâtres sur un fond vert. Son pourtour est subanguleux et noueux. Ouverture argentée, un peu dilatée. Diamètre de sa base, 21 lignes; hautenr 16.

<sup>(1)</sup> Comme la précédente, cette espèce a l'ouverture fermée par un operculc calcaire très épais et chagriné au centre. Si l'on distingue les Troques des Turbos d'après la nature de l'opercule, ces deux espèces doivent passer au genre Turbo. Dillwyn rapporte à cette espèce le Kachin d'Adanson, et par conséquent le Trochus pantherinus de Gmelin. Il peut avoir rainous n'avons aucun moyen de contrôler son opinion.

#### 21: Troque mage. Trochus magus. Lin.

T. testá conoideá, crassiusculá, transversim striatá, fulvá, strigis longitudinalibus flexuosis purpureis ornata; anfractibus superne tuberculis nodiformibus coronatis, infernè linca clevata, cincili inferna facie convexiusculd, late et profunde umbilicata.

Trochus magus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1228. Gmel. p. 3567 nº 7.

Lister. Conch. t. 641. f. 32.

Gualt, Test. t. 62, f. L.

D'Argeny, Conch. pl. 8, f. S.

Favanne. Conch. pl. 8. I 4.

Scha. Mus. 3. t. 41. f. 4-6.

Knorr. Vergn. 6. t. 27. f. 4:

Pennant, Brith. zool. 4. t. 80, f. 107.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1656-1660.

Chemn, Conch. t. 11. pl. 196. f. 1836-1837.

- \* Gevens. Concli. cab. pl. 11. f. 83-84. et pl. 12, 85 à 96.
- \* Le Dolat, Adans, Seneg. p. 186, pl. 12, f. 8?
- \* Born. Ind. test. mus. p. 334.
- \* Born, Mus. test, p. 330.
- \* Desh. Encycl. meth. vers. 1. 3. p. 1071. no 7.
- \* Payr. Cat. p. 123. nº 260.
- \* Desh. Exp. de Morée. Zool. p. 137. nº 152.
- \* Philip. Enum. moll. sicil. p. 179. nº 13.
- \* Delle Chiaje, Dans Poli, testac. t. 3. pl. 52. f. 6. B.
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 757.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 647.
- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 655.
- \* Donov. Conch. t, 1, pl. 8. f. 1.
- \* Dorset. Cat. pl. 16. f. r.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 774. nº 33.

Habite la Méditerranée et la mer Rouge. Mon cabinet. Coquille assez commune dans les collections, ayant encore la forme d'uf turban, et munie d'un grand ombilic. Diamètre de la base, 17 gnes; hauteur, 13 et demie. Vulgairement la Sorcière.

#### 22. Troque bouche-rose. Trochus merula (1). Chemn.

T. testá suborbiculari, convexo-conoideá, glabrá, nigrá, apice detrib et argentea; anfractibus convexis: ultimo ventricoso; inferna fat

<sup>(1)</sup> Une communication bienveillante de M. Janelle nous

convexo-plana, imperforata; columella alba, extus purpureo tincta; fauce argentea.

Knorr. Vergn. 5. t. 3. f. r.

Favanne. Conch. pl. 9. f. B 1.

Trochus merula, Chem. Conch. 5. t. 165. f. 1564-1565.

Trochus sinensis. Gmel. p. 3583, nº 103.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 690. nº 26.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 795. nº 86. excl. variet.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance et de la Chine; se trouve aussi dans celle de la Nouvelle-Hollande. M. Macleay. Mon cabinet. L'angle de son pourtour est un peu obtus ; spire courte, Vulg. la Veuve à bouche rose ou le Merle. Diamètre de la base, 16 lignes et demie.

23. Troque bouche-d'argent. Trochus argyrostomus.

T. testa conoidea, nigra, apice albida; sulcis longitudinalibus obliquis undulatis; striis oblique transversis remotiusculis sulcos decussantibus; anfractibus convexis; inferná facie plano-convexá, impersorată, rubro et viridi tinctă; columellă basi truncată; sauce argentea.

Chemn. Conch. 5. t. 165. f. 1562-1563.

Trochus argyrostomus, Gmel. p. 3583. nº 102.

\* Davila. Cat. t. 1, pl. 5. f. K.

\* Schret. Einl. t. 1. p. 689. nº 25. \* Dillw. Cat. t. 2. p. 795. uº 85.

Habite les mers australes. Mon cabinet. Coquille remarquable par sa coloration, ainsi que par la disposition de ses sillons et de ses stries. Vulg. l'Ecritoire. Diamètre de la base, az lignes ; hauteur, 15 lignes et demie.

24. Troque de Cook. Trochus Cookii. Chemn. (1)

T. testá orbiculato-conicá, basi ventricoso-dilatatá, longitudinaliter plicatà, asperatà, rufo-suscescente; plicis creberrimis consertis obliquis imbricato-squamosis; anfractibus convexis; infima facie convexiuscula, concentrice rugosa, imperforata.

fait connaître l'opercule de cette espèce : il est calcaire, multispiré au centre, marqué d'une tache verte en dessus et granuleux sur cette tache, lisse dans le reste de son étendue.

(1) Cette coquille n'est point un Troque comme Lamarck

Chem. Conch. 5. t. 163. f. 1540. et t. 164. f. 1551. Trochus Cookii. Gmel. p. 3582. nº 97.

- \* Trochus sulcatus. Martyns. Univ. couch. pl. 35.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 686. nº 20.
- \* Dilly, Cat. t. 2. p. 808, no 110.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Diam. de la base, 21 lignes et demie. Il devient beaucoup plus grand.

#### 25. Troque dilaté. Trochus niloticus. Lin. (1)

T. testa conico-pyramidata, basi dilatata, crassissima, ponderosa lævi, alba, strigis longitudinalibus rubro-fuscis ornata, sublib sanguineo-maculata; columella arcuata, basi truncata, supero dentifera sulcoque contorto umbilicum simulante.

Trochus niloticus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1227. Gmel. p. 3565, nº 1.

- \* An eadem species? Aldrov. de Test. p. 363.
- \* Fab. Columna de Purp. p. 16. Turbo exoticus.
- \* Dan. Major. Fab. Columna de Purp. p. 21.

Lister. Conch. t. 617. f. 3.

Bonanni. Recr. 3. f. 102.

Rumph. Mus. t. 21. f. A et f. 3. 4.

Petiv. Amb. t. 3. f. 12.

Gualt. Test. t. 59. f. B. C.

Seba. Mus. 3. t. 75. In medio.

- Troclus maculatus. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 756. plur. synoneexcl.
- \* Id. Lin. Mus. Ulric. p. 644. plur. syn. exclus.

Knorr. Vergn. 2. t. 5. f. 1. et t. 6. f. 1.

- \* Born. Ind. Mus. Cæs. p. 330.
- \* Born. Mus. p. 327.
- \* Mus. Gottv. pl. 39. f. 265. a. b. e.
- \* Gevens. Conch. eab. pl. 5. f. 34 a. b. Junior. pl. 6. f. 38 et 45.
- \* Regenf. Conch. t. r. pl. 4. f. 42.

Favaunc. Conch. pl. 12. f. B r.

l'a cru d'après Gmelin, c'est un véritable Turbo à operculé calcaire. Chemnitz a fait représenter, pl. 163, n° a.b., cet operculé que l'on a eu occasion de voir dans presque toutes les collections.

(1) Dans la 10° édition du Systema naturæ, ainsi que dan<sup>s [8</sup>

Chemn. Conch. 5. 1, 167. f. 1605 à 1609. et t. 168. f. 1614.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 047. Encycl. pl. 444. f. 1. a. b.

\* Brookes, Introd. of conch. p. 128. pl. 7. f. 93.

Dillw. Cat. t. 2. p. 760. nº 1.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Grande et très belle coquille, dépourvue de véritable ombilic, et qui, dans son entier développement, présente à son dernier tour une grande dilatation obtusément anguleuse. Dépouillée de sa couche externe, elle offre une nacre argentée très brillante. Sa face inférieure est un peu con ; vexe. Vulg. le grand cul-de-lampe. Diam. de la basc, 3 pouces 9 lignes; hauteur, 2 pouces 10 lignes.

# 26. Troque pyramidal. Trochus pyramidalis. Lamk. (1)

T. testá conico-pyramidatá, tuberculiferá, cinereo et roseo variá; tuberculis magnis obtusis distantibus ad anfractuum marginem inferiorem dispositis; infima facie planulata, lineis viridibus con centricis zonatim picta; umbilico nullo.

Trochus dentatus. Forsk. Egypt. Descr. Anim. p. 125. nº 67.

Favanne. Conch. pl. 13. f. A.

Trochus dentatus. Chemn. Conch. 5. t. 161. f. 1516. 1517.

Trochus foveolatus. Gmcl. p. 3580. nº 84.

Lister, Couch, pl. 626, f. 11?

Turbo persicus. Fab. Columna. Aquat. et terrest. observ. p. Lx. f. 8.

Marvye. Méth. nécess. aux voy. pl. 2. f. 27.

Schrot. Einl. t. 1. p 680. nº 5.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 805. n° 108.

Museum Ulricæ, Linné a confondu cette espèce avec le Trochus maculatus; mais depuis il a reconnu qu'elle devait être distinguée, et il l'a établie avec une synonymie fort correcte dans la 12º édition du Systema.

(1) Cette espèce est le Trochus dentatus de Forskal et de Chemnitz, auquel Gmelin a cu tort de donner un nom nouveau, celui de Trochus foveolatus. Au lieu de revenir au plus ancien nom, Lamarck a préféré en donner un troisième; on conçoit, sans peine, qu'il n'y aurait jamais de nomenclature faite si un tel present qu'il n'y aurait jamais de nomenclature faite si un tel exemple était suivi. Cette espèce doit reprendre son nom de Trochus dentatus.

\* Var. a. Testa basi latiore tuberculis minoribus, numerosioribus

\* Chemn. Conch. 1. с л. 1519. 1519.

\* Dea. Eneyel. meth. vers. t. 3. p. 1073. no 12.

Habite dans la mer Rouge. Mon cabinet. Après la précédente, c'é une des plus graudes espèces de ce genre. Elle est très remarque ble par les gros tubercules distans qui se trouvent à la base de ses tours. Sa columelle est arquée, comme torse, et fait une saille qui complète le sinus de la base du bord droit. Diam. de la base 2 pouces 8 lignes; hauleur, 2 pouces 10 lignes.

#### 27. Troque nodulifère. Trochus noduliferus. Lamk.

T. testă conico-pyramidată, nodulosă, roseo-albidd; anfracible superioribus granosis, omnibus margine inferiore tuberculul nodosis: nodis versus basim sensim majoribus et obtusioribui infernă făcie planulată, albă; fauce argenteă; umbilico nullui

Habite... Mon cabinet. Belle coquille, qui a beaucoup de rapples avec la précédente, quoiqu'elle en soit très distincte, et sur le quelle le rose domine, Sa columelle offre les mêmes caractér que celle du T. pyramidalis. Diam, transv., 2 pouces 10 ligner hauteur, 2 pouces 8 lignes.

#### 28. Troque bleuâtre. Trochus cærulescens. Lamk.

T. testá conico-pyramidatá, muticá, infernè subtusque cærulescendi anfractibus basi suprà suturas prominentibus; columella ut præcedente; labro basi sinuato, infernè subtus sulcato et marchine crenato.

Encycl. p. 444. f. 2 a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron. Mon cabinet. Le jeunes individus de cette espèce sont presque entièrement blemetres, et ont la base de leurs tours supérieurs crénelés; les individus plus vieux et plus grands n'offrent plus de crénelures, et présentent leurs teintes bleues que sur le dernier tour et en des sous. Cette espèce est la senfe connue de ce genre qui ait pareille eoloration. Diam. de la base, 2 pouces 3 lignes et demis hauteur, 2 pouces 5 lignes.

#### 29. Troque obélisque. Trochus obeliscus. Lamk. (1)

T. testá conico-pyramidatá, nodulosá et granulatá, viridi et coloratá; anfractibus margine inferiore tuberculato-nodosis cir

£1.35.6

<sup>(1)</sup> Born, le premier, donna le nom de Trochus pyramis

culisque pluribus granosis cinctis: ultimo dempto; inferna facie planulata; labro basi sinuato.

Knorr. Vergn. 1. t. 12. f. 4.

Favanne. Conch. pl. 13. f. etc.

Trochus pyramis. Chemn. Conch. 5. t. 160. f. 1510-1512.

Trochus obeliscus. Gmel. p. 3579. nº 81.

\* Trochus. Schrot. Einl. t. r. p. 678. nº 1.

\* Trochus pyramis. Dillw. Cat. t. 2. p. 805. no 107.

\* Gevens. Conch. cab. pl. 9. f. 68.

\* Herbst. Traité des vers. pl. 50. f. 1.

\* Trochus pyramis. Born. Mus. p. 333.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Sa face inférieure est planulée et offre des stries concentriques; columelle profondément caualiculée en dessous. Diamètre transversal, 2 pouces 3 lignes; hauteur pareille.

30. Troque cardinal: Trochus virgatus. Gmel.

T. testă conico-pyramidali, medio subinflată, granosă, strigis longi și tudinalibus alternatim rubris et albis ornată; sulcis transversis granosis; infernă facie plano concavă, concentrice sulcată, lineolis rubris pietă.

Lister, Conch. t. 631. f. 17.

Gualt. Test. t. 61. f. E.

Chemn. Conch. 5. t. 160. f. 1514-1515.

Trochus virgatus. Gmel. p. 3580. u. 83.

Mus. Gottv. pl. 39. f. 267. 268. 266. b.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 679. Trochus. nº 3.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 806. nº 109.

celte espèce. Chemnitz adopta ce nom et fit représenter exacte ment l'espèce. Gmelin aurait dû imiter Chemnitz au lieu d'intposer un nouveau nom. Quoique le nom de Gmelin ait été préféré par Lamarek, nous proposons de restituer à l'espèce celui que, le premier, Born lui imposa. Ce changement nous paraît d'autant plus utile que Gmelin, après avoir débaptisé la coquille de Chemnitz, s'empara du nom pour l'appliquer à une autre espèce que Chemnitz avait négligé de nommer. Si nous en croyons quelques personnes qui, plus heureuses que nous, ont pu examiner les coquilles de Lamarek, son Trochus cœrulescens ne serait qu'un individu poli de l'Obeliscus:

Habite l'Océan indien. Mon cabinet, Columelle arquée, courte, peu prominente; point d'ombilic. Diamètre de la base, 23 lignes; hauteur, 2 pouces. Vulgairement le cardinal.

#### 31. Troque macule. Trochus maculatus. Lin. (1)

T. testà conico-pyramidali, noduliferà, roseo rubro viridi et allo varià; sulcis transversis crassiusculis nodulosis; infernà facie pla nulatà, lincis rubris flexuoso-angulatis radiatà; cavitate contortà umbilicum simulante; columellà dentatà.

Trochus maculatus. Lin. Gmel. p. 3566. nº 2.

Lister. Conch. t. 632, f. 20.

Gualt. Test. t. 6t. f. DD.

Regenf. Conch. 2. t. 4. f. 30.

Favanne. Conch. pl. 13. f. C.

Chemn. Conch. 5. t. 168. f. 1615-1618

\* Mus. Gottv. pl. 39. f. 266 a.

\* Murray. Fundam. Test. amæn. acad. t. 8. p. 114. pl. 2. f. 20.

\* Herbst. Hist. verm. pl. 50. f. 2.

\* Trochus maculatus. Schrot. Einl. t. 1. p. 648. pl. 3. f. o.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 762. nº 5.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Il varie dans sa coloration, et n'est caractérisé en dessus que par ses nodulations et ses sutures marginées; en dessous, ses caractères sont plus tranchés : une excavation tournaute figure un faux ombilie, et sa columelle est fortement crénelée. Diamètre de la base, 2x lignes; hauteur, 19 Vulgairement le Cardinal vert.

<sup>(1)</sup> Comme nous l'avons dit dans une note précédente, Linné a séparé le Trochus niloticus du Trochus maculatus de la 10 édition du Systema et du Museum Ulricæ. Pour ce Trochus maculatus, la synonymie a été considérablement réduite et la phrase caractéristique entièrement refaite. Malgré ces changemens importans nous ne pouvons reconnaître à laquelle des espèces connues le Trochus maculatus doit être rapporté; la phrase caractéristique est si courte et la synonymie si mauvaise, qu'il nous est impossible, quant à présent, d'en faire une bonne application. Linné renvoie à une figure 96 de Bonauni: elle représente une espèce dentée sur le bord comme le Turbo calcar; il renvoie ensuite à trois figures de Rumphius: elles sont la représentation de jeunes individus du Trochus niloticus. La troisième

# 32. Troque grenu. Trochus granosus. Lamk.

T. testá orbiculato-conicá, apice acutá, eleganter granosá, griseovirente, flammulis maculiformibus sparsis roseis in intense rubris pictá; anfractibus convexiusculis; cingulis granosis creberrimis: unico in ultimo anfractu majore; infimá facie ut in trocho máculato.

Habite... Mon cabinet. Espèce jolie, très voisine de la précédente, mais qui en est distincte par un cône bien plus surbaissé, légèrement renssé vers son milieu, et des granulations plus fines et plus régulières. Diamètre de la base, 15 lignes; hauteur, un pouce.

# 33. Troque squarreux. Trochus squarrosus. Lamk.

T. testá orbiculato-conicá, tuberculato-nodulosá, squarrosá, cinereo viridi rubro fuscoque variá; tubercui's vel nodis ad anfractuum margines dispositis; striis transversis granulosis; infimá facie concentrice sulcatá.

citation est de Gualteri, pl. 61, f. E. Cette figure est celle du Prochus virgatus, Lamk. La dernière, enfin, est de d'Argenville, pl. 11, f. C.; elle pourrait également appartenir au Virgatus, mais elle est incertaine. Dans aucune de ces figures on ne trouve réunis les caractères que résume une phrase de quelques mots. Nous pensons en conséquence que le Trochus maculatus est une de ces espèces qu'il faut abandonner et retrancher de la nomenclature. Depuis Linné tous les auteurs se sont vainement appliqués à reconnaître l'espèce qui nous occupe. Born a introduit beaucoup de confusion dans la synonymic de ce qu'il nomme Trochus maculatus. Chemnitz a été plus réservé et sa synonymie convient assez à une seule espèce que très probablement Linné ne connut pas. C'est à cette espèce de Chemnitz que presque tous les auteurs ont donné le nom linéen; aussi l'on peut dire que dans Gmelin, Dillwyn et Lamarck, ce n'est pas le Trochus maculatus de Linné que l'on y trouve, mais bien le Trochus sanguinolentus de Chemnitz auquel on a substitué le nom linnéen. Pour être conséquent avec les principes qui nous dirigent dans la réforme de la nomenelature, deux choses doivent être faites: Supprimer le Trochus maculatus de Linné comme espèce très incertaine, et restituer à l'espèce qui ici porte le nom de maculatus celui de sang uinolentus donné par Chemnitz le premier.

Habite.... Mon cabinet. Coquille un peu âpre au toucher, à split pointue; un faux ombilic à la face inférieure; base du bord droi crénelée, silonnée en dessous. Diamètre de la base, 14 lignée hauteur, un pouce.

## 34. Troque épaissi. Trochus incrassatus. Lamk.

T. testá orbiculato-conicá, incrassatá, obsoletè nodosá, cinerco viridi et rubro variá; sulcis transversis latis noduliferis; apice oblivisiusculo; ultimo anfractu obtusè angulato; infimá facie planiconverá.

An Chemp, Conch. 5. t. 169. f. 1632 P

Habite... Mon cabinet. La base du bord droit est fortement de le silonnée en dessous. Cette coquille est remarquable par sé épaisseur particulière. Diamètre de la base, 14 lig.; hauteur, 13

#### 35. Troque flammulé. Trochus flammulatus. Lamk.

T. testá conico-pyramidali, apice acutá, granosá, albidá, strigis los gitudinalibus undato-flexuosis rubris ornatá, sulcis trans<sup>cept</sup> granosis; ultimo anfractu subdilatato; cavitate contortá umbill<sup>est</sup> simulante; columellá dentatá.

Ifabite les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Coquille voisife de la précédente par ses rapports, mais qui en est distinguée pla dilatation particulière de son dernier tour, et surtout par les dons concentriques de sa face inférieure qui, ainsi que ceux de l'évitrée de son ouverture, sout plus fortement prononcés; bord droit de se collections. Diamètre de base, 18 lignes; hauteur, 17 et demie.

### 36. Troque élancé. Trochus elatus. Lamk. (1)

T. testá conico-turritá, apice acutá, granulosá, albá, strigis longité dinalibus intensè roseis pictá; striis transversis granuliferis; aufici tibus convexis: ultimo vix angulato; inferná facie plano-conversi columellá; supernè dentiferá; labro subtus lævigato.

Let 35. 1. 4. \* Trochus acutangulus. Chemn. Conch. t. 5. p. 81. pl. 16"

\* Trochus conus. Gmel. p. 3569. no 17.

(1) Cette espèce est bien certainement le Trochus deutangulis de Chemnitz, dont Gmelin a fait, on ne sait trop pourquoi, son Trochus conus. Cette espèce ayant été nommée pour la premier fois par Chemnitz, c'est le nom de cet auteur qui devra lui éticonsacré.

- \* Schrot. Einl. t. r. p. 696. no 41.
- \* Fav. Conch. pl; 13. f. I?

\* Trochus conus. Dillw. Cat. t. 2. p. 761. no 2.

Habite.... Mon cabinet. Celui-ci est éminemment distingué des précédens par sa forme élancée, le pourtour de sa base moins anguleux, presque arrondi, et les caractères de sa columelle; la nacre de son ouverture est très brillante. Diamètre de sa base, 18 lignes et demie; hauteur, 23.

## 37. Troque marbré. Trochus marmoratus. Lamk. (1)

T. testa conico-pyramidatá, nodiferá, albá, rubro et viridi marmoratá; anfractibus medio concavis, margine inferiore tuberculatonodosis: ultimo dempto; infimá facie plano convexá, albá, rubromaculatá; aperturá dilatatá.

Lister. Conch. t. 620. f. 6.

Rumph. Mus. t. 21. f. 4.

D'Argenv. Conch. pl. 8. f. C.

Favanne. Conch. pl. 12. f. B 2.

Chemn. Conch. 5. t. 167. f. 1606-1607.

Habite l'Océan indien. Mon eabinet. Diamètre de la base, 2 pouces ; hauteur, 19 lignes. Son axe est fort incliné.

## 38. Troque papilleux. Trochus mauritianus. Gmel.

T. testá conico-pyramidatá, tuberculis papillosis decumbentibus obsitá, rubro viridi et albo variá; tuberculis ad anfractuum basim dispositis; infimá facie planulatá, concentrice striatá; albidá; labro sinu duplici.

Lister. Couch. t. 625, f. 11.

Bonanni. Recr. 3. f. 90.

Gualt, Test. t. 6 t. f. D-F.

Favanne. Conch. pl. 13. f. S.

Trochus Muricatus. Chem. Couch. 5. t. 163. f. 1547-1548.

Trochus mauritianus. Gmel. p. 3582. no 99.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 687. no 22.

\* Trochus mauritianus. Dillw. Cat. t. 2. p. 804. nº 105.

<sup>(1)</sup> Lamarck fait évidemment un double emploi pour cette espèce, puisqu'il l'établit pour de jeunes individus du Trochus niloticus, il a suivi en cela l'exemple de Chemnitz, mais pour cette fois il aurait dù plutôt imiter Gmelin et Dillwyn qui ont su éviter cette erreur.

Habite les mers des îles de France et de Bourbon. Mon cabinet le est très distinct du *T. pyramidalis* par le double sinus de son bord droit; l'arcuation de sa columelle est fort courte. Diamètre de base, 21 lignes et demie; hauteur, 23.

## 39. Troque imbriqué. Trochus imbricatus. Gmel. (1)

T. testá conico-pyramidali, longitudinaliter oblique costatá, albidbi costis ad anfractuum margines prominulis; anfractibus infernib prominentibus, subimbricatis; infimá facie plano-convexá, con centrice rugosá.

Lister. Conch. t. 628. f. 14.

Gualt. Test. t. 60. f. Q.

Born. Mus. t. 12. f. 19-20.

Fav. Concb. pl. 13. f. D.

Chemn. Concli. 5. t. 162. f. 1531.

Trochus imbricatus. Gmel. p. 3581: nº 93.

Encycl. pl. 445. f. 4. a. b.

\* Schrot. Einl. t. r. p. 683. nº 15.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 802. no 102.

Habite la mer des Antilles. Mon cabinet. Ses tours sont comme capilés les uos sur les autres, ayant leur bord inférieur saillant, up peu dépassé par les côtes. Diamètre de la base, 23 lignes; hauteur, 25.

## 40. Troque trisérial. Trochus triserialis, Lamk.

T. testà conico-turrità, tuberculis numerosissimis obsità, griseo-fulphi anfractibus convexis, triseriatim tuberculosis: tuberculis acutibi patenti ascendentibus; infimà facie planulatà, concentricè striathi Habite... Mon cabinet. Arcuation de la columelle fort courle Diam. de la base, 16 lignes; hauteur, 21.

## 41. Troque crénulé. Trochus crenulatus. Lamk.

T. testá orbiculato-conică, apice acută, lævigată, albo fulvo et vir rente marmorată; anfractibus planis; periphæria suturisque cre<sup>nur</sup> latis; supină facic plană, concentrice striată; labro basi sinu terr minato.

<sup>(1)</sup> Chemnitz confond évidemment une seconde espèce avec celle-ci, elle est représentée fig. 1532, 1533 de la même planche. Gmelin fait de cette espèce, à laquelle il joint une Calyptrée, une variété du *Trochus imbricatus*. Dillwyn sépare convenablement la variété.

Habite... Mon cabinet. Belle espèce, qui paraît inédite. Diam. de la base, 21 lignes; hauteur, 22. Dec. 35.17

## 42. Troque aspérule. Trochus asperulus. Lamk.

T. testa orbiculato-conica, apice acuta, tuberculis minimis granulisque asperulata, fulvo-violacescente; anfractibus planis, margine inferiore tuberculiferis; supina facie plana; labro crenulato.

Habite les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Pourtour mutique, un peu tranchant; columelle courte, creusée en canal. Diam. de la base, 2 pouces une ligne; hauteur, 21 lignes et demie.

# 43. Troque aigu. Trochus acutus. Lamk.

T. testá orbiculato-conicá, apice peracutá, basi dilatatá, granosá, fulvo-virente; anfractibus seriatim granosis, margine inferiore crenatis; infimá facie plana.

Habite . . . . Mon cabinet. Il était inscrit dans ma collection sous le nom de T. epiglottis. Il est remarquable par son pourtour dilaté, tranchant, et sa spire très pointue. Diam. de la base, 22 lignes ; hauteur, 21.

# 44. Troque concave. Trochus concavus. Gmel,

T. testa orbiculato-conoidea, apice obtusiuscula, longitudinaliter oblique plicata, viridi et rubro violacescente colorata; infima facie concava, subinfundibuliformi, concentrice sulcata, alba.

Chem. Conch. 5. t. 168. f. 1620-1621.

Trochus concavus. Gmel. p. 3570. nº 21.

Schrot, Einl. t. 1. p. 698. nº 45.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 763. nº 7.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Coquille rare, à pourtour aigu, subdentelé; à face inférieure bien concave, offrant une exca-

vation tournante qui simule un ombilic; columelle courte; ouverture argentée. Vulg. l'Entonnoir. Diam. de la base, 22 lignes; hauteur, 16 lignes!

# 45. Troque rayé. Trochus lineatus. Lamk.

T. testá orbiculato-conicá, transverse striatá, roseo-violacescente, apice alba; lineis rubris longitudinalibus obliquis tenuissimis numerosissimis; anfractibus planulatis; infimá facie lineis rubris radiata; centro albo. Dr. 35.d 4

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Son ouverlure est blanche, nullement nacrée. Diam. de la base, 14 lignes;

hauteur, un pouce.

#### 46. Troque marginé. Trochus zizyphinus. Lin.

T. testá orbiculato-conicá, apice acutá, luteo-fulvá; anfractibus planis, lævibus, infernè cingulo crassiusculo marginatis: cingulis albo et aurantio articulatis; apertura dilatata, subtetra goná.

Trochus zizyphinus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1231. Gmel. p. 3579.

Bonanni, Reer, 3. f. 93.

Lister. Conch. t. 616. f. 1.

Gualt. Test. t. 61. f. C.

Pennant, Brith. 2001. 4. t. 80, f. 103.

Fav. Conch. pl. 13. f. T?

Chemn. Conch. 5. t. 166, f. 1592-1594.

- \* Delle Chiaje, dans Poli, Testac, t. 3, pl. 52, f. 1.
- \* Pontoppidan. Voy. t. 2. p. 270. f. 18?
- \* Lin. Syst. nat. ed. ro. p. 759.

\* Lin. Mus. Ulric, p. 650.

Habite l'Océan européen, la Méditerranée, etc. Mon eabinet. Jolie coquille remarquable par ses bourrelets blanes, maculés d'orange dont ses tours sont marginés inférieurement; on aperçoit sur le sommet de sa spire de très fines granulations; sa face inférieure un peu convexe, est dépourvue de faux ombilie; columelle lisse Diam, de la base, 16 lignes et demie; hauteur, 14.

### 47. Troque conuloïde, Trochus conuloides, Lamk.

T. testà conica, basi dilatata, lavigata, cingulata, fulva, flamm lis rufis aut spadiceis ornată; anfractibus planis, cingulis que tuor obvallatis; cingulo ultimo marginali majore; apertură ul ji procedente.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1590-1591.

Habite l'Océan européen et la Méditerranée. Mon eabinet, Un per plus petit que le précèdent, il s'en distingue en ce que, outre bourrelet marginal, il en a trois autres plus grêles sur chaque tout ce qui le caractérise émiuemment, Diam, de la base, 12 lignes d demie; hautenr, 11 et demie.

### 48. Troque petit-cône. Trochus conulus. Lin. (1)

T. testá conicá, basi dilatatá, lævigatá, nitidá, luteo-rubicanth maculis spadiceis sparsis pietá; anfractibus planiusculis, margi

<sup>(1)</sup> Lorsque l'on a sous les yeux un grand nombre d'individus des Trochus zizyphinus, conulus, conuloides, on les voit so

natis: supremis granulosis; infimá facie ut in duobus procedentibus.

Trochus conulus. Lin. Gmel. p. 3579. nº 79.

Ronnani. Recr. 3. f. 99.

Pennant. Brith. zool. 4. t. 80 f. 104.

Chemn. Conch. 5, t. 166, f. 1588.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 759.

Habite les mers d'Europe; se trouve dans la Manche, la Méditerranée, etc. Mon cabinet. Il est voisin des denx qui précèdent. Diam. de la base, près de rolignes; hauteur, 9 et demie. Les figures citées, sauf celle de Chemnitz, sont médiocres.

# 49. Troque pavot. Trochus jujubinus. Gmel.

T. testá conico-acutá, transversim striato-granulosá, rubrá, superne nigricante, maculis oblongis albis ornata, anfractibus medio concavis, margine inferiore elevatis; infimá facie rubrá, perforatá; centro albo.

Favanne. Conch. pl. 12. f. L. Mala:

Chemn. Couch. 5. t. 167. f. 1612. 1613.

Prochus jujubinus. Gmel. p. 3570. nº 19.

lier les uns aux autres par de nombreuses variétés, et il est très difficile et même impossible de dire si telles de ces variétés appartiennent plutôt à une des espèces qu'à l'autre. Aussi nous pensons qu'il conviendrait de les réunir pour les distribuer ensuite en variétés principales, d'après la forme et d'après la couleur, Il y a plusieurs caractères communs qui servent à reconnaître un seul type dans ces trois espèces, ce sont la forme de la columelle, l'incidence du plan de l'ouverture sur l'axe longitudinal, les granulations du sommet de la spire. Ce qui prouve combien ces espèces sont peu distinctes, c'est que chaque anteur les à entendues à sa façon et a apporté des modifications dans la synonymic. Les mêmes figures se sont ainsi trouvées réparties et et combinées de diverses manières dans les trois espèces en question. Si l'on en croyait Chemnitz, il faudrait séparer de ces trois espèces celle qu'il nomme Trochus conulus tranquebaricus. Gmelin et Dillwyn la rapportent comme variété du Trochus zizyphinus de Linné. Il serait utile, ce nous semble, de vérisier jusqu'à quel point cette opinion mérite d'être adoptée.

\* Schrot. Einl. t. r. p. 697. nº 43.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 762. nº 4.

Ifabite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Jolie coquillet bien remarquable par sa coloration et ses caractères de forme. Les tours supérieurs sont noirâtres; les deux derniers, ainsi que sommet de la spire, rouges ou couleur de chair. Diam, de la bash 8 lignes et demie; hauteur, 8. Vulg. le Pavot.

## 50. Troque de Java. Trochus Javanicus. Lamk.

T. testâ conicâ, transversè sulcatâ, rufo-rubicante; anfractibul planulatis, margine inferiore elevato-angulatis; infimá facti plana, striis lineisque rufis concentricis notatâ; umbilico pervita de la cuel de la concentricis notatâ; umbilico pervita de la cuel de la concentricis notatâ; umbilico pervita de la cuel de la cuel de la cuel de la cuel de la concentración de la concentración de la cuel de la c

### 51. Troque annelé. Trochus annulatus. Martyn.

T. testá orbiculato-conicá, valdè obliquá, apice acutá, transversit sulcato-granulosá, pallidè luteá; anfractibus convexis; periphærió suturisque violaceo-annulatis; infima facie convexá, imperforation centro violaceo; fauce argenteá.

Trochus annulatus. Martyn. Conch. 1. t. 33.

Favanne, Couch. pl. 79. f. I?

Trochus virgineus. Chemn. Coneh. 10. t. 165, f. 1581. 1582.

\* Trochus virgineus. Dillw. Cat. t. 2. p. 800. nº 97.

\* Trochus cwlatus, var. B. Gmel. p. 3582.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Très jolié coquille, ayant l'ouverture dilatée, nacrée intérieurement sommet de sa spire est violet, ainsi que les anneaux de ses sur tures, ce qui la rend très agréable à la vue. Diam. de la bose, up pouce; hauteur, so lignes.

#### 52. Troque cerclé. Trochus doliarius. Martyn.

T. testā orbiculato-conicā, valdē obliquā, apice acutā, cinguliferā i cingulis albis in fando fulvo-rufescente; infunā facie plano convexā, imperforatā; aperturā dilatatā, argenteā.

Martyn. Conch. 1. f. 32.

Trochus doliarius, Chemo, Coneh. 10. t. 165, f. 1579, 1580.

Eneyel. p. 445. f. r a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Diam, de la base, 13 lignes; hauteur, 11.

## 53. Troque granulé. Trochus granulatus. Born. (1)

T. testa orbiculato-conica, valde obliqua, basi dilatata, apice peracuta, grisea; striis transversis alternatim majoribus et granulosis; suturis marginatis; infimá facie convexá, concentrice striatá et punctată, imperforată; apertură dilatată.

\* Trochus papillosus. Daeosta. Prit. Coneh. p. 38. pl. 3. f. 5. 6.

Trochus granulatus. Born. Mus. t. 12. f. 9. 10.

- \* Delle Chiaje dans Poli. Testac. t. 3. pl. 52. f. 4. An eadem? f. 59
- \* Trochus zizyphinus. var. Lin. Mus. Ulric. p. 650.

Id. Gmel. p. 3579. nº 80.

\* Gualt. Ind. pl. 6r. f. G. M.

\* Id. Donovan. Conch. brit. t. 4. pl. 127.

\* Id. Maton et Racket. Lin. trans. t. 8. p. 155.

\* Id. Dorset. Cat. p. 48. pl. 16. f. 5. 6.

\* Trochus tenuis. Montagu. Test. brit. p. 275. pl. 10. f. 3.

\* Trochus papillosus, Dillw. Cat. t. 2. p. 800. nº 95. Trochus granulatus. Payr. Cat. p. 124. 110 261.

Desh. Expéd. sc. de Morce. Zool. p. 138. nº 158.

\* Trochus granulatus. Philip. Enum. moll. Sicil. p. 174. nº 1. pl. 10. f. 22. 22 a.

Habite... Mon cabinet. On le trouve fossile en Angleterre; c'est le T. tenuis de Montagu, selon M. Leach, qui m'en a communique un exemplaire. Diamètre de la base de l'analogue vivant, 16 lignes; hauteur, 12 et un quart.

# 54. Troque grenade. Trochus granatum. Chemn.

T. testá ventricoso-conicá, obliquissimá, transversim striato-grunulosa, strigis longitudinalibus flexuosis alternatim albis et rufis Picta; anfractibus convexis; spira acuta; inferna facie convexa, imperforată; fauce margaritaceă.

Chemn. Conch. 5, t, 170. f. 1654. f. 1655. Trochus granatum. Gmel. p. 3584. nº 108.

TOME IX.

<sup>(1)</sup> L'ouvrage de Da Costa étant antérieur à celui de Born de quelques années, il sera convenable de suivre l'exemple de Dilwyn, et de rendre à cette espèce le premier nom qu'elle a reçu de l'auteur anglais, elle devra être inscrite à l'avenir dans les catalogues, sous le nom de Trochus papillosus.

- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 707: nº 73.
- \* Trochus tigris. Martyn. Univ. conch. pl. 75.

\* Trochus tigris. Gmel. p. 3585.

\* Trochus granatum. Dillw. Cat. t. 2. p. 800. nº 96.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet, Coquille tro rare, préciense, recherchée dans les collections. Elle est un ped mince, à granulations très fines, dont les rangées sont toutes égales et serrées. Son dernier tour est fore grand, subanguleux; spire proportionnellement peu allongée. Posée sur son ouverture cette coquille a son axe très incliné. Diam. transv., 23 lignes demie. Vulg. la Pomme de grenade.

### 55. Troque porte-collier. Trochus moniliferus. Lamk.

T. testá orbiculato-conicá, basi dilatatá, transversim striato gr nulosa, alba; anfractibus convexis, serie tuberculorum moniti formibus medio cinctis, margine inferiore denticulatis; infin facie plano-convexá, semiperforatá; aperturá valdè dilatatá, gentcå.

Encycl. p. 445. f. 2 a. b.

Habite... Mon cabinet. Coquille très rare et très précieusc. 50 stries granuleuses sont très fincs. Diamètre de la base, 14 lighté et demie; hauteur, x2 et demic.

#### 56. Troque iris. Trochus iris. Chemp.

T. testa oblique conica, glabra, griseo-violacea, lineis spadio longitudinalibus slexuosis picta, subepidermide variis coloribution iridis micante; anfractibus convexiusculis; ultimo subangulati aperturá dilatatissimá; umbilico nullo.

Favanne. Conch. pl. 79. f. G.

Trochus iridis. Chemn. Conch. 5. t. 161. f. 1522. 1523.

Trochus iris. Gmel. p. 3580. nº 86.

- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 681. Trochus no 8.
- \* Walch. Naturf. t. 2. part. 4. 1774. pl. 1. f. 5. 6.

\* Martyn. Univ. conch. pl. 24.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 807. nº III. exclus. varietate.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Sa nacre d'un beau vert dorc, avec des reflets rongeâtres très brilland Diamètre de la base, 12 lignes et demie; hauteur, un pone. Vulg. la Cantharide.

## 57. Troque orné. Trochus ornatus. Lamk.

T. testá parvulá, obliquè conicá, basi dilatatá, transversím striato

granulosa, albida, strigis longitudinalibus aurantio-rufescentibus ornată; anfractibus convexis; infimâ facie convexiusculă, imperforata; sauce dilatata.

Habite... Mon cabinet. Diam. de la base, 7 lignes trois quarts;

hauteur, 6.

# 58. Troque bicerclé. Trochus bicingulatus. Lamk.

T. testa parvula, oblique conica, basi dilatata, transversim sulcatá, rubicante, obscure flammulatá; anfractibus medio bicingulatis : cingulis transverse striatis ; infima facie ut in præce-Del. 35 ! 1.

Habite les mers de la Martinique. Mon cabinet. Diam. de la base,

7 lignes et un quart; hauteur, 5.

# 59. Troque callifère. Trochus calliferus. Lamk.

T. testa orbiculato-convexa, transversim sulcata, longitudinaliter tenuissime striata, albida, maculis oblongis fusco-nigricantibus Pictà; inferna facic plano-convexa, umbilicatà : umbilico callo clavato laterali modificato; columella basi truncata.

Habite . . . Mon cabinet. Espèce singulière , ayant une callosité ombilicale comme dans certaines Natices. Diam. de la base, 8 lign.

# 60. Troque ombilicaire. Trochus umbilicaris. Lin. (1)

T. testá orbiculari, brevè conicá, acutá, transversim striatá, cinereoolivaced; anfractibus convexis; umbilico pervio, spirali, albo; aperturà dilatatà, intùs argenteà.

<sup>(1)</sup> Deux espèces fort différentes ont reçu le même nom. Celle-ci a été nommée la première par Linné dans la 10° édition du Systema natura; la seconde a été nommée de même, Trochus umbilicaris, beaucoup plus tard par Born. Gmelin n'a point confondu ees deux espèces; il a laissé à la première son nom linnéen, et il a proposé de nommer l'autre, Trochas fuscatus, ce qui a été généralement adopté. Il est arrivé, par suite de cette similitude de noms, que quelques personnes out persisté à conserver le nom d'Ombilicaris pour l'espèce de Born, et quelques autres, tels que MM. Payreaudau et Philippi, les ont confondues, quoiqu'il y ait entre elles une extrême différence. En effet, l'espèce de Linné ressemble en petit au Trochus concavus, tandis que celle de Born a assez l'apparence d'un Cadran.

Trochus umbilicaris. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1229. Gmel. p. 3568 nº 14.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1666.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 758.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 660.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 781. n° 55.

Habite dans la Méditerranée. Mon cabinet. Sa spire forme un petil conc pointu de peu d'élévation. Diamètre transversal, 8 lignes trois quarts.

## 61. Troque ondé. Trochus undatus. Lamk.

T. testá orbiculato-convexá, transversím striato-granulosá, aureo rufcscente; strigis longitudinalibus angustis undato-flexuori cærulescentibus; infimá sacie plano-convexá; centro fossulá biliciformi margine crenata; columcllà labroque crenatis.

Monodonta undata. Encycl. pl. 447. f. 3. a. b.

Habite... Mon cabinet. Jolie coquille, toute granuleuse, à strig<sup>it</sup> rayonnautes, et à columelle tronquée comme dans les Monodou tes; mais sa forme et son ouverture déprimée caractérisent le genre auquel nous la rapportons ici. Diam. de la base, 12 lig<sup>00</sup> et demie.

## 62. Troque de Pharaon. Trochus Pharaonis. Lin.

T. testá orbiculato-conoideá, granosá, rubrá; cingulis granos confertis, alternè penitùs rubris et albo nigroque articulatis; infin facie convexo-plana, umbilicata; umbilico columella labroqui crenatis.

Trochus Pharaonis, Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1228. Gmel. p. 3507

Lister. Conch. t. 637. f. 25.

Petiv. Gaz. t. 14. f. 10.

Gualt, Test. t. 63, f. B.

D'Argenv. Conch. pl. 8. f. L. Q. Favanne. Conch. pl. 13. f. V 1. V 2.

Knorr. Vergn. 1. 1. 30. f. 6, et 4. t. 26. f. 3. 4.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1672. 1673.

Monodonta Pharaonis. Encycl. pl. 447. f. 7. a. b.

\* Umbilic. Rondelet. Hist. des poiss. p. 70.

· Gesner. De crust. p. 253.

\* Gevens. Conch. cab. pl. 13. f. 101 à 103.

\* Trochus Pharaonius. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 757.

\* Born. Ind. Mus. cæs. p. 333.

- \* Born. Test. Mus. p. 329.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 653.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 772. nº 30.
- \* Bonan, Reer. 3. f. 222. 223. aucta.
- \* Bowd. Elem. of eonch. pl. 9. f 26.

Habite dans la mer Rouge et la Méditerranée, Mon cabinet. Coquille très jolie remarquable par ses granulations, sa coloration, ainsi que par son ombilie, sa columelle et son bord droit, crénelés; ce dernier a en outre une petite dent sous le limbe de son extrémité supérieure. Vulgairement le Bouton de camisolle ou le Turban de Pharaon. Diam. de la base, 10 lignes. On en distingue une variété.

## 63. Troque sagittifère. Trochus sagittiferus. Lamk.

T. testá orbiculato-conoideá, lavi, lutco-virente, transversim fasciatá; maculis oblongis sagittatis nigris seriatim dispositis; infimá facie imperforatá; labro simplici.

Habite... Mon cabinet. Ses tours sont convexes; ouverture argen tee. La surface lisse de cette coquille et ses taches en fers de flèches la rendent fort remarquable. Diam. de la base, 10 lignes.

# 64. Troque rouge-pâle. Trochus carneolus. Lamk.

T. testá orbiculari, convexá, lavigatá, carneá aut luteo-rubente, diversi modè fasciatá et maculatá; spirá brevissimá; infimá facie umbilicatá.

An Chemn, Conch. 5. t. 171. f. 1682?

Habite... Mon cabinet. Il n'a point de granulations. Diam. transv.; 6 lignes trois quarts.

# 65. Troque cinéraire. Trochus cinerarius. Lin. (1)

T. testà orbiculato convexá, apice obtusá, transversim striatá, cinerca; strigis longitudinalibus flexuosis rubro violaceis radiantibus; umbilico pervio, angusto; aperturá dilatatá.

<sup>(1)</sup> Il existe dans l'océan d'Europe deux espèces voisines que l'on confond assez souvent sous la dénomination commune de Trochus cinerarius. Cependant Da Costa avait su distinguer ces deux espèces: l'une qui est aplatie et assez largement ombiiquée, a reçu de lui le nom de Trochus cinereus; l'autre plus conique, seulement perforée à la base et ornée de linéoles plus étroites et plus nombreuses, a été nommée Trochus lineatus par

Trochus cinerarius. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1229. Gmel. 356% nº 12.

Muller. Zool. Dan. 3. t. 102. f. 1-4.

Chemn. Conch. 5. t. 171. f. 1686.

- \* Lister. Anim. Angl. pl. 3. f. 15.
- \* Gevens, Conch. Cab. pla 13, f. 118 à 126,
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 758.
- \* Born, Ind. test. mus. p. 335.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 659.
- \* Donoy. Conch. brit. t. 3. pl. 74.
- \* Montagu, Test. brit. p. 284.
- \* Trochus lincatus, Da Costa, Brit. Conch. p. 43. pl. 3. f. 11-12

\* Dorset. Cat. p. 48. pl. 16. f. 11-12.

Habite dans la Méditerranée, sur les côtes de la Manche, près de Caen (M. Roussel), et dans la mer du Nord. Mon cabinet. Diametransv., 8 lignes.

### 66. Troque excavé. Trochus excavatus. Lamk.

T. testa conoided, transverse striată, cinereo-virescente; anfraciibii subturgidis; inferna facie cavă, centro umbilicată: umbilico an gusta, partim tecto, annulo viridi circumvallata.

Habite ... Mon cabinet. Diam. transv , 7 lignes.

### 67. Troque nain. Trochus nanus. Lamk.

T. testá orbiculari, subconicá, ad periplæriam acutè angulatá, cintreo-virente; lincis longitudinalibus fuscis radiantibus; anfractibus planiusculis; infimá facie planá, concentrice sulcatá, violacescente; umbilico nullo.

te; umbilico nullo.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Sa spire el obtuse au sommet; l'intérieur du bord droit est rayé de brun. Dit mètre de la base, 7 lignes; hauteur, 3 et demie.

## 68. Troque pyramidé, Trochus pyramidatus. Lamk.

T. testā parvā, oblique pyramidatā, transversim striato-granulos albidā, flammulis cæruleis ornatā; anfractibus planis, marsin

le même auteur. C'est elle que l'on rapporte au Trochus cinerarius de Linné. Il est certain que l'espèce linnéenne est l'une dé deux dont il est question, et nous pensons avec Dillwyn que le Cinerarius est bien la même coquille que le Lineatus de Da Costa; c'est en conséquence de cette opinion que nous donnons le synonymie.

inseriore cingulatis: cingulis rubentibus; insimá sacie lineis roseis concentricis pictá; umbilico nullo.

Habite.... Mon cabinet? Ce n'est point le T. pyramis de Gmelin.

Diam. de la base, 2 lignes trois quarts; hauteur, 3 lignes. Son obliquité est la cause de ce peu d'élévation.

## 69. Troque pygmée. Trochus erythroleucos. Gmel. (1)

T. testá minutá, obliquè conicá, acutá, transversim striatá, albo et roseo tinctá, apice rubrá; anfractibus convexiusculis, basi marginatis; infimá facio convexiusculá, imperforatá.

Lister. Couch. t. 621. f. 8. Figura nimis magna.

Trochus minutus. Chemn. Conch. 5. t. 162. f. 1529. a-b.

Trochus erythroleucos. Gmel. p. 3581. nº 91.

\* Delle Chiaje, Dans Poli, Testac, t. 3. pl. 52. f. 30-32.

\* Trochus conulus. Da Costa. Conch. brit. p. 40. pl. 2. f. 4.

\* Schrot, Einl. t. r. p. 683. nº 13.

\* Fav. Conch. pl, 12. f. N. 2.

\* An trochus striatus? Philip. Enum. moll. Sicil. p. 176. f. 6.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 797, nº 91.

Habite sur les côtes de l'état de Maroc. Mon cabinet. Diamètre de la base, 3 lignes; hauteur à peu-près égalo.

Nota. Relativement aux troques fossiles, voyez-en la description de huit espèces dans les Annales du Muséum, vol. 4. p. 46 et suiv.

# † 70. Troque cendré. Trochus cinereus. Da Costa.

T. testá orbiculato-conică, umbilicată, apice obtusă; anfractibus conveziusculis, transversițu striatis, fusco griseis, flammulis rubescentibus angustis, radiantibus ornatis; ultimo anfractu ad peripheriam obtuse angulato subtus conveziusculo; apertură obliquă, rotundato subquadrangulari, labro acuto; columellă subrectă, basi abruptă.

Da Costa, Brit, Conch. p. 42, pl. 3, f. 9-10.

Montagu. Test. p. 289. et suppl. p. 119.

Donov. Brit. Conch. t. 5. pl. 155. f. 3. Schrot. Einl. t. 1. p. 725. no 116.

Lister. Coneli. pl. 633. f. 21.

<sup>(1)</sup> Chemnitz avait depuis long-temps donné le nom de Trochus minutus à cette espèce, lorsque Gmelin, en l'introduisant dans la 13e édition du Systema naturæ, en changea inutilement le nom. Nous proposons actuellement de rendre à l'espèce la dénomination de Trochus minutus.

Dillw. Cat. t. 2. p. 782. nº 57. Trochus cinereus.

Gevens. Conch. pl. 13, f. 106 à 117.

Habite l'Océan d'Europe.

Cette eoquille a beauconp de rapports avec le Trochus divaricatus de Linné; elle en a également avec le Cinerarius, et se distingue oppendant de l'une et de l'autre; elle est plus dilatée à la base que le Cinerarius, et sa spire est beaucoup plus élaneée que celle du Trochus obliquatus de Da Costa, avec lequel elle a également de très grandes affinités. Les grands individus ont jusqu'à 20 millime de diamètre, et à-peu-près autaut de hauteur.

## † 71. Troque divergent. Trochus divaricatus. Lin.

T. testá conoideú, perforatá transversim striatá, apice obtusá, gr<sup>i</sup>
seo viridulá, punctulis rubris, lineas longitudinales simulantibus or
natá; anfractibus conveniusculis; ultimo basi concentricè striato
concavo, perforato; aperturá obliquissimá, subquadrangulari, intip
viridi margaritaceá.

Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 758.

Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1229.

Gmel. Lin. Syst. nat. ed. 13. p. 3568. nº 13.

Schrot. Einl. t. r. p. 660.

Fabricius. Faun. Groenl. p. 392 P

Dillw. Cat. t. 2. p. 78r. nº 53.

Habite l'Océan d'Europe.

Petite espèce dont nous ne connaissons encore aucune bonne figure elle est trochiforme, plus haute que large; ses tours sont médiocre ment eonvexes, striés au travers; le dernier tour est anguleux à st eirconférence, il est concave en dessous et percé au ceutre d'upt très petite l'ente ombilicale, oblique, comprise dans une petilé zone blanche, infundibuliforme. L'ouverture est subquadrangulaire, et le bord droit, à partir de l'extrémité de la columelle, par eourt en s'atténuant la moitié de la eirconférence du dernie tour; à l'intérieur, cette ouverture est nacrée et reflète un ref assez intense. Cette eoquille est ordinairement d'un gris cendie verdâtre; les tours sont ornés de petites lignes obliques, quelque fois onduleuses formées de petits points d'un rouge très vil qui a fait donuer à cette espèce le nom qu'elle porte, e'est qu' Linné a eu seus les yeux des iudividus dont le dernier tour, loqué en quelque sorte, se détache assez profondément du précédit dent. Cette petite eoquille a 12 à 13 millimètres de diamètre, el 15 à 18 de hauteur.

## † 72. Troque brunâtre. Trochus fuscatus. Gmel.

T. testá orbiculato-conoideá, profundè umbilicatú, apice acutá, transversim striatá, fuscá, lineis transversis puncticulatis ornatá; anfractibus convexiusculis, ultimo magno ad periphæriam subangulato, subtùs convexo; aperturá subtrigond, intùs margaritaceá.

Trochus fuscatus. Gmcl. p. 3576.

Schrot. Einl. t. 1. p. 746. nº 176.

Trochus umbilicaris. Born. Mus. p. 331. pl. 12. f. 1-2.

Trochus fuscatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 781. no 54.

Trochus umbilicaris. Payr. Cat. p. 129. nº 270.

Trochus fuscatus. Desh. Exp. se. de Morée zool. p. 172.

Trochus umbilicaris. Philip. Enum. moll. Sicil. p. 181.

Habite la Méditerranée.

Comme nous l'avons vu à l'occasion du Trochus umbilicaris, cette es-Pèce à cause de son nom a été la source d'une confusion dont la nomenclature n'a plus aujourd'hui à se débarrasser depnis qu'il a été reconuu que le Trochus umbilicaris de Born et celui de Liané constituent deux espèces bien distinctes. Celle-ci a beaucoup de l'apparence d'un Cadran; elle est trochoïde, obtuse au sommet, obscurément anguleuse à la circonférence, convexe en dessous et percée au ceutre d'un ombilic, dout le diamètre est à-peu-près les deux tiers de celui du dernier tour. Cet ombilic est très profond et il est un peu recouvert par une petite carène saillante en son burd interne; cette carène correspond à l'angle inférieur de l'ouverture dans lequel une petite gouttière est creusée; les tours sont striés trausversalement et souvent la suturc est subcaniculée. L'ouverture est arrondie, subtrigone, peu obtique. Cette coquille est très variable quant à la couleur, le plus souvent elle est d'un bruu foncé, et elle est ornée à la circonférence, ainsi que vers les sutures de taches nuageuses, blanchâtres; sur le milieu des tours se montrent des linéales transverses, subarticulées de points blanchâtres alternant avec des points d'un brun noirâtre. Les grands individus ont 24 millimètres de diamètre et 18 de hauteur.

# † 73. Troque corallin. Trochus corallinus. Gmel.

T. testá conico-globosá, profundè umbilicatá, fuscá vel rubescente, anfractibus convexiusculis, eleganter granulosis; aperturá obliquá, ringente; columellá bidentatá, dente inferiore bifido; labro intús sulcato, supernè unidentato.

Gmel. p. 3576. nº 68. var. \( \beta \) exclusa.

Le Fujet. Adans. Scneg. p. 183. pl. 12. f. 4.

Schrot. Einl. t. r. p. 747. nº 173.

Trochus corallinus. Dillw. Cat. t. 2. p. 773. nº 31. exclus. var. Monodonta Coulurii, Payr. Cat. p. 134. pl. 6. f. 19. 20.

Monodonta Couturii, Philippi, Enum, moll, Sicil. p. 196. no 1.

Habite l'Océan curonéen.

En inscrivant cette espèce dans son catalogue, Gmelin y a ajouté, titre de variété, le Sari d'Adanson, qui constitue une espèce biel distincte. Quoique Adanson ait parfaitement décrit l'espèce qui nous occupe sous le nom de Fuget, M. Payreandau ne l'a pas 160 connu et lui a donné un nouveau nom, que M. Philippi a cu 10f d'adopter, quoiqu'il ait eu connaissauce de ce changement io opportun d'un nom spécifique. Cette coquille est ordinairement d'un rouge de corail et ornée de petites taches blanchatres; co tours sont convexes, et l'on compte sur le dernier une quinzaire de rangées trausverses de granulations d'une extrême régularié L'ouverture est oblique, rétrécie. Sa columelle, percée à la bai d'un ombilic assez large et profond, présente deux dents tre iné, alcs; l'inférieure est très grosse, séparée de l'extrémit du bord droit par une échanceure profonde, et toujours bissile sommet, ce sommet étant creusé d'une gouttière. Le hord droi est épais, et il porte à l'intérieur cinq sillons assez gros, et l'extremité supérieure, au dessus du cinquième sillon, une pelit dent oblongue. Cette petite eoquille a ro à 12 millimètres diamètre et autant de hauteur. Cette coquille a beauconp rapports avec le Trochus Pharaonis, et si nous ajontions plus d'importance à la distinction des genres Troque et Monodonie nous placerions ces deux espèces dans le dernier genre, car elle cu offrent tous les caractères et elles appartiennent à un per groupe bien déterminé dans lequel nous comptons maintenant une quiuzaine d'espèces.

## + 74. Troque petite-pagode. Trochus fanulum. Gmel.

T. testá conicá subius convexiusculá, apice acuminatá, transversión striato puncticulată, basi perforată, albidă, rubro vel fusco flat mulati; anfractibus convexis, late spiratis, basi profunde canalica latis, ultimo ad periphæriam canaliculato; apertura subquadro" gulari; columellà obliqua submarginatà, basi truncatà.

Schrot. Einl. t. r. p. 706. no 68.

Trochus sacellum sinense. Chemn. Conch. t. 5. p. 98. pl. 170. 1648-1649.

Trochus fanulum. Gmcl. p. 3575.

Bonan. Rcc. 3. pl. 396.

Gevens. Conch. pl. 13. f. 138-139.

Fav. Conch. pl. 13. f. O. Acuta ex Bonan;

Trochus fanulum. Dillw. Cat. t. 2. p. 769. n. 23.

Monodonta Ægyptiaca. Payr. Cat. p. 177. pl. 6. f. 26-27.

Trochus fanulum. Philip. Enum. moll. Sieil. p. 179. nº 12.

Desh. Exp. se. de Morée zool. p. 139. nº 161.

Habite l'Océan d'Europe.

Cette espèce fort élégante nommée depuis long-temps et très hien figurée, n'a point été recounne par M. Payreaudau et a été confondue par lui avec le Monodonta Ægyptiaca de Lamarck qui constitue une espèce extrémement différente. Celle-ci est fort élégante, se rapproche du Trochus magus, mais elle est toujours plus petite et sa spire est beaucoup plus élancée, les tours sont largement étagés, ornés de petites côtes obliques, obtuses et de stries transverses, obsolètes et finement granulées. A la base des tours et à la circonférence du dernier se trouve une gouttière étroite et profonde dans laquelle s'élèvent de petites lamelles longitudinales. La coloration de cette eoquille est assez variable, le plus souvent elle est blanchâtre, et elle est ornée de flammules assez larges, brunes ou d'un beau rouge. Les grands individus ont 18 millim, de diam, et autant de hauteur.

# † 75. Troque royal. Trochus regius. Chemn.

T. testà concavá, basi dilatatà, apice acuminatà, transversim incqualiter granulosà; granulis inferioribus superioribusque majoribus; anfractibus planulatis, ultimo in medio depresso, subtus plano, umbilico cocco perforato, concentrice tenuè granuloso; aperturà subdentatà, in medio inflatà.

Trochus regius. Chem. Conch. t. 5. p. 94. pl. 170. f. 1637.

Schrot, Einl. t. r. p. 703, no 58.

Gmel. p. 3572. nº 30.

Dillw. Cat. t. 2. p. 767. n. 16.

Habite ....

Coquille qui, par sa forme et son volume, se rapproche un peu du Trochus maculatus de Chemnitz; elle est conique, à base large et dilatée, pointue au sommet; sa columelle est perece d'un grand ombilic infundibuliforme non pénétrant, les tours sont aplatis et l'on y compte quatre rangées de gros tubercules, la rangée supérieure, qui touche à la suture, et la rangée inférieure, qui fait saillie à la circonférence, sont composées de granulations plus grosses; le dernier tour est plat en dessous, et l'on y remarque ciuq ou six rangées concentriques de fines granulations. L'ouverture est

subquadrangulaire fort oblique; la columelle est droite; elle est singulièrement épaissie dans le milieu, et très faiblement crénelée dans sa longueur. On remarque trois sillons simples également distans dans la surface de l'ombilie; sur un fond blancette coquilie est ornée de grandes flammules rouges. Les individus de moyenne taille ont 42 millim, de diam, et autant de hauteur.

### † 76. Troque quadrillé. Trochus fenestratus. Gmel.

T. testá elongato-conicá, basi planá, apice acutá, longitudinalité costatá, transversim sulcatá; anfractibus convexiusculis, ultimo angulato, concentricè striato; aperturá obliquissima, columellá contentá, basi truncatá, tuberculo majore terminatá.

Trochus pyramidalis asper, etc. Chemu. Conch. t. 5. p. 44. fh. 163. f. 1549-1550.

Schrot, Einl. t. r. p. 688. n 23.

Trochus fenestratus. Gmcl. p. 3582, nº 100.

Fav. Conch. pl. 12. f. I.

Rumph. Amb. pl. 21. f. 7.

Gualt. Ind. test. pl. 60. f. N.

Gevens. Conch. pl. 7. f. 55-56.

Trochus fenestratus. Dillw. Cat. t. 2. p. 804. nº 106.

Habite l'Océan Indien.

Belle espèce de Troque qui a beancoup de rapport avec celui que l'ou tronve assez abondamment aux environs de Paris, et auque Lamarek a donné le uom de Trochus crenularis. Elle est allor gée, régulièrement conique, très pointue au sommet et composée d'un grand noubre de tours dont les premiers sont aplatis et le derniers convexes. Sur ces tours descendent de petites côtes lour gitudinales, régulières, et qui soot découpées à travers par deu ou trois sillons. Le dernier tour est plat en dessous, et toute celle surface est chargée de fines stries très régulières et concentre ques. L'ouvernire est subquadrangulaire; la columelle est precourte, fortement trouquée à la base, torduc dans sa longuel terminée à son extrémité inférieure eu un empâtement deut forme très saillant. La couleur est d'un blanc terne, ornée entre les côtes de taches assez régulières d'un brun rongeâtre foncé. Je grands individus ont 28 milliu, de diamètre et 35 de hauteur.

### † 77. Troque strié. Trochus striatus. Lin.

T. testa elongato-conica, angusta, acuminata, transversim striachi albo fuscescente, lineis nigris, numerosis longitudinalibus piedi

anfractibus plano-concavis, ultima basi canvexiusculo; aperturâ quadrangulari; calumellà rectà, angustá basi truncatà.

Gualt. Ind. pl. 6r. f. N.

Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 759.

Lin. Syst. nat. cd. 12. p. 1230.

Chemn. Conch. t. 5. p. 29. pl. 162. f. 1527. 1528.

Schrot. Einl. t. 1. p. 670.

Trochus parvus. Da Costa. Brit. conch. p. 41.

Dillw. Cat. t. 2. p. 797. nº 90.

Gmel. p. 3579. nº 68.

Habite la Méditerranée, l'Océan d'Europe.

Petite coquille fort élégante et qui se rapproche beaucoup du Trachus minutus de Chemnitz ou Erythraleucas de Gmelin et de
Lamarck. Elle est allongèe, conique, pointue, étroite à la base,
lègèrement convexe de ce côté et sans aucune trace d'ombilie. Les
tours sont nombreux, étroits, aplatis ou légèrement concaves
dans le milieu. La base des tours déborde un peu au-dessus de la
suture, La surface est ornée de stries transverses, régulières, au
nombre de trois ou quatre. L'ouverlure est petite, quadrangulaire, épaisse; la columelle est mince, droite, courte et tronquée
à la base. La couleur de cette coquille est d'un brun fauve très
pâle uniforme, et sur cette couleur ressortent agréablement un
grand nombre de fiues linéoles longitudinales, assez régulières
d'un noir foncé. Cette petite espèce a 7 millim. de diamètre et 10
de longueur.

78. Troque mélanostome. Trochus melanostomus.

T. testá conicá, apice obtusá, basi concavá, imperfaratá, concentricè striatá, anfractibus angustis planulatis, albo virescentibus, fusco-atrato irregulariter maculatis, aperturá abliquissimá, intùs fucescente; columellá tenui, regulariter arcuatá.

Trochus in fauce nigerrimus. Chemn. Conch. t. 5. p. 20, pl. 161. f. 1526 a. b.

Trochus. Schrot. Einl. t. 1. p. 683. nº 12.

Trochus melanostomus. Gmel. p. 3581. nº 90.

Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 797. nº 89.

Habite... Nous croyons qu'elle provient de la Nouvelle-Zélande.

Coquille d'un aspect triste, dont la surface est presque toujours rongée même peudant la vie de l'animal; elle est régulièrement conique, à-peu-près aussi haute que large; ses tours sont étroits nombreux, aplatis, conjoints; leur surface est irrégulièrement

raboteuse; le dernier tour est anguleux à la circonférence, il es concave en dessous et présente de cc côté trois ou quatre strie concentriques, étroites et écartées. La columelle est aplatie, assel large, mince, tranchante, régulièrement arquée, et se continual sans aucune interruption avec le bord droit. En dehors, culticolumelle est accompagnée d'une zone assez large, lisse, sur la quelle se dessinent quelques petites taches longitudinales d'un brun rongeâtre. L'ouverture est très oblique et d'un brun terue i l'intérieur. Cette coquille a 20 millim, de diamètre et 18 de la parteur.

## † 79. Troque pourpré. Trochus purpuratus. Martyn.

T. testá elongato-conicá, acuminatá, basi convexá, transversim subcatá et tenuè reticulatá, aperturá obliqué, argenteá, rotundelo subquadrangulari.

Martyn. Univ. conch. t. 2. pl. 68. fig. duæ Med. Chemn. Conch. t. 5. p. 28. pl. 161. f. 1524. 1525. Trochus rostratus. Gmel. p. 3580. nº 87. Trochus. Schrot. Einl. t. 1. p. 682. nº 9.

Trochus iris. var. Dillw. Cat. t. 2. p. 807. nº 111.

Habite la Nouvelle-Zélandc.

Jolie espèce restée très rare jusqu'à présent dans les collections, que Martyn a fait counaître depuis long-temps dans son maga fique ouvrage. Elle est voisine du Troque iris pour la forme nérale, mais sa taille est plus petite; elle est allongée, conique très pointue au sommet. Ses tours, au nombre de huit, sont diocrement convexes; le dernier, très grand, est arrondi à circonférence, et il est couvexe en dessous : il n'est point ambi liqué. Sur ee dernier tour, on compte neuf ou dix sillons trape verses, arrondis, pen proeminens. On en compte cinq sur le se cond et trois sculement sur les premiers. Outre ces silloos trair verses, la surface présente un fin réseau de stries entreeroisée qui ne manquent pas d'éléganec, L'ouverture est peu oblique se rapproche en cela de la plupart des Littorines; mais elle nacrée en dedans, tandis que, dans ce genre, les coquilles ne sont jamais. La coloration de cette espèce est très agréable presque toujours décortiquée, le sommet de la spire est d'une nacre rose pourpré. Le reste de la surface, sur un fond blast verdâtre, est parsemé d'un grand nombre de taches linéolaire d'un beau rose. Cette coquille a 15 millim, de diamètre et 22 hauteur.

## Espèces fossiles.

## 1. Troque crénulaire. Trochus crenularis.

Tr. testa pyramidata, transversim tuberculata; anfractuum margine inferiore crasso, tuberculis majoribus crenato; columella truncata.

Trochus crenularis. Annales, vol. 4. p. 48. nº 1. t. 7. pl. 15, f. 5.

\* Bowd. Elem. of coneh. pl. 9. f. 7.

\* Def. Dict. se. nat. t. 55. p. 472.

\* Desh, Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 229. no 1. pl. 27. f. 3. pl. 28.

f. 13. 14. 15.

Habite... Fossile de Grignoo. Mon cabinet. Il a de si grands rapports avec le Tr. mauritianus, que je erois qu'il n'en est qu'une
variété. Il forme un cône pyramidal de 28 à 30 millim. de hauteur,
et qui offre des rangées transverses de petits tubercules obliques.
Le bord inférieur de chaque tour est épais, garni de tubercules
plus grands, obliques, didymes, qui le font paraître erénelé. Il
n'est point ombiliqué.

# 2. Troque à collier. Trochus monilifer. Lamk.

Tr. testá conicá, imperforatá, transverse granulatá; anfractibus seriebus granorum quaternis; columella obliquá, subtruncatá,

Trochus nodulosus. Brander. Foss. Hant. t. 1. f. 6.

Trochus monilifer. Ann. ibid. nº 2.

Sow. Min. conch. pl. 367.

Def. Dict. sc. nat. t. 55. p. 474.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 231. nº 3. pl. 28. f. 1-6.

Habite... Fossile de Louvres. Cabinet de M. Defrance. Coquille en cône court, pointue, haute de 2 centimètres. Chaque tour de spire offre quatre rangées transverses de tubercules granuleux, assez égaux, et qui ressemblent à des rangs de collier. On voit sur la base aplatie de la coquille huit rangées circulaires et concentriques de petits grains, et de fines stries rayonnautes qui les traversent. Columelle arquée, trooquée, courante sur le bord de l'ouverture.

3. Troque sillonné. Trochus sulcatus. Lamk. (1)

Tr. testà conicá, subperforatá, transversim eleganterque sulcatá; margine inferiore prominente.

Trochus sulcatus. Ann. ibid. p. 49. nº 3.

<sup>(1)</sup> Nous renvoyons pour cette espèce à ce que nous en disons décrivant le Trochus Lamarckii.

[a] Testa maculosa; sulcis anfractuum tenuissimis subduodenis.

[b] Testá immaculatá; sulcis profundioribus subnovenis.

Habite.... Fossile de Grignon et de Pontchartrain. Cabinet M. Defrance et le mieu. Coquille en cone pointu au sommet, tours de spirc sans convexité, tous élégamment striés en traver-La base de chaque tour est un peu élevec et bien séparée du so met du tour suivant par sa saillie. La columelle se fond dans base du bord droit de l'ouverture. Ombilic en partie recourer Hauteur, 15 ou 16 millimètres.

## 4. Troque à cordonnets. Trochus alligatus. Lamk.

Tr. testa conica, imperforata, maculosa; anfractibus cingulis formibus inæqualibus subsenis: infimo crassiore.

Trochus alligatus. Ann. ibid. nº 4.

Habite... Possile de Ben, près Pontchartrain. Mon eabinet. Cellif ressemble beaucoup au précédent par son aspect; mais il en fère particulièrement par les cordonnets de ses tours qui sout nombre de six sur chacun d'eux, et dont l'inférieur est plus se que les autres. Vers le sommet de la spire, ce cordonnet inférielle est armé de tubercules écartés, et le supérieur est crénelé. Logr gueur, 18 millimètres.

## 5. Troque semi-costulé. Trochus semicostulatus. Lamk. (1

T. testá conicá, imperforatá; anfractuum parte superiore costellis ell bris et obliquis ornatá: inferiore tuberculis minimis biscrialibus

Trochus ornatus. Ann. ibid. nº 5.

Habite.. Fossile des environs de Paris. Mon cabinet. Il a de grad rapports avec le Tr. orcnularis; mais les tubercules de la partie férieure de chaque tour sont beaucoup plus petits, et la coqui est moins pyramidale. Sa base est large, sillonnée circulairente Columelle tronquée et épaisse à son extrémité. Loogueur, un f plus de 2 centimètres.

## 6. Troque subcariné. Trochus subcarinatus. Lamk.

T. testá abbreviato-conicá, perforatá; anfractibus lævibus, mara inferiore prominulo subcarinatis.

Trochus subcarinatus. Ann. ibid. p. 50. nº 6.

<sup>(1)</sup> Lamarck avait d'abord donné le nom de Trochus ornati à cette espèce, dans les Annales du Museum; il lui substitue celui de semicostatus, que l'on ne doit pas adopter, le premi devant être préféré, à cause de son antériorité.

(b) Var. anfractuum margine inferiore non exserto.

(c) Var. anfractibus infimis superioribus involventibus.

Habite ... Fossile de Grignon et de Pontchartrain, Cabinet de M. Defrance. Celui-ci a un peu l'aspect de l'Helix elegans de Draparnand; mais il est marin comme ses congénères, et présente un petit cône raccourci, muni de cinq à six tours dont le bord inférieur est un peu saillant en carène obtuse. Son test est épais et nacré. Longueur, 8 ou 9 millimètres.

# 7. Troque bicariné. Trochus bicarinatus. Lamk.

T. testā conicā, impersoratā; ansractībus lavībus, carinis binis remotis.

Trochus bicarinatus. Ann. ibid. nº 7.

Desh. Coq. foss. Paris. t. 2. p. 243. pl. 40. f. 17-18.

Habile... Fossile de Lonjumeaux. Cabinet de M. Defrance. Cette espèce forme un petit conc moins raccourci que celle qui précède, long d'environ 5 millimètres, et dont les tours sont munis chacun de deux carènes, l'une à la base du tour, et l'autre près de son sommet.

# 8. Troque agglutinant. Trochus agglutinans. Lamk. (1)

(b) Var. testâ depresso-conică, basi dilatată; anfractibus externê rudibus, irregularibus, polyedris; umbilico intùs plicato.

Trochus umbilicaris. Brauder. Foss, Hant. t. 1. f. 4-5.

Trochus agglutinans. Ann. ibid. p. 51, 20 8, et t. 7, pl. 15, f. а. b.

Guettard, Sur les ac. des coq. Mem. de l'Ac. 1759. pl. 13, f. 5. Def. Dict. sc. nat. t. 55. p. 476. Var. exclus.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 241. pl. 31. f. 8. 9. 10.

\* Sow. Min. Conch. pl. 98. f. 1-2.

Habite... Fossile de Griguon. Mon cabinet. Cette coquille présente un cône très surbaissé, pointu au sommet, dilaté à sa base, à bord

<sup>(1)</sup> Cette espèce ne saurait être confonduc avec aucune autre vivante connuc jusqu'à présent; elle diffère du Trochus conchyliophorus de Born, auquel Lamarck a cu tort de donner le même de Born, auquel Lamarck a cu tort de donner le même nom qu'à celle-ci. Le Trochus agglutinans est toujours ombilique et tres aplati, ce qui le distingue aussi de toutes les autres et tres aplati, ce qui le distingue aussi de toutes les autres espèces fossiles. Ce Troque est particulier aux terrains dertiaires de la première période, et ne passe en identique dans

tranchant avec des angles et des sinus irréguliers. La face infé ricur est aplatic, un pen concave, et son ouverture est très déprimée. L'ombilic, en partie reconvert, comme dans l'espèce principale, est plissé intérieurement. Largeur, 16 lignes et demie. Cellé espèce est aussi une véritable Fripière.

## 9. Troque calyptriforme. Trochus calyptræformis. La marck. (1)

T. testá orbiculatá, convexo-turgidulá, subconicá, echinulatá; vertit subcentrali.

Trochus apertus et opercularis. Brander. Foss. Hant. t. x. f. 1. 2.3 Calyptra trochiformis. Ann. vol. 1. p. 385, no 1.

(b) Var. testá orbiculato-convexá, depressiusculá, oblique striató mutica; striis dorso acutis.

(c) Var. testá elatiore, pileiformi, subconicá, asperulatá.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Coquille orbiculair subconoide, plus ou moins élevée, à tours convexes, et souvent he rissée de petites aspérités écailleuses. Sa face inférieure est coff cave et offre une lame septiforme qui rend l'ouverture étroite Cette espèce, très commune à Grignon, est d'autant plus remat quable, que fen M. Péron a rapporte des mers de la Nouvelle Ho lande l'analogue vivant de sa var. (b), dont j'ai fait mention de l'analogue vivant de sa var. cct ouvrage (2). Diam. de la base de l'espèce principale, 13 La var. (c) a été trouvée à Aumont, près Montmorency, par M. Gilet-Laumont.

## + 10. Troque podolien. Trochus podolicus. Du Bois.

T. testà conica, anfractibus invicem confluentibus (raro in varietali depressa ab invicem distantibus) longitudinaliter sulcato-strialis aperturæ margine externo subtùs angulato; umbilico minivo.

Trochus conulus. Eichw. p. 221. Karsten. Archiv. 130.

Dub. Conch. foss. p. 42. pl. 3. f. 1. 2. 3.

Trochus variabilis. Sedgw. et Murch. Mém. sur la structure Alpes d'Autriche. Trans, de la soc. géol. de Lond, t, 3. Pl.

Habite... Fossile en Volhynic et en Podolie.

Coquille fort commune dans les terrains tertiaires de la Volhyuie

<sup>(1)</sup> Cette espèce est une Calyptrée, aussi bien que l'espèce vivante à laquelle Lamarck renvoie.

<sup>(2)</sup> Vovez Trochus calyptræformis, p. 125, n. 7.

de la Podolie. Elle est allongée, conique, pointue au sommel, formée de six ou sept tours à peine convexes, sillonnés transversalement et élégamment crénelés à la base. Quelquesois les sillons transverses sont subgranulenx; quelquefois ils soot simples; et daus presque tous les iodividus, la circonférence du dernier tour est crénelée assez régulièrement. En dessous, le deroier tour est convexe, il est sillonné et présente, derrière la columelle, une petite fente ombilicale. L'ouverture est subquadraogulaire, aussi hante que large. La columelle est droite et se continue à la base sans interruption avec le bord droit. Ou trouve assez souvent des iodividus qui ont conservé des restes de leur coloration, et cette coloration consiste en flammules d'un jaune rougeatre, disposées à-peu-près comme celles du Trochus magus. Cette coquille a 20 millimètres de diamètre et 25 de hautenr.

## 11. Troque de Buch. Trochus Buchii. Du Bois.

T. testa conica, profunde umbilicata; latitudine altitudinem superante ; carina acuta, crennta; anfractibus binis annulis cinctis; uno medio granulato, et ad suturam altero latiore, transversim sulcato, longitudinaliter plicato; aperturá rhomboidalis.

Trochus annulatus. Karsten. Archiv. 2. p. 132.

Dubois, Conch. foss. p. 39. pl. 3. f. 9. 10. 11.

Trochus Puschii. Audrez. Notice sur les coq. foss. Bull. des nat. de Moscou. t. 2. p. 99. pl. 5. f. 1.

Habite... Fossile en Podolie.

Jolie espèce de Troque qui a du rapport avec le Trochus magus; mais il est moins large en proportion, sa spire est plus élancée et l'ombilie est en proportion beaucoup plus étroit. Ses tours sont ornées à la partie supérieure d'uoe rangée de tuhercules oblongs, crénelés par des stries transverses. Le milieu des tours est parcouru par une petite côte traosverse très élégamment granuleuse. Une côte simple circonscrit la circonférence du dernier tour et la face inférieure de ce tour médiocrement convexe, presente quatre ou cinq petits sillons concentriques, L'ouverture est oblique, subquadrangulaire, la columelle est presque droite subtronquée à la base et terminée par un petit renflement subdeotiforme. Derrière cette columelle s'ouvre un petit ombilie fort étroit. Cette jolie coquille, qui est assez commune dans les terrains tertiaires de la Podolie, a quelquefois un pouce de diamêtre et à-peu-près autant de hauteur.

† 12. Troque cariné. Trochus carinatus. Borson.

T. testá oblique conicá; anfractibus planis, prope suturum obtuse

carinatis; rugis obliquis; apertura patula peristomate in basifi expanso.

Berson, Orittogr, piem. p. 84, nº 9, pl. 2, f. 2. Brong, Terr, sup. du Vicentin, p. 56, pl. 4, f. 5 a. b.

Habite... Fossile à la Superga, aux environs de Turin.

Cette coquille appartient très probablement au genre Turbo. 500 ouverture offre, en effet, presque tous les caractères du Turbo rugosus; elle est discoïde, aplatie, conique, pointue au sommet et composée d'un petit nombre de tours anguleux à la circonte rence, et dont le dernier est beaucoup plus grand en proportion que les autres. Ce dernier tour offre ordinairement deux cart nes; l'une, supérieure, est la continuation de l'angle des tout précédens, et l'autre, inférieure, circonscrit la base. Cette basé est aplatie et envahie presque tout cutière par une large pansion du bord gauche. Cette callosité, comparable à celle Turbo rugosus est en proportion beaucoup plus grande. L'out verture est tres oblique, presque horizontale et arrondie au fond Pour sa forme extérieure, cette espèce présente quelque ans logie avec une coquille vivant actuellement dans les mers Pérou; mais, néanmoins, il reste entre ces dent espèces caractères qui les font très facilement distinguer. Les grande individus ent 40 millim. de diamètre et 30 de hauteur.

## † 13. Troque de Bosc. Trochus Boscianus. Brong.

T. testa perfectè conica, super anfractibus seriebus tuberculos elongatorum senis; binis inferioribus proeminentibus.

Brong, Terr. sup. du Vicentin. p. 56. pl. 2. f. xx. Basterot. Mém. sur les foss, du S. O. de la France, p. 33. nº 3.

Habite... Fossile aux euvirous de Dax et dans le Vicentin.

Jolie espèce de Troque qui se rapproche un peu du Trochus che nularis de Lamarck. Il est allongé, conique, très pointu, é politic à la base; sa spire compte huit à neuf tours dout le bord inferieur saillant, au-dessus de la suture est créncle avec élégance. Le surface est ornée de stries transverses granuleuses, dont l'une plus grosse que les autres borde en dessous la suture. Le dernier les est finement striée en dessous. Il est aplati de ce côté et présente aucune trace d'ombilie. L'ouverture est quadrangulaire elle est peu oblique; sa columelle est simple, droite et légète ment tordue dans sa longueur. Cette jolie espèce, assez ray dans les collections, a 17 millim, de diamètre et 24 de hautent.

## † 14. Troque de Lucas. Trochus Lucasianus. Brong.

T. testà conicà, basi paululum coarctatà; super anfractibus serie tuberculorum duplici.

Brong. Terr. sup. du Vicentin. p. 55. pl. 2. f. 6.

Habite ... Fossile à Castel-Comberto.

Espèce fort remarquable, qui est alloogée, conique et qui offre ce earaetère particulier d'avoir la spire convexe dans son ensemble. Cette espèce a quelques rapports avec les grands individus du Trochus monilifer des environs de Paris; mais il cu a davantage encore, Pour les caractères de l'ouverture, avec une belle espèce qui se trouve dans les terrains tertiaires inférieurs aux environs de Valogne, dé-Partement de la Manche. Le Trochus lucasianus est couique, plus long que large. Ses tours sont aplatis, nombreux, fort étroits, presque conjoints, et réunis par une suture superficielle et créoelée. Ce qui distingue surtont cette espèce, c'est que la surface de ses tuurs Présente deux rangées de très gros tubereules obtus et oblongs. Le dernier tour est anguleux à la circouférence, aplati, et finement strié en dessous. L'ouverture est quadrangulaire et transverse plus large que haute; la columelle est très courte, subitement tronquée à la base, et porte à son extrémité un énorme tubercule arrondi qui envahit presque toute sa longueur. Cette coquille a 35 millimètres de diamètre et 45 de hauteur.

# † 15. Troque fendu. Trochus duplicatus. Sow.

T. testá conicá, basi convexá; anfractibus 6 subvoncavis, obliquis, transversè striato utrinque tuberculosis, tuberculis acutis, inferioribus striis duabus profundioribus, duplicatis basi in costulas longitudinales productis; aperturá sublongitudinali, columellá elongatá.

Sow. Min. Conch. pl. 181. f. 5.

Roem. Verstein. nord. oolit. p. 149.

Habite... Fossile dans le terrain onlitique, en Angleterre, en Allemagne et en France.

Jolie espèce de Troque que l'on distingue facilement parmi tous ses congenéres. Il est conique et dilaté à la manière du Trochus niloticus. Ses tours sont creusés dans le milieu et bordés à la base par un bourrelet crénelé, profondément divisé cu deux par un petit sillon. Le dernier tour est légérement convexe vers le centre. Il est percé d'un ombilie et le bord de cet ombilie est chargé de créuelures obliques qui se recouvrent les unes les autres comme les tuiles d'un toit; tout le reste de la surface est lisse. L'ouverture est qua-

drangulaire, peu oblique; la columclle est droite, simple et trope quée à la base. Cette jolie espèce a 16 millimètres de diamètre el autant de hauteur.

### + 16. Troque obsolète. Trochus obsoletus. Roem.

T. testa conica, anfractibus tribus, lævibus, lateribus planis; umbilida nullo; apertura depresso ovata.

Ræm. Verstein. Nord oolit. p. 151. pl. 11. f. 5.

Habite dans le terrain oolitique du nord de l'Allemagne.

La petite eoquille décrite sous ce nom par M. Roemer a beaucoul d'analogie avec celle que l'on trouve assez fréquemment aux en virons de Bayeux; il y a cependant des différences suffisantes pout maintenir ces deux espèces. Celle-ci est fort petite, coulque aplatie à la base et composée de trois tours lisses, aplatis, conjoins dont le dernier est anguleux à la circonférence. L'ouverture el petite, subovalaire, un peu plus large que haute. Cette petité coquille a 5 à 6 millimètres de hanteur et de largeur.

## † 17. Troque perlé. Trochus margaritaceus. Desh.

T. testá conicá, basi dilatatá, apice acutá, internè planá; anfraeli bus planis quadriseriatim granulosis, ultimo anfractu ad peripheriam angulato subtus lavigato; aperturá obliquá, quadrangulari columellá brevi basi callo lato instructá; marginibus acutis.

Desh. Coq. foss. de Paris. 1. App. 232. nº 4. pl. 28. f. 7. 8. 9. Habite... Fossile aux environs de Paris, à Valmonduis et à l'achapelle, près Senlis.

Tres jolie espèce de Troques, l'une des plus rares des environs Paris; par sa forme et son vulume, elle se rapproche du chus maculatus de Chemnitz. Elle est régulièrement conique, peu-près aussi haute que large; ses tours sont nombreux, aplatis, à suture très superficielle et à peine distincte. La sur face de chaque tour présente quatre rangées de granulations r gulières, dont l'une, celle de la base, est presque toujours un pa plus grosse que les antres; le dernier tour est anguleux à la gr conférence, et ec qui distingne éminemment cette espèce. que ce deruier tour est complétement lisse en dessous, et ne presente aucune trace d'ombilic. L'ouverture quadrangulaire oblique, un peu plus haute que large; la columelle porte vers base un énirme tubercule dont la base est séparée du bord droit par une échancrure assez profonde. Si Pou regarde à l'intérieur Pouverture, on remarque une crète saillante se contuurnant au tour de la base de la columelle et séparée d'elle par une gontlier

assez large. Cette belle espèce a 40 millimètres de diamètre, et 45 de hauteur.

## † 18. Troque mitré. Trochus mitratus. Desh.

T. lestá conicá, apice acutá, basi dilatatá, planá; anfractibus angustis, planis, quadrisulcatis, sulcis inæqualibus, subgranulosis et longitudinaliter oblique tenuissimè striatis, aperturá quadrangulari columellá basi dilatatá et truncatá; marginibus acutis.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 233. nº 5. pl. 27. f. 6-8. 12-14. Habite...Fossile dans les calcaires grossiers des environs de Paris, à

Parne et à Mouchy-le-Châtel.

Celle-ei est certainement la plus rare de toutes celles qui sont connues aux environs de Paris; elle a de l'analogie avec le Trochus virgatus, mais elle s'en distingue essentiellement par tous ses earactères spécifiques : elle est allongée, conique, très pointue au sommet, composée d'un grand nombre de tours fort aplatis, conjoints et chargés de trois, ou quatre sillons transverses, dont l'inférieur est le plus gros. Ces sillons sont grauuleux dans la plupart des individus; ils le sont toujours dans le jeune âge, mais les granulations ont une tendance à s'essacer sur les derniers tours des individus les plus vieux. Le dernier tour est anguleux à sa circonlérence, il est finement strié en dessous et à peine convexe de ce côté. L'ouverture est quadrangulaire, déprimée, plus large que haute; la columelle est fort courte, et elle porte sur le milieu de sa longueur, un gros pli tordu, dont la base fait saillie en dehors. Cette belle espèce conserve des traces de sa première coloration qui consiste comme dans le Trochus virgatus en grandes flammules d'un rouge terreux pâle, sur un fond blanc. Le plus grand individu que nous ayons à 30 millimètres de diamètre et de 30 de hauteur.

# Troque à cordelettes. Trochus funiculosus. Desh.

T. testà conica, elongata, apice acuta, basi dilatata, planà, lavigata; anfractibus planis, transversim et regulariter quadrisulcatis; sulcis aqualibus, profundis; apertura quadrangulari; columella brevi, contorta basi dilatata et truncata.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 234. n° 6. pl. 27. f. 4. 5.

Habite . . . Fossile à Mouchy, dans le calcaire grossier.

Espèce singulière, très allongée, et à spire très aiguë. Cette spire compte un assez grand nombre de tours très étroits, sur lesquels sont disposés et avec régularité trois on quatre cordelettes transverses, presque égales, très régulières et fort rapprochèes les uues des

autres. Le dernier tour est très anguleux à la circonférence, aplais en dessous et lisse. L'ouverture est fort petite, quadrangulaire peu plus large que hante. La columelle est courte, épaisse, trop quée à la base, et portant à son extrémité un tubercule plicifornée assez gros, et faisant saillie an-dehors. Cette petite coquille, fort rare a 13 millimètres de diamètre et 15 d hauteur.

## + 2c. Troque de Lamarck. Trochus Lamarckii. Desh.

T. testá elongato-conicá, apice acutá; anfractibus planis transsersis striatis, basi prominulis; ultimo ad periphæriam carinato, subjit plano, subperforato, transversim inæqualiter striato; apertura quadrangulari; columellá angustá, simplici, continua.

An Trochus subcarinatus? Lamek. Anu. du mus. t. 4. An Trochus sulcatus? Id. Ann. du mus. p. 49. nº 3.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 234, nº 7, pl. 27, f. 10, 11.
Habite... Fossile à Grignon, à Parne, à Mouchy-le-Châtel, asset fréquent dans les calcaires grossiers des environs de Paris.

Lamarck confondait sous les noms de Trochus subcarinatus et d' Trochus sulcatus les variétés de plusieurs espèces qu'il était im possible de rapporter d'une manière exacte à un nom spécifique plutôt qu'à l'autre. Pour faire cesser toute confusion, nous avogi consacré, à l'une des espèces, le nom du célèbre naturaliste qui rendu de si éminens services à la botanique et à la zoologie Cette coquille est allongée, régulièrement couique, très point au sommet, et composée d'un grand nombre de tours aplatis, ca rénés à la base et dont la carene est saillante au-dessus de la sit ture. Toute la surface des tours est fincment et régulièrement striée; le dernier tour est caréné à la circonférence, il est aplati dessous, très finement strié, et présente derrière la colume une fente ombiticale, extremement petite. L'onverture est que drangulaire, à-peu-près aussi haute que large; la columelle droite, simple, et forme le côté le plus court de l'onverture grands individus de cette jolie espèce out 12 millimètres de dis mètre, et 15 de hauteur.

### † 21. Troque patellé. Trochus patellatus. Desh.

T. testá orbiculato-depressa, eonied, brevi, basi dilatata; anfrach bus angustis, planis oblique et longitudinaliter subplicatis, plivi irregularibus; ultimo anfractu ad periphæriam angulato, subplicato, læviter striato; aperturá depressa, subquadran gulari; margine externo repando.

Desh. Coq. de Paris, t. 2. p. 240. uº 15. pl. 31. f. 5. 6. 7.

Habite. .. Fossile aux envirous de Paris, à Valmondois, à Acy et à Tancrou.

Espèce fort intéressante et qui avoisiue à certains égards le Trochus indicus de Lamarck. Elle est orbiculaire, discoïde, obtuse au sommet, à spire courte, composée de six ou sept tours aplatis, conjoints, et dont le dernier à une circonférence extrêmement aigue, mais non prolongée en une lamelle mince, comme celle du Trochus iadicus. Le dernier tour très dilaté est concave en dessous, et il est percé an centre d'un assez large ombilie infundibuliforme; l'ouverture est aplatie, presque horizontale, ovale, transverse, et a beaucoup de ressemblance avec celle du Trochus ogglutinons. La surface extérieure est lisse, ou irrégulièrement rugueuse, mais les rugosités sont très obsolètes, et quelquefois disparaissent entièrement. Cette espèce fort rare à 30 millimètres de diamètre et 15 de hauteur.

# † 22. Troque élancé. Trochus elatus. Desh.

T. testà elongatà apice acutà, basi angustà; anfractibus concaviusculis, basi angulatis, transversim tenuissimè striatis; angulo crenato; striis equalibus; ultimo anfractu ad periphæriam angulato, basi plano, striato, umbilicato; apertura quadrangulari; columella sinaplici, continua.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 235. no 8. pl. 29. f. 5-8.

Habile... Fossile dans les calcaires grossiers des environs de Paris, à Mouchy-le-Château.

Cette coquille est l'une des plus turriculées du genre troque. Elle est conique, très aiguë au sommet et composée de huit à neuf tours aplatis, caréués à la base et rentrant les uns dans les autres, à la manière de ceux du Turritella imbricataria. L'angle des tours est crénelé, et le reste de leur surface est très finement strié; le dernier tour est très aplati en de sous, et il est percé d'un petit ombilic étroit qui quelquefois est obstrué par une petite callosité columellaire; l'ouverture est quadrangulaire, aussi haute que large et peu oblique. Il y a des individus qui conservent des reste de leur coloration, qui consiste en fines linéoles d'un beau blanc sur un fond d'un jaune ocracé. Cette jolie espèce a 9 millimètres de diamètre et 13 de hauteur.

# † 23. Troque pain. Trochus minutus. Desh.

T. testá conico-depressá, minimá, apice obtusá, basi dilatatá; anfractibus planis, longitudinaliter plicatis: ultimo ad periphæriom angulato, in medio umbilicato, bistriato, angulo marginali avil tissimo: aperturâ minimâ, obliquată, depressă.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 239. nº 14. pl. 29. f. 15-18.

Habite... Fossile aux environs de Paris et Betz.

Celle-ci est une des plus petites espèces que nous connaissions; elle a quelque analogie avec le Troclus patellatus, mais elle se distingue nettement de toutes ses congénères; elle est discoïde, aplatie, obtuse au sommet, formée de cinq tours régulièrement plissés el rayonuant. Ces plis aboutissent à la circonférence très aigué du dernier tour. En dessous, ce dernier tour est lisse, plat, et mémber légèrement concave, et son centre est percé d'un ombilie infundibuliforme assez grand. L'ouverture est subquadrangulaire, et elle est fort oblique. Cette petite espèce a cinq ou six millimètres de diamètre et à-peu-près autant de hauteur.

### † 24. Troque sillonné. Trochus sulcatus. Lamk.

T. testa conica, apiec acuta, transversim tenuè sulcata; anfractible planis, sutura canaliculata separatis; ultimo ad periphæriam or gulato; apertura quadrangulari, obliqua; columella simplici continua.

Var. a. Desh. Testá longiore, anfractibus basi prominulis, subc<sup>atr</sup> natis.

An trochus sulcatus? Lamk. Ann. du mus. t. 4. p. 49. nº 3. t. ?

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 236. nº 9 pl. 29. f. 1. 2. 3. 4 Habite... Fossile aux environs de Paris, à Parne, à Grigo<sup>op</sup>

Mouchy-lc-Châtel, etc.

Belle espèce, très distincte de toutes celles que l'on trouve aux el virons de Paris; elle est régulièrement conique, à spire très aigui composée de sept à huit tours très aplatis, sur lesquels se troit vent disposés avec une grande régularité six ou sept sillons traps verses simples et tranchans. Dans la plupart des individus, suture est débordée par l'angle de la base des tours. Le dernie tour est convexe en dessous; il est sillonué comme en dessils présente derrière la columelle une petite fente ombilicale for étroite. La columelle est oblique, faiblement tordue dans sa loir gueur et subtronquée à sa base. Cette espèce très élégante a dix publishères de diamètre et douze de hauteur.

#### MONODONTE. (Monodonta.)

Coquille ovale ou conoïde. Ouverture entière, arrondie; à bords désunis supérieurement. Columelle arquée, tronquée à sa base. Un opercule.

Testa ovata vel conoidea. Apertura integra, rotundata; marginibus superne disjunctis. Columella arcuata, basi truncata. Operculum.

Order Order Des Monodontes tiennent en quelque sorte le milieu, par leurs rapports, entre les Troques et les Turbos. En effet, ees eoquilles doivent se distinguer des Troques, principalement parce que leur ouverture est plus arrondie, e'est-àdire n'est point ou presque point déprimée, et on ne devra pas les confondre avec les Turbos, leur columelle, tronquée à sa base, formant dans l'ouverture une saillie dentiforme qui les caractérise. Ainsi, c'est par la forme de leur ouverture que les Monodontes se distinguent des Troques, et c'est par celle de leur columelle qu'elles différent des Turbos.

Toutes les Monodontes sont des coquilles marines, obliques Sur le plan de leur base, à spire plus ou moins élevée, les unes unutiques, les autres tubereuleuses. Il y en a qui ont le bord droit comme doublé et sillonné assez fortement dans l'intérieur ; dans

d'autres, ee bord est simple. animal de ces coquilles a un pied elliptique, court, cilié, et Indui latéralement de quelques filets longs, subeiliés; deux tentacules longs, aigus, couverts de filets piliformes: les yeux à leur base extérieure, élevés sur des pédieules courts; et un opercule <sup>orbiculaire</sup>, minee, corné, attaché à son pied. Adans. Seneg. p. 180. t. 12. Osilin.

## ESPÈCES.

# 1. Monodonte bicolore. Monodonta bicolor. Lamk.

M. testá oblique pyramidatá, imperforatá, tuberculis echinatá, infernè alba, supernè nigricante; ultimi anfractus tuberculis majoribus transpersim biseriatis et fuscatis; labro intús sulcato.

Habite... Mon cabinet. C'est la seule que nous connaissions de te genre dont la troncature de la columelle soit médiocre. Elle tient à la suivante par ses rapports. Diam. de la base, 17 lignes; hau teur parcille.

## 2. Monodonte pagode. Monodonta pagodus. Lamk. (1)

M. testá oblique conicá, contabulatá, imperforatá, tuberculis celár natá, longitudinaliter costatá, transversim sulcatá griseofuse cente; costis in tuberculo elongata compressa extra margines spirarum productis; infimá facie albidá; concentrice sulcatá, por pillosá.

Turbo pagodus. Lin. Syst. nat. ed. 12, p. 1234. Gruel. p. 3591 11. 52.

Lister. Conch. t. 644. f. 36.

Rumph. Mus. t. 21, fig. D.

Petiv. Amb. t. 10. f. 8.

Gualt. Test. t. 62, fig. B. C.

D'Argenv. Conch. pl. 8. fig. A.

Favanne. Conch. pl. 12. fig. A.

Seba. Mus. 3, t. 60. f. 3.

Knorr. Vergn. 1. t. 25. f. 3. 4.

Trochus pagodus. Chemn. Conch. 5. t. 163. f. 1541. 1542.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 762.

\* Klein. Ostrac. pl. 2. f. 37.

\* Gevens. Conch. Cab. f. 64. 65.

(1) Cette coquille n'est point nacrée à l'intérieur comme les autres Monodontes; sa columelle est aplatic comme celle des littorines, et son opercule corné est tout-à-fait semblable à celle du Littorina littorea. L'animal représenté par MM. Quoy d'alimard diffère de celui des autres espèces de Monodontes pala position des yeux, et ressemble en cela aux Littorines. conséquence de ces observations, nous proposons de faire passe cette espèce dans le genre Littorine. L'ouvrage que nous venous de citer vient lui-même à l'appui de notre opinion. Les auteurs ont fort éloigné les Littorines et la Monodoute pagode; mais suffit pour se convaincre de leur ressemblance de rapprocher planche 33 de la planche 36 de l'ouvrage cité. Les deux espèces suivantes : M. tectum persicum et M. papillosa, offrant mêmes caractères que le Pagodus, doivent aller avec lui par les Littorines.

- \* Lin. Mus. Ulric. p. 654.
- \* Born. Mus. p. 345.
- Schrot. Einl. t. 2. p. 16.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 627. nº 27.
- Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. pl. 62. f. 1 à 4.
- \* Trochus pagodus. Desh. Encycl. méth. vers, t. 3. p. 1079. nº
- Habite l'Océan des grandes Indes. Mon cabinet. Vulg. la Pagode ou le Toit chinois. Ses tours sont étagés par le prolongement des côtes tuberculifères; le dernier en offre deux rangées. Diam. de la base, 15 lignes; hauteur, 12 et demie.
- 3. Monodonte toit-persique. Monodonta tectum persicum. Lamk.
  - M. testá oblique conicá, acutá, imperforatá, tuberculis echinatá, cinereo-sucescente; tuberculis trapsversim seriatis ascendentibus, in ultimo anfractu biserialibus et obtusioribus; in superioribus acuminato-spinulosis; infimá facie papillosà.

Turbo tectum persicum. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1234. Gmel. p. 3591.

no II.

An Gualt. Test. t. 60. fig. M?

Favanne. Conch. pl. 13. fig. F.

Chemn. Conch. 5. t. 163. f. 1543. 1544.

- \* Gevens. Conch. Cab. pl. 9. f. 66.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 762.
- Liu. Mus. Ulric. p. 653.
- \* Schrot. Einl. t. 2. p. 15.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 826. nº 25.
- \* Trochus tectum persicum. Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1080.
- Habite la mer de l'Inde. Mon cabinet. Vulg. la Petite pagode. Diam. de la base, 8 lignes et demie; hauteur, 9.
- 4. Monodonte papilleuse. Monodonta papillosa. Lamk. (1)
  - M. testá oblique conicá, acutá, imperforatá, in fundo fuscescente Papillis albis echinata; papillis transversim triserintis: in ultimo anfractu quadriscriatis; infima facie concentrice papillosa; columella luteo-rufescente.
- (1) Si comme tout nous porte à le croire, la courte description de cette espèce est exacte, elle serait la même que le Trochus

\* Trochus grandinosus. Chemn. Coueli, t. 10. p. 291. pl. 169. f. 1630 Trochus grandmosus. Chenn. Conch. pl. 38.

Habite les mers de Timor. Mon cabinet. Elle avoisine la précédes mais elle en est distincte. Toutes ses papilles sont obtuses. Diam de la base, 11 lignes; hauteur pareille.

### 5. Monodonte coronaire. Monodonta coronaria. Lank

M. testa oblique conica, subturrità, imperforatà, scabra, tubercul minimis acutis multifariam coronata, alba, basi apiceque rosett anfractibus convexis, multicarinatis: carinis brevibus, tuberell feris; labio columellari rufescente.

Encyclop. pl. 447. f. 6. a b.

Habite... Mon cabinet. La figure citée représente un individ sommet fruste; dans de plus petits, la spire est pointue. Cette quille est peu épaisse. Diam. de la base, 11 lignes; longueur la coquille, 18.

### 6. Monodonte égyptienne. Monodonta ægyptiaca. Lamk.

M. testa orbiculato-conoidea, contabulata, transversim striata, fundo rubro costis longitudinalibus albis radiatá; infimá fat sulcis concentricis nigro-punctatis instructá; umbifico spirali.

Turbo declivis. Forsk. Ægypt. Descr. Anim. p. 126. nº 72. Trochus agaptius, Chemn. Conch. 5, t. 171, f. 1663, 1664. Trochus ægyptius. Gmel. p. 3573. nº 41.

\* Schrot, Einl. t. 1. p. 708. nº 75. pl. 8. f. 19?

\* Trochus declivis. Dillw. Cat. t. 2. p. 775. nº 38.

\* Trochus ægyptiacus. Des Encyl. méth. vers. t. 3. p. 1080. n° 29 Habite dans la mer Rouge, proche l'isthme de Snez. Mon cabite Jolie coquilte, à tours étagés, inclinés vers leur bord supérient

grandinosus de Chemuitz, dont il existe aussi une excellent figure dans le magnifique ouvrage de Martyn. D'après son ope cule et la nature de son test, cette coquille est pour nous véritable Littorine, se liant à ce genre par l'intermédiaire Turbo muricatus, qui incontestablement est une Littorine.

(1) Cette espèce, comme le témoigne la synonymie de marck lui-même, a été nommée Turbo declivis par Forskall. nom spécifique doit donc lui rester, quel que soit le genre où ou place; il faut en conséquence lui donner le nom de Monodonie declivis, dans le cas où l'on voudrait conserver ce genre défe tueux des Monodontes.

dent columellaire plus proéminente que dans les espèces qui précèdent. Diam. de la base, 9 lignes; hauteur, 7 trois quarts.

### 7. Monodonte grenat. Monodonta carchedonius. Lamk. (1)

M. testà ovato-abbrevintà, transversim sulcatà, einerco-rubente; ultimo anfractu costula cincto; penultimo sursum declivi, longitudinaliter costato; umbilico parvo; dente columellari prominulo.

Lister. Conch. t. 654. f. 54.

Favanne. Conch. pl. 8. fig. D. le grenat.

Chemn. Conch. 10. t. 165. f. 1583. 1584.

\* Schrot. Einl. t. 1.p. 789. nº 128.

Dillw. Cat. t. 2. p. 788. no 71. Trochus perlatus.

Dillw. Cat. t. 2. p. 708. no 71. 2700000 Find Habite,... Mon cabinet. Petite coquille assez singulière par l'avantdernier tour qui forme un toit incliné au-dessus du dernier; spire courte et pointue. Diam. de la base, 6 lignes trois quarts.

## 8. Monodonte lenticulaire. Monodonta modulus. Lamk.

M. testa suborbiculuri, oblique depressa, transversim striata, longitudinaliter obsoletè plienta, nibida, maculis purpureis adspersa; infima facie convexa, concentrice sulenta, umbilicata; dente columellari prominulo.

Trochus modulus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1228. Gmel. p. 3568. nº 8.

Lister, Conch. t. 653. f. 52.

Seba. Mus. 3. t. 55. f. 17.

(1) Il y a plusieurs observations à faire au sujet de cette espèce. Elle a été nommée Trochilus unidens par Chemnitz; elle doit donc devenir le Monodonta unidens. Cmelin, selon sa coutume, a fait plus d'une erreur; il trouve une bonne figure de l'espèce dans Lister, et il la rapporte comme variété du Trochus modulus. Il associe ensuite la coquille de Chemnitz avec une espèce toute différente sigurée dans le catalogue de Kaemmerer, y joint eucore la figure déjà citée de Lister, et fait de tout cela la variété γ du Trochus tectum; enfin, oubliant que la coquille de κ de Kaemmerer est déjà une variété du Trochustectum, il en fait une espèce sous le nom de Trochus perlatus. Dillwyn a eu tort d'accepter pour l'espèce de Chemnitz le nom de Trochus perlatus, et d'y laisser comme Gmelin de la confusion, tout en cherchant à la rectifier; car on y trouve à la-fois l'espèce de Kaemmerer et celle de Chemnitz.

Trochus lenticularis. Chemn. Couch. 5. t. 171. f. 1665.

Schro, Einl, in Couch. I. t. 8, fr. II.

- \* Gevens, Couch. Cab. pl. x3 f. x27.
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 757.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 775. no 37.

Habite les mers de la Barbade, selon Lister; la mer Rouge, selo Gmelin. Mon cabinet. Diam. transv., 7 lignes.

#### 9. Monodonte rétuse. Monodonta tectum. Lamk.

M. testá ovato-ventricosa, subperforata, plicis longitudinalibus era sis exarată, transversim striată rubroque punctată, albidă; spiri retusa.

Lister. Conch. t. 653. f. 5r.

D'Argeny, Conch. pl. 6, fig. Q.

Favanne. Conch. pl. 9. fig. M. 3. le Bossu.

Knorr. Vergn. 4. t. 6. f. 5.

Chemn. Couch. 5. t. 165. f. 1567. 1568.

Trochus tectum. Gmel. p. 3569. nº 16.

Monodonta retusa. Encyclop. pl. 447. f. 4. a. b.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 691.nº 28.

\* Trochus tectum. Dillw. cat. t. 2. p. 788. nº 70 exclusă variel. Habite... Mon cabinet. Coquille comme bossue, presque noduleus par ses gros plis. Ouverture très blanche, offrant une ligne qui part du sommet de la columelle; dent collumellaire de la mépr couleur. Diam. traus., 11 lignes.

### 10. Monodonte double-bouche. Monodonta labio. Lamb

M. testa ovato-conica, ventricosa, crassa, imperforata, transperio rugosa, rubro nigroque maculata; rugis nodulosis, labro dupli cato, intùs sulcato, albo.

Trochus labio. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1230, Gmel. p. 3578. no 76

Lister, Conch. t. 584. f. 42. et t. 645. f. 37. Bona.

Rumph. Mus. t. 21. fig. E.

petiv. Amb. t. rr. f. 2.

D'Argenv. Conch. pl. 6. fig. N.

Favanne. Conch. pl. 8. fig. A. 2.

Adans. Seneg. pl. 12. f. 2. le Retan.

Born. Mus. t. 12. f. 7. 8.

Chemin. Conch. 5 t. 166. f. 1579-1581.

Monodonta labio, Encyclop. pl. 447, f. 1, 2, b.

\* Gevens, Conch. Cab. pl. 18.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10, p. 759.

- \* Lin. Mus. Ulric. p. 649.
- \* Trochus labio. Schrot. Einl. t. 1. p. 667.
- \* Id. Brook. Intr. p. 123. pl. 7. f. 95.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 792. nº 80.
- \* Blainv. Malac. pl. 33, f. 4.
- \* Trochus labeo. Sow. Gener. of shells. f. 5.
- \* Trochus labio. Desh. Enely. méth. vers. t. 3. p. 1080. nº 30.
- Habite l'Océan atlantique, sur les côtes d'Afrique, etc. Mon cabinet. Coquille épaisse, un peu conique, à tours convexes, ceinte de cordelettes noueuses, et remarquable par son ouverture. Sa dent columellaire est très saillante. Vulg. la Bouehe double granuleuse. Diam. transv. 15 lignes; longueur 18.

## Monodonte australe. Monodonta australis. Lamk.

M. testá ovato-eonoideá, ventricosá, imperforatá, crassiusculá, cinguliferà, nitida, virente; cingulis planis lævibus intensè viridis et albo tessellatis; anfractibus convexis; aperturá albá; labro duplicato, intius sulcato.

Favanne. Conch. pl. 8. fig. A r. le Ratelier.

Chenin. Conch. 11. t. 196. f. 1890. 1891.

- Prochus labio var. Dillw. Cat. 1. 2. p. 792. no 69.
- Trochus australis. Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1081. nº 31.
- Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cablnet. Jolic coquille luisante, eingulifère, et élégamment parquetée de vert et de blanc. Diam. de la base, 13 lignes, longueur 14 et demie.

# 12. Monodonte canalifère. Monodonta canalifera. Lamk.

M. testá subglobosá, imperforatá, transverse striatá et fasciata, nilida, violaceseente; fasciis angustis creberrimis rubro et cæruleo articulatis; apertură albii; eolumellă plană, eanali parallelo instructà; labro duplicato, intus sulcato.

Encyclop. pl. 447. f. 5. a. b.

Trochus canaliferus. Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1081.

Habite .... Mon cabinet. Coquille rare, très jolie, agréablement fasciée, remarquable par le canal de sa columelle. Diamètre transversal, it lignes.

Monodonte verte. Monodonta viridis. Lamk.

M. testá ovato-globosa, imperforatá, transversim sulcatá, virente; TOME IX. 12

sulcis elevatis angustis remortiusculis intensè viridibus; fauce at genteà; columeltà obsoletè eanaliculatà; labro semiduplical intits crenato.

Encyclop. pl. 447. f. 2. a. b.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Celle-cli d'une coloration moins brillante que celle qui précède, y tien par certains rapports; car elle offre l'ébauche d'un canal sur li bord columellaire. En outre, la duplicature de son bord droit pe se prolongeant pas jusqu'au milieu de ce bord, semble de mème être imparfaite ou avortée. Sa spire est courte, quoique peu plus allongée que dans la précédente. Diam. de la base, 11 lignes.

14. Monodonte fraise. Monodonta fragaroides. Lamk. (1)

M. testá ovato-conoideá, imperforatá, solidá, glabrá, albido-listescente; maculis nigris oblongis variis conferiis transversim si riatis; anfractibus convexis; fauce margaritaceá; labro simplificissimo.

(1) Sous le nom de Trochus turbinatus, Born a établi un espèce qui, en la rectifiant, nous paraît être la même que celle ci. Il prend ensuite une variété de la même espèce, et lui donne le nom de Trochus tessulatus. On nous objectera sans doute Born signale dans son tessulatus un ombilic très petit qui n'exist pas dans l'autre; mais nous répondrons qu'il n'est pas très fat de trouver des individus qui, dans le Turbinatus, ont accident tellement une petite fente ombilicale. Nnus devons examination actuellement le Trochus turbinatus. Born y rapporte évidemne deux espèces qu'il cite dans Lister et dans Gèves, en suppr mant ces deux citations de sa synonymie, l'espèce de Born 60% respond exactement au Monodonta fraguroides de Lamaro Chemnitz a trop imité Born et n'a fait qu'ajouter à la confusion en joignant à ses citations synonymiques des figures pl nombreuses des deux espèces; mais si l'on veut en faire le part, celles qui se rapportent au Turbinatus sont beaucoup nombreuses que celles qui appartiennent à l'autre espèce. figures de Chennitz penvent servir à rectifier son espèce: il évident que les figures 1583, 1584 représentent le Trochus binatus, et en même temps, comme nous l'avons dit, le Troche

Lister. Conch. t. 642. f. 53. 54. Klein, Ostrac, tentam. pl. a. f. 53. 54. Bonanni, Recr. 3. f. 201. Gualt. Test. t. 65. fig. D, E. G.

lessulatus de Born; mais les figures 1585, 1586 et 1587 n'ont aucun rapport avec les premières. L'une d'elles, 1585, pourrait se rapporter au Trochus divaricatus de Linné. Chemnitz a cu le tort d'introduire dans son espèce l'Osilin d'Adanson, qui a en effet beaucoup de ressemblance avec elle, mais qui est ce-Pendant bien distincte par ses caractères. Ce qui nous a paru singulier, c'est que Chemnitz ne cite dans sa synonymie que le Prochus tessulatus de Born, et ne mentionne pas son Trochus turbinatus, quoiqu'il ajoute à la synonymie de cette première espece tonte celle de la seconde. Guelin a imité entièrement Chemnitz; seulement il sépare de la synonymie de cet auteur la figure 7, pl. 10 de Knorr, et fait pour elle, et bien à tort, une espèce 7, pl. 10 de Knorr, et fait pour enc, citrinus, et ce qui particulière, sous le nom de Trochus citrinus, et ce qui est curieux, e'est que Gmelin, en etablissant son Trochus citriuns de leux, c'est que Gmelm, en etablissant de l'est que déjà il a introduit cette même figure de Knorr à dens son catalogue, ti<sub>tre</sub> de variété du *Trochus labeo*. Dillwyn, dans son catalogue, distingue les deux espèces de Born, et reprend les deux noms de con de cel auteur, comme cela est juste; mais il est pour nous évident que les deux espèces de Dillwyn doivent être confondues. Mons sompeonnons cependant, d'après quelques mots de leurs descriptions de leurs description de leurs description de leurs description de leurs de descriptions, que les auteurs qui ont admis le Trochus tessellatus ont entendu une espèce bien distincte du turbinatus. Le tessellatus serait le même que le Monodonta Draparnaudi de M. payraudeau. Si l'on admet avec nous un léger changement, on pourra conserver le Trochus tessulatus dans la nomenclature; uais dans tous les cas, le nom de Fragaroides devra être changé contre celui de Turbinatus de Born. Il serait possible, comme le pense M. Philippi, que le Monodonta articulata de Lamarck soit la même espèce que le Monodonta aruculum de la même espèce que le Tessulatus ou Draparnaudi; mais nous n'osons l'affirmer; car Lamarek regarde son espèce comme inédite, et lui qui a cité l'ouvrage de Gèves dans différentes occasions, n'aurait pas sans doute oublié les bonnes figures qui s'y trouvent de l'espèce en question.

An Osilin? Adam, Seneg. pl. 12. f. 1.

Knorr, Vergn. 1, t. 10, f. 6.

Chemn. Conch. 5. t. 166. f. 1583. 1584.

Habite dans la Méditerranée, Mon cabinet, C'est une variété du 🏗 tessellatus pour Gmelin. Vul. la Fraise sauvage, Diamètre de base, 13 lignes et demie.

### 15. Menodonte multicarinée. Monodonta constricte Lamk.

Del. 36. f.ii.

M. testa ovato-conoidea, imperforata, transverse carinata, cinero ct nigro nebulosa; carinis pluribus elatis remotiusculis, in ultim anfractu septenis ; labro intiis sulcato, margine crenato.

Vrechus constrictus ex. D. Macleay.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près de l'île de Die men; communiquée par M. Macleay. Mon cabinet. Ses carelles la distinguent éminemment. Diamètre de la base, 10 lignes quarts.

### 16. Monodonte tricarinée. Monodonta tricarinata. Lamb

Del 36.18.

M. testà globoso-conoidea, imperforatà, transversim carinatà et sun anto arrando de sun anto arrando de sun anto arrando de sun arrando de su cato-granulosa; rubente, albo et nigro maculata; anfractible convexis ultimo carinis tribus præcipuis cincto; spira brevi. Trochus quadricarinatus.. Chemn. Conch. t. 11. p. 67. pl. fig. 1392. 1393.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 793. nº 82.

Habite.... Mon cabinet. Diamètre de la base, 10 lignes 3 quaris

### 17. Monodonte articulée. Monodonta articulata. Lamk.

Del. 36.f.g.

M. testá conoidea, inferne dilatata, ætate imperforata, lævi, lide violacca, longitudinaliter lineolis tenuissimis rubentibus literaturalis angusticalis angus cingulis angustis albo et rubro articulatis; anfractibus valdè vexis.

Habite.... Mon cabinet, Jolie coquille, qui me paraît encore dite. Diamètre de la base, 10 lignes un quart.

### 18. Monodonte demi-deuil. Monodonta lugubris. Lamb

Erl. 36 1.7 = M. la Comma.

To Mike.

M. testá globoso-conicá, subperforatá, glabrá, nigrá, prope brum infernèque luteo-virente, supernè margaritaced; spo brevi, acutá; labro simplici.

Habite les mers de l'Ile-de-France, Mon cabinet, Diam, de la bare 9 lignes.

### 19. Monodonte ponctuée. Monodonta punctulata. Lamk.

M. testà globoso-conoideà, imperforatà, tenuiter striatà, fuscescente; punctis minimis lutescentibus sparsis; spirà brevi.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Diamètre de la base, 6 lignes et demie.

### <sup>20</sup>. Monodonte canaliculée. Monodonta eanalieulata. Lamk.

M. testá abbreviato conoidea, ventricosa, umbilicata, transversin sulcata, lutco-rufescente, sulcis prominulis transverse striatis: superiore elatiore; suturis concavo-canaliculatis.

Habite... Mon cabinet, Le sillon supérieur de chaque tour étant plus élevé que les autres, et près de la suture, fait paraître celle-ei enfoucée et comme canaliculée. Diamètre de la base, 6 lignes et demie.

## <sup>21</sup>. Monodonte semi-noire. Monodonta seminigra. Lamk.

M. testà oblique conica, imperforata, laviuscula, infernè nigrà,
supernè albà; dente columellari albo; labro simplici.
Habila la mor Pacifique, sur les rivages de l'ile d'Othari, Mon es-

Habite la mer Pacifique, sur les rivages de l'île d'Othaïti. Mon eabinet. La reine de cette île en fait des boucles d'oreille. La columelle est très courte. Diam, de la base, 5 lignes un quart; longueur, 7 lignes et demic.

## 22. Monodonte rose. Monodonta rosea. Lamk.

M. testá obliquè conicá, subturritá, imperforatá, lævi, nitidá, supernè rubrá, infernè rosco-violacescente; lineis albis tennis-simis distantibus transversis; anfractibus convexo-planulatis labro simplici, crassiusculo.

Habite les mers de la Nouvelle-Holiande. M. de Labillardière et Pèron. Mou cabinet. Outre les lignes blanches mentionnées cidessus, quelques individus offrent des linéoles rougeâtres longitudiuales et très obliques. Ouverture d'un nacré verdâtre. Longueur, près de 13 ligues.

## 23. Monodonte rayée. Monodonta lineata.

M. testá obliquè conicá, subturritá; imperforatá, lævigatá, griseorubente; lineis longitudinalibus undatis albis distantibus; anfractibus convexo-planulatis; labro simplici.

de la précèdente par sa forme. Longueur, 10 lignes et demie.

37.4.4.

### †24. Monodonte marquetée. Monodonta tessellata. Desp

M. testá turbinato-trochiformi, apice acutá, basi dilatatá, tra versim striata, albo-griseà vel violacescente, aliquando nigrescente lineis tenuissimis longitudinaliter rubris picta, cingulis transid sis angustis albo rubroque articulatis; anfractibus convexis; turá subrotundá, argentea; columella contortá subunido tatà.

Trochus tessellatus pars. Ghemn. Conch. t. 5. p. 63. Trochus. Geves. Conch. pl. 20. f. 195. a. b. 196. a. b, 200. 2011

a.b. Monodonta Draparnaudii. Payr. Cat. p. 131. nº 272. pl. 6. f. 1

Trochus tessellatus. Desh. Expéd. de Morce. 2001. p. 120.

Trochus articulatus. Philip. Enum. moll. Sicil. p. 177. no 8.

Habite la Méditerranée où il est commun.

Nous avons déjà parlé de cette espèce dans la note relative all nodonta fragarioides de Lamarek, et nous y renvoyons. Si complete le pense M. Philippi cette coquille est la même que le Monodo articulata de Lamarck, le uom que nous adoptons ne devra être changé, parce qu'il est le plus ancien. Cette jolie espire comme nous l'avons vu , a été confondue par Gmelin et les alles auteurs avec le Turbinatus, Elle se distingue cependant ares cilité : elle est conoïde , pointne au sommet , composee de sep huit tours dont les premiers sont striés strausversalement, que les derniers le sont à peine. La coquille est en proportion étroite et plus longue que le Turbinatus. L'onverture est subclif laire, très obseurément subquadrangulaire; elle est naerée et bord est épaissi à l'intérieur. La columelle est quelquefois per rée à la base, le plus souvent elle est elose Cette eolumelle est quée dans sa longueur et tronquée à la base, mais la troncal est petite. Les couleurs sont variables, le plus souvent la coupert blanchètre resiste l' est blanchâtre, peinte d'un grand nombre de linéoles rouges, lour tudinales interrompues par quelques zones transverses étroites lesquelles se disposent avec régularité les taches quadrangulair blanches et rouges. Il y a des variétés grisâtres, violâtres ou nois qui ont les couleurs disposées de la même manière. La longuelle de 32 millim.; la largeur de 26.

#### + 25. Monodonte osilin. Monodonta osilin. Adans.

M. testa turbinato-conoïdea, transversim substriatá, nigra albo

teove sparsim panetata, imperforata; apertara obliquissima, intus argentea; columella, ob'ique arcuata, basi subtranoata.

L'Osilin. Adans. Seneg. p. 178, pl. 12.

Trochus tigrinus, Chemn. Conch. 1, 5, p. 53, pl. 165, f. 1566.

Trochus merula. Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 795, nº 86.

Trochus tessellatus. Var. D. Gmel. p. 3583, no 106.

Habite les mers du Senégal (Adanson, M Petit).

Espèce confonduc par Dillwyn avec le Trochus merula de Linné dont elle se distingue avec la plus grande faeilité. Sous le nom de Monodonta punctulata, Lamarck a inscrit, sous le nº 19, nne espèce qui paraît très voisine de celle-ci, si elle ne lui est identique. N'ayant pu vérifier l'espèce de Lamarck dont la description est trop concise et n'est point accom paguée de synonymie, nous n'avons pu nous assurer si elle est la même que celle d'Adanson. L'Osilin est une coquille subtrochiforme presque toujours obtuse au sommet qui est dénudé profondément et sur laquelle se montre une nacre d'un assez beau jaune. Dans les individus bien frais on remarque sur la surface quelques stries transverses peu apparentes. L'ouverture est d'une nacre argentée à l'intérieur; son bord droit est décurreut sur la circonférence et son extrémité fort mince est bordée d'une zonc noire. La columelle est courte, fortement arquée et terminée à la base par une petite troncature dentiforme. A l'extérieur toute cette coquille est d'un noir brunâtre très sonce et parsemée d'un petit nombre de points irrégulièrement épars blancs au jaunâtres. La longueur est de 23 millim, et la largeur de 20.

#### Espèce fossile.

## † 1. Monodonte parisienne. Monodonta parisiensis. Desh.

M. testá ovatá, subglobulosá, apiee conicá, basi rotundatá; anfractibus convexis, suturā undulatá separatis, transversim sulcatis sulcis granulosis, granulis quadratis rubentibus; ultimo anfractu magno, convexo; aperturá rotundatá; columellá arcuatá, basi truncatá, labro acuto.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 248. n° 1. pl. 32. f. 8. 9.

Habite... Fossile aux environs de Paris à Valmondois et à Tancrou. Elle est la première qui ait été déconverte aux environs de Paris. Elle a assez le port du Monodonta labeo, mais sa troncature co-

lumellaire a beaucoup de ressemblance [avec celle du Monodons modulus. La coquille est turbiniforme pointne au sommet, le tours convexes sont ornés de côtes transverses régulières découpée en granulations aplaties. L'ouverture est circulaire, la coluneile est imperforée arquée dans sa longueur et subitement échaucrée à la base. Cette espèce très rare a 23 millim, de longueur et 20 de large.

#### TURBO. (Turbo.)

Coquille conoïde ou subturriculée; à pourtour jamais comprimé. Ouverture entière, arrondie, non modifiée l'avant-dernier tour, à bords désunis dans leur partie superieure. Columelle arquée, aplatie, sans troncature à sa base Un opercule.

Testa conoide<mark>a vel subturrita; periphæriå nung<sup>ual</sup> compresså. Apertura integra, rotundata, penultimo <sup>all</sup> fractu non deformata; marginibus supernè disjunctis. Co<sup>lli</sup> mella arcuata, planulata, basi non truncata. Operculu<sup>m</sup></mark>

OBSERVATIONS. — Les Turbos ou Sabots sont des coquillagés marius très variés, fort nombreux en espèces, que l'on connostrulg airement sous le nom de Limaçons à bouche ronde. Ils offrent nue coquille solide, souvent remarquable par son épaisseur, agréablement diversifiée dans chaque espèce par les couleurs dont ellicit est ornée, et qui offre souvent une nacre très brillante. Ses tous étant constantment arrondis, son pourtour n'est jamais comprimé ou tranchant. Elle repose entièrement ou presque entièrement sur son ouverture, et son axe est engénéral plus fortement inclinique celui des Troques.

Les Turbos ont de grands rapports avec les Monodoutes; mais ils en dissèrent essentiellement en ce que leur columelle n'est jamais tronquée à son extrémité inférieure, cette extrémité pe constituant point une dent saillante dans l'ouverture, et se son dant insensiblement dans le bord droit, ce qui est très dissérent

TURBO. 185

dans les Monodontes; leur ouverture n'est point échancrée ou altérée dans sa rondeur par la saillie de l'avant-dernier tour, comme dans les Phasianelles, et son bord extérieur est tranchant.

L'animal des Turbos offre un pied ou disque ventral plus court que la coquille et qui est obtus aux deux bouts. Il a deux tentacules pointus qui portent les yeux à leur base extérieure.

[Nous n'avons plus à revenir sur le genre Turbo considéré d'une manière générale, nous n'avons plus à examiner sa valeur générique, ce que nous en avons dit en traitant du genre Trochus, prouve suffisamment que l'un de ces deux genres de-Tra disparaître de la méthode; mais en joignant les Turbos aux Troques les conchyliologistes doivent en faire sortir un genre proposé par M. de Férussac sous le nom de Littorine. Ce genre très distinct des Turbos, comme nous le verrons bientôt, a pour type le Turbo Littoreus de Linné. Tont récemment M. So-Werby, dans ses Illustrations Conchyliologiques, a proposé petit genre Margarita démembré des Turbos pour quelques espèces à test minee nacré à l'intérieur et dont l'ouverture entière est fermée par un opercule corné multispiré. En appliquant à ce genre la distinction que nous avons faite dans le grand genre la distinction que nous avons autres de l'opercule, il viendrait se ranger Parmi les Troques aussi bien que le Turbo pica, le Turbo diaphanus, etc. et nous devons nous étonner de ce que M. Soverly en conséquence des caractères de son nouveau genre n'y ait pas compris les espèces que nous venons de citer. En refusant d'adopter le nouveau genre de M. Sowerby, nous ne sommes pas seulement guidés par l'analogie des Coquilles et des opereules, mais encore par celle des animaux. Grâce à l'extrême obligeance de M. Jannelle nous avons du Spitzberg l'animal d'une espèce qui pourrait cutrer dans le genre Margarita, et cet animal ne diffère en rien de celui des Troques.]

#### ESPÈCES.

I. Turbo marbré. Turbo marmoratus. Lin.

T. testá subovatá, ventricosissimá, imperforatá, lævi, viridi albo

et fusco marmoratà aut subfasciatà; uitimo anfractu transve sim trifarium noduloso: nodis superioribus majoribus; labro bas in caudam brevem reflexam explanato; fauce argentea.

Turbo marmoratus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1134. Gmel. p. 3594 nº 15.

Lister. Conch. t. 587. f. 46.

Gualt. Test. t. 64. fig. A.

Seba. Mus. 3. t. 74. f. 1. 2.

Knorr. Vergn. 3, t. 26, f. 1, et t. 27, f. 1.

Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 12. et pl. 5. f. 52.

Chemn. Conch. 5. t. 179. f. 1775. 1776.

Encycl. pl. 448. f. r. a. b.

\* Testa polita. Aldr. de Testac. p. 395.

- \* Id. Jonst. Hist. nat. de exang. pl. 12. f. 6.
- \* Klein. Tentam. ostrac. pl. 7. f. 124. 125.
- \* Gevens. Conch. cat. pl. 14. f. 128 à 132 et pl. 16. f. 149.
- \* Rump. Mus. amb. pl. 19. f. A. B.
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 763.
- \* Herbs, Hist. Verm. pl. 51. fig. 2.
- \* Liu. Mns. Ulric. p. 655.
- \* Schroter, Einl. t. 2, p. 21, pl. 3. f. 17.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 830. nº 34.
- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1092. nº 1.
- \* Testa ab industria polita.

Turbo olcarius. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 763.

- \* Gnalt. Hist. pl. 68. f. A.
- \* Turbo oleanius. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 235.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Très belle coquille, la plante de coquille grande de son genre. Dépouillée de la partie extérienre de test, elle offre une nacre argentée, irisée et très brillante. nomm. vulg. le *Burgau* ou la *Princesse*. Diam. transv. 4 pou On en connaît de bien plus grandes.

#### 2. Turbo impérial. Turbo imperialis. Gmel.

T. testá ogatá, ventricosá, imperforatá, crassá, ponderosá, le viridi in fundo albido colorată; anfractibus rotundatis: ullip supernè obtusè angulato; fauce margaritaceà.

Chemn. Conch. 5. t. 180. f. 1790.

Turbo imperialis. Gmel. p. 3594. nº 20.

- \* Schrot. Einl. t. 2. p. 71. nº 24.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 833. nº 39.

Habite les mers de la Chine, Mon cabinet. Coquille épaisse, pesante

à queue presque nulle. Elle offre au sommet de sa columelle une légère callosité qui s'étend sous l'insertion supérieure du bord droit. Diamètre transversal, 3 pouces 7 lignes. Vulgairement le Perroquet.

### 3. Turbo à collier. Turbo torquatus. Gmel.

T. testá orbiculato-convexá, laté et profundè umbilicatà, trausversim sulcatà, lancllis longitudinalibus confertis substriatà, griseo-virente; anfractibus supernè angulo nodoso coronatis; ultimo carinà medio cineto; spirà apice retusà.

Martyns. Conch. 2. f. 71.

Chem. Couch. 10. p. 293. vign. 24. fig. A. B.

Turbo torquatus. Gmel. p. 3597. nº 106.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 849. nº 79.

\* Broderip. Zool. journ. t. 5. p. 332. pl. suppl. 49. f. 1.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. La rangée de nœuds qui borde la partie supérieure de chaque tour ressemble à un collier. Diam. transv., 3 pouces 4 lignes.

### 4. Turbo mordoré. Turbo sarmaticus. Lin.

T. testà semiorbiculari, ventricosà, imperforatà, aurantio-flavicante aut nigrà; ultimo anfractu triseriatim noduloso; spirà brevi, obtusà; columellà planà, subconcavà.

Turbo sarmaticus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1235. Gmel. p. 3593.

nº 16.

D'Argeny, Couch. pl. 8. fig. B.

Favanne. Couch. pl. 8. fig. L.

Regenf. Conch. r. t. r. f. 7.

Chemn. Conch. 5. t. 179. f. 1777. 1778. et t. 180. f. 1781.

\* Lin. Syst. nat. cd. 10. p. 763.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1072, nº 2.

Schrot. Einl. t. 2. p. 22.

Dillw, Cat. t. 2. p. 831. nº 35.

\* Knorr Delic, nat. selec. t. 1. coq. pl, B 3. f. 2.

Habite les mers du cap de Bonne-Espérance, des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet. On la nomme vulg. la Feure perlée, parce que les marchands la rendent telle en l'usant d'espace en espace pour en découvrir la nacre. Diamètre transversal, près de 3 pouces.

5. Turbo cornu. Turbo cornutus. Gmel.

T. testa ovala, ventricosa, imperforata, transversim sulcata, lon-

gitudinaliter tenuissimè striatà, olivaceà; spinis longiusculis car naliculatis in duobus vel tribus ordinibus transversim dispositis Favanne. Conch., pl. 8, fig. G. 1.

Chemn, Conch. 5. t. 179. f. 1779: 1780. Turbo cornutus. Gmel. p. 3593. nº 18.

\* Davila. Cat. t. r. pl. 5. f. r.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 69. nº 21.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 832. no 37.

\* Desh. Ency. meth. vers. t. 3, p. 1093. no 3.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet, Vulg, la Bouche-d'argent cornue ou à gouttières. Ses épines allongées et canaliculées ne montrent que sur le dernier tour; elles sont courtes sur les autres. La base de son bord gauche se termine en un petit lobe caudiforme, Diamètre transversal, 2 pouces 2 lignes.

#### 6. Turbo bouche-d'argent Turbo argyrostomus. (1)

T. testá subovatá, ventricosá, obsoletè perforatá, transversim erapi rugosá, longitudinaliter subtilissimè striatá, albido-lutesce<sup>nth</sup>

(1) Il serait difficile, sans doute, de reconnaître le Turbo of gyrostomus si l'on s'attachait trop scrupuleusement à la synon! mie que Linné lui donne dans la 10° édition du Systema nature mais cette synonymie, plus correcte dans le Museum Ulrice, el accompagnée d'une description qui ne permet plus aucune el reur à l'égard de l'espèce; et enfin, il suffirait de s'attacher à synonymie très bien faite de la 12º édition du Systema l'out éviter toute confusion. Cependant, Chemnitz se laissant trompe par la conservation plus ou moins parfaite des individus examina, fit deux espèces de celle de Linné, suivant en cela mauvais exemple de Favanuc qui, pour les individus bien con servés, a fait une bouche d'argent épineuse, et, pour ceux ont perdu ces épines, une bouche d'argent chagrinée. Schroten en cherchant à améliorer la synonymic de l'espèce, y a apport une confusion à laquelle Gmelina encore ajouté; eufin, Dilly a laissé subsister les erreurs de ses devanciers en adoptant trof aveuglément toute leur synonymie. Lamarck a mieux fait restreignant à un petit nombre de citations sa synonymie, qui rend ainsi plus certaine, et les additions que nous y faisons font que compléter ce que Lamarck avait si bien commencé.

flammis rufo-fuscis picta; rugis quibusdam squamiferis: squamis elevatis fornicatis rariusculis.

Turbo argyrostomus, Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1236. Gmel. p. 359.

Chemn. Conch. 5. t. 177. f. 1758. 1759.

Gevens. Conch. cab. pl. 17. f. 159.

Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 764.

\* Born. Mus. p. 350.

\* Seba. Mus. t. 3. pl. 74. f. 6.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 28.

Dillw. Cat. t. 2. p. 847. no 75. excl. plus. synon.

\* Davila. Cat. t. 1. pl. 5. f. K.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 656.

\* Desh. Ency. méth. vers. t. 3. p. 1093. nº 4.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Vulg. la Bouche-d'argent épineuse. Ses rides transverses rendent son bord droit très plissé et comme crénelé. Cette coquille est épaisse et pesante. Diamètre transversal 2 pouces et demi.

## 7. Turbo bouche d'or. Turbo chrysostomus.

T. testa subovata, ventricosa, imperforata, transversim sulcata, lon-Situdinaliter striata, cinereo-lutescente, flammulis rufo-fuscis tongitudinalibus subradiatā; sulcis quibusdam squamiferis: squamis subprominulis fornicatis; apertura intus aurea.

Turbo chrysostomus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1237. Gmel. p. 3591.

nº 10.

Rumph. Mus. t. 19. fig. E.

Petiv. Amb. t. 5. f. 3.

Gualt. Test. t. 62. fig. H?

D'Argenv. Conch. pl. 6. fig. D.

Favanne. Couch. pl. 9. fig. A 2.

Seba. Mus. 3. t. 74. f. 9.

Knorr. Vergn. 2. t. 14. f. 2. et 5. t. 13. f. 3.

Chemn. Conch. 5. t. 178. f. 1766.

Gevens. Concb. Cab. pl. 18. f. 171 à 175.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 762.

Lin. Mus. Ulric. p. 653.

Turbo echinatus. Gmel. p. 3592. nº 110. excl. var. β.

Martyn. Univ. Conch. pl. 26.

\* Born. Mus. p. 344.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 14.

Dillw. Cat. t. 2. p. 825. nº 24.

\* Barrow. Elem. of conch. pl. 19. f. 5.

\* Desh. Ency. méth. vers. t. 3. p. 1095.5.

Habite l'Océan des Grandes-Iodes et des Moluques. Mon cabinel Vulg, la Bouche-d'or. Espèce très remarquable par la belle coll leur d'or du fond de sou ouverture. Elle est toujours moins grande que la précédente, avec laquelle elle a beaucoup de rapports Diamètre transversal. 20 lignes.

### 8. Turbo rayonné. Turbo radiatus. Gmel.

T. testà subovatà, perforatà, scabrà, transversim sulcatà, cinereo fulvā, flammulis longitudinalibus fuscis radiatā; suleis imbricalo squamosis asperatis; spirá exsertiusculá.

Forsk, Descript, Anim. p. 23. nº 81.

Chemn. Conch. 5. t. 180. f. 1788. 1789.

Turbo radiatus. Gmel. p. 3594. nº 19.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 70. nº 23.

\* Dillw. Cai. t. 2. p. 832. nº 38.

\* Desh. Eucy, meth. vers. t. 3. p. 1094. nº 6.

Habite la mer Rouge. Mon cabinet, Les petits individus de cett espèce ne sont pas perforés. Diam. transv., 19 lignes.

### 9. Turbo bariolé. Turbo margaritaceus. Lin.

T. testá ovato-ventricosá, subperforatá, crassá, ponderosá, trans versim sulcată, mutică, flavescente, viridi et fusco variegată: fractibus superne obtuse angulatis, supra angulum funiculo it structis.

Turbo margaritaccus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1236. Gmel. p. 3599

Rump. Mus. t. 19, fig. 3. 4.

Seba. Mus. 3. 1. 74. f. 4.

Regenf. Conch. r. t. 10. f. 43.

Chemn. Conch. 5. t. 177. f. 1762.

Schroter. Einl. in Conch. 1. t. 3. f. 17.

- \* Gevens. Conch. cab. pl. 17. f. 155. 156.
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 764.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 656.
- \* Schrot. Einl. t. 2. p. 29.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 847. no 76.
- \* Desh. Ency. méth. vers. t. 3. p. 1094. nº 7.

Habite POcéau indien. Mon, cabinet, Les anteurs le disent ombili qué; caractère qui ne se retrouve guère que dans les jeunes individus. Spire plus courte que le dernier tour. Diam. transv., 2 pouces une ligue.

### <sup>10</sup>, Turbo cannelé. Turbo setosus. Gmel.

T. testá ovato-ventricosá, imperforutá, crassá, transversim profundè sulcatà, albo viridi et fusco variegatà; sulcis crassis transversè striatis; anfractibus rotundatis; spina brevi.

Rumph. Mus. t. 19. fig. C.

Gualt. Test. t. 64. fig. R.

D'Argenv. Conch. pl. 6. fig. A.

Favanne, Conch. pl. 9. fig. A 1.

Chemn. Conch. 5. t. 181. f. 1795. 1796.

Turbo setosus. Cmel. p. 3594. nº 23.

Encyclop. pl. 448. f. 4. ab.

\* Gevens. Conch. Cab. pl. 14. f. 153. 154.

Schrot. Einl. t. 2. p. 72. nº 28.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 834. nº 42.

\* Sow. Genera of shells. f. 6.

Desh. Ency, méth. vers. t. 3. p. 1094. nº 8.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Bord droit crénelé et comme erispé; ouverture très argentée. Vulg. le Léopard ou la Bouche d'argent marquetée. Diamètre transversal, 2 pouces 3 lignes.

## Turbo à rigole. Turbo spenglerianus. Gmel.

T. testá ovatá, imperforatá, transversim sulcatá, albidá, maculis lunatis luteo-rufescentibus creberrimis pieta; anfractibus rotundatis, prope suturas latè canaliculatis; spira exsertiuscula; fauce non margaritaceà.

Chemn, Conch. 5. t. 181, f. 1801, 1802.

Turbo spengkrianus, Gmel, p. 3595. nº 27.

Davila. Cal. t. r. pl. 7. f. P.

Schrot. Einl. t. 2. p. 73. nº 30. \* Dillw. Cat. t. 2. p. 835. nº 45.

Desh. Ency. méth. vers. t. 3. p. 1695, nº 9. Habite l'Océan indien 'mer des Antilles, M. Hotessier). Mon cabinet. Coquille rare, fort remarquable par le canal qui borde superieurement chacun de ses tours. Son ouverture n'est point nacrée, et son bord droit n'est ni plissé ni créncle. Diam. transv., 2 pouces 5 lignes.

### 12. Turbo rubané. Turbo petholatus. Lin.

T. testà ovatà, imperforatà, lævi, nitidà, virente aut rufo-rubento taniis transversis variis picta: anfractibus rotundatis, super obtuse angulatis; annulo viridi ad aperturam.

Turbo petholatus, Lin, Syst, nat, ed. 12. p. 1233. Gmel. p. 3590. p. 3 An Lister. Conch. t. 584. f. 39?

Rumph. Mus. t. 19. fig. D. et 1: 5-7.

Petiv. Amb. t. 7. f. 15.

Gualt. Test. t. 64. fig. F.

D'Argenv. Conch. pl. 6. fig. G. X. et Append. pl. 1. fig. D.

Favanne. Conch. pl. 9. fig. D 1. D 2. D 3. D. 4.

Seba. Mus. 3. t. 74. f. 26-29.

Knorr. Vergn. 1. t. 3. f. 4. 2. t. 22. f. 1. 2. et 3. t. 3. f. 3.

Chemn. Conch. 5. t. 183. f. 1826—1835. et t. 184. f. 1836—1839

\* Regenf. Conch. t. 1. pl. 8. f. 18, et pl. 9. f. 27.

\* Valentyn. Amboina. pl. 6. f. 53 à 56.

\* Knorr. Del. nat. selec. t. r. coq. pl. BIII. f. 7.

\* Helix regia. Herbts. Hist. verm. pl. 52. f. 1.

- \* Gevens. Conch. Cab. pl. 20. f. 202 à 204 et pl. 21 f. 205 à 213
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 762.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 652.
- \* Born. Mus. p. 342.
- \* Schrot. Einl. t. 2. p. 10.
- \* Klein, Ostrac, pl. 2, f. 51.
- \* Dilly. Cat. t. 2- p. 823, no 19.

\* Desh. Ency. méth. vers. t. 3. p. 1095. nº 10. Habite les mers de l'Inde et de l'Amérique australe. Mon cabité Très jolie coquille, singulièrement variée dans sa coloration et sur fascies. Vula fascies. Vulg. nommée le Ruban ou la Peau-de-serpent. Diametransvarent. transversal, 23 lignes.

#### 13. Turbo ondulé. Turbo undulatus. Chemn.

T. testá semiorbiculari, convexá, ventricosá, latè et profunde for bilicata, glabra, albida, strigis longitudinalibus undulalof xuosis viridibus aut viridi-violaceis ornata; anfractibus rotunda spirá obtusá.

Forsters. Catal. nº 1339.

Martyns. Conch. 1. f. 29.

Turbo undulatus. Chemn. Conch. 10. t. 169. f. 1640. 1641. Turbo undulatus. Gmcl. p. 3597. nº 107.

\* Dillw. Cat. t. 2, p. 846. nº 74.

193

\* Desh. Ency. méth. vers. t.'3. p. 1095. nº 11.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Sa spire est pen allongée, comme rensiée. Vulg. la Peau-de-serpent de la Nouvelle-Zélande. Diamètre transversal, 2 pouces a lignes.

### 14. Turbo pie. Turbo pica. Lin. (1)

T. testá orbiculato-conoideá, ventricosá, laté et profunde umbilicatà, crassà, ponderosà, lævi, albà, maculis aut strigis nigris longitudinalibus latis subinterruptis radiată; umbilici orificio unidentato.

Turbo pica. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1235. Gmel. p. 3598. nº 39.

An Lister. Conch. t. 640. f. 30?

Bonanni. Rccr. 3, f. 29. 30.

Petiv. Gaz. t. 70. f. 9.

Gualt. Test. t. 68. fig. B.

D'Argeny, Conch. pl. 8. fig. G.

Favanue. Conch. pl. 9. fig. F 2.

Knorr. Vergn. r. t. ro. f. r. 2. pl. 21. f. 3.

Adans. Seneg. t. 12. f. 7. le livon.

Regenf. Conch. 1. t. 6. f. 66, et t. 11. f. 57.

Chemn. Conch. 5. t. 176, f. 1750, 1751.

Klein. Tentam. Ostrac. pl. 2. f. 52.

\* Geveos. Conch. cab. pl. 10. f. 74 à 77. et pl. 11. f. 78 à 82.

Lio. Syst. nat. éd. 10. p. 763.

\* Born. Mus. p. 349.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 25.

\* Dillw. Gat. t. 2. p. 842. nº 64.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 655.

\* Bowd. Elem. of Conch. t. 2. pl. 9. f. 3.

Reaum. De la form. des coq. Mem. de l'Ac. 1709. pl. 14. f. 7.

\* Herissant Eelairc. Mem. de l'Ac. 1766, pl. 15.f. 1.2.

\* Blainv. Malac. pl. 33. f. r.

\* Grouch Lamk. Conch. pl. 16. f. 17.

\* Schumak. Nouv. syst. p. 197.

Habite l'Océan atlantique équatorial. Mon cabinet. Coquille com-

<sup>(1)</sup> Si nous en croyons la plupart des auteurs, cette espèce anrait un opercule corné et appartiendrait en conséquence au genre properties de la conséquence au properties de la consequence au consequence au consequence au consequence de la consequence del consequence de la consequence de la consequence de la consequence del consequence de la genre Troque, tel que nous l'entendons, c'est-à-dire contenant lontes les espèces qui ont l'opercule de cette nature

mune, assez grosse, pesante, à operente corné, ne reposant qu'il complètement sur son ouverture, et singulière par la dent sind à l'orifice de son ombilic. Le bord interne de sa columelle est liss continu, et se fond dans le bord droit; mais on observe à la sur face externe de cette columelle une troncature qu'on ne peut com parer à celle des Monodontes, parce qu'elle est hors de l'oure ture, et qu'el'e ne termine pas la columelle. Vulg. la Vettore Petit-deuil on la Pic. Diamètre transversal, 3 pouces moins un ligne.

### 15. Turbo à fissure. Turbo versicolor. Gmel. (1)

T. testà globoso-depressà, umbilicatà, crassà, muticà, transvett striată, viridi fusco et albo variegată; spiră brevi, obtusă; fima facie convexo-turgida; fissura ex umbilico intra labrum columellam porrectà.

Lister. Conch. t. 576. f. 29.

Chemn. Conch. 5. t. 176. f. 1740. 1741.

Turbo versicolor. Goiel. p. 3599. nº 43.

- \* Gevens. Couch. Cab. pl. 19. f. 181 et 183.
- \* Martyn, Univ. Conch. pl. 70, Limax porphyrites. \* Chemn. Conch. t. 5. pl. 176. f. 1747. a. b. c. d.
- \* Turbo porphyrites. Gmel. p. 3602. nº 111.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 64. nº 8.

\* Turbo versicolor, Desh, Ency, meth, vers t. 3, p. 1096, no 13. Habite l'Ocean austral. Mon cabinet. La base du bord droit, se in vant séparée de la columelle par une fissure, a l'aspect d'une ordinate lette. La coquille est en partie ceinte de fascies articulées. verture très argentée. Diam. transv., 16 lignes.

### 16. Turbo émeraude. Turbo smaragdus. Gmel. (2)

T. testá subglobosá imperforatá, lævi, nitidá, viridi; anfración rotundatis senirá hani rotundatis; spira brevi, obtusa.

<sup>(1)</sup> En donnant une excellente figure de cette espèce, Martinia i a imposé le nom de l'institute de cette espèce, Martinia lui a imposé le nom de *Limax porphyritgs*; dans son Catalog Gmelin a conservé cette espèce, mais, au lieu d'en compléte! p synonymie, il a fait un double emploi en établissant pour même, empruntée à Chempite même, empruntée à Chemnitz, son Turbo versicolor. Dilling a rectifié cette erreur et a rendu à l'espèce son premier nous (2) Je considère le Turbo helicinus de Born comme une nous proposons de suivre l'exemple de Dillwyn.

Naturf. 7. t. 2. fig. A. 1. A. 2.

Chemn. Conch. 5. t. 182. f. 1815. 1816.

Turbo smaragdus. Gmel. p. 3595. no 30. et p. 3602. no 112.

Encyclop. pl. 448. f. 3. a b.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 77. n° 40.

\* Martyn, Univ. Coneh. pl. 73.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 825. nº 23.

\* Desh. Ency. meth. vers. t. 3. p. 1096. no 13.

Turbo helicinus. Born. Mus. p. 348. pl. 12. f. 23, 24.

\* Gmel. p. 3597.

\* Schrot, Einl. t. 2. p. 102. nº 116.

\* Turbo helicinus. Dilw. Cat. t. 2. p. 824. nº 21.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Coquille rare et jolie, brillante, d'un bean vert irrisé. Diam. transv., 16 lignes. Jeune individu.

## 17. Turbo bonnet turc. Turbo cidaris. Gmel.

T. testá globoso-compressá, subimperforatá, lævi, diversi modo colorata et fasciata, infra suturas maculis oblongis albis sæpiùs ornata; anfractibus rotundatis; spira brevi, obtusa.

D'Argeny. Conch. pl. 6, fig. B. O.

Favanne. Conch. pl. 8. fig. C 1. C 2.

Seba. Mus. 3. t. 74. f. 13-15.

Chemn. Conch. 5. t. 184. f. 1840—1847.

Turbo cidaris. Gmel. p. 3596. nº 34.

Encyclop. pl. 448. f. 5. a. b.

Rariora, Mus. Besleriani, pl. 19. f. 5?

\* Valentyn, Amboina, pl. 4. f. 35.

Helix viridis. Herbst. Hist. verm. pl. 52, f. 3.

\* Gevens. Conch. cab. pl. 19. f. 180.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 823. nº 20.

Desh. Ency. meth. vers. t. 3. p. 1096, no 14.

Habite l'Océan des Grandes-Indes, les mers de la Chine, de la Nouvelle-Guinée et de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Il offre une fossette à la place qu'occuperait l'ombilie s'il existait. Cette espèce est caractérisée par sa forme, et varie tellement dans sa

riété peu importante du *Turbo smaragdus*. Il sera facile de se Convaincre que ces deux espèces doivent être réunies en ras-Semblant un grand nombre d'individus, parmi lesquels se trou-Vera la variété qui a servi de type à l'espèce de Born.

coloration, qu'on peut en présenter une multitude de variétés sans terme. Vulg. le Turban-turc et le Turban-persan, Diam, transfi comme dans les deux précédens.

### 18. Turbo grenu. Turbo diaphanus. Gmel. (1)

T. testá ovato-ventricosá, imperforatá, undique granulosá, ruber cente; cingulis granulosis creberrimis; anfractibus conventi spirá breviusculá.

Spengler. Naturf. 9. t. 5. f. 2. a b.

Chemu. Conch. 5. t. 161. f. 1520. 1521.

Trochus diaphanns. Gmel. p. 3580. nº 85.

- \* Trochus diaphanus, Dillw. Cat. t. 2. p. 801. nº 98.
- \* Desh. Ency. meth. vers. t. 3. p. 1097. nº 15.
- \* Turbo punctulatus. Gmel. p. 3589. nº 113. \* Trochus punctulatus. Martyn. Univ. Conch. pl. 86.

\* Schrot, Einl. t. z. p. 681. nº 7.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Il est un particular de la Nouvelle-Zélande. transparent et son pourtour n'offre nullement l'angle des trofper Diam. transv., près de 20 lignes.

### 19. Turbo scabre Turbo rugosus. Lin. (2)

T. testá orbiculato-subconoideá, imperforatá, scabrá, transv<sup>er</sup> sulcata; grisca aut virente; lamellis tenuissimis sulcos decusso tibus; anfractibus supernè plicis prominentibus coronatis; mella aurantio-rubente tinetà.

<sup>(1)</sup> Le nom de Trochus punctulatus donné à cette espèce Martyn doit être préféré, à cause de son antériorité, à celui Gmelin, généralement adopté. Gmelin a fait pour cette espèced double emploi qu'il faut rectifier. Après avoir établi son chus diaphanus pour les figures de Spengler et de Chemnit, met parmi les Turbos, sous le nom de punctulatus, la coquiste de Martyn, sans c'apparation de Martyn, sans s'apercevoir qu'elle est la même que celle Chemnitz, introduisant ainsi, par suite d'une compilation faite, la même espèce dans deux geures différens. Cette espèce doit passer au genra de doit passer au genre Troque, car elle a un opercule corné. Note devons la coppaissance de devons la connaissance de ce fait à M. le capitaine de vaisse Chiron, qui, pendant la campagne de la Vênus a recue (2) Dillwyn confond avec cette espèce, à titre de variété, p avec le plus grand zèle une foule d'espèces intéressantes.

Turbo rugosus. Lin. Syst. nat. edit. 12. p. 1234. Gmcl. p. 3592. nº 14.

\* Turbo calcar. Var. B. Gmel. p. 3592.

\* Junior Chemn, Conch. t. 5. p. 198. pl. 180. f. 1786, 1787.

TURBO.

\* Turbo armatus, Dillw. Cat. t. 2. p. 829. nº32.

Lister, Conch. t. 647. f. 41.

Bonanni. Recr. 3. f. 12. 13.

Gualt. Test. t. 63. fig. F?

D'Argeny, Conch. pl. S. fig. O. Mala.

Favanne, Conch. pl. 9. fig. O.

Knorr. Vergn. 3. t. 20. f. 1.

Chemn. Conch. 5. t. 180. f. 1782-1785.

Umbilicus. Belon de Aquat. p. 430.

La Cagarolle de mer. Rondel. Des Poiss. p. 63.

\* Gesner. De Crust. p. 252. f. 1.

Aldrov. De Test. p. 393.

\* Jonst, Hist, nat. de exang. pl. 12. f. 2. 4.

Gevens. Conch. Cab. pl. 15. f. 144. et 146 et pl. 16. f. 147.148.

\* Born. Mus. p. 346.

\* Kleiu. Ostr. pl. 2. f. 50.

Rariora, Mus. Besleriani. pl. 19. f. 6.

Delle Chiaje dans Poli Testacea. t. 3. pl. 52. f. 44 à 47.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 19.

\* Olivi zool. Adriat. p. 169.

\* Dillw. Cat. t. 3. p. 829. nº 33.

\* Desh. Ency. meth. vers. t. 3. p. 1097. nº 16.

\* Payr. Cat. p. 139. nº 180.

\* Desh. Expéd. Sc. de Morée, zool. p. 144. nº 177.

\* Fossilis. Scilla la vana specul. pl. 16. f. 8. Opercul. pl. 17. AA.

\* Broc. Conch. subap. p. 362. no 1.

Habite la Méditerrance et les mers de Cumana. M. de Humboldt. Mon cabinet. Il a une légère carène sur le milieu de ses tours ; dans les jeunes individus, cette carène est épineuse. Diam. transv., près de 2 pouces. Vulg. la Fausse-raboteuse.

Turbo couronné. Turbo coronatus. Gmel.

T. testa subglobosa, ventricosa, imperforata, tuberculifera, trans-

coquille très rare encore dans les collections et qui a beaucoup de rapports avec le Turbo diaphanus. Chemnitz a très bien distingué cette espèce, mais elle n'a pas été reproduite depuis dans les cette espèce, mais elle n'a pas été reproduite de Dillwyu a les catalogues. Il est évident que le Turbo armatus de Dillwyu a été établi pour des jeunes individus du Turbo rugosus.

versim sulcato-granulosa, griseo et viridi marmorata; tuberculti oblongis obtusis transversim triseriatis: serie superiore suturalli spira brevi, apice retusa, aurantia.

Lister. Conch. t. 575 f. 28.

Fav. Conch. pl. 8. f. O. mala.

\* Schreib. Conch. t. 1. p. 274.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 71. Turbo, nos 25 et 26.

Chemn. Conch. 5. t. 180. f. 1791, 1792 et forté 1795.

Turbo coronatus. Gmel. p. 3594. nº 21.

Encyclop. pl. 448. f. 2. a. b.

\* Gève. Conch. Cab. pl. 19. f. 176.

(h) Var, testa subperforată; tubereulis brevioribus, quadriserialist D'Argenv. Conch. pl. 6. f. Q.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 833. nº 40.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et le détroit de Malacca. Mon c<sup>d</sup> binet. Coquille épaisse, quoique d'un volume médiocre. Vulg. Couronne-fermée. Diamètr. transv. 18 lignes; de la variété, <sup>13</sup> lignes.

#### 21. Turbo crénelé. Turbo crenulatus. Gmel.

- T. testá ovato-ventricosá, imperforatá, transversim sulcato-godo nulatá et nodulosá, albo, rufo et fusco nebulosá; anfractibus su pernè costá nodosá eminentiore et infra suturas crenulatis; sprá exsertiusculá.
- \* Gevens. Conch. pl. 16. f. 150 et 152.
- \* Valentyn Amboina. pl. 9. f. 81. 82. 83.
- \* Schrot. Einl. t. 2. p. 77. nº 40.
- \* Dillw. Cat. t. 2.p. 836. nº 47.

Chemn. Conch. 5, t. 182. f. 1811. 1812.

Turbo erenulatus. Gmel. p. 3575. nº 29.

Habite .... Mon cabinet. Diam. transv., 14 lignes.

### 22. Turbo hérissé. Turbo hippocastanum. Lamk. (1)

T. testa subglobosa, oblique conica, imperforata, nodoso-murical transversim striato-granulosa, albo et rufo-fuscescente variegal nodis acutis transversim seriatis: seriis tribus in ultimo anfraclu. Chemn. Conch. 5, t. 182. f. 1807—1810, 1813 et 1814.

(1) Cette espèce ayant été nommée par Gmelin, long-temps avant Lamarck, il est convenable de lui rendre son nom Turbo castancus.

- \* Schrot. Einl. t. 2. p. 75. nº 35, 36.
- \* Gevens. Conch. Cab. pl. 16. f. 151.
- \* Turbo castaneus. Dillw. Cat. t. 2. p. 836. nº 46.

Turbo castaneus, Gmel. p. 3595. nº 28.

Habite les mers de l'Amérique australe, Mon cabinet, Coquille que l'on a comparée au marron d'Inde, non pour sa couleur, mais parce qu'elle est à-peu-près hérissée comme l'enveloppe de ce fruit. Elle offre diverses variétés. Diam, transv., 9 ligues.

### 23. Turbo muriqué. Turbo muricatus. Lin. (1)

T. testá ovato-conicá, subperforatá, tuberculato-nodulosá, cincreoplumbeá; seriis nodulorum transversis confertis: nodissuperioribus ocutis, inferioribus muticis; spirá acutá; fauce fuscá.

\* Lister. Conch. pl. 30. f, 28.

\* Seba. Mus. 1. 3. pl. 36, f. 28, 26.

\* Herbst. Einl. t. 2. p. 8. u° 4.

\* Turbo muricatus. Lin. Syst. nat. edit. 10. p. 761.

\* Burrow, Elem. of Conch. pl. 19. f. 4.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 7.

Turbo muricatus. Lin. Syst. nat.edit. 12. p. 1232. Gmel. p.3589. n. 4.

Petiv. Gaz. t. 70. f. 11.

Gualt. Test. t. 45. fig. E.

Adans. Seneg. t. 12. fr. 2. le boson.

Rorn. Mus. t. 12. f. 15. 16.

Chemn. Conch. 5. t. 1752. 1755.

Habite l'Océan atlantique, etc. Mon cabinet Longueur, 11 lignes.

## 24. Turbo littoral, Turbo littoreus. Lin. (2)

T. testá ovatá, apice acutá, imperforatá, transversim striatá, cinereofulvá, lineis fuscis subfasciculatis cinetá; ultimo anfractu ventrieoso; columellá albá; fauce fuscá.

<sup>(1)</sup> Il y a dans les ouvrages de Linné deux coquilles qui ont beaucoup de rapports et qui cependant se trouvent dans deux genres différens avec le même nom spécifique : ce sont le trochus trop courte du trochus muricatus dans le Muséum Ulricæ, il nous qu'elle doit appartenir au genre Littorina ainsi que le Turbo muricatus.

<sup>(2)</sup> Le Turbo littoreus, étant devenu le type d'un nouveau

Turbo littoreus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1232. Gmel. p. 3588. nº 3. Lister. Conch. t. 585. f. 43. Gualt. Test. t. 45. fig. A. C. G. Favanne. Conch. pl. 9. fig. K 2.

genre, sous le nom de Littorina, c'est ici que nous devons par ler de ce genre, quoique le plus grand nombre des espèces, qui Lamarck connût, aient été confondues par lui parmi les Phasia nelles. M. de Férussac, dans ses tableaux systématiques mollusques, partage le genre/Paludine en cinq sous-genres; cinquième est celui auquel il donne le nom de Littorine. M. Blainville n'adopta pas ce sous-genre, et il écarta les coquilles qui en font partie des rapports indiqués par M. de Férnssit lui-même. Il sit de ces coquilles une section du grand gente Turbo. Latreille, dans ses familles du Règne animal, oublit presque complètement le genre Littorine, et ne le mentione que pour rappeler la création et les rapports que lui donne 500 auteur. Quoique G. Cuvier n'admette pas les nouveaux genre sans quelques difficultés, il a cependant adopté celui-ci dans seconde édition du Règne animal; il le place, il est vrai, dans rapports peu naturels, à la suite des Paludines, en contact ares les Monodontes. Malheurement, lorsque Cuvier donna la 50 conde édition de l'ouvrage que nous venons de mentionnes, science n'était pas en possession de faits assez nombreux, assé bien constatés sur l'ensemble des grands genres Turbo et pre chus de Linné, pour décider de toute la classification des genfe qui en ont été démembrés à tort ou à raison. Il est également vrai que Lamarck, se laissant guider par la connaissance appro fondie des caractères des coquilles, fut plus heureux dans classification de ces genres que la plupart des autres zoologistes et que Cuvier lui-même. Cependant des changemens restent faire, et nous en avons indiqué plusieurs, en traitant successi vement les genres de la famille des Scalariens et de ceux de famille des Turbinacés: aujourd'hui ces réformes nous paraisent d'autant plus nécessaires que nous avons pu observer grand nombre d'animaux, appartenant à plusieurs de ces genres reconnaître leurs caractères zoologiques et en estimer la valeur

TURBO. 201

Pennant. Brit. Zool. 4. t. 81. f. 109. Born. Mus. t. 12. f. 13. 14. Chemn. Conch. 5. t. 185. f. 1852. nos 1—8. Lister. Anim. Angl. pl. 3. f. 9.

C'est ainsi que, pour le genre qui nous occupe, nous avons re Connu non-seulement que les animaux avaient des caractères propres à le distinguer de ceux qui sont connus, mais qui de-Valent les éloigner des Turbos et des Troques et les rapprocher des Scalaires. En effet, l'animal des Littorines rampe sur un pied petit, à bords minces, ovale ou subcirculaire, presque enticrement caché par la coquille. Lorsque l'animal marche, ce pied porte, au-dessus et du côté postérieur, un opercule toujours corné, noirâtre, pauci-spiré et à sommet latèral. Cet opercule forme deux tours et demi à trois tours de spire; il est demieirculaire, le bord interne est droit comme dans l'opercule des Natices: le pied est peu saillant en avant, il est arrondi de ce côté; la tête est assez épaisse, elle se prolonge en un muscau ride transversalement, épais, conique et terminé par une fente longitudiuale, qui est celle de la bouche. Cette tête porte cu arrière deux tentacules coniques, pointus, larges à la base, et ayant au côté externe de cette base le point oculaire assez gros et médiocrement saillant.

Les coquilles du genre Littorine se distinguent avec la plus grande facilité de celles des Troques et des Turbos, parce qu'elles ne sont jamais nacrées; elles ont d'ailleurs dans la forme de l'oudes caractères particuliers. On séparerait plus difficilement et surtout de la columelle aplatie et souvent tranchante plusieurs espèces de Littorines des Phasianelles, si l'on ne recles et par la nature calcaire de son opercule. Celles des Littorines qui se rapprochent le plus des Phasianelles ont la columelle lord, ce qui ne se présente pas dans les Phasianelles. Enfin les nelles par le sonnemens de la tête et les tentacules du pied ne liftère pas de celui des Troques, tandis que celui des Littorines,

- \* Maton et Racket. Lin. Trans. t. 8. p. 158. pl. 4. f. 8 à 11.
- \* Dorset. Cat. p. 49. pl. 17. f. 1, et pl. 19. f. 2. 3.

\* Herbst, Einl, t. 2. p. 8, nº 3.

\* Gevens, Coneh. Cab. pl. 28. f. 315. 316.

comme nous venons de l'exposer, a des earaetères qui lui soble propres et qui le rapprochent des Scalaires; dans les deux gentres, les opercules ont beaucoup d'analogie; l'animal des Scalaires a la tête proboseidiforme, les tentaeules sont plus obtentes courts en proportion, et les yeux au côté externe de base y sont un peu plus haut.

Il résulte de tout ee que nous venons d'exposer sur le geof-Littorine qu'il peut être caractérisé de la manière suivante.

#### Genre Littorine. Littorina. Fer.

Caractères génériques. Animal spiral, marchant sur un pissaminei, ovale ou subcirculaire; tête proboscidiforme à bouch terminale antérieure; deux tentaeules eoniques, pointus, ges à la base, yeux gros à peine saillans au côté externe de base des tentaeules; opercule corné, paucispiré à sommet la ral et submarginal.

Coquille turbinée, non nacrée, épaisse, solide, ovale ou globuleuse; ouverture peu oblique à l'axe longitudinal, entière anguleuse au sommet; eolumelle large, arquée dans sa longue ou presque droite, sans bord gauche, comme dénudée et proque toujours tranchante en son bord interne.

Les Littorines, comme leur nom l'indique, vivent presque tot tes sur les rochers qui bordent les rivages ; elles sont presque tot jours hors de l'eau, mais elles se placent de manière à recevol la lame qui se brise sur les rochers, elles résistent aussi bien au ardeurs du soleil et aux torrens de pluie des pays chauds, qua fureurs des vagues qui retombent en caseades sur les roches l'ay a quelques années on ne counaissait encore qu'un per nombre de Littorines, aujourd'hui il en existe plus de soixante dix espèces vivantes dans notre seule collection, auxquelles mor en ajoutons dix ou douze de fossiles appartenant pour le plus grand nombre aux terrains tertiaires.

Nous allons donner ici les principales espèces de ec gente

\* Baster opus. subcesiva. p. 110.

\* D'Acosta. Brit. Conch. pl. 6. f. r.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 5.

\* Donov. Conch. Brit. t. 1. pl. 33. f. 1. 2.

Alons rappellerons au lecteur que nous considérons comme lui appartenant, les deux premières espèces de Monodonte de Lamarck et les six dernières espèces de ses Phasianelles. Nous observerons que pour les deux espèces de Monodontes en question, M. Gray, dans le voyage du capitaine Beechey, a fait pour elles un genre Pagodus. Nous croyons ce genre inutile, les figures de l'animal données par M. Quoy, dans le voyage de l'Asholabe, nous prouvent de la manière la plus incontestable qu'il a tous les caractères des Littorines; l'opercule prouve égalethent que ces espèces appartiennent aux Littorines.

Nous Pensons aussi qu'il faudra ranger dans le même genre plusieurs espèces fossiles des terrains secondaires qui, dans tous les auteurs, sont distribuées parmi les Troques ou les Turbos. Nous citerons, pour exemples, les Turbo ornatus et carinaeus citerons, pour exemples, les la Mineral Conchology, pl., figurés par M. Sowerby dans son Mineral Conchology, pl., ligurés par M. Sowerby dans son Mineral Conchology, pl. 240; enfin, nous rapportons actuellement aux Littorines trois enfin, nous rapportons actuente.

le constant des la constant de la constan tre ouvrage sur les fossiles des environs de Paris, sous les noms de paris, sous les noms de phasianelles tricostalis, multisulcata et melanoides.

#### ESPECES.

## † 1. Littorine sale. Littorina squalida. Brod. et Sow.

L. testá obovali, apice acuminato, anfractibus superne depressiusculis, transversim striatis; striis distantibus apertura rotunda, labio supernè coarctato. \*

Brod. et Sow. Zool. journ. t. 4. p. 370.

Gray. Beech. voy. p. 139. pl. 34. f. 12.

Habite l'Océau austral.

Coquille ovalc, renslée, à spire pointue, composée de 5 à 6 tours dont le dernier est plus grand que tous les autres reunis; par sa forme générale, cette espèce se rapproche du Phasianella sulcata de Lamarck, qui est aussi une véritable Littorine. Les tours, peu convexes, sont joints par une suture peu prosonde, ils sont sillon\* Mont. Test. p. 3or.

\* Gronov. Zooph. p. 326. nº 1504.

\* Nerita littorea. Muller. Zool. Dan. Prodr. pl. 244. nº 2954.

\* Id. Fabricius, Fauna Groenland. p. 403. nº 405.

nés transversalement et quelquefois ridés dans le sens opposé; l'o verture est ovalaire, le bord droit est blanc, tranchant et légérement ouduleux à cause des sillons qui y aboutissent; la columelle et fond de l'onverture sont d'un brun pen foncé, couleur noiselle columelle, arquée dans sa longueur, est élargie en deliors et tont à la base où elle est sensiblement prolongée au point ou se réunit en le maint en le se réunit au bord droit.

Cette coquille, épaisse et solide, est uniformément d'un blanc grishiou verdâtre. Elle a 23 à 24 millim. de long, 16 à 17 de large-

#### + 2. Littorine marnat. Littorina punctata. Desh.

L. testá ovato-acutá, crassá; spirá mucronatá; anfractibus lavie planiasculis; punctis albis sparsis, apertura ovata; columbia basi dilatatà.

Turbo punctatus. Gmel. p. 3597.

Turbo. Schrot. Einl. t. 2. p. 104. nº 120.

Le Marnat. Adans. Seneg. p. 163. pl. 12. f. 1.

Fav. Conch. pl. 71. f. A1. A2. ex Adans. Mala.

Dilw. Cat. t. 2. p. 810. nº 10.

Habite le Sénégal.

Dansson genre Trochus, Adanson ne range que de véritables Litterion La description qu'il donne de l'animal de celle-ci, et la figure trois autres espèces ne laissent aucun doute à cet égard.

Gette coquille est ovale oblongue, très pointue, son dernier tout plus grand que le reste de la spire. Cette spire se compose même de six lours peu convexes et dont la surface est lisse el le est enveloppée de la surface est lisse el le est enveloppée d'action de la surface est lisse el le est enveloppée d'action de la surface est lisse el le est enveloppée d'action de la surface est lisse et le le est enveloppée d'action de la surface est lisse et le le est enveloppée d'action de la surface est lisse et le le est enveloppée d'action de la surface est lisse et le est enveloppée de la surface est lisse et le est enveloppée d'action de la surface est lisse et le est enveloppée de la surface est lisse et le est enveloppée d'action de la surface est lisse et le est enveloppée de la surface est lisse et le est enveloppée d'action de la surface est lisse et le est enveloppée de la surface est lisse et le est enveloppée de la surface est lisse et le est enveloppée d'action de la surface est lisse et le est enveloppée de la surface est lisse et le est enveloppée d'action de la surface est lisse et le est enveloppée de la surface est lisse et le est enveloppée de la surface est lisse et le est enveloppée de la surface est est enveloppée de la surface est enveloppée de la surface est est enveloppée de la surface est est enveloppée de la surface est enveloppée est enveloppée enveloppée est enveloppée est enveloppée env elle est enveloppée d'un épiderme mince et caduc qui, étanl elle laisse voir la couleur d'un étanl laisse voir la coulcur d'un brun foncé de la coquille; ainsi que nombreux points blave de la coquille ; ainsi que nombreux points blanc dont elle est converte, ces points forment des ligues obliques qui descendent en sens inverse di spirc. L'ouverlure net concluire des spire. L'ouverture est ovalaire, oblique; son hord droit est più et tranchant: le hord cauche et tranchant: et tranchant; le bord gaucho présente une surface plane, gissant vers la base. Cette coquille est longue de 18 à 20 mille

### + 3. Littorine zic-zac. Littorina zic-zac. Desh.

L. testá ovato-oblongá, acuminatá, busi subangulatá, transpert

\* Arg. Conch. pl. 6. f. L?

\* Dilw. Cat. t. 2. p. 817. nº 5. Turbo littoreus.

\* Philippi Enum. Moll. Sicil. p. 189. nº 1.

\* Littorina vulgaris. Sow. Genera of Shells. f. 1.

striata, fusco-cœrulescente, lineis albis, undulatis, canfertis pictá; apertură ovată, atro-castancă, intus linea alba basi notată.

Trachus zic-zac. Chem. Conch. t. 5. p. 69. pl. 166. f. 1600.

Varietate exclusa.

Habite les Barbades, d'après Chemnitz et Favanne.

Chemnitz et Lamarck ont confondu les deux mêmes espèces, le premier, sous le nom de Trochus zig-zag; le second sous celui de Phasianella liaeata. L'une de ces espèces, ayant été figurée par M. Benjamin Delessert, sous le nom de Phasianella lineata, nous lui laisserons ce nom en la faisaut passer dans le genre Littorine. Quant à celle-ci, uous lui réscrverons le nom de Chemuitz, et de cette manière les deux espèces restcront saos changement dans la nomenclature.

La Littorine zic-zac est uno petite espèce fort commune dans les collections, elle est allongée, très pointue au sommet; sa spire est com-Posé de sept tours peu convexes, dont le dernier est un peu plus loug que les autres reunis. Le dernier a la base circonscrite par un angle très obtus. Toute la surface extérieure est finement striée : les stries sont distautes et pen profondes. L'ouverture est ovale et anguleuse au sommet; elle est d'un brun très foncé en dedans, et son bord droit, miuce et tranchant, est marque de quelques taches blanches. La columelle est aplatie, étroite, blanchâtre dans le milieu, très brune dans le reste de son étendue. La couleur de cette coquille la rend très facile à distinguer, elle est d'un bleu foncé et ornée d'un grand nombre de linéoles blaoches qui descendent en zig-zag de la suture à la base des tours. Dans une variété, les lincoles près de la suture sont plus larges et moius nombreuses que sur le reste des tours. Dans une antre variété, ces linéoles sont interrompues par une large zooe d'un bleu grisatre. A la base de l'ouverture, et en dedans, on remarque une ligne blanche très oblique.

Cette coquille est longue de 15 millim. et large de 9.

† 4. Littorine noduleuse. Littorina nodulosa. Desh.

L. testá ovatá, apice acutá, nadulasá; nodulis duplici scrie in anfractu ultimo dispositis; simplici serie in anfractibus superioribus;

- \* Turbo. Seet. I. Blainv. Malac. p. 429.
- \* Littorina, Sow, Man. Conch. p. 177. fig. 363.
- \* Terton, Conch. Dict. p. 196, nº 7.
- \* D'Acosta, Brit. Conch. p. 98, pl. 6, f. r.

apertură atrată rotundati; columellă angustă, basi planulei Trochus duplici serie. Chemn. Coneh. 1. 5. p. 42. pl. 163. f. 1546.

Trochus, Schrot. Einl. t. 1. p. 687. n° 21.

Trochus nodulosus, Gmel. p. 3582. n° 98.

Turbo trochiformis, Dilw. Cat. t. 2. p. 826. n° 26.

Littorina tuberculata, Menke. Syn. p. 44.

Id. Anton. Verz. der Coueh. p. 53. n° 1921.

Habite...

Nous rendons à cette espèce son premier nom, et nous compléte sasynonymie en y reunissant le Turbo trochiformis de Dilluga le Littorina tuberculata de MM. Menke et Anton. Comme of voit, trois noms out été imposés à cette même espèce; et, suite la règle que nous nous sommes preserite, nous avons adopter plus ancien. Quoiqu'il y ait plusieurs espèces voisines de cel ci, cependant elle se distingue par plusieurs bons carnelle Le dernier tour porte deux rangées de grands tubereules puit tus; il n'en reste qu'un sur les tours précédens. Le dernier est court, ariondi, un pen moins long que le reste de la spiri Il est orné à la base de deux rangées de tubercules obtus, sépartin par une on deux stries saillantes. L'ouverture est petite, artonial d'un brun très foncé en dedaus. Sou bord droit est mince el la chant et sa columelle, peu élargie, tranchante en sou bord, por sente vers la base une dépression longitudinale. Toute celle quille est d'un brun grisâtre, et les tubercules sont blanchâtres Elle est lougue de 15 millim. et large de 11.

#### † 5. Littorine brune. Littorina castanea. Desh.

L. testá ovatá; spirá brevi, acuminatá, transversim striatá, castanda albo rubrove fasciatá; aperturá ovato-rotundá, fuscá; columbia albidá.

Buccimum castanei coloris. Schrot. Fluss Conch. p. 344, pl. 9.

Cochleæ lunares Groenlandicæ. Chemn. Conch. t. 5, p. 235. pl. 1855. f. a. à g.

Littorina groenlandica. Menk. Syn. Moll. p. 45.

\* Pennant, Zool, brit, 1812 t. 4. p. 293, pl. 84, fig. 1.1.

\* Gerville, Cat, des coq, de la Manche, p. 44. nº 2. \* Coll. des Ch. Cat. des moll. du Finist. p. 48. nº 1.

Bouch. Chaut. Cat. des moll. marins du Boulonnais. p. 58. nº 102.

Littorina sulcata. Menke. loc. eit.

Habite les mers du Nord. Je restitue à cette espèce un nom qui rappelle celui que Schroter le premier lui imposa. Ce nom dont être Préféré à celui que M. Menke a emprunté de Chemnitz à cause de cette antériorité constatée par Chemnitz lui-même. Ayant sous les yeux une série assez considérable de variétés de cette espèce, je pense que toutes les figures citées de Chemnitz lui appartiennent : par conséquent, j'y joins le Littorina sulcata de M. Menke.

Cette espèce, pour sa forme générale, se rapproche beaucoup du Turbo littoreus. Elle est ovale, subglobuleuse, à spire courte et pointue; plus courte que le dernier tour. Les tours sont convexes, striés transversalement. L'ouverture est ovale obronde, son bord droit est miuce et trauchant, la columelle est étroite, plus arroudie et beaucoup moins aplatie que dans la plupart des autres es-Pèces. Cette eoquille, assez épaisse, présente de nombreuses varietes; il y a des individus entièrement bruns, d'autres qui sont ornés d'une large fascie blanche sur le dernier tour ; dans d'antres, cette fascie est remplacée par des mouchetures blanchâtres et transverses. Il y a une autre variété qui est d'un blane grisâtre uniforme. Enfiu on en trouve qui ont des fascies rougeâtres qui s'élargissent successivement, et la série de variétés peut se terminer par des individus entièrement rouges.

Les grands individus ont 17 millim. de long et de 13 de large. † 6. Littorine obèse. Littorina obesa. Sow.

L. testá ovato-acutá, basi subangulatá, lævigatá, albo-roseá; apertură brevi, rubră; columellă basi latiore.

Sow. Genera of shells. Littorina. f. 6.

Habite.... Cette espèce ne manque pas d'analogie avec celle figurée, depuis long-temps, dans le bel ouvrage de Martyn, planche 68, Sous le nom de Limax coccinea.

Le littorina obesa est une coquille oblongue conique, à spire pointue, à laquelle on compte neuf tours peu convexe, dont le dernier, subanguleux à la base, est plus court que les autres réunis; l'ouverture est fort petite, ovalaire, anguleuse au sommet, d'un ronge sanguinolent à l'intérieur; son hord droit est mince et tranchant;

\* Schrot. Flus. Conch. pl. 8. f. 5.

\* Fossilis. Turbo littoreus. Sow. Min. Coneh. pl. 71. f. 1.

Habite l'Océan européen, la mer du Nord, les rives de la Manche où il est assez commun, etc. Mon cabinet, Vulg. le Vignot Guignette. Longueur, 10 lignes.

la columelle est étroite, un peu dilatée à la base où l'on remarche la trace d'une petite fente ombilicale ; toute la coquille est list Dans quelques individus, la suture est bordée au-dessous par le strie qui la suit. La eoulenr est d'un blanc rose plus intense base des tuurs.

Cette espèce a 17 millim. de long et 11 de large.

† 7. Littorine élégante. Littorina pulchra. Sw.

L. testa ovato-turgida, apice acuta; anfractibus convexis, mare tis, transversim striatis, rubescentibus, slammiullis atratis, obligit ornatis; apertură ovată, dilatată columellă plană, latissimb labro nigro punctato.

Sow. Geneva of shells, Littorina, fig. 2. 3.

Habite..... très belle espèce de Littorine à laquelle convient bien nom que lui a donné M. Sowerby ; par sa forme générale, elle rapproche beaucoup des *Turbos*, et par sa taille, elle est une plus grandes espèces de Littorine. Elle est globuleuse, très vellifié Son dernier tour est tellement grand qu'il constitue à lui seul proque toute la coquille. La spire est courte, conique, pointue au spire est courte, conique, c met; elle est composée de six tours striés transversalement et dont suture est bordée par un petit bourrelet; dans la plupart des indicates la plupart de indicates la vidus, les stries sont rendues irrégulièrement granuleuses par les stries d'accroissement multiplices et peu régulières. Le dernier est déprimé à sa partie supérieure. L'ouverture est régulièrement ovalaire, d'un brun fauve dans tout son pourtour. La colume le très large et mésert et la colume le colume très large, et présente une surface plaue et même un peu confer vers le milieu. Le bord droit est mince et tranchant, et il est oft de six ou ront tachen. de six ou sept taches noires qui correspondent aux fascies obligies d'un brun foncé qui se montrent à l'extérieur de la coquille; ces de cies sont larges, quelquefois anastomosées cutre elles; elles saluring rigent d'arrière en avant, de la suture aux bords de l'ouverture eu parcourant la moitié de la circonférence du dernier tont.

Les grands individus ont 30 millimètres de long et 27 de laige. + 8. Littorine miliaire. Littorina miliaris. Quoy.

L. testa ovato-globosa, apice acuta, vittis granosis confertis cine

TURBO. 209

cinere-plumbed; fauce violaced et alba; columella depressa, basi dilatatà.

Quoy et Gaim, Voy, de l'Astrol. t, 2. p. 484. pl. 33, f. 16-19.

Habite le port Praliu. Coquille ovale oblongue, très pointue au sommet, ayant la spire aussi longue que le dernier tour. Ce dernier tour est glubuleux. L'ouverture est ovale, la columelle presque droite et de la même largeur dans toute sa longueur. Le bord droit est mince et tranchant et puintillé de blanc dans toute sa longueur. En dehors, toute la coquille est granuleuse. Les granulations sont obtuses et rangées en lignes transverses au nombre de deux ou trois sur les premiers tours et de 8 on 9 sur le dernier. En dehors toute la coquille est d'un brun gris, en dedans elle est d'un brun très intense et la columelle est d'un brun fauve passant au bleuâtre au dehors.

Cette coquille a 17 millimètres de long et 12 de large.

# 9. Littorine de Diemen. Littorina Diemenensis. Quoy.

L. testá minimá, ovato-conica, apice acutá transversim, tenuissime striatà, carulescente, ultimo anfracta vittato; aperturà violaceà; columellà depressà.

Quoy et Gaint. Voy. de l'Atrol. t. 2. p. 479, pl. 33.f. 8, 11.

Habite Van Diemen. La Litturine de Diemen est absolument le Turbo bleuâtre de M. de Lamarck, qu'on trouve dans la Méditerranée, avec des strics transverses de plus que n'a pas ce dernier. Ces individus en sont aussi généralement plus grands. Il est court, un peu rensle à la base, à spire assez pointue. Sa couleur est d'un bleu tirant sur le céleste avec une bandelette irrégulière, plus foncee sur le dernier tour. Sou ouverture est arrondie; nu peu anguleuse, d'un viulet sombre en dedans. La columelle est déprimée. La coquille a beaucoup plus d'éclat dans l'eau que lursqu'elle est exposée à l'air (Quoy).

Sa longueur est de 11 millimètres et sa largeur de 6.

# 10. Littorine ceinte. Littorina cincla. Quoy.

L. testa ovato-conica, apice acuta, basi sub carinata, transversim late striată, luteo fusco cinctă; apertură ovali spadiceă; columellă depressa, violacea.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 2. p. 481. pl. 33. f, 20-21. Habite la Nouvelle-Zelande. Assez petite espèce courte, très conique, h spire pointue, dont les tours sont un peu arrondis, le dernier por-TOME IX, 14

tant une carène peu saillante, mais qui se distingue cependant de sillons transverses. L'onverture est arrondic, d'un brun vio Le bord gauche est très aplati , presque en gouttière, blanc et signature. lacée. Cette coquille est transversalement et régulièrement strite Les sillons sont peu profouds, janues et assez espacés, ce qui doute l'air de petites bandelettes à leurs intervalles bruns. La pointe la spire est bleuâtre. Nous ne conuaissons point l'auimal de celle espèce, qui a des rapports avec la Phasianelle sillonnée de marck, qui elle-même est mue Littoriue (Quoy).

Sa longuenr est de 17 millim, et sa largeur de 13.

### † 11. Littorine pyramidale. Littorina pyramidalis. Quos

L. testa conica elongata, basi inflata, apice acuta, tuberculati griseo-fusca; ultimo anfractu plicato duabus seriebus nodulos cincto; apertură minima rotundi; columella depressă, subcando culată, basi dilatată.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 2, p. 482, pl. 33.f. 12-15. Habite la baie de Jervis, Nouvelle-Hollande. Cette espèce est marquable par sa forme en pyramide, dout le deroier tout, rensle, semble être la base de laquelle s'élève assez brusque le reste de la spire. Elle est rugueuse, ceinte d'un cordon de pe bereules sur le sommet des tours, le dernier en a deux rapproch qui sont presque épiueux. Il offre de plus quelques plis lought naux près du bord droit. L'ouverture est petite, ronde, fante columelle est largement déprimée un peu canaliculée, et dible à la base. Le dernier tont est, en général, d'un joli gris opalia le reste de la coquille d'un rongeâtre clair, sur lequel se dessipé de petits tubercules blancs (Quoy).

Sa longueur est de 24 millim, et sa largeur de 14.

#### † 12. Littorine de Sydney. Littorina luteola. Quoy.

L. testà conica, apice acutà, carinatà, anfractibus ternis, transver striată, lineis fusco rubente pictă; apertură sabrotundă.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol, 1, 2, p. 477, pl. 33, f. 4. 7 Habite au port Jackson dans la rade de Sydney. Cette espèce p distingue par sa forme élaucée, turrienlée, à soomet points dernier tour est de la manuel. dernier tour est de la même longueur que tous les autres reule non renslé, traversé par une petite carène arrondie, qui va se per dre dans les sutures. Qualdre dans les sutures. Quelques individus en out deux seulemes sur le dernier tour, qui présente assez ordinairement un bourres éloigné du bord droit. éloigné du bord droit. L'ouverture est à-peu-près ronde, un pour

TURBO. 211

anguleuse postérieurement, sans presque aucune dépression à la columelle. Cette coquille est profondément striée transversalement d'un jaunâtre clair piqueté de brun et de rougeâtre. Ces taches sont longues et suiveut le sens des stries, il y a quelque variété dans l'intensité de la coloration; et quelques exemplaires ont de petites flammes brunes longitudinales (Quoy).

Sa longueur est de 15 mill. et sa largeur de 11.

#### Espèces fossiles.

## † 1. Littorine muricoïde. Littorina muricoïdes. Desh.

L. testà turbinato-elongată, basi convexă; spiră acuminată; anfractibus planius culis canali angusto separatis, transversim sulcatis sulcis quatuor squamosis; apertură ovată, columellă arcuată plană, acută.

Turbo muricatus, Sow. Min. Conch. pl. 240. f. 4.

Id. Phil. Gool. of Yurkshire. pl. 4. f. 14.

Habite.... Fossile des vaches noires, en France et en Angleterre à Malton et à Steeple Ashton dans le Coral-rag. Le nom de cette espèce doit être changé, parce que Linné avait déjà dunné le nom de Turbo muricatus à une espèce vivante qui passant dans le genre Littorine doit avant toute autre conserver cette dénomination. Il y a une série d'espèces fossiles des terrains secondaires qu'il faudra mettre à la suite de celle-ci, tels que les Turbo ornatus, duplicatus, etc.

# 1 2. Littorine tricostale. Littorina tricostalis. Desh.

L. testá elongato-turbinatá, spirá breviusculá, acuminatá; anfractibus convexis, brevibus, transversim bisulsatis; ultimo majore subglobo so, tricostato; basi striato, aperturá ovatá, columellá latiore, subpersoratá.

Phasianella tricostalis. Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2, p. 268, n. 6, pl. 34, f. 23, 24, 25.

Habite Houdan.

Cette espèce nous paraît distincte des Littorina multisulcata et melanoïdes, quoiqu'elle ait avec elles beaucoup d'analogie. La spire est
courte, pointue; son dernier tour est proportionnellement plus large
que dans les espèces qui précèdent; les six ou sept tours dont la
spire se compose sont étroits, convexes, et l'on voit sur les premiers deux carènes ou deux côtes transverses, et sur le dernier on
en voit une troisième se placer à la circonférence; on remarque

entre ces côtes quelques stries fines, lorsqu'on examine la coqui à l'aide d'une loupe. Le dernier tour est subglobuleux, pouru la base de stries inégales ; l'ouverture qui le termine est pressipi aussi large que haute. La columelle est très aplatie, large, tra chante à la base et présentant une dépression ombilicale; le port droit est mince, tranchant et un peu dilaté.

Cette petite espèce, assez rare, n'a que sept millim, de long et em

et demi de large.

† 3. Littorine multisillonnée. Littorina multisulcata. Desh

L. testá elongato subturritá, apice acuminatá; anfractibus consenta transversim sulcatis, ultima basi striato; aperturá abliquá, columellà basi depressà.

Phasianella multisulcata. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 1. P.

n. 4. pl. 38. f. 19. 20. 21.

Habite Houdau.

Cette coquille est suhturriculée; sa spire est assez allongée, point on y compte sept à huit tours médiocrement convexes, étroits, sur lesquels ou voit quatre ou cinq sillons transverses, régulied au-dessons de ces sillons, sur le dernier tour, se présentent stries très fines qui se continuent jusqu'à la base. Ces stries sont gales et au nombre de cinq on six seulement. L'ouverture est per oblique à l'axe, ovalaire, terminée postérienrement par ul assez aigu; la columelle est aplatie, tranchante à la base; le droit est tranchant, mais épais intérieurement.

Cette petite espèce rare ne s'est encore trouvée que dans la lors où je la cite; elle est longue de 10 mill, et large de 6.

† 4. Littorine mélanoïde. Littorina melanoides. Desh.

L. testá subturritá, clongatá, apice acuminatá; spirá longius anfractibus subplanis, sutura canaliculata separatis, transeed striatis; striis obsoletis; ultimo ad peripheriam bisulcato, strib Phasianella melanaides. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 268. p. pl. 34 f. 20. 27

pl. 34. f. 20. 21. 22.

Cette coquille est voisine du Littorina multisulcata; elle a à petro la même forme; sa spire est cependant plus longue et son de tour proportionnellement tour proportionnellement plus court et plus épais. Cette spire formée de six tours assez larger formée de six tours assez larges, à peine convexes, séparés eux par une suture canaligulées : eux par une suture canaliculée: ils sont pourvus de quelques sir transverses, obsolètes, et l'on remarque à la circonférence du de

TURBO. 213

nier tour deux petits sillons rapprochès, au-dessous desquels se montrent plusieurs stries fines et régulièrement décroissaotes vers la base. L'ouverture est petite, ovalaire, un peu atténuée ou anguleuse à sou extrémité postérieure; la columelle est aplatie, presque droite; le bord droit est minee, tranchant et très fragile.

Cette petite espèce, qui paraît très rare, a un peu la forme d'uue Mélanie, ct e'est pour cette raison que nous lni avons dooné le nom qu'elle porte; elle est longue de 10 millim, et large de 5.

† 5. Littorine de Grateloup. Littorina Grateloupi. Desh.

L. testá conicá, turbinatá, apice acutá, transversim striatá, striis tenuibus, depressis, numerosis; anfractibus convexiusculis, ultimo ad periphæriam subangulato, subtus convexo, aperturá ovato-rotundá; columellá angustá basi planá.

Phasianella angulifera. Grat. Tabl. statis. des eoq. foss. de l'Adour.

P. 12. n. 144.

An Littorina Alberti? Dujard. Mém. sur la Touraine. Mém. de la

Soc. Géol. de France. t. 2. p. 287. pl. 19. f. 22.

Habite... Fossile de Dax et de Touraine. M. Grateloup regarde cette espèce comme l'aualogne fossile du Phasianella angulifera de Lamarek. Nous croyous que ce savant conchyliologue se trompe; il n'y a pas à nos yeux une identité assez parfaite eutre ces coquilles pour les admettre dans la même espèce: celle-ci est toujours plus petite, ses stries sont plus serrées, plus nombreuses, moius aplaties; les tours sont peu convexes au nombre de neuf, le dernier est aussi graud que la spire, il est anguleux à la circonférence. L'ouverture est ovale obronde; la columelle est aplatie et dilatée à la base. Cette coquille a 18 millim. de long et 11 de large.

† 6. Littorine de Prévost. Littorina Prevostina. Desh.

Latestá elongato-turbinatá, lævigatá, basi convexá; anfractibus planis suturá impressá separatis, ultimo ad periphæriam obtuse subangulato; aperturá ovatá, columellá planiusculá.

Phasianella prevostina. Bast. Mém. sur les foss, de Bordeaux, p. 38

pl. r. f. 18.

Habite... Fossile aux environs de Bordeaux et de Dax où elle est commune. Petite eoquille lisse composée de sept tours aplatis, à suture enfoncée étroite, canaliculée; le dernier tour, très convexe en dessous, a un angle très obtus à la circonférence. L'ouverture est ovale, peu oblique, et la columelle aplatie doit faire ranger cette espèce dans les Littorines et non dans les Phasianelles. Gette coquille a 7 millim, de longueur.

#### 25. Turbo roussi. Turbo ustulatus. Lamk. (1)

T. testa ovato-ventricosa, imperforata, crassa, transversim substriata, castanca aut rufo-fuscescente; anfractibus converisi aperturâ albà.

D'Argenv. Conch. pl. 6. fig. L.

Favanoe. Conch. pl. 9. fig. K. 1.

Habite.... Mon cabinet. Vulg. le Marron-rôti. Outre sa coloration qui est plus intense, plus rembrunie que dans le précédent, il est plus épais et n'offre point de lignes fasciculées transverses. Diam de la base, 10 lignes; longueur, 13 lignes et demie.

#### 26. Turbo de Nicobar. Turbo nicobaricus. Gmel.

- T. testá subglobosá, imperforatá, crassiusculá, glabrá, albidá m culis lineisque rubris reticulată; apertură intense aurantid; colu mellá subcallosá.
- \* Gevens. Conch. Cab. pl. 21, f. 213.

\* Karsten. Mus. Lesk. t. 1. pl. 4. f. 7.

\* Desh. Ency. méth. vers. t. 3. p. 1098. nº 18.

\* Dilw. Cat. t. 2. p. 816. nº 3.

Helix paradoxa. Born. Mus. t. 13. f. 16. 17.

Chemn. Conch. 5. t. 182 f. 1822-1825.

Turbo nicobaricus. Gmel. p. 3596. nº 33.

Habite l'Océan des Grandes-Indes, près des îles de Nicobar. Mon 👸 binet. Il n'est poiot cerclé comme le dit Gmelin. Spire fort courte Diam. de la base, 8 lignes.

#### 27. Turbo néritoïde. Turbo neritoides. Lin. (2)

T. testá semiglobosá, imperforatá, crassiusculá, glabrá, flavá luteo-rubente, ut plurimim unicolore, rarò maculis variis fasciis pictă; spird obtusissimă; columella plana.

(1) Nous avons vu cette espèce dans la collection de La marck, grâce à l'obligeance de son nouveau propriétaire, M. Ber jamin Delessert, ami éclairé des sciences naturelles. Nous avons reconnu que le Turbo ustulatus a été formé avec ques individus roulés du Turbo littorens. Il faut donc que celie espèce disparaisse des catalogues.

(2) Ce Turbo néritoïde n'est point un véritable Turbo, il doil faire parti du genre Littorine de Férussac; les observations signées dans l'intéressant travail de M. Bouchard Chantereaux

Turbo neritoïdes, Lin. Syst. nat: ed. 12, p. 1232, Gmel. 3588.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 761.

Lister. Anim. Angl. pl. 3. f. 11 à 13.

\* Lister. Conch. pl. 607. fig. 39 à 42.

An Gualt. Ind. Test. pl. 64. f. N?

\* D'Acosta, Brit. Conch. p. 50. pl. 3. f. 13 à 16.

\* Klein. Tent. ostrac. pl. 1. f. 25. 26. pl. 2. fig. 31 à 34.

\* Nerita. Pennant. Zool. brit. 1812. t. 4.p. 346. nº 3. pl. 90. f. 3.

\* Gevens. Conch. Cab. pl. 28. f. 319 à 326.

Knorr. Vergn. 6. t. 23. f. 8. 9.

Chemn. Conch. 5, t. 185, f. 1854, nos. 1 à 11.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 4. nº 2. \* Herbst, Einl. t. 2. p. 8. nº 2.

\* Nerita littoralis. O. Fabricius. Faun. Groenl. p. 402. nº 404.

\* Turbo neritoïdes, Olivi. Adriat. p. 169.

Nerita littoralis. Dilw. Cat. t. 2. p. 989. nº 25.

\* Nerita littoralis, Burrow. Elem. of, Conch. pl. 20. f. 7.
\* Collard des Ch. Cat. des moll. du Finist. p. 49. n° 2.

\* Bouch. Chant. Cat. des Moll. du Boulonnais. p. 60. nº 105.

Habite dans la Méditerranée et sur les côtes méridionales de la Manche. Mon cabinet. Coquille assez commune. Diam. traus., 6 lignes 3 quarts.

# <sup>6</sup> lignes 3 quarts. Turbo rétus. Turbo retusus. Lamk. (1)

T. testa ventricoso-subglobosa, imperforata, transversim striata, olivaceo-flavescente; spira retusissima; apertura lateraliter di-latata; labro tenui: limbo interiore albo.

\* Maton et Rack. Conch. Brit. p. 226. nº 6. pl. 5. f. 15.

Nerita littoralis. Act. de la Soc. Linu. vol. 8. t. 5. f. 15.

\*Turt. Brit. Conch. p. 126. nº 6.

\*Coll. des Ch. Moll. du Finistère. p. 49, n° 3.

Gerville, Cat. p. 50. nº 4.

\* Bouch. Chant. Cat. des moll. du Boulonn. p. 60, nº 104.

Habite les mers d'Europe, particulièrement les côtes de la Manche, près de Calais. Mon cabinet. Il a des rapports avec le précédent, mais en est très distinct. Ce n'est point le N. littoralis de Gmelin Diam. transv., près de 5 lignes.

sur les mollusques du Boulonnais, ne laissent aucun doute à cet

<sup>(</sup>t) Cette espèce est encore une véritable Littoriue.

#### 29. Turbo breton, Turbo rudis. Maton. (1)

T. testá ovatá, ventricosa, imperforata, transversim striatá, sulcată, cinerco-lutescente; spiră prominulă; acută, obliquissimă columella basi latiore.

Turbo rudis, Montag. ex D. Leach.

- \* Turt. Conch. Dict. p. 197. nº 9.
- 2. 37. 15. Mat. et Rack. Conch. Brit. p. 159. nº 3. pl. 4. f. 12. 13.
  - \* Coll. des Ch. Cat. des Moll. du Finistère. p. 49. nº 4.
  - \* Bouch, Chant, Cat. des Moll, du Boulon, p. 59, nº 103.
  - \* Turbo littoreus. Var. B. Gmel. p. 3588.
  - \* Chemu. Conch. t. 5. p. 233. pl. 185. f. 1853.
  - \* Schrot. Eiul. t. 2. p. 84. nº 58.
  - \* Donovan, Brit, Conch. t. 1. pl. 33, f. 3.
  - \* Montagu. Test. Brit. p. 304.
  - \* Dorset, Cat. p. 49. pl. 18. f. 6.
  - \* Turbo rudis. Dilw. Cat. t. 2. p. 818. n. 7.

\* Fossilis, Turbo rudis, Sow. Min. Conch. pl. 71. f. 2.

Habite l'Océan européen; commun sur les côtes de Bretague, pré le Croisie, où il se tient sur les rochers, etc.; communique M. Leach. Mon cabinet. Diani, de la base, 6 lignes,

#### 30. Turbo bizonal. Turbo obtusatus. Lin. (2)

T. testá subrotunda, ventricosá, imperforatá, lævi, alba, castanto bizonată; spiră retusă; labio columellari plano, latiusculo. Turbo obtusatus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1232. nº 605.

Chenin, Conch. 5. t. 185, f. 1854, nos. c. d.

- \* Schrot, Einl. t. 2. p. 3. nº 1.
- \* Herbst. Einl. 1. 2. p. 8. no r.
- \* Dilw. Cat. t. 2. p. 815, nº r.

Habite l'Océan septentrional. Mon cabinet, Diametre transversal 4 lignes.

(1) Cette espèce, voisine du Turbo littoreus, doit comme pui faire partie du genre Littorine.

(2) Nous pensons que malgré l'autorité de Linné et de marck, il fandra réunir cette espèce au Turbo neritoïdes tre de variété. Nous ne voyons, en effet, dans ces coquille très variables, quant à la couleur, aucun earactère qui les se pare.

### <sup>3</sup>1, Turbo pourpré. *Turbo pullus*. Lin.(1)

- T. testa parvula, ovato-conoidea, imperforata, lævi, nitida, in fundo albo purpureo punctatá et maculatá; spirá apice obtusiuscula.
- \* Delle Chiaje dans Poli, Testac, t. 3. pl. 52. f. 43.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 76r.

\* Donov. Conch. t. 1. pl. 2. f. 2 à 6.

Turbo pullus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1233.

Born. Mus. t. 12. f. 17. 18.

\* Phasianella pulla, Desh, Exp. de Morće. Zool, t. 3. p. 145. nº 179.

\* Turbo pictus. D'Aeosta. Brit. Conch. p. 103. pl. 8.f. 1. 3.

\* Turbo pullus. Dilw. Cat. t. 2. p. 822. nº 17. Phasianella pulla. Payreau. Cat. p. 140. nº 281.

Habite dans la Méditerranée. Mon cabinet. Coquille toujours petite, mais fort jolie. Diam. de la base, 2 ligues un quart; longueur environ 3 lignes et demie.

# <sup>viron</sup> 3 lignes et denne. <sup>12</sup> Turbo bleuâtre. Turbo cærulescens. Lamk. (2)

T. testá parvulá, ovato-conicá, imperforatá, glabrá, cærulescente; spira apice acuta; operculo corneo.

\* Littorina Basteroti. Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 115. pl. 5.

f. 19. 20.

\*Coll. des Ch. Cat. des Moll. p. 49. nº 5.

Rouch, Chant. Cat. des Moll. du Boulonnais. p. 60. nº 106. Paludina glabrata, Pfeiff, Syst. anord. 3° part. pl. 8. f. 10.

Nerita exfusco-viridescens, List, Auim, augl. p. 164, lit, 11. \* An Nerita littoralis? Liu. Syst. nat. ed. 12. p. 1253. nº 724.

Syno, plerisque exclus. Habite dans la Méditerranée, près de Cette, sur les rochers hors de l'eau. Faujas. Mon cabinet. Longueur 3 lignes.

(t) Cette coquille n'est point un Turbo, mais une véritable phasianelle très abondamment répandue dans l'Océan euro-Péen.

<sup>(2)</sup> Elle appartient encore au genre Littorine. Cette espèce est très commune sur les bords de la Méditerranée; elle s'attache aux rochers battus par la mer, mais au-dessus de son niveau lorson. lorsqu'elle est tranquille. Elle vit aussi sur nos côtes de la Manche. Les naturalistes doivent éprouver de l'embarras à délerminer rigoureusement ce que c'est que le Nerita littoralis de

#### 33. Turbo cancellé. Turbo cancellatus. Lamk. (1)

T. testá parvá, ovato-conicá, imperforatá, tenui, decussatim striationalida; spirá breviusculá.

\* B. Delessert. Coq. de Lamk, pl. 37, f. 7.

Turbo cancellatus ex D. Beudant.

Habite dans la Méditerranée. M. Beudant. Mon cabinet. Longueuli une ligne 3 quarts.

Linné. Ceux qui lisent la description de l'espèce à l'endroit chi de l'histoire des animaux d'Angleterre, par Lister, pag. 164, pl peuvent s'empêcher de reconnaître le Turbo cærulescens de L marck; ceux qui ne consultent que les figures citées dans la 5 nonymie de Linné, assurent que ce Nerita littoralis est la mépi cspèce que le Turbo neritoides; enfin l'embarras augment quand on lit qu'elle est très commune et très variée de couleur sur les rochers des mers d'Europe, et qu'une variété plus petite habite les eaux douces. Il est évident que sous ce nom de rita littoralis, Linné confondait au moins trois espèces, le I cæruleseens de Lamk., le Turbo néritoïde formant double emple et probablement le Neritina fluviatilis. Gmelin simplifie Liung cn cela qu'il supprime la citation de la page 164 de Lister, et duit toute la synonymie à des figures qui représentent le Turb neritoïdes, par conséquent dans Gmelin le Nerita littoralis un double emploi du Turbo neritoides; Dillwyn donne au Turb neritoides une toute autre signification que Linné lui-mênei n'admet pour cette espèce qu'une scule citation, c'est celle la fig. F de la pl. 45 de Gualtieri. Cette figure conviende assez au *Turbo eærulescens* de Lamarck et ne peut s'applique<sup>r e</sup> aucune manière à l'espèce linnéenne; aussi Dillwyn porte Nerita littoralis toute la synonymie qui appartient au Turbo neritariles toides.

(1) Lorsque Lamarck travaillait à son dernier volume de Animaux sans vertèbres, le genre Rissoa n'avait pas encore de établi par Desmarest, et Lamarck en distribua les espèces parande partie parmi les Mélanies, et laissa celle-ci et la suivant dans le genre Turbo. Je pense, que ce Turbo cancellatus est même espèce que le Rissoa lactea de M. Michaud.

### 34. Turbo costulé. Turbo costatus. Lamk. (1)

T. testa minima, conica, imperforata, gracili, longitudinaliter costulată, cinereo-violaccscente; spirâ apice acutâ.

Turbo costatus ex D. Bendant.

\* B. Delessert, Coq. de Lamk. pl. 37. f. 8.

Habite dans la Méditerrance. M. Beudant. Mon cabinet. Longueur, une ligne et demie.

## † 35. Turbo rougeâtre. Turbo rubicundus. Reeve.

T. testa orbiculato-globosa, apicc obtusa, transversim sulcata; sulcis angustis, regulariter granulosis; anfractibus convexis, rubescentibus; apertură circulari, obliquă; columellă explanată, în medio depressa rosea.

Reeve. Proc. zool. soc. 1842.

Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 162. pl. 220. f. 11. 12.

Cochlea rubicunda. Chemn. t. 5. p. 207. pl. 181. f. 1803. 1804.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zélande. Coquille que l'on confond assez habituellement dans les collections avec le Turbo diaphanus de Lamarek, quoiqu'il en diffère cependant d'une manière assez notable. Il est arrondi, globuleux, d'une forme approchant celle du Turbo rugosus. La spire, obtuse au sommet, compte 5 à 6 tours chargés d'un grand nombre de rangées transverses, étroites et régulières de petits tubercules obtus, dont la grosseur va progressivement en s'accroissant depuis la base des tours jusque vers la suture. Vers cette suture, on compte, sur les deux ou trois derniers tours, deux ou trois rangées de perles plus grosses. L'ouverture est médiocre, eirculaire, oblique, d'une très belle nacre. La columelle est élargie et présente au-dehors une surface en croissant légèrement creusée en gouttière dans le milieu et bordée en dehors par un aogle teinté de rose. Toute la coquille est d'un rouge briqueté avec des taches où cette même coulcur Plus foncée est disposée en grandes marbrures irrégulières.

Elle a 50 mill. de diamètre et 45 de hauteur.

Turbo papyracé. Turbo papyraceus. Gmel.

T. testá subglobosá, depressiusculá, lavigatissimá, transversim multifasciata; sasciis punctis albis, rusisque articulatis; ansractibus

<sup>(1)</sup> Cette espèce est un véritable Rissoa, les individus de la collection de Lamarck sont jeunes et pourraient bien appartenir an Rissoa costata de Desmarest.

convexiusculis; ultimo hasi depresso; apertură subcirculari, obligită fauce argutea; columella angusta, basi callo semicirculari, clausa.

Turbo papyraceus. Gmcl. p. 3596, nº 31.

Schrot. Einl. t. 2. p. 77. nº 41.

Chemu. Conch. t. 5. p. 215. pl. 182, f. 1817, 1818.

Dillw. Cat. t. 2. p. 837. nº 48.

' Habite les mers du cap de Bonne-Espérance.

Coquille que l'on aurait une tendance à placer parmi les Troques cause de son peu d'épaisseur et de l'obliquité de son ouverture l'ou ne savait d'ailleurs que son opercule est calcaire. Elle est plus binoïde, un peu déprimée à la base, ce qui, dans les jeunes judicidus surtout, produit un angle très obtus à la circonférence du del nier tour. La surface extérieure est entièrement lisse et politique comme dans les Turbo cidaris et patholatus. Les tours sont mello crement convexes, à suture simple. L'ouverture est oblique; bord droit est mince et tranchant. La columelle a le bord min une zone demi-circulaire circonscrit sa base, et c'est sur cet espata que l'animal dépose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur surface columnité au pase, et c est sur cet et l'animal dépose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal dépose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal dépose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal dépose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal dépose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal dépose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal dépose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal depose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal depose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal depose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal depose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal depose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal depose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal depose une callosité aplatie, blanche, qui laisse sur l'animal depose une callosité aplatie, all qui l'animal depose une callosité de la callosité aplatie de la callosité de la callo de la surface columellaire deux ligues enfoncées. La coloration de espèce consiste en un grand nombre de fascies ou plutôt de lipédia transverses composées de points alterues blancs et bruns, sur fond d'un brun clair et rougeâtre. Il y a même une variété proque rouge et d'autres qui ont une tendauce au verdâtre.

Cette espèce a 22 millim. du diamètre à la base. Je dois ajouter dans la plupart des individus il y a une zone assez large immedia tement an-dessous de la suture, et dans laquelle se montrent taches sub-quadrangulaires noirâtres, alternatives avec d'autres per la companyative de l

petites blauchâtres ou rougeâtres.

#### + 37. Turbo épervier. Turbo sparverius. Gmel.

T. testa ovata, ventricosa, imperforata, crassa, ponderosa, transo sim sulcata; sulco majore in medio anfractum; anfractibus vexis, albo, fusco, variegatis; aperturá argenteá, rotundatá, subauriculată; columellă simplici.

Turbo sparverius. Gmel. p. 3594, nº 43.

Schrot, Einl, t. 2. p. 73. nº 3.

Chem. Conch. t. 5. p. 204. pl. 181. f. 1798.

Regenf. Coq. t. 2, pl. 6. f. 63.

Dillw. Cat. 2. p. 825. nº 43.

Habite les mers de l'Inde, d'après Gmelin.

Coquille ovale globuleuse, parfaitement distincte du Turbo seur

TURBO. 221

avec lequel elle a cependant beaucoup d'analogie. La spire est assez allongée, composée de six tours dont le dernier est beaucoup plus grand que les autres réunis. Ces tours sont sillonnés transversalement, les sillons sont inégaux, peu profonds, mais il y en a toujours un plus gros que les autres qui forme un cordon saillant sur le milieu des tours. Ce sillon est un peu au-dessus du milieu du dernier tour. Entre lui et la suture, mais plus près de lui que de cette dernière, on remarque deux autres sillons plus relevés que ne le sont ceux de la basc. L'ouverture est argentée à l'intérieur; la columelle estépaisse, simple, arroudie et se prolouge, à sa jonction avee le bord droit, en une petite orcillette comparable à celle du Turbo canaliculatus de Gmelin, par exemple. La coloration est assez constante, elle consiste en marbrures irrégulières, souvent composées de taches subarticulées d'un bean brun marron sur un fond blancbâtre, tirant sur le fauve. Cette coquille, que l'on confond habituellement avec le Turbo setosns, a 65 mill. de haut et 50 de large.

† 38. Turbo de Norris. Turbo Norrisii. Sow.

T. testà orbiculato-depressa, lavigatd, rotelliformis apice obtusa, ad Periphæriam obtusè subangulatà, subtùs convexiusculà, umbilico Profundo perforatà, castanea, ad umbilicum nigrescente; aperturà margaritacea, subtrigona, obliqua; labro acutissimo, bisinuoso.

Trochiscus Norrisii. Sow. Mag. of. nat. hist. 2º série.

Id. Gray. Recelicys. voy. Zool. p. 143. pl. 34. f. 14.

Turbo rotelliformis. Jay. Cat. on the shells. p. 111, pl. 1.f. 2.3.

Habite les mers de Chine?

Très belle et très rare espèce, connue depuis peu dans les collections; elle a un peu la forme et les apparences d'une très grande roulette; mais elle appartient par tous ses caractères, au genre Turbo. Elle est déprimée, plus large que haute; sa spire est obtuse, les tours sont aplatis, conjoints, ce qui donne à leur ensemble une courbure uniforme. Le dernier tour est très grand, subauguleux à sa circonfèrence et médiocrement convexe en dessous. Un ombilie, assez large et profond, qui remonte à l'extrémité de sa spire, perce la base de la coquille. La columelle est courte, simple, mince; elle s'appuie, en s'avauçant un peu, sur le bord de l'ombilie, et se termine à une petite callosité qui marque son point d'intersection avec le bord droit. Le bord droit est mince et tranchant, et présente dans sa longueur une double sinuosité en S italique, très allongé. L'ouverture est oblique, arrondie dans le fond, mais subtriangulaire à l'entrée. Cette coquille, naturellement lisse et polie,

est d'un beau brun marron uniforme, passant assez brusquemen au noir pour former une zone decette couleur autour de l'ombilie L'individu de ma collection a 37 millim, de diamètre el 30 hauteur.

#### + 39. Turbo de Regenfuss. Turbo Regenfusii. Desh.

T. testá magná; globosá, apice acuminatá, lævigatá, viridi, fra versim obscure fasciata; fasciis pallidioribus, maculis quadro nigrescentibus notatis; anfractibus convexis; ultimo superni alfa lato; aperturá circulari, intùs argentea; columellà simplici, callo incrassato marginatà.

Regenf. Couch. t. 1. pl. 5. f. 52.

Turbo olearius. Chemn. Conch. t. 5. p. 185. pl. 1773. 1774.

Turbo olearius. Vac. y. Gmel. p. 3593, n. 17.

Turbo olearius, Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 83 r. n. 36.

Habite l'Océan de l'Inde.

Nous distinguons cette espèce du Turbo olearius des auteurs que du Marmoratus de Lamarck, avec lesquels elle a cependo beaucoup de rapport. Nous lui avons donné le nom de Regent qui le premier en a produit une excellente figure. Ce Turbo généralement un peu plus gros que le poing; il est globuleus. spire assez allongée et pointue. Ses tours, au nombre de 5 sont convexes, lisses, mais le dernier préseute constamment partie supérieure, une seule côte saillaute, tautôt continue, divisée en quelques gros tuberenles. Cette eôte est la seule qui produise iamais sur codernies produise jamais sur ce dernier tour. Le reste de la surface est et poli. L'ouverture est grande et arrondie. C'est elle qui présent les principaux earactères distinctifs de l'espèce. Elle différe blement de celle du Turbo marmoratus. Son plan, par rapp à l'axe, est beaueuup plus oblique; son bord a une sinuosité périeure qui n'existe pas dans l'autre espèce. La columelle, per étroite et plus misses que son la columelle, per étroite et plus miuce, est beaucoup plus couverte à sa partie sufficielle par la cuille de la couverte de la cuille de la cuite de la cuit ricure par la saillie du bord droit. Cette columelle est élargie aplatie à la base, mais non prolongée en oreillette. Elle est conscrite en dehors par un bourrelet obtus et étroit qui part par la place où devrait Ara Van La la la place où devrait être l'ombilic, et se prolonge, eu se contournage jusqu'à l'extrémité de la columelle. Le Turbo marmoratus à lunie égal, c'est-à disse de la columelle. lunie égal, c'est-à-dire très jeune encorc, ne présente jamais et ensemble de caractères. ensemble de caractères. Cette coquille est lisse, d'une belle leur verte, interrompue par quelques fascies transverses ine proposition de la companya de la co sur lesquelles se dessincut des taches irrégulières; souveut supposent suppo quadrangulaires, d'un vert noirâtre.

223 TURBO.

L'individu, figuré par Regenfuss, a 105 mill. de haut et 100 de large. Le nôtre est peu plus petit.

### † 40. Turbo canaliculé. Turbo canaliculatus. Gmel.

T. testá ovatá, crassá, solidá, transversim sulcatá, viridescente, fusco irregulariter marmorată; apertură circulari ; labro intus sulcato, basi auriculato.

Turbo canaliculatus. Gmel. p. 3594, n. 22.

Schrot. Einl. t. 2. p. 72. 11, 27.

Chemn. Cooch. t. 5. p. 202. pl, 181. f. 1794.

Favan. Conch. t. 2. p. 67. pl. 9. f. A. 4.

Regenf. Coq. t. 1. pl. 10. f. 44.

Dillw. Cat. t, 2. p, 834. n. 41.

Habite les mers de l'Inde, d'après Gmelin.

Coquille très voisine par ses caractères du Turbo sparverius; elle se distingue cependant par une forme plus ovoïde, moins globuleuse, sa spire plus élancée et plus pointne; les tours, très convexes, sont garnis de sillons transverses larges, déprimés et presque égaux. Un senl est un peu plus saillant que les autres et il occupe à-peu-Près le milieu des tours. L'ouverture est circulaire, d'une belle nacre argentée; le bord droit est tranchant, et l'on voit se prolonger en dedans des silloos qui correspondent à ceux de l'extérieur. La columelle est épaisse, simple, sans ombilie, et à sa jonction avec le bord droit elle se prolouge en une oreillette étroite et canalieulée dans sa longueur.

Cette coquille, épaisse et pesante, est d'un vert plus ou moins intense, passant au januâtre dans quelques individus, et irréguliè-

rement marbré de brun ou de noirâtre.

Cette espèce a 70 mill. de liauteur et 50 de large.

# 41. Turbo variable. Turbo variabilis. Reeve.

T. testá globosá, ventricosá; imperforatá, lævi, nitidá, colore variabili, flavo fuscoque marmorată, lineisve albis fulgurată; apertură rotundatá; colamellá crassá, subcylindricá.

Reeve. Proc. of zoul. soc. 1842.

Reeve, Coneh. Syst. t. 2. p. 167. pl, 219. f. 1. 2.

Habite les îles Philippines.

Très belle espèce, eneore rare dans les collections, qui a de l'analogic avec le Turbo cidaris et le petholatus, mais qui en differe eonstamment et par la coloration et par ses autres caractères. Elle est arrondie, globuleuse, toute lisse, polie et brillante. Les tours, au nombre de 5, sont très convexes le dernier est très grand, L'ouverture est circulaire, peu oblique, d'une très belle nacre argente la columelle est étroite, épaisse, cylindracée et sans aucune foration ombilicale. La coloration est très variable, mais elle des plus élégantes. Elle consiste souvent en de grandes marbrud d'un brun marron fonce sur un foud d'un jaune fauve. Dans certains iudividus, ces marbrures sont entrecoupées de séries traffic verses de taches blanchatres et bruncs. Dans l'une des plus help variétés, sur un fond du plus beau brun fonce la coquille est official d'un grand nombre de fiues lincoles du plus beau blanc, obligationent decuments de la coquine est de l ment décurrentes on zig-zag.

Les grands individus ont 50 mill. dans leurs deux diamètres.

#### † 42. Turbo ongle. Turbo unguis. Wood.

T. testa conica, trochiformi, basi planulata, intus margaritacio subtus, concentrice striata, longitudinaliter exilissime lamello anfractibus planiusculis supernè radiatim costellatis, basi lubi culis prælongis, obtusis, radiantibus circumdatis; aperturd labro repando, prælongo; callo umbilicali costulà alba bipartito

Trochus unguis. Wuod, Ind. test. supp. pl. 5, f. 2 Turbo digitatus Desh. Mag. de Guérin, 1841. moll. pl. 36. Reeve. Cunch. Syst. t. 2. p. 165. pl. 217. f. 6.

Habite Acapulco.

Très belle espèce que nons plaçons parmi les Turbos malgré sa folde trochoïde, parce qu'elle a l'opercule calcaire ; elle se distingue cilement de ses congénères par les côtes rayonnantes qui descendent du sommet à la banca par les côtes rayonnantes qui descendent du sommet à la banca par les côtes rayonnantes qui descendent du sommet à la banca par les côtes rayonnantes qui descendent de se distinguistique de la constant deut du sommet à la base des tuurs et qui, à la circonférence aiguë du dernier, se prolongent en digitations unguifurmes ment ublique; le bord druit occupe dans son développement demi-circonférence du dernier tuur. L'ouverture paraît triang laire, mais dans le fond elle est ovale, arroudie. Le dernier touf et aplati en dessous il control est ovale, arroudie. Le dernier aplati en dessous, il est orné de strics concentriques sur lesques s'élèvent, sous forme de la concentration de strict concentriques sur lesques s'élèvent. s'élèvent, sous forme d'écailles, des lamelles très fines, très serre

Les grauds individus de cette espèce ont 55 mill, de diamètre el spece ont 55 mill, de diamètre

#### + 43. Turbo de Jourdan. Turbo Jourdani. Kiener.

T. testa ovato-conica, turgida, lævigata, castaneo-cubescento, perforatá; anfractibus convexis, primis transversim tricostalis, timo obscurè costato a apartima timo obscurè costato; apertura magna, circulari; columella quasea, supernè colloci drasea, supernè callosà.

225

Kien. Revue Zool. Soc. Cuv. 1839. p. 324.

Idem. Mag. de Guérin, 1840. Moll. pl. 9.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Grande et belle espèce apparteuaut autresois à la collection de M. Jourdan, et qui a été décrite pour la première sois par M. Kiener; elle est ovale, oblongue, plus allongée que ne le sont la plupart des Turbos, ce qui la rapproche un peu des Phasianelles. La spire, à laquelle on compte un petit nombre de tours, est presque aussi haute que l'ouverture. Les tours sont convexes, leur suture est canaliculée, et sur les premières s'élèvent trois côtes transverses qui, parvenues vers l'origine du dernier tour, s'amoindrissent et sinissent par disparaître. L'ouverture est grande, arroudie, d'une très belle nacre à l'intérieur. La lèvre droite, amincie, est bordée de rouge. Cette coquille est lisse et polie; elle est partout d'un beau brun rougeâtre, et ses accroissemens irréguliers sont marquès par des linéoles longitudinales de la même couleur plus soncée. L'individu, décrit par M. Kiener, est très grand. Environ 20 centi-

mètres de hauteur.

44. Turbo corallin. Turbo sanguineus. Lin.

T. testa minima, globosa, lavigata, transversim sulcata, basi perforata, rubra; anfractibus convexis; apertura obliqua circulari; columella basi callosa; marginibus incrassatis.

Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 763.

Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1235.

An trochus roseus? Dilly. Cat. t. 2. p. 776, n. 40.

Globulus roseus. Chemn. Conch. t. 5. p. 113. pl. 174. f. 1675.

Olivi Adriat. p. 169.

Turbo coccineus. Desb. Expéd. de Morée, t. 3. p. 145, n. 178, pl. 19. f. 6. 7. 8.

Habite la Méditerranée.

Les auteurs out laissé subsister de la confusion entre cette espèce et une autre qu'ils donnent comme le sanguineus de Linné; en lisant altentivement ce que Linné dit de son Turbo sanguineus dans les deux éditions du Systema, on restera convaincu que cette courte description ne peut s'appliquer à la coquille à laquelle Chemnitz, Guelin, Dillwyn attribuent le non Linnéen; il me paraît certain que le Trochus roseus de Chemnitz se rapporte entièrement par ses caractères au Turbo sanguineus de Linné. Nous sommes hien convaincu aujourd'hui que notre Turbo coccineus dont nous avous donné une bonne figure dans l'ouvrage de Morée est la même espèce que le sanguineus de Linné. Cette petite coquille est d'un

Tome IX.

rouge de carail de la grosseur d'un pois, un peu déprimée. Sa sur face est lisse et cependant occupée par un petit nombre de la sillone. Le colons de la face sillous. La columelle est arrondie, percée à la base d'un petit off bilic; l'ouverture est ronde et d'une belle uacre argentée.

#### Espèces fossiles.

#### 1. Turbo petites-écailles. Turbo squamulosus. Lamk.

T. testá conoideá, acutá, umbilicatá; sulcis anfractuum quinis son mulosis : squamis fornicatis.

Turbo squamulosus. Annales, vol. 4. p. 106. n. 1.

\* Def. Dict. des sc. nat. t. 46. p. 519.

\* Desh. Guq. foss. de Paris. 1, 2, p. 251, n. 1, pl. 32, f. 4 à 7 Habite.... Fossile de Presles et Grignon, Mon cabinet, Celle quille ressemble un peu par son aspect au Trochus Pharnonis Linné, mais son ouverture n'offre pas les mêmes caractères. un cône court, à sommet pointu, et à base élargie. Les tours spire sont convexes, un pen canalicules en leur bord supérieun charges chacun de ciuq sillons écailleux et trausverses. Le derni tour est plus grand que tous les autres pris ensemble. Haute un centimetre.

#### 2. Turbo petits-rayons. Turbo radiosus. Lamk.

T. testá globoso-conoideá; anfractibus medio profundè sulcosibi prà infraque radiatim striatis.

Turbo radiosus, Ann. ibid. n. 2.

Def. Dict. des sc. nat. t. 46. p. 519.

\* Desh. Goq. Foss. de Paris, t. 2. p. 260, n. 13. pl, 40. f. 15. pl Habite.... Fossile de Grignou, Cabinet de 31. Defrance. Petile quille bieu distincte comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui semble se rapprocher de Cyclostomes par comme espèce, qui se comme especie de Cyclostomes par co Cyclostomes par son ouverture ronde, mais dont les bords significants l'extérniment dissoints l'extérniment de la company de la disjoints, l'extérieur s'insérant sur l'avant-dernier tour. que cinq tours de spire très convexes, dant le deruier est coup plus grand que les autres. Largeur et longueur, 6 ou 7 limètres.

#### 3. Turbo helicinoïde. Turbo helicinoides. Lamk.

T. testá depresso-conoided, nitidá, submaculosá; anfractibus simis; basi subrallaci

Turbo helicinoides. Ann. ibid. p. 107. n. 3.

\* Desh. coq. foss. de Paris. t. 2. p. 257. u. 9. pl. 31. f. 11. 12. 13.

Habite...., Fossile de Grignou, Cabinet de M. Defrance, Celui-co orbiculaire conoïde, un peu aplati, et ressemble assez au Trouble vestiarius de Linné. Néannoime vestiarius de Linué. Néanmoins son ouverture est plus arroul TURBO. 227

et sa base moins calleuse. Ses tours sont convexes, lisses, luisans, tachetés ou comme marbrés, et au nombre de quatre. Largeur, 4 ou 5 millimetres.

### 4 Turbo dentelé. Turbo denticulatus. Lamk.

T. testá globoso-conoideá, transversim striatá; anfractibus medio subbicarinatis; carinis denticulatis; basi umbilicata.

Turbo denticulatus, Ann. ibid. n. 4. ct t. 8. pl. 36. f. 3. A. B.

\* Def. Dict. des sc. nat. t. 46. p. 518.

Desh. Goq. foss. de Paris. t. 2. p. 255, n. 5. pl. 34. f. r. à 4. Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Espèce fort Petite, qui se rapproche un peu du T. rugosus de Linué. La coquille a quatre tours de spire, est striée transversalement, et offre Sur la partie moyenuc de chacun de ses tours deux crêtes ou carenes deutelées, armées en éperun, dont l'inférieure est un peu plus grande. Elle est sillonuée circulairement en dessons, et a un ombilic étroit, à demi recouvert. Largeur, 2 millimètres. Peutêtre devrait-on placer cette coquille parmi les Dauphinules.

# Turbo de Parkinson. Turbo Parkinsoni. Bast.

T. testâ fasciis roseis numerosis pictă, umbilicată, transverse sulcată; sulcis longitudinaliter lamellosis; longitudine spiræ variabili.

Bast. Mem. geol. de Bord. p. 26. pl. 1. f. 1.

Habite.... Fossile à Dax.

Très belle espèce fossile, sacilement reconnaissable par les gros sillons qui se montrent à la surface des tours. Il y en a deux subgranuleux sur les premiers, trois sur l'avant-dernier et huit sur le dernier. Ce deruier tour, couvexe en dessous, est perce à la base d'un ombilic étroit et profond qui pénétre jusqu'au sommet de la spire. L'ouverture est arrondic, ses bords sont très épais; la culumelle est assez mince et divisée en dehors eu deux parties inégales par un sillon. Outre les grosses côtes transverses dont cette coquille est ornée, sa surface présente encore une multitude de lames longitudinales et obliques fixes serrées, pressées, ouduleuses, comme celles que l'on remarque dans le Turbo torquatus.

Les plus grands individus ont 45 millmêtres de diamètre et 50 de

# † 6. Turbo de Fitton. Turbo Fittoni. Bast.

T. lestá transverse striatá; anfractibus subcarinatis; columellá incrassatà; umbilico nullo.

Bast. Mem. géol. de Bord. p. 27. pl. 1. f. 6.

Habite... Fossile à Dax.

Cette espèce est beaucoup moins grande que le Turbo Parkinsoni. surface est lisse comme celle du Turbo petholatus. On y remarque cependant quelques angles transverses, peu saillans, trois sur dernier tous au contambil dernier tour, uu seul sur le milieu des précédens. Le dernier est convexe en dessous, il n'a pas la moindre trace d'ombili l'ouverture est assez grande, arrondie et oblique. La columelle simple, cylindracée et assez épaisse.

Cette coquille, assez rare, a 30 mill. de diamètre et 25 de hauteur

#### † 7. Turbo bicariné. Turbo carinatus. Borson.

T. testà depresso-conicà, rotelliformi, lævigatà; anfractibus depressosis, basi uniangulatis, ultimo ad periphæriam biangulator subdepresso late calless depresso, latè calloso, imperforato; aperturd obliquissima, out circulari.

Trochus carinatus. Borson. Oryct. piem. p. 84. n. 9. pl. 2. f. 2. Brong. Terr. de séd. du Vicent. p. 56. pl. 4. f. 5. a. b.

Habite... Fossile à la Superga, près Turin.

Espèce fort intéressante que nous rapportons aux Turbos malgrés forme trochoïde, parce que nous sommes persuadé, d'après semble de ses caractères, qu'elle était pourvue d'un operat calcaire. La spire est en cone surbaissé, obtuse au sommet, à aplatis, dont la survivo est en cone surbaissé, obtuse au sommet, à la aplatis, dont la survivo est en cone surbaissé, obtuse au sommet, à la survivo est en cone sur la survivo est en cone survivo est en aplatis, dont la suture est caualiculée et se trouve en partie carbin par la carène de la base des tours. Le dernier tour présente angles à sa circonfèrence, Le supérieur est uu pen plus obtus l'inférieur. Ce dernier est uu peu plus rentré en dessous. verture est ovale, arrondie, elle est très oblique et ses bords, por versés en une large callosité, envahisseot presque tonte la base la coquille. La forme et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses quaisses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses quaisses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses quaisses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité rappellent cette du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette callosité du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette de l'étendue de cette callosité du Tarbo ruggesses et l'étendue de cette de l'étendue de l'é du Turbo rugosus, quoique celle de l'espèce fossile soit cu proposition rube étandus et la contrata de cette canosite rappetier tion plus étendue et beaucoup plus épaisse.

Cette coquille a 35 millim, de diamètre et 25 millim, de hanteuf

### † 8. Turbo planorbulaire. Turbo planorbularis. Desh

T. testá orbiculato-depressá, transversim tenue sulcatá; sulcis e gularibus a confermil gularibus; anfractibus convexiusculis; ultimo basi subplano, fondè et lata unititione

Desh. Description des coq. foss, de Paris, t. 2, p. 258, p. pl. 33, fig. 10, 20 pl. 33. fig. 19. 20. 21. 22.

Petite coquille que nous n'avons jusqu'à présent rencontrée que dans cette localité : alle a l'initial présent rencontrée que dans cette localité : elle se distingue très bien de toutes les et etant d'une feure Turbo, étant d'une feure feur du geure Tarbo, étant d'une forme orbiculaire, presque planor planor ; elle est discorde à come orbiculaire, presque planor ; bulaire; elle est discoïde, à spire courte, déprimée, obtuse

229 TURBO.

sommet, composée de cinq à six tours étroits, convexes, à suture simple et subcanaliculée; la surface extérieure de ces tours est régulièrement et finement sillonnée; les sillous vont graduellement en décroissant depuis le sommet jusqu'à la base; le deruier lour est presque plat en dessous, il est presque lisse on seulement strié; il est percé au centre d'un ombilic très large qui laisse facilement apercevoir tous les tours de la spirc. La face interne est pourvue de deux ou trois sillons assez élevés. L'ouverture est petite, arroudie, très oblique; ses bords sont minees, tranchans et un peu sinueux dans leurs coutours.

Cette petite coquille rare a à peine 3 mill. de hauteur et 6 de dia-

mètre.

# 9. Turbo trochiforme. Turbo trochiformis. Desh.

T. testá subturbinatá, subtrochiformi, basi dilatatá, transversim sulcatà; sulcis inæqualibus, squamulosis; anfractibus planis, suturá canaliculată separatis; ultimo ad peripheriam sub-angulato, subtiis convexiusculo, tenuiter striato; umbilico angusto et profondo, perforato; apertura ovato-rotundata; marginibus tenuissimis.

Desl1. Deserip, des coq. foss. de Paris. t. 2. p. 252. n. 2. pl. 32. fig. 10. 11, pl. 40. fig. 36. 37.

Habite ... Fossile à Beyne. Chaumont.

Cette espèce que nous distinguons anjourd'hui n'est peut-être qu'une très forte variété du Turbo squamulosus, car elle en présente les principaux accidens, mais profondément modifiés; elle se rapproche autant de la forme des Troques que de celle des Turbos; sa spire est un peu plus haute que large; elle est régulièrement conique, pointuc au sommet, composée de huit tours aplatis, sé-Parés par une suture simple et canaliculée; leur surface supérieure présente cinq sillons trausverses, dont le premier et le dernier sont plus saillaus et un peu plus grands que les autres. Ces sillons sont ou tuberculeux ou subécailleux : les écailles se montrent Principalement sur celui qui forme la circonférence du dernicr tour. Ce dernier tour est limité en dehors par un angle assez aigu, placé immédiatement au-dessous du dernier sillon externe; en dessous, la coquille est convexe et ornée d'un grand nombre de Stries concentriques presque égales et simples. Au centre, on voit un ombilic étroit et profond, circouscrit en dehors par un petit angle saillant qui s'enfonce dans son intérieur. L'onverture est sensiblement ovalaire, un peu plus large que haute; ses bords sont minces, tranchans; la columelle est un peu plus épaissie, arrondic et régulièrement arquée.

Cette coquille, extrêmement rare, reste petite. Le plus grand individue a se reille de la communicación de vidu a 25 mill, de hauteur et 22 de large.

#### + 10. Turbo striatule. Turbo striatulus. Desh.

T. testo turbinato-depresso, apice obtusa, transversim tenud striet striis tenuibus, subreguloribus, striis obliquis irregulariter satis; ultimo anfractu magno, basi profondà umbilicato; umbilicato; morginato; apertură rotundată, obliquissimă; marginibus simple cibus, acutissimis.

Desh. Descript. des coq. foss. de Paris, t. 2. p. 253. n. 3. pl. 30 fig. 10, 11, 12, 13.

Habite .... Fossile au Vivray, près Chaumont.

Petite coquille très rare, à ce qu'il paraît, et dont nous devons connaissance à notre ami M. Duchatel, qui a bien vould communiquer le seul individu qui soit jusqu'à présent confidence Elle est ovale arrondie; la spire est beaucoup plus courte que diamètre; elle est obtuse au sommet, et elle est formée de de tours, dont le dernier est beaucoup plus grand que tous les attre réunis ; en dessus, ils sont ornés d'un grand nombre de stries fines, assez régulières, peu profondes, traversées irrégulières ment par les stries d'accroissement multiplices. La circonférent du dernier tour est arrondic; en dessous il est convexe, et au en la présente un crabilité de la convexe de la con il présente un ombilic étroit et profond, circonscrit en dehors p une callosité assez épaisse, dont le bord externe vieut rejoine la base de la columelle ; dans cet ombilic on remarque une per côte saillante qui s'enfonce dans son intérieur. L'ouverure grande, arrondie, très oblique à l'axe. Ses bords sont simples, chans et minces; la columelle est régulièrement arquée, elle

Cette petite espèce a 6 millim. de hauteur et 8 millim. de diament à sa base.

#### † 11. Turbo à trois côtes. Turbo tricostatus. Desh.

T. testá orbiculato-discoidea; spirá brevi, depressá; onfractibles por nis, bicorinotis está de la contractible nis, bicorinotis; ultimo majore, tricarinato, basī subplan<sup>0</sup>, gato, umbilico mediocri perforato; aperturà rotondatà; mare bus acutis.

Var. a. Desh. Testá spirá productiore, ultimo anfractu quadrisulado Idem, Descript. des coq. foss, de Paris, t, 2. p. 259. n. 12. pl.

Il existe beaucoup de ressemblance, quant à la forme extérieure, com

cette eoquille et le Turbo bicarinatus; elle est cependant un peu moins déprimée, sa spire formant une légère saillie au-dessus du dernier tour. Cette spire est composée de cinq tours assez clargis, à peine convexes, qui seraient complètement lisses s'il ne s'élevait à leur surface trois côtes étroites très régulières et transverses. De ces côtes deux sont à la circonféreuce du dernier tour, et la troisième est entre la suture et les deux premières. En dessous, le dernier tour est tout-à-fait lisse, poli, et perce au centre d'un ombilic étroit, lisse en dedans. L'ouverture est ovalaire, un peu plus large que haute; le bord columellaire est un peu épaissi et arrondi.

Cette petite eoquille, assez rare, offre une variété dans laquelle un quatrième sillou vient se placer entre les deux de la circonférence. Les plus grands individus out 5 millim. de hauteur et 10 millim.

de diametre à la base.

### † 12. Turbo lisse. Turbo lævigatus. Desh.

T. testa orbiculato-depressa, lavigata; spira depressa, apice obtusa; anfractibus angustis, ad suturam tenuè bistriatis; ultimo anfractu ad perpipheriam subangulato basi, latè umbilicato; aperturá rotundatā, obliquā; marginibus tenuibus.

Desh. Descript, des eoq. foss. de Paris, t. 2. p. 257. nº 8. pl. 33.

fig. 13. 14. 15.

Habite Grignon. Petite equille fort remarquable et qui a beaucoup d'analogic avec le Turbo pygmæus, mais qu'on en distingue eependant par la largeur de son ombilie; elle est orbiculaire, très déprimée, à spire très courte et obtuse au sommet, à laquelle on compte six tours étroits, convexes, à suture superficielle et bordée en dessous de deux stries transverses; le dernier tour est proportionnellement plus grand que les autres : il est lisse comme les précédens, et il offre vers la eireonférence uu angle obtus, qui ne se prolonge pas jusqu'à l'ouverture. Ce dernier tour est eonvexe en dessous, ouvert au milieu par un très large ombilic, qui laisse à déconvert tous les tours de la spire. Sur son bord interne, cet ombilic est strié; l'ouverture est petite, très oblique, obronde; ses bords sont minces et tranchans, et le bord droit est légèrement sinueux dans le mi-

Cette petite coquille est très rare : elle a 5 mill. de diamètre et 3 de

hauteur.

† 15. Turbo sigarétiforme. Turbo sigaretiformis. Desh. T. testa depresso-turbinata, tonuissima, fragili, transversim regulariter decussată; sulcis decussatis lamellis longitudinalibus nuissimis; ultimo anfractu basi perforato; umbilico carind acui marginato; apertura ovato-rotunda, magna, margaritacea.

Desli, Descript, des eoq, foss, de Paris, t. 2. p. 254, no 4. pl. 300 fig. 14, 15, 16, 17, 18,

Habite.... Fossile à Parnes.

Petite coquille excessivement rare et d'une élégance remarquable; elle est subglobuleuse, un pen déprimée, formée d'un petit nombre tours convexes, dont le dernier est proportionnellement plus graph que les autres; la surface extérieure est élégamment ornée sillons transverses, largement espacés, et entre lesquels se roiell une ou deux stries; ees sillons et ces stries sont coupés oblique ment et très régulièrement par de courtes lamelles longitudinale très régulières, obliques, qui forment sur la surface extériente réseau à mailles obliques, des plus réguliers. L'ouverture est grande oblique à l'axe, nacrée à l'intérieur; ses hords sont mines tranchans; la columelle est percée dans sa largeur d'un trou lical infundibuliforme. La surface de cet ombilic est lisse est circonscrit en dehors par une carène saillante, découpée deux strics parallèles, crénelées à leur sommet. L'extrémité su rienre de l'ouverture se prolonge en une espèce de languelle s'appuie sur l'avant-dernier tonr.

Sa longueur est de 6 mill, et sa largeur de q.

#### + 14. Turbo tiare. Turbo tiara. Sow.

T. testá conico-depressa, globosa, umbilicata; anfractibus convedi superne tuberculis coronato-marginatis.

Sow. Min. Conch. pl. 551. f. 1.

Habite... Fossile daus les terrains de transition de l'Angleterre. Grande et belle espèce fossile dont la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme générale de la forme générale rappelle un per celle du Turbo terrante de la forme de la form celle du Turbotorquatus; elle est lisse, assez largement ombilique déprimée; sa spire est obtuse, composée de sept à huit tours converte séparés entre eux par une suture subcanaliente et dont le bord sir périeur est élégamment couronné d'une rangée de gros tuberellé redressés et obtus.

Cette espèce, très rare, a jusqu'à 70 millim. de diam. et 50 de h<sup>auteyr</sup>

#### PLANAXE. (Planaxis,)

Coquille ovale-conique, solide. Ouverture ovale, un pel plus longue que large. Columelle aplatie et tronquée base, séparée du bord droit par un sinus étroit. Face inté PLANAXE. 233

rienre du bord droit sillonnée ou rayée, et une callosité

Testa ovato-conica, solida. Apertura ovata, sublongitudinalis. Columella basi depressa truncataque, sinu perangusto
e labro separata. Labrum facie interna sulcata aut lineata,
et infra marginem superiorem callo decurrente distinctum.

OBSERVATIONS.— Les Planaxes sont des coquillages marins qui avoisinent les Phasianelles par leurs rapports, et qui s'en distinnopsides. J'ignore s'ils ont un opereule, ee qui les distingnerait enquilles des Planaxes sont sillonnées transversalement à l'extérieur, de leur bord droit semble leur donner un rapport avec les Buceins pourpres. On n'en connaît encore que peu d'espèces.

Tous les conchyliologues ont admis le genre Planaxe, mais tous les conchyliologues ont admis le gente de la même manière et dans les mêmes rapports. Dans l'article Planaxe, du Dictionnaire classique, ainsi que dans celui de l'Encyclopédie nethodique, nous proposions de rapprocher ce genre des Melanopsis, nous proposions de rapproener ce game pons, nous fondant sur l'analogie des opercules; mais, comme pour nous fondant sur l'analogie des opereuses, nies nous les Mélanopsides ne peuvent être éloignés des Mélanous les Mélanopsides ne peuvent etre etoigne. binant notre opinion tendait à faire sortir les Planaxes des Turbinacis pour les reporter dans le voisinage des Mélaniens. M. de Blainville, dans son Traité de Mulacologie, comprit bien que les rapports que nous avions indiqués étaient fondés, et il les adopta; nais dennant à l'échancrure, qui est à la base des coquilles de ces deux genres, plus d'importance qu'elle n'en mérite, il les entraîna tous deux, loin de leurs rapports naturels, dans la famille des Entomostomes, dans le voisinage des Pourpres. des Entomostomes, dans le voisinage des Planaxes dans le Quoy et Gaimard ont fait connaître l'animal des Planaxes dans la Zoologie du Voyage de l'Astrolabe. Ces naturalistes rapprochent ce genre des Littorines, et ils ont parsaitement rai-30n; mais les sortant tous deux de la famille des Turbinés, ils les intercallent entre les Buccins, les Vis et les Fuscaux; cependant ces auteurs reconnaissent que les genres Littorine et Plana<sub>xe</sub> ont aussi beaucoup d'analogie avec les Mélanies; mais lanopsides.

il faut qu'à leurs yeux les rapports avec les Buccins soient plus nombreux pour les avoir déterminés à la classification qu'il ont définitivement préférée. Pour terminer en quelques mols courte histoire des phases subies par ce genre, nous ajouterons que M. Reeve, tout récemment, dans sa Conchologia systematich a adopté l'opinion de M. de Blainville, sans en donner les molis la modifiant en cela cependant qu'il sépare les Planaxes des les

Examinons actuellement les caractères des animaux, tels que MM. Quoy et Gaimard les ont décrits et figurés. Nous feron remarquer d'abord un fait essentiel qui détruit à l'instant ment les rapports proposés par ces messieurs, et leurs propres tra vaux vont me servir de preuve. Que l'on jette les yeux sur planche 32 du Voyage de l'Astrolabe, elle représente des Bol cius; qu'on les porte ensuite sur la planche 34, où sont figuille des Fuseaux, on verra que, dans les Buccins, l'animala un proposition de la company de lougement du manteau en avant, sous forme d'un petit cappe charnu très long, qui passe par l'échancrure de la coquille dépasse de beaucoup. Si nous examinons les Fuseaux, nous troit vons ee même canal charnu, formant un prolongement rieur du manteau; mais ce canal, au licu d'être libre au deho est couvert par une gouttière de la coquille qui s'allonge guisse que lui, à mesure que l'animal se développe avec l'âge. justifier leur opinion, à l'égard des Littorines et des Planassi il faudrait que MM. Quoy et Gaimard eussent observé des ractères semblables dans ces genres, et il u'en est rien. bien juger la question, nous devons ajouter, avant d'allet loin, que les caractères tirés de ce prolongement antérieur manteau, libre dans les Buceins, couvert dans les Fuseaus, une telle valeur qu'ils ont servi à établir, d'une manière intrable, dans company comp riable, deux grandes familles naturelles parmi les molinistes Or, MM. Quoy et Gaimard prouvant, de la manière la plus de remptoire, que les Planaxes et les Littorines n'ont point per ractères, on pout donc ri ractères, on peut done rigoureusement conclure, en se ser de leurs seuls document de leurs seuls documens zoologiques, que les rapports de lesquels ils ont placé accordant lesquels ils ont placé ces genres ne sont pas naturels.

De la comparaison des deux genres Littorine et Planage, sulte qu'en effet con crite résulte qu'en effet ces animaux ont la plus grande analogo PLANAXE. 235

La forme de la tête, la position des tentacules, celle des yeux, Intégrité du manteau, quoique dans l'un des genres la coquille soit échancrée à la base, et bien plus, la ressemblance des opereules, constatent leurs rapports. Enfin, pour exprimer en quelques mots l'analogie des deux genres en question, nous ajonterons que les Planaxes sont aux Littorines ce que les Mélanopsides sont aux Mélanies. Il reste à déterminer actuellement la place que doivent occuper les Planaxes dans les familles naturelles des Mollusques. Tous les faits que la science possède aujourd'hui conduisent vers cette opinion, que les Littorines et les Planaxes ne peuvent être éloignés des Paludines, des Mélanies et des Mélanopsides. Nous allons joindre ici les caractères tirés des animaux des Planaxes : en les comparant à ceux des Littorines, et en les rapprochant de ceux bien connus des Mélanies et des Médanopsides, on en viendra, nous l'espérons du moins, à partalier notre manière d'apprécier les analogies nombreuses qui existent entre tons ces genres:

Animal ayant le bord du manteau simple, sans caual ni échancrure antérieure, largement ouvert au-dessus de la tête, pour donner entrée à une cavité cervicale, contenant deux feuillets branchiaux très inégaux; tête proboseidiforme terminée par une fente buccale longitudinale; deux tentacules allongés, pointus au sommet, plus ou moins longs, selon les espèces, et ple renflement; pied court et épais, portant à l'extrémité postélence.

rieure un opercule corné mince, toujours pauci-spiré au sommet. L'opercule, quoi qu'on en ait dit, ne ressemble pas à celui des pourpres; il aurait plus d'analogic avec celui des Bueeins dont diffère toujours par la courte spire qui se voit à son sommet; mais il a plus de ressemblance avec celui des Mélanies, qui est ésalement allongé et pauci-spiré dans le plus grand nombre des cspèces. Trompé par quelques caractères des coquilles, devait se ranger parmi les Planaxes. Un examen plus attentif et connaître notre erreur. L'opercule de cette coquille, nons a fait rebuccin: néanmoins, M. Sowerby, dans son Genera of shells, a maintenu cette espèce sous le nom de Planaxis semi-sulcata.

Le nombre des espèces connues est peu considérable. Les trois variétés du Buccinum sulcatum de Bruguières constituent tros espèces. M. Sowerby, dans son Genera, en a ajouté une trième, et MM. Quoy et Gaimard en ont décrit deux especie nouvelles. Parmi elles, il y en a une fort singulière à cause d'and callosité pliciforme qu'elle porte au sommet de la columelles dont nous avions d'abord pensé à faire un genre Quoya, nous avons dù abandonner, en apprenant que l'animal ne fère pas de celui des antres Planaxes. Indépendamment de six espèces, nous en possédons six autres dont nous ne consais sons ni descriptions ni figures, et parmi elles il y en a une sile des environs de Dax.]

#### ESPÈCES.

#### 1. Planaxe sillonnée. Planaxis sulcata. Lamk.

Pl. testá ovato-conica, imperforatá, transversim sulcatá, albá, no maculatá; maculis subquadratis; labro margine crenulato; striato.

Lister. Couch. t. 980. f. 39.

\* Blainv. Malac. pl. 16. f. 4.

Buccinum sulcatum, Var. [b]. Brug. Dict. nº 16.

\* Buccinum sulcatum. Var. B. Dilliw., Cat. t. 2, p. 614, no 63,

\* Schrot. Einl. t, 1, p. 369. Buccinum, no 47.

Habite l'Océan des Antilles, Mon cabinet. Le bord supéricur tours est un peu épais. Quant au dernier tour, il est légérement subanguleux. Longueur, 12 lignes et demie.

#### 2. Planaxe ondulée. Planaxis undulata. Lamk. (1)

Pl. testá ovato-conoidea, imperforata, crassiuscula, transversimenta, alba flampulis esta. catá, albá flammulis rufo-fuscis, undulatis longitudinaliter liesti apice obtusato e labra

Martini, Conch. 4. t. 124. f. 1170. 1171.

- \* Buccinum pyramidale. Gmel., p. 3488, no 74.
- \* Schrot. Einl., t. 1, p. 369. Buccinum, nº 66.
- \* Buccinum sulcatum. Var, C. Dillw., Cat. t. 2, p.614.
- \* Sowerby, Conch. Man. f. 365.

<sup>(1)</sup> Il est à remarquer que les auteurs anglais, cités dans la monymic de cette espèce. synonymic de cette espèce, l'ont prise pour la précédente renr aussi facile à reconnaître qu'à rectifier. Gmelin ayant donné un nom à cotte compile de la constitue qu'à rectifier. donné un nom à cette coquille, il faudra le lui restituer à cappe de sa priorité. de sa priorité,

\* Planaxis sulcatus. Conch. Lamk. Conch. pl. 16. ft. 18.

\* Id. Sow. Gen. of shells. Plaxanis. pl. r.

\* 1d. Quoy. et Gaim. Voy. de l'Ast. Zool. t. 2. p. 486. pl. 33. f. 25. à 29.

\* Plauaxis sulcatus. Reeve. Conch. syst.t. 2. p. 238. pl. 270. f. 1.

Buccinum sulcatum. Var. [c]. Brug. Dict. nº 16.

Habite l'Occandes Indes orientales. Mon cabinet, Un peu plus épaisse et plus raccourcie que la précédente; elle en dissère en outre par son bord droit non crènelé et par ses flammules ondulenses. Longueur. 9 lignes et demie.

Nota. Ne possedant point le Ruccinum sulcatum de Born, qui est la

Var. [a] de Bruguières, je n'ai pu le citer.

3. Planaxe courte. Planaxis brevis. Quoy. Pl. testa minima, ovato-conica, brevi, transversim striata, nigricante, Obscurè albido-punctatà; labro margine crenulato intùs striato, fusco; spirâ obtusiusculă.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 488. pl. 33. f. 30-32.

Habite Guam et la Nouvelle-Guinée.

Cette coquille est courte, à spire grosse, médiocrement pointue, presque toujours corrodée, striée en travers de la même manière que le Planaxis sulcata. Sa couleur est d'un brun presque noir, obscurément piqueté de blanchâtre. Le bord droit est couleur de chocolat; le fond de l'ouverture et la columelle sont d'une teinte un peu Plus claire, ce qui distingue ces parties de la belle blancheur de l'autre espèce.

Sa longueur est de 10 millim., son épaisseur de 6 millim.

4. Planaxe buccinoïde. Planaxis buccinoïdes. Desh. Pl. testa ovato-conica, imperforata, transversim sulcata, nigra, albomaculata; maculis subquadratis; sulcis convexis; interstitiis profuudioribus; labro fusco, intus albo sulcato.

Buccinum sulcatum, Born. Mus. p. 258. pl. 20. f. 5-6.

ld. Var. A. Brug. Encycl. mcth. Vers. t. 1, nº 16.

Buccinum sulcatum. Var. A. Dillw., Cat., t. 2, p. 614, nº 63.

\* Gmel., p. 3491, nº 89.

\* Schrot. Kinl., t. 1, p. 397, Buccinum, no 159.

Lister. Conch., pl. 976, p. 312.

Planaxis buccinoïdes, Nob. Dict. class. art. Planaxe.

Habite... Cette espèce est la variété [a] du Buccinum sulcatum de Bruguières, que Lamarck n'avait point vue et qui constitue une espèce distincte des deux autres; elle est ovale, conique, un peu moins ventrue que le sulcata; sa spire est en proportion plus allongée, composée de six à sept tours peu convexes, sensiblement étagés sur lesquels s'élèvent de gros sillons transverses, égaux, convert séparès entre eux par des intervalles aplatis et presque aussi la se qu'eux. L'ouverture est petite, ovale, semi-lunaire. Le bord est oblique, arqué, concave dans sa longueur, mince en son bord subitement épaissi en dedans où il est sillonne de blanc sur un ford brun tauné. Cette coquille est d'un beau bruu noir et ornée d'il assez grand nombre de taches quadrangulaires blanches irrégulie rement distribuées. Il existe une variété sans taches. La longue est de 30 millim, et la largeur de 16.

#### + 5. Planaxe décollée. Planaxis decollata. Quoy.

Pl. testá ovato-turritá, apice truncatá, transversim, tenuissimė strio virescenti-luted, flammulis fuscis longitrorsum picta; labro gine integro; columellà posticè valdè dentatà.

Quoy et Gaior. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 489, pl. 33, f. 33-34. Habite la Nouvelle-Guinée.

Cette coquille est épaisse, allongée, turriculée, un peu ventrue, ouverture portée à droite est ovalaire; le bord droit demi-cire laire, nui, épais, sillonué eu dedans; la columelle lisse, arronie un peu échancrée. La spire est toujours rongée, décollée pointe; les tours eu sont arrondis : le dernier égale à-per-lies qui reste des autres réunis. Ils sont très fluement striés en trasse Quatre ou cinq raies plus grosses correspondent à la colume la fond de la couleur est un monte de la colume la fond de la couleur est un monte de la colume la fond de la couleur est un monte de la colume la fond de la f fond de la couleur est un vert jaunâtre, couvert de bandes bronder longitudinales rapproals longitudinales, rapprochées. Le dernier tour en a de plus une trop verse. L'ouverture est d'un blanc légèrement rougeâtre.

Sa longueur est de 30 millim., son épaisseur de 11 millim.

#### + 6. Planaxe lisse. Planaxis mollis. Sow.

Pl. testa elongato-conica, apice acuminata, alba, subepider fucescente, lavigata; anfractibus planiusculis; aperturá ovalá, nimá; labro crassissimo supernè incumbente.

Sow. Genera of shells. Planaxis. f. 2.

Habite... Coquille allongée sub-turriculée, lisse, toute blauche, sur épidenne d'au le la cherte de la cherte un épiderme d'un brun jaunâtre qui, vu à la lonpe, parait de d'une très grande quantité de d'une très grande quantité de petites parcelles séparées par na dillement. Le dernier tour dillement. Le dernier tour est aussi grand que la spire, il estipo ensle, et eeux qui le précédent soot à peine convexes. L'ouverle est petite, ovalaire; son bord droit très épaissi, sub-plisse dedans; l'angle postérieur de cotte dedans; l'angle postèrieur de cette ouverture tombe subitement qui donne à cette portion de la cette porti ce qui donne à cette portion de la coquille un caractère propaga

l'espèce et que l'on rencontre bien rarement dans d'autres genres. La columelle est légérement arquée dans sa longueur, et sa troncature, ordinairement cachée par le bord droit, descend ici à son niveau.

7. Planaxe noire. Planaxis nigra. Quoy.

Pl. testá minima, fragili, ovato-conica, brevi, subventricosa, lævi, basi transversimstriata, nigerrima; apertura ovali, lævigata, postice canaliculată, nec callosă.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 491. pl. 33. f. 22-24.

Habite au Havre-Carteret de la Nouvelle-Irlande,

Nous plaçons près des Planaxes cette très petite coquille, bien que sa callosité décurrente soit remplacée par un canal à l'angle postérieur de l'ouverture. Mais cette ouverture, à columelle tronquée, séparée du bord droit par un sinus, est tout-à-fait celle des Planaxes. Elle est lisse, sans sillous. La spire est courte, obluse, toujours un peu corrodée à sa pointe. Ses tours, au nombre de quatre, sont obliques, arrondis, le dernier très grand, ventru, dilaté, avec trois ou quatre stries transverses à sa base, près du sinus. Le test est assez fragile, lisse dans le reste de son étendue, et totalement noir. L'ouverture seule est d'un brun de chocolat luisant.

Sa longueur est de 10 millim., son épaisseur de 5 millim.

#### PHASIANELLE. (Phasianella.)

Coquille ovale ou conique, solide. Ouverture entière, orale, plus longue que large, à bords désunis supérieure-Ment : le droit tranchant, non réfléchi. Columelle lisse, comprimée, atténuée à sa base. Un opercule calcaire ou

Testa ovata vel conica, solida. Apertura ovata, longitudinalis, integra; labiis superne disjunctis: externo simplici, acuto, non reflexo. Columella lævis, compressa, hasi attenuata. Operculum calcareum vel corneum.

OBSERVATIONS. Les Phasianelles sont des coquillages marins, lrès voisins des Turbos par leurs rapports, et dont la plupart volsins des Turbos par leurs rapports, et données, soit par les des Turbos par les auteurs, soit parmi les Hélices, soit par les du Mas, vol. IV, p. 295, parmi les Bulimes. Voyez les Annales du Mus., vol. IV, p. 295, et vol. XI, p. 130.

La coquille des Phasianelles est en spirale ovale-conique, dont

le dernier tour est beaucoup plus grand que les autres. Son out verture est dirigée obliquement vers la base de la columelle. Elle est entière, ovale, plus longue que large, arrondie inférieur rement, et rétréele dans sa partie supérieure, où l'avant-dernier tour fait une saillie. Ses bords sont désunis vers cet avault dernier tour, et le droit est toujours simple, tranchant, sait bourrelet, et sans rebord renversé.

La plupart des Phasianelles sont lisses, brillantes, sans draft marin, ct ornées de couleurs vives, variées, fort agréables en existe déjà un assez grand nombre d'espèces dans les collections.

L'animal de ces coquilles est un Trachélipode ayant del longs tentacules coniques, et les yeux portés sur des pédieuls qui s'insèrent à la base de ces tentacules. Sa cavité branchist contient deux branchies pectiniformes [M. Cuvier].

[Le genre Phasianelle se rattache à la grande famille des Tro ques, de la manière la plus incontestable; et, depuis Lamare presque tous les naturalistes l'ont également senti. Cependant faut en convenir, ils étaient plutôt conduits par quelques logies dans les coquilles et les opercules, que par les caracters plus essentiels des animaux de ces genres. Ce qui le prouve la manière la plus positive, c'est que Lamarck et presque ses successeurs ont admis parmi les Phasianelles des espera qu'il faut aujourd'hui distraire de ce genre pour les transport nacées, dans laquelle nous ferions entrer aujourd'hui les gentre. Haliotide, Stomate, Stomatelle, Pleurotomaire, Roulette, Turk Dauphinule et Phasianelle, des caractères qui sont comminut tous ces genres, qui les lient et en constituent un groupe vérif blement très naturel. Ainsi, dans tous, les tentacules de la cont un pédiente a l'été ont un pédicule oculifère au côté externe de la base; dans lous des ornements que la base; dans lous de la base; des ornemens membraneux, plus ou moins apparens, 5001 in la tête et à côté des yeux, et se prolongent soit sur le manieral soit sur le pied. Sur les côtés du pied et en dessus s'élèvent des carrelles et de carrelles et des carrelles et des carrelles et des carrelle tentacules et des ornemens découpés et digités en plus poins grand nombre caleau moins grand nombre selon les genres; très nombreux dans les Haliotides, ils le sont moins dans les Stomates et les Stomatelles Il y en a trois ou quatre paires dans les Turbos, réunissant Troques et les Monodontes, et il y en a toujours trois paires dans les Phasianelles. Ces tentaeules, soit de la tête, soit du pied, ont eneore, dans tous ees genres, un earactère commun: e'est qu'ils sont garnis dans toute leur longueur de très petites papilles semblables à de petits poils implantés sur leur surface. Lors semblables à de petits pous implantes au vivans, on les animaux vivans, on leur trouve une apparence partieulière dont ou reconnaît la cause par l'observation mieroseopique. Les Phasianelles ont non seulement les caractères communs que je viens de rappeler, elles se distinguent encore par l'étroitesse du pied, la longueur proportionnelle des tentacules, et enfin par la forme générale de la coquille et de son opereule toujours ealcaire. L'on eoncevra sans peine la nécessité de réformer les caractères génériques donnés par Lamarek, puisqu'ils ont été présentés dans le but d'introduire dans le genre des coquilles qu'il faut en rejeter aujourd'hui. Ainsi, toutes les Phasianelles ont la colunielle arrondie; toutes eelles dans lesquelles Lamarck a trouvé la eolumelle aplatie sont des Littorines. Il en est de même de l'opercule. Les véritables Phasianelles ont toutes, sans excepplant l'opereule ealeaire : ee sont eneore ces espèces à columelle aplatie qui ont l'opereule corné. En dépouillant le genre Phasianelle de Lamarek de toutes les espèces qui lui sont étrangéres quatre seulement lui restent; toutes les autres entrent lans le genre Littorine, dont nous avons précédemment parlé. Tontes les véritables Phasianelles, celles qui ne sont pas fossiles, to poli naturel de leur surae reconnaissent, au premier aspeet, au poli naturel de leur surface et au brillant de leurs couleurs. Le nombre qui en est répandin actuellement dans les collections, est peu considérable; huit ou dix tout au plus pourraient être ajoutées à celles de Laniarck, Quant aux espèces fossiles, elles sont moins nombreuses enegone Quant aux espèces fossiles, elles sont moins nombreuses tentiaires. Dans son eneore, Quant aux espèces fossiles, elles sont mons de l'eneore, et toutes proviennent des terrains tertiaires. Dans son Praité de Malacologie, M. de Blainville a non-seulement admis loutes les espèces de Lamarek, parmi les Phasianelles, mais il y a encore introduit des eoquilles qui n'ont aueun des caractères des pri introduit des eoquilles qui n'ont aueun des caractères des pris le motif d'un des Précédentes, et qui sont devenues depuis le motif d'un genre créé sous le nom d'Eulina.]

#### ESPÈCES.

### 1. Phasianelle bulimoïde. Phasianella bulimoides. Lamk. (1)

Ph. testa oblongo-conica, tenuiuscula, lævi, pallide fulva, transversi fasciată; fasciis crebris diversi modo variegatis et maculatis; apiccaruti apice acutà.

\* Phasianella varia. Sow. Genera of shells. f. 1.

\* Id. Reeve. Coneh. Syst. t. 2. p. 170. pl. 223. f. 1.

Chemn. Conch. 9. t. 120. f. 1033. 1034.

Buccinum australe. Gmel. p. 3490. nº 173.

\* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. pl. 59. f. 1. à 7. Phasianella varia. Encyclop. pl. 449. f. 1. a. b. c.

\* Phasianella pieta. Blainv. Malac. p. 439. pl. 37. f. 5.

\* Brookes. Introd. of. Conch. pl. 7. f. 96.

- \* Crouch, Lamk, Conch. pl. 17. f. r.
- \* De Roissy, Buf. Moll. t. 5. p. 331, pl. 54. f. 10.

\* Buccinum australe, Dilw. Cat. t. 2. p. 627. nº 95. Helix solid bornii exclusa.

\* Wood. Cat. pl. 23. f. 96.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande et de la Nouvelle-Hollande commune près de l'île Maria. Péron. Mon cabinet. Vulg. le san, Cette espèce est la plus grande de ce genre. Autrefois rare et très recherchée, elle est devenue assez commune par grand nombre d'exemplainée grand nombre d'exemplairés que *Péron* a rapportés de son que la Nouvelle-Hellende, Pri à la Nouvelle-Hollande. Elle offre beaucoup de variétés dans coloration de ses fuscion. coloration de ses fascies. Longueur, 2 pouces 9 lignes. Sun of cule est calcule cule est calcaire.

#### 2. Phasianelle rougeâtre. Phasianella rubens. Lamk.

Ph. testa ovato-conica, lavi, nitida, rubente, maculis albis partinagualibus adspersi linei f inæqualibus adspersa, lineis fuscis, tenuissimis, distantibus cines anfractibus valde connections

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron. Mon cabine. Elle est d'un rouge assez vif, mais interrompu par de propretaches blanches, nombrenes et in interrompu par de propretaches blanches et interrompu par de propretaches blanches et interrompu par de propretaches taches blanches, nombreuses et irrégulièrement disposées, gueur, 11 lignes 3 queur.

<sup>(1)</sup> Le nom de cette espèce devra être changé; depuis 100 mps elle est inscrite deve le 2001 le changé; depuis 100 mps temps elle est inscrite dans la 13e édition du Systema de Gnellons sous le nom de Bussieurs. sous le nom de Buccinum australe, quoique cette coquille ne

## 3. Phasianelle bigarrée. Phasianella variegata. Lamk.

Ph. testá ovato-conicá, lævi, nitidá, albo rubroque variegatá, fasciis angustis creberrimis albo et rubro articulatis ciuctà; anfractibus valde convexis; spirá apice obtusiusculá.

\* B. Delessert. Recueil de coq. pl. 37. f. 10.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, Pévon. Mon cabinet. Longueur, 10 lignes.

4. Phasianelle élégante. Phasianella elegans. Lamk.

Ph. testa parvula, oblique conica, transverse striata; aufractibus infernè argenteo-virentibus, supernè albis strigisque lougitadinalibus aureo-rubris; ultimo subangulato; infimá facic albo et rubro tessellatà, subperforatà.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron. Mon cabinet. Le bord inférieur des tours est un peu proéminent. Elle est très

agréablement colorée. Longueur, 5 lignes 3 quarts.

5. Phasianelle péruvienne. Phasianella peruviana. Lamk.

Ph. testá parvulá, obliquè conicá, glabrá, fusco-nigricante, maculis albis, oblongis, inæqualibus, raris pictà; anfractibus convexis.

Littorina peruviana, Gray, Beck. Voy. p. 138. pl. 36. f. 8.

\* Turbo zebra. Wood, Cat. sup. pl. 6. f. 33.

B. Delessert, Coq. de Lamk, pl. 37, f. 9.

Habite sur les côtes du Pérou, près de Caliao. MM. de Humboldt et Bonpland. Mon cabinet. Longueur, 7 lignes.

6, Phasianelle rayée. Phasianella lineata. Lamk. (1) Ph. testá parvulá, oblique conica, transverse striata, alba; lineis longitudinalibas, confertis, undulato-flexuosis, fuscescentibus; spira acuta; apertura ruso-susca.

Pas un Buccin, et qu'elle soit devenue pour Lamarck le type de son genre Phasianelle, son premier nom spécifique ne peut lui étre enlevé. C'est donc sous le nom de Phasianella australis, que cette. eette espèce devra être inscrite, à l'avenir, dans les Catalogues. Dillwyn, dans son Catalogue, a confondu une seconde espèce Av<sub>Ce</sub> celle-ci, l'*Helix solida* de Born, qui est parfaitement distingle de toutes les autres Phasianelles.

(1) D'après ce que j'ai vu dans la collection de Lamarck, deux espèces sont consondues sous cette dénomination. Déjà, depuis long-temps, Chemnitz avait également réuni les deux 16.

- \* Trochus ziczac, Chemu. Conch. t. 5. p. 69. pl. 166. f. 1599. b
- \* B. Delessert, Cog, de Lamk, pl. 37. f. II.
- Habite... Mon cabinet. Son dernier tour est subanguleux. Longuett de la précédente.
- 7. Phasianelle nébuleuse. Phasianella nebulosa. Lamk. Ph. testa ovato-ventricosa, conoidea, subperforata, glabra, albib
  - rufo carulcoque nebulosà; aufractibus convexis. \* B. Delessert. Coq. de Lamk. pl. 37. f. 12.
  - Habite sur les côte, de Saint-Domingue. Riché. Mon cabinet. Lot gueur de celle qui précède.
- 8. Phasianelle sillonnée. Phasianella sulcata. Lamk.
  - Ph. testá ovato-ventricosá, oblique conoidea, transversim sulcata nerea; apice acuto; labio columeltari rufo; labro intus albo.
  - \* B. Delessert, Coq. de Lamk, pl. 37. f. 13.
  - \* Littorina irrorata. Gray, Beck. Voy. p. 138. pl. 38. f. 1. Habite sur les côtes de la Caroline, M. Bosc, Mon cabinel. Lot
    - gueur, 8 lignes et demie,
- 9. Phasianelle mauricienne. Phasianella mauritiana. Land
  - Ph. testá obliquè conicá, transversim tenuissimè striatá, albido-etto lescente; ultimo anfractu subangulato; spirâ apicc acutá; mella violaceo-carulescente.
  - \* B. Delessert, Coq. de Lamk, pl. 37, f. 14.
  - Habite sur les côtes de l'Ite-de-France. Mon cabinet, Longueur f lignes et demie.
- Ph. testa oblongo-conica, basi ventricosa, tenniuscula, transicalis striata; maculis in funda angulis 10. Phasianelle angulifère. Phasianella angulifera. striatā; maculis in fundo vario pallidoque longitudinalibus,

mêmes espèces, sous le nom de Trochus ziezac. Dans le personne de Trochus ziezac. Dans le personne de Trochus ziezac. ouvrage où M. B. Delessert a figuré les espèces inédites de marck, on trouve constitutes de la constitute de marck, on trouve, sous le nom de Lineata, l'une des espèces que nons mentionnes que nons mentionnons, et le nom doit lui rester. Relative lui à l'autre espèce, nons lui cu'il à l'autre espèce, nous lui attribuerons le nom de Chemnitai de cette manière, la nomencle cette manière, la nomenclature se trouvera rectifiée sans chaire gemens dans les nome spécie. gemens dans les noms spécifiques. L'une et l'autre doivent partie du genre Littorine principale de l'autre doivent le l'autre doive le l'autre de l partie du genre Littorine, ainsi que toutes les autres espèces de Phasianelles de Lamarch Longue toutes les autres espèces de la company de la Phasianelles de Lamarck. Les numéros de 5 à 10 devront passel dans le genre en question dans le genre en question.

qualibus, rufo-fuscis; ultimo anfractu angulifero; spirá apice acutá,

Lister. Conch. t. 583. f. 37. 38.

\* Turbo striatus. Schum. Nouv. syst. des coq. p. 198.

\* Quoy et Gaim. Voy. de l'Ast. t. 2. p. 474. pl. 33. f. 1 à 3.

Helix scabra. Dillw. Cat. t. 2. p. 904. nº 41.

\* An helix scabra? Linné. Syst. nat. p. 1243.

\* Helix scabra, Chemn. Conch. t. 11. p. 283. pl. 210. f. 2074 è 2075.

\* Idem. Gmel. p. 3620, nº 31.

Habite l'Océan des Antilles. Mou cabinet. Ses tours sont très convexes, et son bord droit assez minee. Le fond de sa coloration varie beaucoup, quoique ses taches soient en général d'un roux brun. Longueur, 16 lignes et deuie.

### Phasianelle solide. Phasianella solida. Desh.

Ph. testá ovato-oblongá, lavigatá, solidulá, rubescente, albo fuscoque marmoratá, lineis numerosis albo, rubro vel fusco articulatis, pictá; anfractibus convexis, ultimo spirá majore: aperturá ovatá, albá.

Helix solida. Born. Mus. p. 393. pl. 13. f. 18, 19.

Melix solida. Gmel. p. 3651. no 191.

Helix Schrot. Einl. t. 2. p. 231. nº 197.

Buccinum australe, Pars. Dillw. Cat. t. 2. p. 627. nº 95.

An Phas, ventricosa, Quoy et Gaini. Voy. de l'Astr. pl. 59. f. 8,9? Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Fort belle espèce figurée et décrite pour la première fois par Born, et qui se distingue très nettement du Ph. bulimoides de Lamarck, quoiqu'elle se rapproche de quelques-unes de ses variétés. Elle est ovale, oblongue, à proportiou plus ventrue et plus courte que le Bulimoides; ses tours sont plus convexes, son ouverture plus régulièrement ovale et plus large. Enfin la coloration a aussi quelque chose de particulier et de distinctif. Lo fond de la coquille est rougcâtre, et il est marbre par des taches et le plus souvent par des zones longitudinales, onduleuses, blanches ou rosées, accompagnées de brun on de verdâtre. Sur tons les individus, se trouvent un très grand nombre de linéoles étroites, toujours formées de petites taches blanches alternant avec d'autres brunes ou rouges en ser de slèche, dont la pointe est dirigée du côté du bord droit de l'ouverture. Les variétés, dans ces dispositions de couleur, sont nombreuses, comme dans toutes les Phasianelles. Sur les quinze individus que nous avons sous les yeux, il n'y en u pas deux qui, sous ce rapport,

soient identiques. Cette coquille a 35 millim, de long et 23 de large.

### + 12. Phasianelle de Vieux. Phasianella Vieuxii. Pay!

Ph. testá oblongá, conoideá, lævigatá, politá, apice acutiusellin subpellucidà, sæpiùs rubescente, lincis, stammulisve albis sterno sis et puncticulis albis aut rubris picta; anfractibus convexis: timo alteris majore.

Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 146. nº 282. pl. 7. fig. 5, 6.

Philippi, Enum. Moll. Sicil. p. 188. nº 2.

Habite la Méditerranée à peu de profondeur, sur les zostères, elle vient en assez grande abondauce pendant la nuit. Especiale très jolie et parfaitement distincte de toutes ses congénères est oblongue, allongée, à spire pointue, à laquelle ou conju cinq tours convexes, dont le dernier est plus grand que les autres. La surface est lisse et polie, et le test, quoique sont et calcaire, conserve toujours de la transparence. L'opercule très épais et d'un blanc mat. L'ouverture qu'il ferme d'une mi nière très exacte est ovale, peu oblique, et présente une pelible callosité à sou angle supérieur. Quant à la coloration, cette pèce est très variable, comme toutes celles du même genre, le individus que l'on rencontre le plus frèquemment sont d'un bell' rouge, ornés de très fines linéoles anguleuses entrecoupées points blancs et interrompues par des flammules blanches qui par tent des sutures et s'arrêtent au milieu des tours; il y a des indicates chez qui ces flammel, als dus chez qui ces flammules plus cuurtes forment un collier crépetit d'autres, eufin, où deux ou trois lignes de points blancs traffic verses prédominent. Enfin, oous posséduns deux variétés qui en quelque sorte exceptionnelles par leur rareté: l'une est par leur du plus benu con le control de la control de du plus beau rouge de corail ; l'autre est blanche et ornée de cirl lignes étroites, régulières, également distantes, du plus beau brus. noir. La longueur est de 13 millim., la largeur de 7.

### Espèces fossiles.

1. Phasianelle turbinoïde. Phasianella turbinoides. Lamb Ph. testa ovata varie picta; anfractibus omnibus lavibus.

Phasianella turbinoides. Annales, vol. 4. p. 296. nº 1.

\*Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 265. pl. 40. f. 8-10-Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Quoique Pétat fossile, cette coquille conserve encore quelques vestiges sa coloration. Les tours de sa spire, au nombre de cinq ou siste sont convexes, lisses, et l'inférieur est beaucoup plus grand que les autres. L'ouverture est ovale, un peu plus lougue que large, et la columelle présente l'apparence d'un petit ombilie qui a été recouvert. Longueur, 14 milliur.

### 2. Phasianelle semi-striée. Phasianella semistriata.

Ph. lesta ovata; anfractibus inferioribus transverse striatis.

Phasianella semistriata. Aun. ibid. p. 297. 119 2. \*Desh. Coq. fuss. de Paris, t. 2. p. 266. pl. 40. f. 8-10.

Habite .... Fossile de Grignou. Cab. de M. Defrance. Celle-ci parait n'être qu'une variété de la précédente, lui ressemblant beaucoup par la forme et la taille; mais elle en diffère eu ce que ses tours inférieurs sont ornés de stries fines, serrées et transverses, et qu'à peine on lui retrouve quelques traces de ses anciennes couleurs.

## 3. Phasianelle élégante. Phasianella princeps. Sow.

Ph. lesta elongato-turbinata, transversim eleganter suleata; anfractibus: convexis ultimo spirá majore, aperturá ovatá, labro tenui undulato.

Sow. Genera of shells. f. 3.

Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 170. pl. 223. f. 3.

Habite .... Fossile à Hauteville, département de la Manche. Es-Pèce très distiucte et bien facile à reconnaître, car elle est la seule connue jusqu'à présent qui soit sillonnée; ce u'est point une Litto-Pine. Elle a tous les caractères des Phasianelles, et pour le facies Seneral elle a de l'analogie avec le Phasianella Fieuxii; elle est plus grande; ses tours sont très convexes, au nombre de cinq, et ornès de sillons transverses bien réguliers, assez gros, qui, en aboutissant sur le bord droit, le rendent onduleux. L'opercule est calcaire et se distingue par un sillon qui borde une sorte de cica-Irice qui se trouve en dehors sur le sommet de la spire. Les grands individus ont 22 millim. de long et 11 de large.

#### TURRITELLE. (Turritella.)

Coquille turriculée, non nacrée. Ouverture arrondie, entière, ayant les bords désunis supérieurement : le droit muni d'un sinus. Un opercule corné.

Testa turrita, non margaritacea. Apertura rotundata,

integra; marginibus superne disjunctis : labrum sime emarginatum. Operculum corneum.

Observations. — De même qu'il a été convenable de sép<sup>1</sup> rer les Vis des Buecins, à cause de leur forme turriculée, de même aussi les Turritelles me semblent devoir être distinguée des Turbos, parce que, outre leur forme générale, pareillement turriculée, elles ont toutes un sinus au bord droit qu'on pt trouve nullement dans ces derniers.

Les anciens conchyliologistes, n'ayant égard qu'à la formé générale des coquilles, et ne profitant point des caractères qu'oll pent obtenir de la considération de leur ouverture, donnaient indistinctement le nom de Vis à toutes les coquilles turriculées. Ainsi les Turritelles, les Scalaires, les Cérites, etc., se trouvaient confondues avec les Vis proprement dites. Il y a celled dant une grande différence entre la forme de l'ouverture d'une Vis ou d'une Cérite, et celle de l'ouverture d'une Turritelle.

Toutes les Turritelles sont des coquilles marines dont l'anima porte un opereule orbiculaire et corné. Ces eoquilles sont plupart munies de stries ou de carènes trausverses; mais au cune d'elles, parmi les espèces connues, n'offre ni côtes verticales, ni bourrelets, ni tubereules épineux. Les bords de leu ouverture sont désunis supérieurement et ne sont point réllichis en dehors. Quant au sinns du bord droit, souveut ce bord endommagé ne le montre pas; mais en examinant la direction des stries d'accroissement qui l'avoisinent, on le reconnaît tour jours.

[Le genre Turritelle devra rester tel que Lamarck l'a propost dans cet ouvrage. Les coquilles qu'il renferme sont réunies par des caractères naturels qui le distinguent de tous les autres genres connus. Il y a quelques années que l'on pouvait encore discuter sur la place que les Turritelles doivent occuper dans les mollusques Gastéropodes: aussi, les zoologistes n'étaient point d'accord sur la classification de ce geure, parce qu'il leur mair quait un des élémens principaux pour en juger: l'animal n'était point connu. Adanson l'avait vu cependant, mais ne l'avait point connu. Adanson l'avait vu cependant, mais ne l'avait point étudié assez pour en donner une figure et une description, et guidé par ses souvenirs, il se contenta de placer les deux cs

pèces de Turritelles qu'il connût dans le même genre que les Cérites. On doit à MM. Quoy et Gaimard la connaissance exacte de l'animal du genre Turritelle, et cette connaissance ne dérange pas considérablement les rapports qui ont été indiqués par la plupart des naturalistes. Cet animal diffère considérablehent de celui figuré par d'Argenville dans sa Zoomorphose. On avait donc raison de n'attacher aueune confiance à la figure de cet auteur, chez lequel l'imagination semble avoir fait tous les hais des figures de Mollusques qu'il donne. Il n'en est pas de the me ligures de Mollusques qu'u double. La figure produite par MM. Quoy et Gaimard; elle représente un animal rampant sur un pied court et ovalaire, se eontinuant en dessus par un long pédicule qui sert d'appui à la lête et rentre dans la coquille. Cette tête est prolongée en une trompe cylindracée un peu aplatic, plus large à la base et sendue à son extrémité antérieure en une fente buccale longitudihale. De chaque côté de la base naît une paire de tentacules très allongés, coniques, pointus, à la base desquels, et du côté extérieur, se trouvent les yeux. Ces yeux sont, comme dans les Cérites, un peu au-dessus de l'insertion des tentacules; le manleau, dans ce genre, a un caractère particulier; il forme un anheau frangé, une sorte de collier dont le bord libre, renversé en arrière, est diversement orné, selon les espèces, et à travers lequel passent le corps et la tête de l'animal pour entrer dans sa convite ou pour en sortir. Cet animal ne laisse pas traîncr sa coquille ou pour en sortir. Cet animai ne masse par des coquille derrière lui, comme le font les Cérites et la plupart des coquille derrière lui, comme le font les Cernes ce ... porte pour le sup-Porte sur son long pédicule et s'avance dans une posture peu orthaire aux Mollusques. Sur l'extrémité postérieure du pied se hais han opercule corné, multi-spiré, comme celui des Cérites, hais presque toujours frangé sur ses bords. Le sommet de la spire de la distingue facilement spire de cet opercule est central, ce qui le distingue facilement de cet opercule est central, ce qui le distingue de celui des Scalaires. Malgré cette différence dans l'opercule, je ne pense pas que le genre que je viens de rappeler doive être eloigné de celui des Turritelles; car les animaux des deux sennes genres ont beaucoup d'analogie. Si nous comparons actuellehent l'animal des Turritelles à celui des Turbos ou des Troques, Alous leur trouvons de trop grandes dissérences pour les mainlehir dans la même famille; si nous continuons cette comparaison avec les Cérites, nous reconnaîtrons, à l'instant même, les Turritelles ont avec ee dernier genre plus d'analogie qu'e ne l'aurait imagine d'abord. Les Cérites ne sont pas Zoophage comme Lamarck l'a cru; leur manière de vivre et leur organicale sation le pronvent, ainsi que nous le verrons bientôt. Les rites ont aussi le bord du manteau, tantôt frangé, tantôt tuber culé, selon les espèces, et ce qui les différencie, c'est que eux il y a un canal à la base de la coquille, qui n'existe pas les Turritelles. Avant de conclure sur ces faits que nous vende de rapporter, il faut continuer la comparaison des genres que viens de mentionner, avec les Mélanies et les Mélanopsides vivent dans les eaux douces. Déjà, dans mes articles de l'est clopédie, j'avais indiqué les rapports des Mélanies avec les ritelles et les Cérites. Les observations de M. Quoy out he eonsirmatives de cette opinion, et c'est ainsi qu'avec l'enselle des faits connus on peut arriver à une classification plus paur relle des divers genres que je viens de rappeler.

Pour établir ma manière de penser par une comparaison n'est cependant point tout-à-fait exacte, je dirai que les nies sont aux Turritelles, ec que les Néritines sont aux Nérit ct je ferai le même rapprochement des Mélanopsides, à l'égal des Cérites, tout en reconnaissant cependant que les genres lanie et Mélanopside sont plus distincts des Turritelles et Cérites, que ne le sont les Néritines et les Nérites. On confidence les collections de les nérites des Turritelles de les nérites de les néri dans les collections plusieurs espèces de Turritelles, soit vantes, soit fossiles, qui, par leurs caractères extérieurs, blent confirmer les daubles blent confirmer les doubles rapports que je viens d'indiquel C'est ainsi que les espèces, dont M. Defrance a fait son gent Proto, offrent un passage des Turritelles aux Cérites par la pression, large et profesion. pression, large et profonde, en forme d'échanerure, qui complè à la base de la comille. D' à la base de la coquille. D'un autre côté, il y a des Turritelle dont l'ouverture est prolochie dont l'ouverture est ovale-oblongue, comme le Mésale d'Alas son, par exemple, qui manufacture de la distribution de la mésale d'Alas de la comme de de la c son, par exemple, qui preunent assez exactement la forme de certaines Mélanies. L'anglerie certaines Mélanies. L'analogie de ces deux genres deviendra évidente encore aux yeux des personnes qui auront example la Turritella virginique de la la Turritella virginiana de Lamarck et quelques-unes des pèces fossiles du bassin de D pèces fossiles du bassin de Paris. Il y a un genre dont je pas eneore parlé et qui me paraît avoir quelques rapports app

les Turritelles, rapports qui sont moins immédiats, sans contredit; je veux parler du genre Vermet. Celles des espèces qui ne s'appliquent pas par toute leur surface aux corps sous-marins, celles qui, appuyées par le sommet, se déroulent irrégulièrenent, celles là portent toujours un commencement de spire régulière dont la ressemblance avec une petite Turritelle ne saurait être contestée. Cette ressemblance devient bien plus grande encore, lorsque, dans un Vermet, la spire régulière se prolonge plus qu'à l'ordinaire. Il faut ajouter que cette ressemblance h'entraîne pas le genre Vermet à la suite des Turritelles; les animane pas le genre Vermet a la suite distincts, aussi bien par le le le de deux genres sont très distincts, aussi bien par leurs des deux genres sont de leurs mœurs.

Les Turritelles habitent presque toutes les mers. Les espèces Sont assez nombreuses dans les collections; mais c'est un genre out est destiné à s'enrichir encore beaucoup. Les espèces fossiles appartiennent particulièrement aux terrains tertiaires; cependant on en connaît quelques-unes dans les terrains crétacés hférieurs; il yen a même de citées dans des terrains beaucoup plus anciens.

### ESPÈCES.

1, Turritelle double-carène. Turritella duplicata. Lamk. (1)

T. lestá turritá, crassá, ponderosá, transverse sulcatá el carinatá, albido-fulva, apice rufescente; anfractibus convexis, carinatis: medio carinis duabus eminentioribus.

Turbo duplicatus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1239, Gmel. p. 3607.

nº 79.

Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 766.

Lin. Mus. Ulric. p. 662.

Turbo duplicatus. Dilw. Cat. t. 2. p. 869. nº 130.

Schuma. Nouv. Syst. p. 199.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1100. nº 1.

Bonanni. Recr. 3. f. 114.

<sup>(</sup>t) Dans sa Conchiologia fossile subapennina, Brocchi donne Dans sa Conchiologia fossile subapennina, Brosselle nom de Turbo duplicatus à une espèce qui est complètement différente de celle-ci; l'espèce de l'auteur italien devra donc receyoir un autre nom.

Gualt. Test. t, 58, fig. C.

Seba. Mns. 3. t. 56. f. 7. 8.

Martini. Conch. 4. t. 151. f. 1414.

Turritella duplicata. Encyclop. pl. 449. f. z. a. b.

\* D'Acosta, Conch. Brit. pl. 6. f. 3.

\* Born. Mus. p. 356.

\* Schrot. Einl. t. 2. p. 48.

\* Var. Sow. Gener. of shells. Turritella. f. 1.

Habite les mers de l'Inde, sur les côtes de Coromandel. Mon calif net. Vulg. la Vis-de-pressoir. Coquille épaisse et pesante. gueur, 4 pouces 7 lignes. Elle devient plus grande.

### 2. Turritelle tarière. Turritella terebra. Lamk. (1)

T. testá elongato-turrità, transversè suleată, fulvo-rufescente rubente; anfractibus convexis, numerosissimis, sulcatis: sulcas successivas succe requalibus; spirá apice acutá.

(1) Telle qu'elle a été établie par Linné, dans la 10° édition du Systema natura, cette espèce n'a presque pas besoin de l' formes dans sa Synonymie: deux citations seulement doire être supprimées, celle du Fauna succica et celle du Fabius lumna. La première, comme Linné lui-même l'a senti, apparient à une espèce d'Europe bien différente de celle-ci. Celle de lumna est trop incorrecte et pourrait aussi bien s'applique plusieurs espèces. Aussi, dans le Museum Ulrica, Linne at la soin de supprimer act. soin de supprimer ces deux citations. Dans la 12" édition Systema, il ajoute à tort le Ligar d'Adanson, qui constitue et le constitue d'Adanson, qui constitue et l'accepte de l'acc espèce bien distincte, et Lamarck a commis également cette reur; mais ce qui a été cause de la plus fâcheuse confusion c'est que Linné avent in l' c'est que Linné, ayant indique des mers d'Europe son espectous les zoologistes, qui est d'est des mers d'Europe son espectous les zoologistes qui est d'est des mers d'Europe son espectous les zoologistes qui est d'est de la plus fâcheuse contra l'est que le les plus fâcheuse contra l'est que l'e tous les zoologistes, qui ont décrit les coquilles des mers en péennes, ont eru retrouver. péennes, ont cru retrouver l'espèce Linnéenne, et ont suecessité ment attribué le pour à plusieure. ment attribué le nom à plusieurs espèces différentes. Martinia le premier la confusion dans la Synonymie. Gmelin y a ajout Il était peut-ûtre difficile cu'il Il était peut-être difficile qu'il en soit autrement, et voici l'autrement, et voici l'a quoi; c'est que Liuné lui-même semble vouloir modifier le premier espèce ou transporter le nom de l'une à l'autre. Dans la je Turbo terebra. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1239. Gmel. p. 3608. nº 8r.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 766.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 662.

αφροδιθη. Martyns. Univ. Conch. frontispice.

Lister. Conch. t. 590. f. 54.

Bonanni, Recr. 3, f. 115.

Gualt. Test, t. 58. fig. A.

D'Argeny, Conch. pl. rr. fig. D. et Zoomorph. pl. 4. fig. F.

Favanne. Conch. pl. 39. fig. E. et pl. 71. fig. P.

Adans. Seneg. t. 10. f. 6. le Ligar.

Seba. Mus, 3. t. 56. f. 12. 18. 25. 32. 40.

Knorr. Vergn. r. t. 8. f. 6,

Martini, Conch. 4. t. 151. f. 1415-1419.

Turritella terebra. Encyclop. pl. 449. f. 3. a. b.

\* Chemn. Conch. t. 10. pl. 165. f. 1591.

Turritella Archimedis. Dilw. Cat. t. 2. p. 871. nº 135.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 5. p. 1101. nº 2.

Habite les mers d'Afrique et de l'Inde. Mon cabinet. Coquille très essilée. Longueur, 4 pouces 7 lignes et demic.

3. Turritelle imbriquée. Turritella imbricata. Lamk. (1)

T. testá turritá, transversè sulcatá, ex albo rufo et fusco marmoratá;

conde édition du Fauna succica, Linné donne le nom de Turbo terebra à une coquille des mers d'Europe, qui est tout-à-fait différente du Turto terebra, des 10e et 12e éditions du Systema, ainsi que du Museum Ulricæ, puisque, dans ce dernier ouvrage, le Forma du Museum Ulricæ, puisque, dans ce dernier ouvrage, le Fauna suecica n'est même pas cité. Est-ce à l'espèce du Fauna suecica n'est même pas cité. Est-ce à l'espèce du Fauna suecica n'est même pas cuc. Est-co de l'est par suecica que doit rester le nom de Turbo terebra, ou bien est suecica que doit rester le nom de Larro de donné l'espèce du Museum Ulrica, etc.? Liuné me paraît avoir donné lui-même la solution de la question, en conservant le nom à la même la solution de la question, en cela, je crois nême espèce dans trois ouvrages successifs. En cela, je crois que les zoologistes doivent imiter Linné; et, pour éviter a l'avenir d'autre confusion dans la Synonymie, j'ai proposé, dans l'ouvrage de Morée, de donner le nom de Turritella Linnei a l'espèce du Fauna suecica, espèce que l'on trouve dans toutes les mers d'Europe.

(1) Il est bien difficile anjourd'hui de reconnaître, d'une manicre, Précise ce que Linné a entendu par son Turbo imbricatus; anfractibus planulatis, sursim declivibus, subimbricatis; spirá apo peracutá.

Turbo imbricatus. Lin. Syst. nat. ėd. 12. p. 1239. Gmel. p. 3606

Bonanni. Recr. 3. f. 117.

Gualt, Test. t. 58, fig. E.

Seba. Mus. 3. t. 56. f. 26. 31. 33. 34.

Knorr. Vergn. 6, t. 25, f. 2.

Martini, Conch. 4. t. 152. f. 1422.

\* Lin. Syst. nat. éd. ro. p. 766. excl. Bonani. synony.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 660.

\* Turbo imbricatus, Dilly, Cat. t. 2, p. 868, no 127.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 1101. nº 3.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. La base de chaque fait une saillie au-dessus de la suthre du tour suivant. Sillons peu distans. Longueur, 3 pouces une ligne.

### 4. Turritelle torse. Turritella replicata. Lamk. (1)

T. testá turritá, lavigatá, albido-fulvá; anfractibus tumidis, subangulatis, spiratim contortis; suturis coarctatis. Turbo replicatus, Lin, Gmel, p. 3606, nº 77.

ce qu'il en dit dans les deux dernières éditions du système est tout-à-fait insuffisant et peut s'appliquer à cinq ou six est ces. Les descriptions plus complètes du Muséum de la princes. Ulrique permettent ordinairement de reconnaître les espandoutenses du Controlle douteuses du Systema naturæ: pour celle-ci il n'en est pas ainst elle est insuffisante, et il faudrait avoir la coquille ment la coquille ment la rapporter de la coquille ment Linné pour la rapporter sûrement à une espèce connue. pouvons faire à-peu-près la même observation sur l'espère Lamarck, car il réunit sous Lamarck, car il réunit sous une commune dénomination autiful d'espèces que d'autiful d'espèces que d'autiful d'espèces que d'autiful de la commune de la com d'espèces que d'auteurs cités.

(1) Nous pourrious répéter à l'égard de cette espèce ce que pour venons de dire sur la précé de la constant de cette espèce ce que la précé de la cette espèce ce que la cette espèce espèc Muséum *Ulricæ* sont insuffisantes; la synonymic ne pent all procession de pent all procession de la synonymic ne pent all procession d car elle se borne à une très médiocre figure de d'Argenville, syuonymie de Lamanek synonymie de Lamarck, semblable à celle de Gmelin, est dele

Bonanni, Recr. 3. f. 24.

Petiv. Gaz. t. 127. f. 6.

D'Argenv. Couch. pl. 11. fig. E.

Knorr. Vergn. 6. t. 25. f. 3.

Martini, Coneh. 4. t. 151, f. 1412.

\* Turbo replicatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 868. nº 128.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Elle ressemble à une colonne torse qui serait graduellement attenuée vers son sommet et terminée en pointe. Ses tours étant subanguleux, leur moitié ioférieure est blanchâtre et la supérieure fauve; ils ne sont point striés. Longueur, 2 pouces 10 ligues et demie.

# 5. Turritelle rembrunie. Turritella fuscata. Lamk.

T. testá turritá, transversím striatá, castaneo-fuscá; anfractibus convexis.

Habite.,. Mou cabinet. J'aurais pris celle-ci pour la variété du Turbo replicatus que cite Gmelin, si ses tours cussent été plus renslés et plus contournés, ainsi que la figure de Lister, t. 590, f. 55, les re-6. Turritelle cornée. Turritella cornea. Lamk. Présente. Longueur, 25 lignes et demie.

T. testa turrito-acutá, lavi, nitidá, luteo-cornea; anfractibus convexis; suturis coarctatis.

Encyclop. pl. 449. f. 2. a. b.

Habite... Mon cabinet. Elle a ses tours renslés et ses sutures très resserrées; point de stries. Longueur, 22 lignes et demie.

les cape les figures qu'elle indique ne présentant pas exactement les figures qu'elle indique ne presentant pas contre description qui la contre de la phrase latine et de la très courte description de la phrase latine et de la très courte description de la phrase latine et de la très courte description de la phrase latine et de la très courte description de la phrase latine et de la très courte description de la phrase latine et de la très courte description de la phrase la phrase la time et de la très courte description de la phrase la qui la suit; la figure de Bonanni ne ressemble pas à celle de d'Argenville, celle de Knorr a bienquelques rapports avec celle de d'Argenville, celle de Knorr a bien quelques rapports de de Martini de renne qu'elles par enfin la figure de Martini de représentent pas la même espèce; enfin la figure de Martini est certs. est certainement différente de toutes les autres et nous pouvons ajouter que, d'après les renseignemens que donne Lamarck, la conquille que, d'après les renseignemens que Linné est encore difconquille à laquelle il a attribué le nom de Linné est encore difle Turbe de toutes celles de la synonymie. Nous ajouterons que le Turbo replicatus de Brocchi est une espèce très distincte de toutes les autres, et à laquelle nous ne connaissons aucun analogue

#### 7. Turritelle bréviale. Turritella brevialis.

List. 591.56.

T. testà abbreviato-turrità, alba; anfractibus convexis, la vibus, prof marginem superiorem unisulcatis: ultimo ventricoso.

Habite... Mon cabinet. Elle est fort raccourcie, relativement grosseur. Longueur, 2 pouces.

### 8. Turritelle bicerclée. Turritella bicingulata. (1)

T. testà turrità, transversim tenuissimè striatà, albo rufo et sustoni morată; anfractibus convexis, dorso bicingulatis.

Seba. Mus. 3. t. 56. f. 30. et 37. 38.

An Turbo variegatus? Lin. Gmel. p. 3608. nº 82.

An Martini, Conch. 4. t. 152. f. 1423?

\* Turritella biangulata, Blainv. Malac. p. 430, Turritelle aculture pl. 21. f. 3.

\* Daeosta. Brit. Conch. pl. 7. f. 8.

\* Turbo exoletus. Dillw. Cat. t. 2. p. 870. nº 133.

Habite... Mon cabinet. Ses tours sont constamment bicercles, Law gueur, 2 pouces.

### o. Turritelle trisillonnée- Turritella trisulcata.

T. testâ turrito-acută, transversè sulcată, albidă, supernè rubro voluce cescente, informe de la companie de la cescente, infernè luteo-flammulatà; anfractibus convexius dorso sulcis tribus animati.

Habite... Mon cabinet. Ses flammules sont éparses. Les trois siles élevés qui company character de la company de l éleves qui ceignent chacun de ses tours seraient de petites care s'ils étaient plus aigus. Longueur, 23 lignes.

### 10. Turritelle exolète. Turritella exoleta. (2)

T. testà turrità, lavigatà, albidà; anfractibus medio concaviti pernè infernèque tumidis, clatioribus, obtusis. Turbo exoletus. Lin. Gmel. p. 3607. nº 80.

(1) Lamarck cite dans sa synonymie, avec doute il est gradite. le *Turbo variegatus* de Linné; cette citation devra disparation car Linné dit de son variegatus: anfractibus planiusculis septem obsoletis, ce qui ne pout septem obsoletis, ce qui ne peut s'accorder en aucune façon procesor de Lamarck

(2) Il y a parmi les Conchyliologues deux opinions au sujet Turbo exoletus de Linné il con de deux opinions au sujet du Turbo exoletus de Linné; il est donc nécessaire d'examiné Bonanni, Recr. 3. f. 113. Lister. Conch. t. 591. f. 58. D'Argenv. Couch. pl. 11. fig. C. Favanne. Conch. pl. 39. fig. D. Martini. Conch. 4. t. 152. f. 1424. \* Turbo torcularis, Boro, Mus. p. 358. pl. 13. f. 8.

\* Turbo duplicatus. Var. B. Gmel, p. 3607.

\* Turbo torcularis. Dillw. Cat, t. 2. p. 79. nº 131.

\* Turbo exoletus, Born. Mus. p. 357. pl, 13. f. 7.

allentivement cette espèce: on la trouve pour la première fois dans la 10e édition du Systema et elle est reproduite textuellement et sans aucun changement dans la 12º édition du même ομγταge. Linné la croit de l'Océan européen austral, et la phrase par laquelle il la caractérise est trop courte pour que nous ne la rapportions pas ici: Testa turrita: anfractibus carinis duobus "Portions pas ici: Testa turrua. ang monte de cette phrase, Linné cite de cette ph Ronanni, Recreat., part. 3, f. 113. Si l'on s'en tient à la phrase de Linné, il est certain que l'on peut appliquer le nom spécifique le linné, il est certain que l'on peut appliquer le nom spécifique le n que à toutes les cspèces qui ont deux carenes éloignées, et il y a plusieurs de ces espèces. Mais la synonymie vient restreindre ce qui est trop vague dans la plirase; la figure de Bonanni ne laisse donc aucun doute sur l'espèce linnéenne; aussi le plus grand nombre des auteurs ont conservé l'espèce de Linné en prenant pour son type la figure de Bonanni. D'autres naturalistes, et particuliène l'ent eeux de l'Angleterre, se sont préoccupés de cette idée que le Purbo exoletus vit dans les mers d'Europe comme Linné le dit; et comme on n'a jamais trouvé dans ces mers une coquille qui répondit à la figure de Bonanni, ces naturalistes en ont conqu'il fallait supprimer la citation de cette figure et appliquer la la carènce qui a deux carèncs quer le nom à celle des espèces d'Europe qui a deux carèncs eloignées sur les tours. Nous croyons qu'il était plus naturel de penser que Linné avait été trompé sur la localité de son cspèce, 400 Sur ses caractères. Ces observations nous conduisent à rejeter Opinion des naturalistes anglais et à suivre celle de Lamarck. Ginelin, à son ordinaire, met de la confusion dans la synonymie de pespèce qui nous occupe en y rapprochaut deux ou trois espèces, Born, dans le Testacea Musei Vindobonensis, sépare du Turba TOME IX.

- \* Turbo obsoletus. Gmel. p. 3612.
- \* An eadem, Davila, Cat. t. r. pl. 14. f. Q?
- \* Lio. Syst. nat. éd. 10. p. 766.
- \* Turbo obsoletus. Dillw. Cat. t. 2. p. 870. no 132.
- \* Sow. Gener. of shells. Turritella, f. 3.
- \* Reevc. Conc. Syst. t. 2. p. 172, pl. 224, f. 3.
- \* Desh, Encycl, meth. Vers. t. 3. p. 1102. nº 5.

Habite sur les côtes de la Guinée. Mon cabinet. Elle est remarquable par l'excavation de ses tours. Longueur, 2 pouces.

### 11. Turritelle carinifère. Turritella carinifera. Lamk.

T. testà turrità, transversim carinatà, lavigatà, diaphanà, anfractibus medio cariná cinctis : ultimo angulato ; infimá for

Habite... Mon cabinet. Espèce inédite, dont les caractères sont bielles paractères sont bielles dont les caractères de la caractère de la tranchés. Longueur, 13 lignes.

#### 12. Turritelle australe. Turritella australis. Lamk.

T. testá parvá, turritá, transversim tenuissime striatá, cinercá; fractibus convexiusculis, infra medium unicingulatis, margine periore sulco prominulo instructis; apice obtuso.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, M. de Labillardie Mon cabinet, Longueur, o lignes.

exoletus une espèce sous le nom de Torcularis sur ce caractelle qu'il y a de fines stries transverses dans le Toreularis, qui n'est tent pas dans l'autre; nous croyons ce caractère insuffisant, presque tous les Exolètes frais ou peu roulés ont des stricturansverses, ceux qui extraction des strictures de la company de la transverses, ceux qui ont été roulés plus long-temps les ont tièrement perdues. Dillement tièrement perducs. Dillwyn, dans son catalogue, a adopté le Tople torcularis de Born et a rapporté au Turbo obsoletus de Guille véritable Exclutus de Tiri le véritable Exoletus de Linné, tandis qu'il donne ce dernier not à une espèce des more. à une espèce des mers d'Europe à laquelle Martini avait imposible nom de Turbo manuelle le nom de Turbo marmoreus, lequel est probablement de même espèce que le Turbiste de même espèce que le Turritella biangulata de Lamarck, D'appe ce qui précède, on concevra pourquoi nous ne rapportons plus dans notre synonymie le Transitation de Lamarck. Dur de la concevra pourquoi nous ne rapportons plus de la concevra pour de la concevra pour de la concevra de la concevera de la co dans notre synonymie le Turritella exoleta de la faune franțiil ni celle du catalogue de M. Bouchard Chantereaux sur les pèces du Boulonnais pèces du Boulonnais.

## 13. Turritelle de Virginie. Turritella Virginiana. Lamk.

T. testa parva, turrita, transversim carinis minimis cincta, straminea; anfractibus convexiusculis, margine inferiore carina prominula cinctis: ultimo ventricoso, infra medium tricarinato, basi annulo grisco-violacescente notato.

Habite sur les côtes de la Virginie. Mon cabinet. Onverture oblon-

gue. Longueur, 6 lignes et demie.

# † 14. Turritelle à angle sigu. Turritella acutangula. Desh.

T. testa elongato-subulata; spiræ anfractibus carina unica, majore, acuta, præditis, obsoletè striatis, pallidè fuscis; apertura rotundatá; labro lateraliter profonde sinuoso.

Turbo acutangulus. Lin. Syst, nat. ed. 10. p. 766.

Bonan. Recr. 3. f. 117.

Gualt. Test. pl. 58, f. B.

Lin. Mus. Ulric. p. 661.

Lin, Syst. nat. ed. 12. p. 1239.

Schrot. Einl. t. 2. p. 47.

Gmel. p. 3607.

Knorr. Vergn. t. 3. pl. 19. f. 5.

Turbo acutangulus. Dillw. Cat. t. 2. p. 869. n. 129.

Habite les mers de Tranquebar, d'après Gmelin.

Le Turbo acutangulus de Brocchi est uoe espèce très distincte de celle-ci.

Grande coquille qui a beaucoup d'analogie avec le Turritella duplicata; quelques zoologistes pensent même que ces deux espèces devront être reunies à titre de variété. En examinant le jeune âge de certains individus, on leur trouve une identité parfaite, et hientôt, avec l'âge, se montre une dissérence notable par le développement de deux carenes dans les uns et d'une seule dans les autres; aussi, nous avons l'opinion que les individus dont nous Parlons apparticement, en effet, à uoe même espèce; mais il en est d'autres, et c'est à ceux-la seulement que nous conservons le nom d'acutangulus, qui, dans le jeune âge, offrent des caractères différens et qui n'out jamais qu'un seul angle sur le milieu des tours; ces individus soot toujours plus étroits, les tours de spire sont plus obliques et plus profondément separés. L'ouverture ellemême présente des différences : elle est ovalaire, plus haute que large et non arrondie comme dans la Turritella biangulata. Du reste, ces deux espèces ont la même couleur d'un fauve pâle.

La longueur est de 11 centimètres et la largeur de 23 millimètres.

### † 15. Turritelle onguline. Turritella ungulina. Desh.

T. testa elongato-turrità, subulatà, angustà, transversim decenti striata, rubro-ferrugineo nebulosa; anfractibus convexiusculli apertura, obliqua, totundata; labro acuto, subsinuoso.

Turbo ungulinus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1240.

Id. Schrot. Einl. t. 2. p. 53. n. 43.

Id. Gmel. p. 3608, nº 83.

Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 872, n. 137.

Habite la Méditerrance et l'Océan européen.

Il n'existe pas encore de honne figure de cette espèce, quoiqu'elle some mentionnée descrit d'annuelle some figure de cette espèce, quoiqu'elle some figure de cette espèce espè mentionnée depuis Linné, qui, dans la 12º édition du Systema turæ, l'a caractérisce de manière à la faire reconnaître facilement Elle a beaucoup d'analogie avec l'espèce à laquelle les anteurs glais attribuent le nom de Turbo terebra; elle reste toujours petite taille, elle est allongée, subulée, étroite; ses tours soit nombreux, conveyes et l'erroite; ses tours soit l'erroi nombreux, convexes, et l'on y compte dix stries trausverses, qui sont mas toniones de le content de sont pas tonjours de la même grosseur, ni également distant Leur nombre varie dans quelques individus ; on en compte ou neuf; entre ces strics, la loupe en fait découvrir de plus et l'on remarque de plus des stries onduleuses d'accroissement de forment un réseau 6 forment un réseau fin et peu régulier avec les strics transvers dont nous venons de parler. L'ouverture est arrondie, un per plus haute que lesses est. plus haute que large. Ses bords sout arqués, minces et tranchable et le droit est un pen sinueux dans sa longueur. Toute cette quille sur un foud d'un fauve rongeâtre est marbrée de lache nuageuses d'un rouge ferrugineux.

Sa longueur est de 45 millim, et sa largeur de 10.

### † 16. Turritelle rosée. Turritella rosea. Quoy.

T. testá elongato-conicá, levi, transversim tenuissimè sulcalá, rostán anfractibus convexis; spirá acutá; aperturá subquadratá. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 136. pl. 55. f. 24-26. M. Quoy est le premier qui ait décrit cette espèce ; elle a de la résemblance avec l'actions de la résemblance avec l'action de la résemblance avec l'actions de la résemblance avec l'actions de la résemblance avec l'actions de la résemblance avec l'action de la résemblance avec l'actions de la résemblance avec l'action de la résemblance avec l'actions de la résemblance avec l'action de la résemblance de la résemblance avec l'action de la rés semblauce avec l'*Imbricata*; elle en a aussi, mais d'une manie plus éloignée, avec l'*Exoleta*; elle est allongée, conique, assez la la base, ses taux à la base, ses tours nombieux et aplatis sont striés transversit ment, et ils présentent, en arrière et en avant, un renslement en lequel se tronve le suite de la contra le suite de la contra le contra lequel se trouve la suture; le dernier tour est aplati à la basé l'ouverture est arrondie, subquadrangulaire; son bord droil comince et tranchant et il orron mince et tranchant, et il offre une large sinnosité depuis son gle antérieur inservent par la contra de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra d gle antérieur jusqu'au point de son insertion sur l'avant-derpié

four. Toute cette coquille est d'un rouge pâle passant au fauve. Elle est longue de 55 millim, et large de 20.

### † 17. Turritelle granuleuse. Turritella granosa. Quoy.

T. testa minima . elongato-turrita, granulosa , plicata, transversim striata, fulvo-rubente; anfractibus convexis, numerosissimis; spira acuta; apertura subrotunda.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 138. pl. 55. f. 29. 30.

Petite coquille courte, ressemblant un peu à une Mélanie. Elle est allongée, turriculée, granuleuse, striée transversalement, d'un rouge fauve. Les tours sont très nombreux, couvexes, la spire aiguë; l'ouverture obronde.

Elle est lougue de 25 millim, et large de 10.

## 18. Turritelle mesal. Turritella mesal. Adans.

T. testá elongato-turritá, transversim tenuè sulcatá; ad suturam sulcis duobus majoribus; anfractibus convexis, albis vel violascentibus; apertură ovată, basi dilatată; labro tenui, antice producto.

Le Mesal Adans. Seneg. p. 159. pl. 10. f. 7.

Habite les mers du Sénégal.

Espèce très distincte que l'on reconnaît facilement par sa forme générale qui la rapproche un peu de certaines Mélanies. Elle a eucore un autre intérêt : par son ouverture, elle se rapproche de plusieurs espèces fossiles des environs de Paris. Elle est allongée, très pointue au sommet; sa spire se cumpose de 16 à 17 tours convexes sur lesquels on compte cinq sillous transverses, écartés et très grêles entre lesquels on distingue à la loupe des stries très lines. Les deux sillons qui sont immédiatement an-dessus des sutures sont plus gros que les autres. L'ouverture est ovalaire, oblique, par rapport aux deux plans de la coquille; elle est dilatée à la base, et son bord droit, très mince et tranchant, se projette en avant comme celui des Rissoa, et comme cela a lieu, du reste, dans plusieurs des espèces fossiles des environs de Paris. Cette coquille est blanche, assez souvent d'un blane violacé livide, et il y a des individus qui réunissent ces deux teintes.

Les grands individus ont 75 millim. de long et 20 de diamètre,

# 19. Turritelle ligar. Turritella ligar. Adans.

T. testa elongato-subulata, multispirata; transversim'sulcata; sulcis inæqualibus; anfractibus convexis, albis, vel violascentibus, fusco marmoratis; aperturu rotundata; labro late sinuoso.

Le Ligar Adans, Sénég. p. 158. pl. 10. f. 6.

Turritella terebra. Lamk. A. s. vert. t. 7. p. 56. nº 2. Pro Adanson synonymo.

Habite le Séuègal.

Lamarck a confondu cette espèce avec son Terebra; elle est cependelle bien facile à distinguer ; mais il est à croire que Lamarck s'en rapporte uniquement à la figure assez médiocre d'Adanson, Cette pèce est allongée, turriculée; sa forme générale rappelle assez du Terolina. du Terebra. Cependant elle est moins atténuée à son sommet tours de spire sout nombreux, couvexes, sillounés transvelselle ment, les sillons sont iuégaux, ceux du milieu des tours sont plus gros et les plus ècartés; on en compte huit sur chaque spire ils se continuent à la base du deruier tour, mais ils sont plus affaire tis et plus effacés. L'onverture est arroudie; le bord columellant est très minec, tranchant, le hord droit présente dans sa lougue nne sinuositè concave, large et peu profonde. La coloration cette espèce la rend facile à distinguer du premier coup-d'œil; est blanche, marbrée de grandes taches d'un violet peu fonce, d sur ses deux couleurs se montrent de grandes marbrures longia dinales d'un brun peu foncé. L'ouverture est violacée en dedage Les grands individus ont 12 cent, 1/2 de longueur et 28 mill. diamètre.

### † 20. Turritelle tricarinée. Turritella tricarinata.

T. testá turrità, anfractibus angustis, planulatis, fuscis, tricarinado carinis nodulosis, nigrescentibus.

Habite les mers du Pérou et du Chili.

Espèce très facile à reconnaître; elle est de taille médiocre, en propier site de la connaître portion plus large à la basc que la plupart de ses congénéres, spire, très nointres contrattes au constitue contratte de ses congénéres, spire, très nointres contrattes de la plupart de ses congénéres, spire, très nointres contrattes de la plupart de ses congénéres, spire, très nointres contrattes de la plupart de ses congénéres, se contratte de la plupart de ses congénéres de la plupart d spire, très pointne, est composée de 17 à 18 tours à peine tout vexes, séparès par une suture subcanaliculée, Sur chacun des tous se relèvent trois combanaliculée. se relèvent trois cordous assez larges, subgranuleux, réguliers, de lement distans et qui cort. lement distans et qui sont d'un brun noir, tandis que le reste de la coquille est d'un blans en coquille est d'un blanc fauve. Les granulations qui sont sur les granulations qui sont sur les granulations qui sont sur les granulations qui sont dans des sons des sons des sons des sons de sons des s rènes sont dans des sens différens, selon que l'on les examine de la première. La seconda de la première, la seconda de l'on les examine de la première. la première, la scoonde ou la troisième. Leur obliquité dépende mode d'accroissement de la troisième. mode d'accroissement de la coquille, et ils sont toujours dans sens des stries qui indiquent co scns des stries qui indiquent cet accroissement. L'ouverture est a rondie; son bord droit, très mince, présente vers son sommet de large échancrure triangulaire. large échaucrure triangulaire assez comparable à celle de quelque espèces de Pleursterne. espèces de Pleurotomes.

Cette espèce a 60 mill. de long et 20 de large.

= ... cinquiata Verv. En. p. King. Zool. journ. t. 5. p. 346. nº 55. 1 io. L. 2.

### † 21. Turritelle noduleuse. Turritella nodulosa.

T. testá elongato-turritá; anfractibus striatis; albo-griseá, flanumulis fuscis, longitudinalibus pictá; striis duabus maximis, subnodulosis.

King. Zool. journ. t. 5. p. 347, nº 56.

Coquille très facile à distinguer, étant du petit nombre de celles qui ont des granulations sur les tours de spire. Elle est allongée, subulée, très étroite; on compte quinze tours à la spire; ces tours sont étroits, finement striés en travers et relevés dans le milieu et à leur partie supérieure de deux cordons inégaux sur lesquels sout rangées avec régularité des granulations obtuses. Le dernier tour est aplati à la basc; l'ouverture est arrondie, subquadrangulaire, elle est peu oblique et son bord droit est à peine sinueux dans sa longueur. Sur un fond d'un blanc grisâtre, cette espèce est ornée d'un grand nombre de petites flammules longitudinales, d'un brun marron assez fonce.

L'individu de notre collection a 43 mill. de long et 11 de diamètre.

### Espèces fossiles.

### Turritelle terrébrale. Turritella terebralis. Lamk.

T. testa elongato-turrita, transversim striata: striis confertis, aqualibus; anfractibus medio-convexis, basi apiceque depressis; suturis infrà marginatis.

\* Basterot, foss. de Bordeaux. p. 28, n. 1, pl. 1, f. 14.

Desh. Encycl. méth. vers., t. 3. p. 1102, n. 6.

Habite.... Fossile des environs de Bordcanx, où il est très commun.

Mon cabinet. Cette coquille a des rapports avec le *T. terebra*;
mais, ontre son état fossile, elle en est très distincte. Longueur,

<sup>4</sup> Pouces, 7 lignes.

Turritelle rotifère. Turritella rotifera. Lamk.

T. testá turritá, carinis maximis distantibus, rotiformibus cinctá; anfractibus planulatis, margine superiore cariná maximá, rotiformi instructis, medio carinis duabus minimis; anfractuum superiorum carinis medianis sensím majoribus.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1102. n. 7.

\* Desc. des coq. foss. de Paris. t. 2. p. 274. n. 1. pl. 40.

1. 20. 21.

Habite... Fossile des environs de Montpellier, recneilli par Bruguières. Mon cabinet. Coquille fort singulière, garnie dans sa
longueur de grandes carènes droites et distantes qui ressemblent
à des roues écartées l'une de l'autre. Longneur, 2 pouces et demi.

### 3. Turritelle imbricataire. Turritella imbricataria. Lamb

T. testa subulata; spira anfractibus planis, transversim strialis imbricatis : striis intermediis subtilissime granulatis,

Turritella imbricataria. Annales, vol. 4. p. 216. no r, et t. 8. pl. 31

- \* Desh, Descr, des Coq, foss, de Paris, t, 2, p, 27 r, pl. 35, f. f. f. 20 pl. 36, f. 7, 8, pl. 37, f. 9, tu. pl. 38, f. ta.
- \* Bronu. Leth. Geogn. t. 2. p. 1445. pl. 4x. f. x.
- \* Lyell. Princ. of Geul. 1re édit. t. 3. pl. 3. f. 6.

\* Desh. dans Lyell, Princ. of Geol. App. 1, 4, pl. 2, f. 1, 2.

Habite.... Fossile de Grignon, Chaumont et Courtagnon. Mon de binet et celui de M. Defrance. Elle semble d'abord être l'analogie fossile de notre Turritelle imbriquée; néanmoins ses stries traffic verses, entremèlées de stries finement granuleuses, suffisent l'en distinguer. Cette cuquille est régulièrement turriculée, sulle lèe, et ses tours de spire semblent des entonnoirs renversés, briqués ou empilés les uns sur les autres. Sa long, est de 95 millimètres. limètres.

#### 4. Turritelle sillonnée. Turritella sulcata. Lamk.

T. testà conica, transverse sulcatà: sulcis inferioribus profundioni bus; striis verticalibus arcuatis, confertis, tenuissimis.

Turritella sulcata. Ann. ibid. 110 2, et t. 8. pl. 37. f. 8.

\* Sow. Genera of shells. Turritella, f. 2.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 287. no 19. pl. 38. f. 5, 6

Habite.... Fossile de Griguon. Mon cab. et celui de M. Defrancia Coquille plus grosse et plus raccoureie que celle qui précède forme un cune pointn, long de 5 centimètres, sillonoé transsers lement, et dont les sillous des tours inférieurs sant plus professe et plus grands que ceux du sommet. Toute sa surface offic. ontre, des stries verticales très fines, serrées et arquées. Bord de l'onvertire arroutie de l'onverture arroudi en aile, formant un large sinus dans sa partie sunérieure tie supérieure, et s'évasant en se joignant à la base de la collé melle, eumme dans les mélanies.

5. Turritelle subcarinée. Turritella subcarinata. Lamk. (1)

T. testá conica, transverse sulcatá: sulcis profundis, carinis indefen libus separatis.

<sup>(1)</sup> Le grand nombre de variétés que nous avons rassem

Turritella subcarinota. Ann. ibid. p. 217. nº 3.

[b] Eadem vix sulcata; anfractibus tristriatis.

Habite .... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui do M. Defrance. Cette espèce, quoique très rapprochée de la précédente par ses rapports, eu paraît très distincte. Elle lui ressemble par sa forme raccourcie en cône pointu, et par les caractères de son ouverture; mais elle en diffère par ses sillons transverses, larges, profonds, inegaux, au nombre de trois ou quatre sur chaque tour, et qui sont séparés les uns des autres par des crêtes carinées, tranchantes et assez remarquables. Longueur, environ 4 centimètres.

6. Turritelle à bandes. Turritella fasciata. Lamk.

T. testà conica; spirce anfractibus superne bisulcatis, et medio zona plana distinctis.

Turritella fasciata. Ann. ibid. nº 4, et t. 8. pl. 37. f. 4. pl. 59. f. 1,

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 284. no 18. pl. 38. f. 13, 14,

17, 18, pl. 39, f. 1 à 20.

Habite.... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Coquille conique, pointue au sommet, offrant sur chaque tour une bande ou zone plane au milieu de laquelle on aperçoit une strie peu apparente qui la divise en deux. Le bord supérieur des tours présente deux sillons profonds et en gouttière que séparent des crêtes carinées. Ces sillons s'effacent dans les tours supérieurs. Ouverture conformée comme celle des espèces nos 2 et 3. Longueur de la co-

7 Turritelle multisillonnée. Turritella multisulcata. Lamk.

T. testa conica; anfractibus convexis, subæqualiter multisulcatis; sulcis tenuissimis.

Turritella multisulcata. Ann. ibid. nº 5.

[b] Eadem magis elongata; sulcis profundioribus.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 228. nº 21. pl. 38. f. 10, 11, et 12.

Habite.... Fossile de Grignon, où il est très commun. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Celle-ci sorme un cône un peu raccourci,

blées, de cette espèce et de la suivante, nous a convaincu depuis long-temps qu'elles doivent être réunies sous un même nom, et Nous croyons en avoir démontré la nécessité dans notre ouvrage sur les Coquilles fossiles des environs de Paris.

pointu au sommet, composé de onze ou douze tours convexes gulièrement et fiuement sillonnés transversalement à l'asc de eoquille. Son unverture présente, dans le bord droit, une aile rondie, minee et tranchante, surmontée d'un large sinus. La principal de ce l'un large sinus. tie inférieure de ce bord droit s'évase fortement comme dans Mélanies, en se joignant à la base de la columello qui semble, cet cudroit, commencer un petit canal. Longueur 3 centimetro

### 8. Turritelle en tarrière. Turritella terebellata. Lamk

T. testá elongato-subulatá; spiræ anfractibus medio subconfecti transversim striatis: striis minoribus interstitialibus.

" Melania sulcata, Sow. Min. Conch. t. 1, p. 85, pl. 39. f. 1.

\* Desh. Coq.foss. de Paris. t. 2. p. 279. pl. 35.f. 3. 4.

Favanne, Conch. pl. 66. fig. O 16.

Habite .... Fossile de Chanmont. Mon cahinet et celui de M. Defront Cette espèce est allongée en alène, comme la Turritelle imbriedle et se rapproche un pour rocce, comme la Turritelle imbriedle et se rapproche un peu, par ses caractères, de notre Turritelle inbrie bra. Elle offre quinco accessione bra. Elle offre quinze ou seize tours de spire. Son ouvertore d'arrondie-avale et le circ arrondic-ovale, et le sinus de son bord droit est bien proposit Longuenr, près de 13 centimètres.

### 9. Turritelle perforée. Turritella perforata. Lamk.

T. testá subulatá; anfractibus planis, sursum imbricatis; columbiation perforata.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 290. nº 23. pl. 20. f. 30. 31. Turritella perforate

Habite... Fossile de Grignou. Mon cab. Coquille grêle, subulée de la columelle est perforée de la columelle est perforée dans toute sa longueur. Ses tours de significant au nombre de diverge sont au nombre de dix-sept on dix-huit, aplatis, comme qués les uns sur les autres ques les uns sur les autres, et munis chacun de trois stries que verses qui, avec le bord inférie verses qui, avec le bord inférieur relevé, paraissent au nombre quatre. Longueur, 18 milliméres

### 10. Turritelle unisillonnée. Turritella unisulcata. T. testà subulată; anfractibus lævibus, planiusculis, basi unico exaratis.

Habite.... Fossile de Griguou. Cab. de M. Defrance. Coquille guille et de composée de douze en la composée de la c lée, composée de douze on treize tours de spire un peu alla el lisses, et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses, et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses, et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses, et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisses et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisse et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisse et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisse et ayant chacun un cillar en le spire un peu alla el lisse et ayant chacun un cillar en le spire el lisse et ayant el lisse el lisse et ayant el lisse et aya lisses, et ayant chacun un sillon près de leur base. Ouverture rondie, un peu quadrangulaire. Longueur, 2 centimetres.

## <sup>11</sup> Turritelle uniangulaire. Turritella uniangularis. Lamk.

T. testa conico-subulata; anfractibus levibus, angulo transverso infra medium distinctis.

\* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 281. uº 13. pl. 40. f. 28. 29.

Turritella uniangularis. Ann. ibid. p. 219. nº 9.

Habite ... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Cette coquille a le port de la précédente, mais elle en dissère particulièrement Par la carene ou l'angle transversal qu'on voit un peu au-dessous du milieu de chacun de ses tours. Longueur, 11 ou 12 millimètres.

## Turritelle mélanoïde. Turritella melanoides. Lamk.

T. testà conica: anfractibus planis; striis transversis sulcisque intermixtis.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 289. nº 22. pl. 40. f. 25. 26. 27.

Turritella melanoides. Ann. ibid. nº 10.

Habite.... Fossile de Griguon, Çab. de M. Defrance. Elle ressemble à la Turritelle multisillonnée par sa forme conique et le bord droit de son ouverture; mais ses tours de spire sont aplatis, et offrent, en leur surface, un mélange de stries fines transverses et de quelques sillons plus larges et très distincts. Longueur, 13 millimètres.

# Turritelle cathédrale. Turritella cathedralis. Brong.

T. testá magná, clongato-subulatá, transversim sulcatá, subimbricatá; anfractibus planulatis, aliquando in medio excavatis, conjunctis; aperturá magna, basi depressa, subemarginata.

Brong. Ter. Calc. trap. du Vic. p. 55. pl. 4. f. 6.

Bast. Foss. de Bord. p. 29. nº 6.

Proto turritella. Def. Dict. Sc. nat. pl. 34. f. 1.

Id. Desh. Encycl. méth. t. 2. p. 850.

Turritella proto. Bast. Foss. p. 30. nº 7. pl. 1. f. 7.

Lyell. Princ. t. 3. pl. 3. f. 5.

Turritella sinuosa. Sow. Genera of shells. f. 4.

1d. Reeve. Conch. syst. t. 2. p. 172. pl. 224. f. 4.

Habite... Fossile aux environs de Bordeaux, dans les faluns de la

Touraine et à la Superga, près Turin.

C'est avec cette espèce que M. Defrance a établi son genre Proto, et Peut-être sera-t-il convenable de conserver ce genre qui nous paraît intermédiaire entre les Turritelles et les Cérites. Il est à présumer que l'animal est différent, sous quelques rapports, de celui des deux geures avec lesquels nons comparons cette espèce; elle est grande, allongée, pointue au sommet, et ses premiers tours sont

convexes, tandis que ceux qui suivent sont plats; et très souvent trois ou quatre derniers sont crensés dans le milieu à la maille de ceux des Nérinées; il arrive même que la base des tours se que la base de la base des tours de la base des tours de la base de la b un peu en saillie au-dessus de la sutare; la surface est garnie quaire à cinq sillons transverses dont les premiers sont les premiers sont gros; un angle obtuscireonscritla base du dernier tour; au-design existe une rigole assez large qui est elle-même dominée par large bourrelet chargé de nombreuses lames d'accroissement L'ouverture est ovalaire, elle est très singulière par la profonde pression de sa base qui se trouve ainsi creusée par une sorte de chanceruse plus les chanceure plus large et plus profonde que dans aucune autre quille. Un bord gauche, épais et calleux, s'applique sur l'argue dernier tour; le bord droit, légérement dilaté, est sinué dans longueur à la manière de celui des Turritelles proprement Les grands individus de cette espèce ont 16 cent. de long, et 36 pd de diamètre.

†14. Turritelle d'Archimède. Turritella Archimedis. Broof

T. testá subulatá, transverse sulcatá; anfractibus bicarinatis; interior titiis subtiliscimo estato.

Brong. Mém. sur les terr. sup. du Vicentin, p. 55, pl. 2. f. 8. Bast. Foss. de Bord. p. 28. nº 2.

Dubois de Montper. Foss. de pod. p. 38. pl. 2. f. 21. 22.

Var. B. Turritella scalaria. Dub. de Mout. Foss, de Pod. P. pl. 2. f. 18.

Turritella duplicata, Dub. de Mont. Foss. de Pod. p. 37. p. f. 19 et 20.

Turritella Archimedis, Bronn. Leth. Géogn. t. 2. p. 1047. pl. 49

Habite... Fossile dans les faluns de la Touraine, aux covirons Bordeaux, en Volhynie et en Podolie, à la Superga, près facilité

Espèce fort remarquable, assez variable, mais qui se distingue ment par les deux carénes inécel. ment par les deux carènes inégales qui s'élèvent sur ses tours spire. Cette espèce reste toujours petite; elle est étroile. 53 per pointue, est formée d'une comme de la comme d'une comme de la comme de la comme d'une comme d'une comme d'une comme d'une comme de la comme de pointue, est formée d'une quinzaine de tours finement travers, et sur le milieu descret. travers, et sur le milieu desquels s'élève une carêne obtusé; dans la plupart des individue : dans la plupart des individus il y en a une seconde an somi de l'entre de l'e beaucoup moins proéminente et qui borde la suture. Le dente tour est aplati à la base : l'ouvert. tour est aplati à la base; l'onverture est arrondie, subquadrante laire, elle est neu obtique de la suture. laire, elle est peu oblique. Ses bords sont minces et tranchaute le droit est peu sinueux dans es la le droit est peu sinueux dans sa longueur. On compte plusiem variétés avec lesquelles M. Dubois de Montpereux a fait plusieurs espèces qu'il faut actuellement supprimer.

Les grands individus ont 55 mill. de long et 17 de large.

## 15. Turritelle carinifère. Turritella carinifera. Desh.

T. testa elongato-turrita, apice acuminata; anfractibus concaviusculis, transversim striatis, basi unicarinatis; carina acuta; apertura subquadrangulari, lateraliter basique profunde sinuata.

Desh. Descript. des coq. foss. de Paris. t. 2. p. 273. nº 2. pl. 36.

Habite... fossile à Chaumont, Parnes, Mouchy, Houdan.

Celle espèce preud toujours une plus grande taille que le Turritella imbricataria; elle s'en distingue encore par plusieurs autres caractères. Elle est proportionnellement plus large à la base; ses tours sont moins étroits, ils sont un peu concaves et ils sont terminés à la basc par une carène aiguë et saillante au-dessus de la Suturc. Leur surface est couverte de stries inégales et diversement espacées, selon les individus; les plus fines sont entre les plus grosses, et toutes sont obscurément granuleuses. La carène est ordinairement simple et lisse, quelquefois elle est rendue biside Par un sillon qui la partage; l'ouverture est ovale, subquadrangulaire. La columelle est étroite, mince, un peu tordue vers la base et elle se termine par un angle que la sinuosité du bord antérieur rend plus saillaut. Le bord droit est mince et trauchant; il est Presque toujours mutilé, et on ne peut juger de la forme que par les strics d'accroissement, Il devait être profondément sinueux dans son milieu, ce qui contribuait à rendre plus saillante son extrémité antérieure, qui prend la forme d'une petite oreillette.

Celte coquille, assez commune, a 16 centimètres de longueur et 28

de diametre à la base.

# de diamètre à la base. 16. Turritelle granuleuse. Turritella granulosa. Desh.

T. lestà elongato-turrità, augustà, apice acuminatà; anfractibus planis, quadriseriatim granulosis, basi subcarinatis; granulis minimis, striis longitudinalibus teunissimis, interjectis; aperturá ovatosubquadrangulari; labro profunde sinuato.

Desh. Descript, des coq. foss. de Paris, t. 2. p. 275. nº 4. pl. 37.

fig I et 2.

Habite... fossile à Monneville, Maulle, Assy.

Coquille qui, par sa forme, ne manque pas d'aualogie avec les Turritella imbricataria et monilifera, et se distingue en ce qu'elle est Proportionnellement plus ctroite; elle ne devieut jamais aussi grande. Elle est formée d'une vingtaine de tours aplatis, grande étroits, sur lesquels on voit quatre rangées de très fines granditions. Le rangée de très fines granditions. tions. La rangée qui se trouve à la base de chaque tour est no plus saillante que la company de la base de chaque tour est no plus saillante que la company de la base de chaque tour est no plus saillante que la company de la base de chaque tour est no plus saillante que la company de la base de chaque tour est no plus saillante que la company de la base de chaque tour est no plus saillante que la company de la base de chaque tour est no plus saillante la company de la compa plus saillante que les autres, ee qui fait paraître ectte partie rele vée en carène; entre ecs rangées de granulations, on remarque stries longitudinales fort nombreuses, assez régulières el très duleuses, Lorsqu'on examine la coquille avec une assez forte on trouve sur les derniers tours un assez grand nombre de stransverses très from I transverses très fines. La coquille trouvée à Maulle pourrai stituer une variété, en ce que les quatre rangs de granulation sout égans.

La longueur des plus grands individus est de 67 millim.; la lorge est de 13

est de 13.

### † 17. Turritelle à collier. Turritella monilifera. Desli-

T. testà elongatà, apice acuminatà; anfractibus planis, subconjuitation audrisulentia. tis, quadrisulcatis; sulcis inequalibus, apice granulosis; unfractu basi tenne stricte. anfractu basi tenue striato; apertura ovato-rotunda.

Desh. Descrip. des coq. foss. de Paris. t. 2. p. 275. no 5. pl. 3

f. 7, 8.

Habite... fossile à la Chapelle, près Senlis, Valmondois, Assy.

Ou pourrait prendre cette espèce pour une variété de la Grandon si l'on ue faisait attention à quelques caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères elle est allongées caractères qui lui sont pres : elle est allongées caractères qui lui sont pr pres : elle est allongée; sa spire, longue et pointue, est composible seize à dix-huit tours louiours salvines seize à dix-huit tours toujours aplatis, presque conjoints. à leur surface le plus souvent quatre, quelquefois einq transverses, au sommet desquels se trouvent des granulations sez grosses. Les tours ne sont point carénés à la base; le defaut présente à sa surface inférieure de fines stries concentriques par moius multipliées, solon le ou moius multipliées, selon les individus. L'ouverture est obronde; ses hords cont mi obronde; ses bords sont minces, et le bord droit est à peine nueux. La columella est non de nueux. La columelle est peu épaisse et faiblement coutournée de la longueur. Ce qui distingue a su longueur. sa longueur. Ce qui distingue encore essentiellement cette colle qui précède colle q de celle qui précède, c'est que tous les individus, sans exeeplishes sont proportionnellement plus les Les grands individus ont 68 millimètres de longueur et 19 large.

# † 18. Turritelle à cordelettes. Turritella funiculosa. Desp

T. testá minimá, angustá acuminatá; anfractibus planis, angustá subseparatis, transversim animana. subseparatis, transversim quinque sulcatis; sulcis minimis, simple cibus; aperturá ovato rotunda. cibus; aperturá ovato rotundá; labro tenuissimo, subsidualo,

Desh. Descr. des caq. foss. de Paris. t. 2. p. 276. nº 6. pl. 37. f. 5 et 6.

Habite Grignon.

Celte petite coquille semblerait être le jeuue âge de la Turritelle imbricataire; mais lorsqu'on vient à lui comparer les extrémités bien conservées de cette dernière espèce, on trouve des différences coustantes, ee qui nous a détermine à en faire une espèce partieulière. Cette coquille est allongée, étroite, d'un petit volume; ses tours sont assez nombreux, on en compte quinze à dix-huit; ils sont séparés entre eux par une petite gouttière superficielle qui suit la suture ; la surface présente cinq ou six sillous transverses, inegaux, entre lesquels on remarque quelquefois un petit nombre de stries très fines. Ces sillons sont simples; la base du dernier tour est lisse. L'ouverture est ovalaire; ses bords sont extrêmement minces, îtres fragiles. Le droit est légèrement sinueux.

Cette petite espèce, assez commune, a 27 millimètres de long et 6 de

large.

Turritelle ambiguë. Turritella ambigua. Desh. T. testa elongato-turrita, angusta, acuminata; anfractibus planis, numerosis, tenuissimė striatis; striis inæqualibus, simplicibus; ultimo anfractu basi lævigato; apertura subquadrangulari.

Desh. Descript, des coq. foss. de Paris. t. 2, p. 277. nº 7. pl. 37.

f. 3 et 4. Habite Parnes.

Pelite espèce qui a quelque analogie avec la Funiculosa; elle est allongée, très étroite, très pointue au sommet. On compte viugt tours de spire; ils sont étroits, aplatis, séparés par une suture très fine, legèrement ensoncée; leur surface présente un grand nombre de stries très fines, simples, mais iuégales. Le dernier tour est lisse à la base; il se termine par une ouverture fort petite, subquadrangulaire, dout la columelle, très mince, est revêtue d'un hord gauche très étroit. Le bord droit est d'une extrême ténuitė; il est tranchant et assez fortement siuueux dans la lon-

Cette coquille, assez rare, à ce qu'il paraît, est longue de 30 millim.

† 20. Turritelle alène. Turritella subula. Desh. T. lestà elongato-angustá, subulatá; anfractibus numerosis, angustis, tenuissime striatis; striis confertis, inæqualibus; suturá canaliculată; ultimo anfractu basi subconcavo, striato; aperturd quadrangulari.

Desh. Descrip. des coq. foss. de Paris. t. 2. p. 277. nº 8. pl. 35 fig. 15 et 16.

On distingue assez facilement cette espèce de l'Ambigua; elle proportionnellement plus étroite. Son sommet est très points et premiers tours sont tout à l'action de l'Ambigua; en premiers tours sont tout à l'action de l'Ambigua; en le l'a premiers tours sont tout-à-fait lisses; les suivans sont charges stries très fines, transverses, très rapprochées, inégales, que que fois interromance con le constitution de la constitution de fois interrompues par des stries longitudinales d'accroissement sont extrêmement unduleuses. La base du dernier tour est L'ouverture est un peu plus haute que large; elle est quadrand laire. Ses bords sont très minces et très tranchans; l'inférient faiblement sinueux, mais le bord droit est profondément eche eré. La suture est très fine et elle est accompagnée d'un peut superficiel, dans lavuel est superficiel, dans lequel on remarque une ou deux stries plus que les autres

Cette eoquille, assez commune, a 23 millimètres de loug et ê large.

### † 21. Turritelle hybride. Turritella hybrida. Desh.

T. testá elongato-subulata, angusta, apice acuta; marginibus nis, basi marginatis, transversim tenuè striatis: stris inaqualis sutura canaliculata estima sutură canaliculată; ultimo anfractu subcarinato, sulcaloi tură ovată; labro maldă since Desh. Descript. des coq. foss. de Paris. t. 2. p. 278. no 10. pl. fig. 5 et 6.

Cette coquille est très voisine par ses rapports de celle à laquelle mark a donné le nom de Travière mark a donné le nom de Turritella terebellata; cependant elle conscrue des caractères contact de la laque la conscrue des caractères contact de la conscrue de la conscrue des caractères contact de la conscrue de la conscru elle conscrve des caractères constaus et que nous n'avons encorté aucune variété qui pat contré aucune variété qui pût servir d'intermédiaire, nous a contré aucune variété qui pût servir d'intermédiaire, nous a constitution de la contre bli cette espèce sous le nom d'Hybride, pour faire voir ses rappe avec celle dont nous venons de parler. Elle est allongée, très pointue au sommet; ses tours, assez larges, sont aplatis de mités à leur base par un bourrelet arroudi et peu saillant que dessous de ce bourrelet arroudi et peu saillant que de le peu saillant que au-dessous de ce hourrelet que l'on remarque la suture accepte gnée d'une petite risole pour l'accepte de l'on remarque la suture accepte gnée d'une petite risole pour l'accepte de l'acce gnée d'une petite rigole peu profonde et lisse; la surface prieure présente un très grand rieure présente un très grand nombre de strics transserses que fines, très étroites, un neu sieure. fines, très étroites, un peu aiguës et inégales. Les premiers sont presque lisses, et le dernier est limité à sa eirconférent une double earène assez saillant unc double earène assez saillante, suivie à la basc de quelques dons, entre lesquels on voit un L'ouverture est ovale, plus haute, que large; la columelle minee, un peu contournée. Le bord droit est très fragile, toujours cassé, et l'on ne peut juger de la prosonde sinuosité dont il est pourvu à la base que par les stries d'aceroissement qui le représentent.

Cette coquille, assez rare, se trouve dans les sables inférieurs du calcaire grossicr. Les plus grands individus que nous ayons vus nnt to ceutim, et demi de long et 18 millimètres de large,

Turritelle sulcifere. Turritella sulcifera. Desh.

T. testa magna, elongato turrita, apice acuminata; anfractibus convexis, transversim multi sulcatis; sulcis iaæqualibus, apice acutis; apertură subrotuadă; columellă contortă; labro tenuissimo, infernè sinuato, apice producto.

Var. a. Desh. Testá angustiore, sulcis distantioribus; interstitiis te-

nuissimè striatis.

Desh. Descript. des Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 278. n. 9. pl. 35.

f. 5. 6, pl. 36, f. 3. 4, pl. 37, f. 19, 20.

Habite... fossile à Valmondois, la Chapelle près Senlis, Monneville. Cette espèce est l'une des plus grandes et des plus remarquables des environs de Paris : elle est allongée, très pointne au sommet, et sa spire est formée de vingt à vingt-deux tours. Ces tours sont convexes: les premiers sont striés, mais à mesure que la coquille s'accroît, ses stries se changent peu-à-peu en sillons transverses, inéganx, réguliers, au nombre de dix ou douze sur chaque tour. Au sommet, ils sont aigus et tranchans, les intervalles qui les se-Pareut sont lisses: on remarque seulement des stries longitudinales onduleuses, produites par les aceroissemens. La suture est un pen profonde; elle est presque toujours suivie par un petit canal su-Perficiel, lisse. L'ouverture est presque ronde ; la columclle est peu épaisse, arrondie et suivie d'un bord gauche très étroit. Le bord droit est mince et tranchant; il est prosondément sinueux à la base. La variété que l'ou trouve à Mouneville se distingue facilement en ce qu'elle est toujours plus étroite, et l'on remarque des strics fines et transverses entre les sillons du dernier tour.

Les grands individus ont 15 centimètres et demi de long, et leur lar-

† 23. Turritelle scalarine. Turritella scalarina. Desh. T. testà elongato-angustà, acuminatà, lævigatà; anfractibus convexis, sutura profunda disjuactis; apertura obliqua, ovato-rotunda; labro teauissimo, non sinuato.

Desh. Descript. des Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 281. n. 14. pl. 40.

f. 33. 34. 35. Tome IX.

Habite... fossile à Parnes.

Cette petite coquille dont nous n'avons vu jusqu'à présent que dell' individus, ne peut être placée que dans les Turritelles; elle n'es pas cependant tous les caractères. Elle est allongée, étroite, tuffi culée; ses tours sont assez larges, très convexes, cutièrement lisse et profondement separés entre eux par une suture simple. L'ouver ture est ovale, obroude, très petite; quoique le bord droit ait ple tendance à se rapprocher du gauche, cependant ils restent joints; cette ouverture est oblique à l'axe; la columelle est ca très mince et un peu tordue dans sa longueur; le bord droit el mince, tranchant et sans sinuosité.

La longueur de cette petite coquille est de 6 millimètres, et sa lar

geur est d'un millimètre et un quart,

† 24. Turritelle demi-striée. Turritella semi-striata. Des

T. testà conica, basì subdilatatà; anfractibus convexiusculis, brein bus, sutura emarginata distinctis, lævigatis; ultimo semi-strator aperturá ovato-rotundá, labro subsinuoso.

Desh. Descript, des Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 282. n. 15, pl. 40 f. 22, 23, 24.

Habite... fossile à Berchère, près Hondan.

Petite espèce de Turritelle dont nous devons la connaissance cherches de M. Puzoz, amateur distingue, qui se livre avec and à la recherche des fossiles. Cette coquille est courte, large base; on compte onze à douze tours à sa spire; ils sont lisse légèrement convexes, et leur suture, très fine, est accompagne d'une ou de deux stries très fines; le deruier tour est proper tionnellement plus grand que dans les espèces précédeutes il est strié transversalement dans la moitié de son étendue est stries occupent la base, elles sont tranchantes et subimbrique L'ouverture est ovale, oblongue, plus haute que large, allen pel ses extrémités. ses extrémités. Elle est versante à la base. La columelle est per fer participation de la colume de est personne à la base. La colume de est personne de la colume cpaisse, arquée dans sa longueur, et se continue avec un droit qui est très minor de la base. La columelle est post droit qui est très minor de la base. La columelle est post de la base d droit qui est très mince et tranchant. Ce bord droit est faiblement sinueux dans en la contract de la contract

Cette petite espèce curieuse a 10 millim, de longueur et 4 et dépli de largeur.

† 25. Turritelle incertaine. Turritella incerta. Desh.

T. testá conico-turrità, apice acuminatà; anfractibus conveximentato sulcation de la consecución del consecución de la c transversim striato sulcatis; striis sulcisque inæqualibus, dep<sup>ressio</sup>apertura ovato-rotunda oblimus apertura ovato-rotunda, obliquata; columella incrassata, and marginata; lubro tennissima Desh. Descrip. des Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 283, n. 17. pl. 37. f. 11, 12, pl. 38, f. 15, 16.

Habite... fossile à Barron, Ermenonville, Tanerou, Valmondois.

Il serait possible que les caractères sur lesquels nous distinguons cette espèce ne fussent pas d'une anssi grande valeur que nous le eroyons aujourd'hui et devinssent insuffisans, si l'on veoait à découvrir des variétés intermédiaires entre elle et les Turretella fasciata, sulcata et melanoïdes. Cette coquille est allougée en cône assez large à la base; sa spire, très pointue au sommet, se com-Pose de quinze à seize tours convexes, étroits, sur lesquels on remarque quelques sillons ioégaux, transverses et entre eux un petit nombre de stries inégales et en nombre variable. La suture est simple; le dernier tour est substrié à la base; l'ouverture est ovale-obronde, versante à son extrémité. La columelle est épaisse, un peu aplatie, fortement arquée dans sa longueur et bordée en dehors par un petit angle fort aigu. Le bord droit est minee et tranchant; son extrémité antérieure forme une saillie assez considérable: il est profondément sinueux vers son extrémité postérieure.

La longueur est de 42 millim. et la largeur de 14.

#### DEUXIÈME SECTION.

### [Trach. Zoophages.]

Irachélipodes à siphon saillant, qui ne respirent que l'eau que sinhon. Tous ne se qui parvient aux branchies par ce siphon. Tous ne se nourrissent que de substances animales, sont marins, depourvus de mâchoires, et munis d'une trompe rétractile. Coquille spirivalve, engainante, à ouverture, soit canaliculée, soit échancrée ou versante à sa base.

Ces Trachélipodes sont bien distingués de ceux de la Première section, soit par l'animal qui n'a point de mâthoires à la bouche, mais une trompe rétractile avec laluelle il perce et suce les autres coquillages, soit par leur coquille dont la base de l'ouverture est tantôt canalieulée, tantôt échancrée ou seulement versante.

Ils sont tous marins, et ne respirent que l'eau qui arrive aux branchies par un canal tubuleux qu'on nomme le<sup>uf</sup> siphon et dont ils sont généralement munis. C'est ce siphon saillant qui produit à la base de l'ouverture de la coquille, tantôt un canal et tantôt unc échancrure ou ul bord bas et versant. Ainsi l'échancrure et le canal de la coquille indiquent l'existence du siphon saillant de l'arnimal.

Tous ceux de ces Mollusques que l'on connaît ont effet tivement une trompe à la bouche, sont carnassiers, manquent de mâchoires pour brouter l'herbe. Leur têlé est munie de deux tentacules.

Comme la cavité spirale de la coquille est un cône creus qui s'est moulé sur le corps même de l'animal, elle offer dans sa manière de tourner autour de son axe, et dans si forme particulière, toutes les différences, selon les familles, les genres et les espèces, qu'on observerait dans les animaux mêmes.

Cela étant ainsi, nous partageons cette section en cinf familles différentes, d'après la considération de la coquille familles qui conservent les rapports entre les animaus qu'elles comprennent.

Dans les deux premières de ces familles, le canal de base de l'ouverture est toujours manifeste. Ce canal s'en néantit dans la troisième; et dans les deux dernières, ne voit plus qu'une échancrure, et à la fin, un petit bos et versant. Voiei l'énoncé de ces cinq familles:

Les Canalifères.
Les Ailées.
Les Purpurifères.
Les Columellaires.
Les Enroulées.

[Comme on l'a vu précédemment, Lamarck a partagé en deux sections ce qu'il nomme les Mollusques trachélipo

des. D'après lui, ces sections correspondraient à des animaux différens, non-seulement par la coquille, mais plus essentiellement encore par leurs mœurs; il nomme Trachélipodes-Phytiphages tous les Mollusques dont la coquille est entière et qui se nourrissent de végétaux, comme leur nom l'indique. Dans la seconde section, Lamarck réunit tous les Mollusques à coquille échancrée ou canaliculée, et il les nomme Zoophages, parce qu'il suppose qu'ils se nomme Zoophagos, par divisions pourraient aider à la classification des Mollusques, si elles étaient en tonformes à l'observation: il n'en est pas ainsi, et il y a tels Mollnsques à coquille entière, tels que ceux des Matices, par exemple, qui sont autant carnassiers que les plus voraces des Mollusques à coquille échancrée. L'inversea à également licu, c'est-à-dire, que des genres à coquille eanaliculée, les Cérites, par exemple, se nourrissent entièrement de matières végétales. Ainsi, tout en conservant ees grandes et commodes divisions fondées sur l'intégrité de la coquille ou sur son prolongement en canal ou son proconsonient, sup-prin échancrure, on pourrait, sans inconvénient, sup-Primer l'épithète caractéristique de Phytiphage et de Zoophage que Lamarck y a ajoutée.

Lamarck, comme on le voit, divisa en cinq familles Seulement toute cette longue série de Mollusques à coquille canaliculée ou échancrée. Ces familles sont réellement suffisantes pour rassembler un assez petit nombre de genres qui, presque tous, sont remarquables par la quanti, presque tous, sont remarquables par la quantité considérable d'espèces qu'ils renferment. Nous verrons, en traitant des familles et des genres, les petits changemens qu'il faudra apporter dans leur distribution pour mettre leur classification générale en accord avec ce que la seience possède aujourd'hui.

### LES CANALIFÈRES.

Coquille ayant un canal plus ou moins long à la base de son ouverture, et dont le bord droit ne change point de forme avec l'âge.

Les Canalifères constituent une famille fort nombrelle et très variée dans les races qu'elle embrasse. Ils ont 10<sup>13</sup> une coquille spirivalve, à ouverture en général oblongue munic à sa base d'un canal plus ou moins long, tantôt droit, tantôt recourbé vers le dos de la coquille. Le bold droit de cette dernière ne chauge point de forme avec l'âge. Il paraît que ces coquillages sont tous operculés.

Dans les uns, les accroissemens de la coquille ne s'est cutent que par de très petites pièces parallèles au boi droit, et qui y sont successivement ajoutées; ces accroissemens sont peu marqués. Dans les autres, un bourrele constant borde leur ouverture, et parmi eux la plupal offrent en outre des bourrelets persistans sur les tours leur spire : en sorte que ceux-ci indiquent la granden des pièces d'accroissement que l'animal a été obligé d'i jouter à sa coquille. Ainsi, l'on peut diviser les Canalife res en deux sections de la manière suivante:

Ire Section. — Point de bourrelet constant sur le bord droit, dans les espèces.

Céritc.
Pleurotome.
Turbinelle.
Cancellaire.
Fasciolairc.
Fuseau.
Pyrule.

Ile SECTION. - Un bourrelet constant sur le bord droit, dans toutes les espèces.

Struthiolaire.... Point de bourrelet sur la spire.

Roeher. Des bourrelets sur la spire. Triton.

La famille des Caralifères, telle que Lamarck l'a instidece, devra subir quelques changemens devenus nécessailes dans l'état actuel de l'observation. Le genre Cérite n'est point zoophage comme Lamarck l'a supposé, et, par l'ensemble de ses caractères, ce genre se rapproche plus de la famille des Mélaniens que de celle des Canalifères. Il en est de même du genre Caneellaire. L'animal n'a point d'opercule, et nous avons toujours trouvé sur les végétaux l'espèce qui habite assez aboudamment toutes les côtes de Méditerranée. Depuis bien long-temps, nous avions pres-Sonti que Lamarck n'avait pas mis le genre Struthiolaire à Yue Lamarck n avant pas .... Quoy et Gaimard ont données de l'animal de ce genre, ont prouvé qu'en efset il appartient à la famille des Ptérocères. En écartant de la famille des Canalifères les trois genres que nous venons de citer, elle deviendra naturelle à ce point qu'il est impossible de trouver des caractères extérieurs qui distinsuent les animaux de divers geures qu'elle renferme, et lon peut dire qu'ils se différencient d'après la coquille seulement. Nous avons vu à-la-fois des animaux de Rochers, de Fuseaux, de Fasciolaires, de Pleurotomes, de Manelles et de Tritons; MM. Quoy et Gaimar dont fait conhaltre eeux des Turbinclles et des Pyrules; et nous pouvons affirmer que tous se ressemblent. Leur opercule mente, qui est toujours corné, offre aussi la plus grande analogie.]

#### PREMIÈRE SECTION.

Point de bourrelet constant sur le bord droit.

### CÉRITE. (Cerithium.)

Coquille turriculée. Ouverture oblongue, oblique, minée à sa base par un canal court, tronqué ou recour jamais échaneré. Une gouttière à l'extrémité supérieur du bord droit. Un opercule petit, orbiculaire et corné.

Testa turrita. Apertura oblonga, obliqua, basi canalicula brevi, truncato vel recurvo, non emarginato, terminata. brum supernè in canalem subdistinctum desinens. Operet lum parvum, orbiculare, corneum.

C'est à Bruguière qu'on doit l'établissement du beau gent des Cérites. Linné avait confondu la plupart de ces coquint parmi ses Murex, et rapportait les autres, soit à son gent Strombus, soit à celui des Trochus. Bruguière ayant senti des coquilles eminemment turriculées et munies d'un court à leur hase devoient de court à leur base, devaient être distinguées des Murex, justices convenable. L'an Convenable d'an financier distinguées des Murex, convenable d'en former un genre particulier, auquel il assigne de bons caractères pour le reconnaître, et le nom de Conqu'il emprunta d'une de qu'il emprunta d'une de ses espèces ainsi nommée par Adansell.

L'examen des coquilles connues a prouvé depuis que toutes qui se rapportant à connues aprouvé depuis que toute de les qui se rapportant à connues aprouvé depuis que toute de la confidence de la celles qui se rapportent à ce nouveau genre forment un assent blage très naturel, d'après la considération des rapports dient les espèces les unes lient les espèces les unes aux autres : ainsi il y a lieu de crojet que les naturalistes adortement que les naturalistes adopteront ce beau genre.

L'ouverture de ces coquilles est courte, oblongue, oblique, offre, dans sa portie et offre, dans sa partie supérieure, un sillon en gouttière per versée, lequel est plus ou mai versée, lequel est plus ou moins exprimé ou distinct selon espèces. La spire forme au moins les deux tiers de la longueur de la espèces.

CÉRITE. 281

coquille, parce que sou dernier tour n'excède en grosseur cequi le précède que d'une médioere quantité; elle se présente sous la forme d'un cône allongé en pyramide, dont la surface est rarement lisse, mais presque toujours chargée de stries, de granulations, de tubercules, d'épines, et quelquesois de varices ou bourrelets persistans, qui sont diversissés d'une manière adpirable dans les espèces.

Les Cérites sont très voisines des Pleurotomes par leurs raplorls. Leur genre est très nombreux en espèces; et déjà l'on cu Connaît un très grand nombre, soit fraîches ou marines, soit l'état fossile. Or, comme l'extrême diversité des parties protubérantes de la surface de ces coquilles, ainsi que la régnlatité et l'élégance de leur distribution, ne laisse presque aucune et l'élégance de leur distribution, ne la sorte per les forme possible dont la nature n'offre iei des expères de ce Pent dire que l'architecture tronverait dans les espèces de ce genre, de même que dans celles des Pleurotomes et des Fuscaux, un choix de même que dans eelles des Pienrotomes et due ees Modèles seraient très dignes d'être employés.

Jai déjà fait remarquer que plus nos collections s'enrichissent, ollus la détermination des genres, et surtout des espèces, de-Nent difficile, les lacunes que nous prenons pour des limites hosées par la nature, se trouvant proportionnellement remples, Les embarras que j'ai éprouvés pour fixer le caractère de elaque espèce de Cérites me permettent d'avancer que c'est pincipalement dans ee genre que cette vérité se montre avec le plas d'évidence, parce que nous sommes fort avancés dans la

collection de ces coquillages. Les Cérites vivent tontes dans la mer. Néanmoins, plusieurs des Cérites vivent toutes dans la mer. Meaning. Les fleuves, à l'endroit où narat salins ou aux embouchures des fleuves, à l'endroit où les eas entres ce ne sont pas celes douces se mélent aux caux marines. Ce ne sont pas cependan des coquilles vraiment fluviatiles, et elles n'offrent loint des coquilles vraiment fluviaures, et ches l'ent de caractères suffisans pour les distinguer comme genre. L'étuce des espèces de ce genre est d'antant plus intéressante, que, parti les fossiles dont notre continent se trouve en différens lieux si abondamment rempli, un grand nombre d'entre eux si abondamment rempli, un grand nombre de l'eux si abondamment rempli, un grand nombre qu'il importe de counaître, non-seulement pour l'avancement de l'hi toire naturelle, mais encore pour celui de la théorie des militime qu'e épocare

tions qu'a éprouvées la surface de notre globe.

L'animal des Cérites rampe sur un disque petit et suborbiebe laire, qu'on nomme son pied. Sa tête est tronquée en dessous bordée d'une crête ou d'un hourrelet frangé, et munie de depletentacules aigus tentacules aigus qui portent les yeux sur un renflement de les base externe.

[ J'aurai peu à ajouter aux généralités du genre Cérite: portance de ce genre nombreux a été comprise par Lamate qui a également senti qu'il serait difficile d'etablir des couple res génériques dans ce grand ensemble d'espèces liées par de caractères commune d'espèces liées par de caractères commune de la caractère commune de la caractère commune de la caractère de la caractère commune de la caractère de la caract caractères communs. Cependant M. Brongniart, dans des géologiques, plutôt que muit géologiques, plutôt que guidé par les faits zoologiques, a posé de former aux d'élites par les faits zoologiques, a posé de former aux dépens des Cérites un genre Potame pour celles des espèces qui, vivant à l'embouchure des rivière ou daus les eaux saumatres. ou dans les eaux saumâtres, ont aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture tellement aussi le canal de la base de le verture de la base de le verture de le verture de le verture de la base de le verture verture tellement court qu'il est réduit à une dépression de partie. Si ce caractère s'écht! cliée, il aurait quelque importance; mais il n'en est pas ainsi y a une foule de nuances qui lient les Cérites aux Potanides rendent incertaines les limites des genres. Au reste, quand pour on aurait adonté le genre Potranie on aurait adopté le genre Potamide sur les caractères de la quille, les animaux que l'ar quille, les animaux que l'on connaît actuellement ne se diappe guent pas de ceux des Cérites, et le genre Potamide n'aurait subsister devant ce fait important.

En cherchant les fossiles des environs de Paris, nous décourses une petite conville de vrimes une petite coquille fort singulière, senestre, ayantiap parence d'une Cérite, mais offrant des caractères très par el liers; l'ouverture est parence des parences des parences de l'ouverture est parence et parence de l'ouverture est parence d'une conjunt de l'ouverture est parence de l'ouverture est parence d'une conjunt de l'ouverture est parence de l'ouverture es liers; l'ouverture est presque ronde, le canal de la bise et complètement elos compre de la de la bise et l'acceptant de la bise et l'acceptant elos compre de la l'acceptant elos compre de la l'acceptant elos compre de la la light de la light de la la light de la complètement clos comme dans certains Murex, et en la sur le dos du dernier tour sur le dos du dernier tour, une petite ouverture circulare petite ouverture stante, opposée à l'ouverture principale. Le dernier teur partire réellement trois ouverture Carapale. réellement trois ouvertures. Cette espèce fossile neint pais seule qui nous offrit ces acces in seule qui nous offrit ces caractères, nous les retrouvâmes plusieurs autres vivantes plusieurs autres vivantes, ce qui nous détermina è établir petit genre sous le nom de m petit genre sous le nom de Trifore, Triforis. Quelques per

CÉRITE. 283

Sonnes l'ont adopté; d'autres l'ont rejeté pour en faire une simple section de Cérites. Nous pensons cependant que les caractères de ce genre sont suffisans pour le faire accepter dans méthode naturelle.

Déjà Lamarck s'étonnait du nombre considérable d'espèces de Cetites, soit vivantes soit fossiles, qui étaient connues lorsqu'il Publia ce dernier volume des Animaux sans vertèbres. Depuis, ce nombre s'est aceru à ee point, qu'une monographic du genre demanderait un volume; en esset, nous comptons plus de 140 especes vivantes, il y en a plus de 300 fossiles dont près de la hojtić se trouvent dans le bassin de Paris. On a eru pendant asser long-temps que le genre Cérite à l'état fossile ne dépas-Pas les terrains tertiaires. Aujourd'hui, ce genre a été trouvé dans pas les terrains tertiaires. Aujourd nut, ce gen-est al presque toute la série des terrains de sédiment. Autant il est abondant dans les terrains tertiaires, autant il est rare dans les terrains plus anciens.]

## ESPÈCES.

1. Cérite géante. Cerithium giganteum. Lamk. (1)

C. testá turrità, maximà, subsesquipedali, ponderasissimà, cinereosuscescente; anfractibus infrà suturas tuberculis magnis seriatim coronatis; calumella subbiplicata.

Kiener. Spec, des Coq. p. 11. nº 6. pl. 11.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, Mon cabinet, Cette coquille rarissime, et probablement la première de cette espèce observée vivante, fut apportée à Dunkerque, en décembre 1810, par un Anglais nommée Mathews Tristram, qui, interrogé sur la ma-

<sup>(</sup>t) En donnant la description de cette espèce dans notre Ourrage sur les Coquilles fossiles de Paris, nous avons dit notre opinion sur l'analogie de l'iudividu eru vivant par Lamarek, et l'analogie de l'iudividu eru vivant par Lamarek, et teux qui sont fossiles aux environs de Paris. Nous avons prétendu que la Montfort, avait été victime Jue Lamarck, trompé par Denys de Montfort, avait été victime mine supercherie blâmable. M. Kiener, qui, après nous, a exanine l'individu cédé à Lamarck par Montfort a reconnu qu'en esset individu cédé à Lamarck par Monttort a recondition de la change à Lamarck par Monttort a recondition de la change de amarck sur sa véritable nature.

nière dont il se l'était procurée, répondit qu'étant embarqué su' l'âte le Swalow qui receive et le faction de la flûte *Ie Swalow*, qui uaviguait dans la mer du Sud, il attaqua jour, la sonde à la mer jour, la sonde à la main, les bancs de rochers en avant de la velle-Hollande et cure velle-Hollande; et que, se servant alors d'une soude de nouvelle invention, qui rapporte de servant alors d'une soude de nouvelle invention, qui rapporte de servant alors d'une soude de nouvelle de la company. inventiou, qui rapporte avec elle ce qu'elle peut ramasser, il apparaisse retiré cette consille de la consille ainsi retiré cette coquille du foud de la mer. Il ajouta qu'il la seu que ce seul individue de la mer. Il ajouta qu'il la seu que ce seul individue de la mer. eu que ce scul individu; et qu'une portion de la spire étant de on n'en voulut point print on n'en voulut point en Angleterre, ou du moius on en files peu de cas pour ne lui en point donner ce qu'il en demande M. Denys de Montsort en sit l'emplette. Connaissant l'important du nouveau sait que montsort en sit l'emplette. du nouveau fait que présente cette belle coquille pour l'étude du géologie, je le priai de progéologic, je le priai de me la céder, ce à quoi il voulut bien sentir. Le fait dour il comme de la céder. sentir. Le fait dout il s'agit consiste en ce qu'elle nous offre logue vivant d'une coquille semblable, pour les caractères et taille, que l'on trouve ferrit taille, que l'on trouve fossile à Grignon, près de Paris. Longue un pied plus 2 lignes e san l un pied plus 2 lignes : sans la troncature de sa spire, elle un près de 2 pouces de plus

2. Cérite cuiller. Cerithium palustre. Brug.

C. testă turrită, crassă, longitudinaliter plicată, transversim sprinte fuscescente; ansractibus transversim sprinte fuscescente; anfractibus tristriatis; ultimo striis numerosionis sulciformibus; lehra arkara sulciformibus; lehra

Strombus palustris. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1213, Gmel. p. 3591 n° 38.

Lister. Conch. t. 836. f. 62, et t. 837. f. 63.

Rumph. Mus. t. 30, fig. Q.

Petiv. Amb. t. 13. f. 13.

Seba. Mus. 3. t. 50. f. 13. 14. et 17-19.

Knorr. Vergn. 3, t. 18, f. 1.

Favanne. Conch. pl. 40. fig. A r.

Martini, Conch. 4. t. 156. f. 1472.

\* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 3. p. 122. pl. 55. f. 14. 15. 16.

\* Schrot. Flussconch. p. 341. nº 133.

\* Blainy, Malac. pl. 20. f. 4.

\* Perry. Cooch. pl. 35. f. 3,

\* Crouch, Lamk, Conch. pl. 17. f. 3.

\* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 115. no 5.

\* Schum. Nouv. syst. p. 224.

\* Strombus palustris. Schrot. Einl. t. 1. p. 448, nº 29.

\* Id. Burrow, Elem. of Conch. pl. 17. f. 4.

\* 1d. Dillw. Cat. t. 2. p. 676. no 39. \* 1d. Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 39.

Habite sur les côtes des Indes-Orientales, dans les marais salins. Mon cabinet. Son canal est fort court. Longueur, 4 pouces 8 lignes. Vulg. la Grande cuiller-à-pot.

# Gérite sillonnée. Cerithium sulcatum. Brug. (1)

<sup>C. test</sup>å turritä, solidä, longitudinaliter plicatå, transversìm striatå, univaricosa, rufo-fuscescente; labro magno, semicirculari; basi ultrà canalem porrecto.

Bonanni, Recr. 3. f. 68.

Lister. Conch. t. 1021. f. 85.

Rumph. Mus. t. 30. fig. T.

Petiv. Amb. t. 13. f. 22.

Gualt. Test. t. 57. fig. E.

Knorr. Vergn. 5. t. 13. fig. 8.

Martini. Conch. 4. t. 157. f. 1484. 1485.

Cerithium sulcatum. Brug. Dict. nº 20.

Murex moluccanus. Gmel. p. 3593. nº 151.

Cerithium sulcatum. Encyclop. pl. 442. f. 2.

Strombus mangiorum. Schrot. Flussconch. p. 383.

Blainv. Malac. pl. 20. f. 5.

Sow. Genera of shells. f. 3.

- Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. 1. 3. p. 121, pl. 54. f. 22, 23.
- Menke. Moll. Novæ Holl. Spcc. p. 19. no 78.
- Kiener. Spec. des Coq. p. 89. nº 23. pl. 27. f. 2.
- Murex sulcatus. Born. Mus. p. 320.
- Schrot, Einl. t. 1. p. 558. Murex. no 40.
- Strombus fuscus, Gmél. p. 3523. nº 47.
- Schrot. Einl. t. r. p. 470. Strombus. n° 59.

<sup>(</sup>t) Déjà cette espèce était nommée avant que Bruguière Pinscrivit sous le nom de sulcatum, dans l'Encyclopédie. C'est Aurez moluccanus de Gmelin, qui doit devenir le Cerithium moluccanus de Gmelin, qui doit devenir.

les moluccanus de Gmelin, qui doit devenir.

les moluccanus de Gmelin, qui doit devenir.

Deux espèces sont ordinairegles d'une bonne nomenelature. Deux espèces sont ordinairehent confondues sous un seul nom de Cerithium sulcatum; cette confondues sous un seul nom de Centralia. fig. seconde espèce a été bien figurée par M. Rouse, l'encht, On pourrait réserver le nom de sulçatum à celle-là seu-

- \* Murex sulcatus, Dillw. Cat. t. 2. p. 757. no 157.
- \* Murex moluccanus. Wood, Ind. Test. pl. 28. f. 161.
- \* Reeve, Conch. Syst. t. 2. p. 179. pl. 227. f. 3.

Habite les mers des Indes-Orientales. Mon cabinet, Elle est tres f marquable par le caractère de son bord droit. Vulg. la Petite ler-à-pot. Longueur, 2 pouces 5 lignes. J'en possède une sand des côtes de Saint-Domingue qui est plus petite.

## 4. Cérite télescope. Cerithium telescopium. Brug.

C. testá conico-turrità, transversim sulcatà, fuscà, columellà plicata; canali brevissimo, margine recurvo.

Trochus telescopium. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1231. Gmel. 3585, nº 112,

Bonanni, Recr. 3. f. 92.

Lister. Conch. t. 624. f. 10.

Rumph, Mus. t. 21, f. 12.

Petiv. Amb. t. 4. f. 10.

Gualt. Test. t. 60. fig. D. E.

D'Argenv. Conch. pl. 11, fig. B.

Favanne, Conch. pl. 39, fig. B 2,

Seba. Mus. 8. t. 50. f. 1-12.

Knorr. Vergn. 3. t. 22. f. 2. 3.

Born, Mus. p. 326. vign, fig. A. D.

Telescopium. Chemn. Conch. 5. t. 160. f. 1507-1509.

Cerithium telescopium. Brug. Dict. nº 17.

\* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 3. p. 125. pl. 55. f. 4. 5. 6.

\* Menke. Moll. Novæ Holl. Spec. p. 19. no 76.

\* Potiez et Mich. Cat. des moll. de Douai. p. 371. nº 66.

\* Trochus telescopium. Murray. Fund. test. amæn. acad. t. 8, f 145. pl. 2. f. 27.

\* Knorr, Delic, nat, select, t. 1. Coq. pl. BIV, f. 9.

\* Lesser. Testaccotheol. p. 226. nº 48.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 760.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 650.

\* Born, Mus. Cæsar, p. 338.

\* Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 114. nº 4.

\* Telescopium fuscum. Schum. Nouv. syst. p. 233.

\* Trochus telescopium, Schrot, Einl, t. 1, p. 673.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 810. no 118.

\* Trochus telescopium. Blainv. Malac. pl. 32 bis. p. 2.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 80, f. 120,

Habite les mers des Indes-Ocientales. Mon cabinet. Son canal est encore fort court. Bord droit très mince, échancré à son extrémité supérieure. Vulg. le Télescope. Longueur, 2 pouces 10 lignes.

5. Cérite ébène. Cerithium cheninum. Brug.

C. testâ turrită, transversim sulcată, nigră; anfractibus subangulatis, medio tuberculatis: tuberculis majusculis, acuminatis; apertura dilatata.

Favanne. Conch. pl. 79. fig. N.

Chemn. Conch. 10. t. 162. f. 1548. 1549.

Cerithium ebeninum. Brug. Dict. nº 26.

Encyclop, pl. 442. f. 1. a. b.

\* Spengler. Naturf. t. 9. pl. 5. f. 3.

Strombus aculeatus, var. 6. Gmel. p. 3523. nº 44.

Quoy et Gaim, Voy, de l'Astr. 1. 3. p. 123. pl. 55. f. 1, 2. 3.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 82. nº 66. pl. 26. f. t.

\* Martyns. Univ. Conch. t. 1. pl. 13.

Murex aluco, var. γ. Gmel. p. 3560, n° 134.

\* Murex aluco. var. 7. Schrot. Einl. t. 1. p. 537.

Murex ebeninus. Dillw. Cat. t. 2. p. 752. no 149.

'Id. Wood, Ind. Test. pl. 27. f. 153.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Coquille rare et précieuse. Vulg. nommée la Cuillère d'ébène. Longueur, 3 pou-

Cérite noduleuse. Cerithium nodulosum. Brug. C. testa turrita, transversim striata, albida lineolis, fuscis maculata; anfractibus medio tuberculatis : tuberculis magnis acuminatis; labro crenulato, intus substriato.

Lister. Conch. t. 1025. f. 87.

Rumph. Mus. t. 30. fig. O.

Petiv. Amb. t. 7. f. 12.

Gualt, Test. t. 57. fig. G.

Seba. Mus. 3. 1. 50. f. 15. 16.

Knorr. Vergn. 1. 1. 16. f. 4.

Favanne, Conch. pl. 39. fig. C 5.

Martini. Conch. 4. t. 156. f. 1473 et 1474.

Cerithium nodulosum. Brug. Dict. nº 8.

Encyclop. pl. 442. f. 3. a. b.

Perry. Conch. pl. 35. f. 2.

\* Schum. Nouv. syst. p. 224.

Murex aluco, Born, Mus. p. 531. Non Linnai.

- \* Potiez et Mich. Cat. des moll. de Douai. p. 367. nº 47.
- \* Kiener. Spec. des coq. viv. p. 4. nº 1. pl. 2. f. 1.
- \* Murex aluco. Schrot. Einl, t. r. p. 536. no 56.
- \* Murex tuberosus. Dillw. Cat. t. 2. p. 749. nº 143.
- \* Murex nodulosus. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 147.
- \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 3. p. 112. pl. 154. f. 5. 6.

Habite l'Océau des Grandes-Indes et des Moluques; se trouve de dans les mers de Saint De les mers de les dans les mers de Saint-Domingue. Mon cabinet. Vulg. la Grande chenilla. Longueur. chenille. Longueur, 3 pouces 4 lignes.

## 7. Cérite goumier. Cerithium vulgatum. Brug. (1)

C. testa turrita, echinata, transversim striato-granulosa, cindife fulva, rubro aut fusco marmorata; anfractuum medio tuberali plicato-spinosis transversim seriatis; suturis crenulatis.

Bonanni, Recr. 3, f. 82.

Lister. Conch. t. 1019. f. 82.

Gualt. Test. t. 56. fig. L.

Adanson. Sénég. t. 10. f. 3. le goumier.

Seba. Mus. 3. 1. 50. f. 23.

Favanne. Conch. pl. 39. fig. C 1.

Cerithium vulgatum. Brug. Dict. nº 13.

- \* Strombus nodosus. Schrot. Flussconch. p. 386. pl. 8. f. 11.
- \* Blainv. Malac. pl. 20. f. 6.
- \* Payr, Cat. des moll. de Corse. p. 142. nº 284.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 152.
- \* Phil. Fnum. moll. Sicil. p. 192, no 1. pl. 11. f. 3. 4. 6.
- \* Delle Chiaje, dans Poli, Testac. t. 3. pl. 49. f. 12.
- \* Murex alucoides. Olivi. Adriat. p. 153.
- \* Ginann, op. post. t. 2. pl. 6, f. 51.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 496. Murex no 196.
- \* Murex alucoides. Dillw. Cat. t. 2. p. 751. no 148.

(1) Il est assez difficile de choisir entre les deux noms of cette espèce a reçus d'Olivi et de Bruguière, parce que les vrages de ces deux patre l' vrages de ces deux naturalistes ont été publiés dans la année. M. de Blainville, dans la publiés dans la publiés dans la publiés dans la complete de la complete d année. M. de Blainville, dans la Faune française, donne compete mâle de cette espèce une le mâle de cette espèce une coquille toujours plus petite; étroite et qui, pour pous étroite et qui, pour nous, constitue une espèce très distinct.

M. Kiener a fait la même conferie M. Kiener a fait la même confusion, ainsi que M. Philippi

\* Desh. Expéd. sc. de Morée. Zool. t. 3. nº 303.

\* Pot. et Mich. Cat. des moll. de Donai. p. 364. nº 32.

\* Blainv. Faunc franc. Moll. p. 153. no 1. pl. 6 A. f. 1. 3. 4.

- \* Kiener. Spec. des coq. p. 29, nº 20. pl. 9. f. 2. exelus. varietatibus.
- \* Fossilis; murex alucoides. Brocchi. Couch. foss. subap. t. 2. p. 137. nº 65.

\* Scilla La van. spc. pl. 16. f. 2.

Habite la Méditerranée et l'Océan Atlautique. Mon cabinet. Canal court, légèrement recourbé. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

## 8. Cérite obélisque. Cerithium obeliscus. Brug. (1)

C. testá turritá, transversè striatá, fulvá, rubro fuscoque punctatá; anfractuum striis tribus granulatis suturisque tuberculatis; columellá uniplicatá; canali recurvo.

Lister. Conch. t. 1018. f. 80.

Gualt, Test, t. 56. fig. M.

Favaon. Gonch. pl. 39. fig. C 6.

Seha. Mus. 3. t. 50. f. 26. 27. et t. 51. f. 26.

Martioi. Conch. 4. t. 157. f. 1489.

Cerithium obeliscus. Brug. Dict. nº 1.

Murex sinensis. Gmel. p. 3542. nº 54.

Cerithium obeliscus. Encyclop. pl. 443. f. 4. a. b.

\* An eadem? Strombus. Schrot. Plussconch, p. 380, pl. 9, f. 9.

Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 112, no 1.

\* Schrot, Einl. t. 1. p. 560. Murex no 44. . . . Murex obeliscus. Dillw. Cat. t. 2. p. 747. no 139.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 142.

Menk. Moll. Novæ Holl. spec. p. 19. 10 79.

Potiez et Mich. Cat. des moll. de Douai. p. 367. nº 48. Kiener. Spec. des coq. p. 15. pl. 5. f. 1. Var. exclusis.

Habite la mer des Antilles. Mon cabiuet. Vulg. l'Obélisque ou le Clocher-chinois. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

9. Cérite granuleuse. Cerithium granulatum. Brug. (2)

(1) M. Kiener rapporte à cette espèce des variétés qui, pour constituer des espèces distinctes, à cause de la (2) nu de leurs caractères.

(2) Il y a un Murex granulatus de Linné, que, faute de bien Tome IX.

C. testá turcita, transverse striata, rufo fuscescente; anfractibus medio trifariam granulatis; interdum varicibus brevibus sparsis.

Rumph. Mus. t. 30, fig. L.

Petiv. Amb. t. 8, f. 12.

Seba. Mus. 3. t. 50. f. 45, 46.

Martini, Conch. 4. t. 157. f. 1492.

Cerithium granulatum. Brug. Dict. nº 6.

Murex cingulatus. Gmel. p. 3561. nº 138.

\* Murex granulatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 756. nº 156. Exclus. pl

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 28. f. 160.

\* Pot. et Mich. Cat. des Moll. de Douai. p. 364. nº 34.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 87. nº 71. pl. 31. f. 3.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Vulg. la Chenille granules Longueur, 2 pouces et demi.

### 10. Cérite chenille. Cerithium aluco. Brug.

C. testá turritá, echinatá, albidá, rufo nigroque maculatá; anfroch bus infernè lavibus, supernè tuberculatis : tuberculis acutis, appendentibus: canali recommendation de la commentation de la co dentibus; canali recurvo.

Murex aluco, Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1225, nº 572.

Ronanni, Recr. 3, f. 69.

Lister. Conch. t. 1017. f. 79.

Rumph, Mus. t. 30. fig. N. Petiv. Gaz. t. 153. f. 2.

le reconnaître, la plupart des auteurs ont maintenu dans le catalogues, en lui donnert catalogues, en lui donnant une toute autre signification. fet, comme on le verra au Cerithium asperum, le Murex grade latus est la même espèce, mais que Linné n'a vue que dégrade par l'habitation des Pagur par l'habitation des Pagures. Le Cerithium granulatum de guière et de Lamarch guière et de Lamarck, le Murex granulatus de Dillwyn n'a p le moindre rapport avec le granulatus de Dillwyn n'al l'espèce de Linné au Conithina de Linné. La réunion de l'espèce de Linné au Conithina de Linné au Conithina de Linné au Conithina de Linné de l'espèce de Linné au Conithina de l'espèce de l' l'espèce de Linné au Cerithium asperum permet de conserve à la coquille de Brusnière. à la coquille de Bruguière le premier nom qui lui a été dolle par Gmelin. Cette compile de la comple de la co par Gmelin. Cette coquille devra donc se nommer Cerithing cingulatum. Dillwyn et Lameral cingulatum. Dillwyn et Lamarck ont introduit dans leur synthemeter plusieurs citations and de leur synthemeter

Gualt. Test, t. 57, fig. A.

D'Argenv. Conch. pl. 11. fig. H.

Favanne, Conch. pl. 89, fig. C 10.

Seba. Mus. 3. t. 50. f. 37. 39. et t. 51. f. 22. 23. 25. 27.

Knorr. Vergn. 3. t. 16. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. 156, f. 1478.

Cerithium aluco. Brug. Dict. nº 7.

Encyclop. pl. 443. f. 5. a. b.

Lin. Syst. nat. cd. 10. p. 755.

Lin. Mus. Ulric. p. 643.

Perry. Couch. pl. 36. f. 5.

Brookes, Introd. of Conch. pl. 7. f. 92.

Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 113. nº 3.

Schum. Nouv. Syst. p. 24.

\* Murex coronatus. Born. Mus. p. 322. (1)

\* Murex aluco. Var. B. Schrot. Einl. t. 1. p. 537.

Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 749. nº 142.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 3. p. 111. pl. 54. f. 19. 20.

Menke. Moll. Novæ Holl. Spec. p. 19. nº 80.

\* Pot. et Mich. Cat. des Moll. de Douai. p. 360. nº 11. \* Kiener, Spec. des Coq. p. 17. nº 11. pl. 6, f. 1.

\* Blainv. Malac. pl. 20. f. 2.

\* Id. Wood. Iud. Test. pl. 27. f. 146.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Men cabinet. Elle n'a qu'une rangée de tubercules sur chaque tour. Ses stries transverses sont très fines. Vulg. la Chenille bnriolée. Longueur, 23 ligues un quart.

## <sup>11</sup> Cérite hérissée. Cerithium echinatum. Lamk.

- C. testá turritá, echinatá, trnnsversim sulentá, albidá, spadiceo-punctatá; anfractibus medio tuberculiferis: tuberculis longiusculis acutis ascendentibus; ultimi nnfractus sulcis asperatis; labro denticulato, scaberrimo.
- An eadem? Cerithium mutatum. Sow. Genera of shells. f. 6.

Pot. et Mich. Cat. des Moll, de Douai. p. 365. nº 35.

Kiener, Spec. des Coq. p. 7. nº 3. pl. 3. f. 1.

Linné. Cette première erreur de Born l'entraîne à une seconde; différent.

Habite... Mon cabinet. Son canal est court, un peu recourbé. Loob gueur, 19 lignes.

12. Cérite érythréenne. Cerithium erythræonense. L. (1)

C. testa, turrità, tuberculato-muricatà, transversim sulcatà et striation alba, maculis ferrugineis sparsis nebulosa; anfractibus medio berculatis et infrà bisulcatis; canali brevi, subrecto; labro nulato.

Kiener. Spec. des Coq. p. 6. nº 2. pl. 3. f. 2.

\* Strombus striatus, Schrot, Flussconch. p. 382, pl. 8. f. 13.

\* Buccinum tuberosum. Fab. Columna aquat, et terrestr. Objet p. Litt. f. 6.

Habite la mer Rouge. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 3 ligues.

13. Cérite muriquée. Cerithium muricatum. (2)

C. testa turrità, muricatà, rufo-fuscà; anfractibus supernè informèta striå granosti instructis et medio tuberculis magnis acuminatis tubis serie muricalis canali kuning

Lister, Conch. t. 121. f. 17.

D'Argeny, Conch. pl. 11. fig. etc.

Strombus tympanorum aculeatus. Chemu. Conch. 9. t, 136. f, 1264

Cerithium muricatum. Brug. Diet. nº 27.

\* Nerita aculeata. Mull. Verm. p. 193. nº 380.

\* Klein, Ostrac, pl. 2. f. 39.

\* Schrot. Flussconch. p. 376.

\* Murex fuscatus, Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 755.

(1) M. Kiener rapporte à cette espèce, avec certitude, le thium mutatum de M. Samuel rithium mutatum de M. Sowerby, mais cette coquille a beaucoup plus d'analogie avec le Cerithium echinatum de Lamarck.

(2) L'examen attentif du Murex fuscatus de Linné ne note isse aucun doute un social de l'accepte de Linné ne note le company de l'accepte de l'accep laisse aucun doute sur son identité avec l'espèce que Bengant et Lamarck nomment. et Lamarck nomment Cerithium nuricatum. Cette espèce de donc renrendre à l'ambient donc reprendre à l'avenir le nom de Cerithium fusical M. Costa, et après lui 18 p. 1811. rethium fuscatum à une espèce de la Méditerranée (la point celle de Linné et au point celle de Linné, et qui, en consèquence, devra recevoir autre nom: Cerithium maditere

- \* Id. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1225.
- \* Perry. Conch. pl. 36. f. 2?

\* Gmel. p. 3662. nº 145.

Poliez et Mich. Cat. des Moll. de Douai. p. 367. nº 46.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 85, no 69, pl. 31, f. r.

Varietas; Cerithium radula. Kiener. Spec. des Coq. p. 86. nº 70. pl. 31, f. 2.

Murex fuscatus. Schrot. Einl. t. p. 538, nº 57.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 752. nº 150.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 154.

Habite sur les côtes occidentales de l'Afrique, à l'embouchure des rivières où les eaux sont saumâtres. Mon cabinet. Longueur, 19 lignes.

## 14. Cérite ratissoire. Cerithium radula. Brug.

C. testa turrità, muricatà, rufo-fusca; anfractibus medio tuberculis unica serie muricatis striisque pluribus granosis circumpallatis; canali brevi, recto.

Murex radula, Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1226. Gmel. p. 3563.

Nerita aculeata. Muller. Verm. p. 193. nº 380.

Lister. Couch. t. 122. f. 18 et 20.

Adans. Sénég. pl. 10. f. 1. le Popel.

Born. Mus. p. 324. t. 11. f. 16.

Favanne. Couch. pl. 40. fig. F.

Sehroëtter, Einl. in Conch. r. t. 3. f. 6.

Martini, Couch. 4. t. 155, f. 1459.

Cerithium radula. Brug. Dict. nº 28.

Strombus aculeatus. Gmel. p. 3523. nº 44.

Strombus. Schrot. Flussconch. p. 378.

Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 756.

- \* Murex fluviatilis. Gmel. p. 3562. no 141.
- \* Schrot. Einl. t. t. p. 562. Murex. no 52.
- Murex terebella. Ginel. p. 3562. no 144.
- Murex sinensis. Var. 7. Gmel. p. 3542.
- Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 115. nº 6.

Murex radula, Schrot, Einl, t. 1. p. 539, nº 59. \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 754, no 152.

Murex fluviatilis, Wood, Ind. Test. pl. 28. f. 156.

Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Douai. p. 369. nº 58.

Cerithium muricatum, Sow. Genera of shells. f. 10.

Id. Reeve, Conch. Syst. 1. 2. p. 179. pl. 227, f. 10.

Habite sur les côtes occidentales de l'Afrique, peut-être aussi à bouchure des rivières et dans les marais saumâtres, comme la precidente. Mon cabinet ville cédente. Mon cabinet. Elle a en général sur chaque tour ciaq side granuleuses : deux au-dessus de la rangée de tubercules, et post au-dessous. Longueur, 23 lignes.

## 15. Cérite épaisse. Cerithium crassum. Lamk. (1)

C. testá conico-turrità, crassá, longitudinaliter plicatá, transperi striată, rubro violascescente; plicis latis, planulatis; anfraction planiusculis, tristriatis; columella elongata, biplicata; labro constitution margine incurred margine incurvo, intus dentifero.

Habite... Mon cabinet. Elle a des rapports avec le Cerithium lustre, mais en diffère par son ouverture qui est fort étroité, bord droit étant très recourté bord droit étant très recourbé en dedans. Longueur 2 poutes de demi. Elle aprait queleure l'entre de la proite de la proit demi. Elle anrait quelques lignes de plus si la sommité de sa sprétait cassée.

### 16. Cérite décollée. Cerithium decollatum. Brug.

C. testá turrità, apice truncatà et consolidatà, longitudinalite cato-sulcată, transversim tenuissime striată, univaricosă, grific fulvá; plicis lævibus, ad interstitia transverse striatis; ultimo fractu subfasciato; labro margine exteriore marginato. Murcx decollatus. Lin. Syst. uat. ed. 12. p. 1226. Gmel. p. 3563,

no 150.

Cerithium decollatum, Brug, Dict. no 45.

An Turbo pulcher. Dillw. Cat. t, 2, p. 855, no or ?.

\* Murex decollatus, Dillw. Cat. t. 2, p. 759. nº 164.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 96, nº 79, pl. 28, f. 2.

\* Roissy, Buf. Moll. t. 6. p. 116. nº 6.

et ressemble par son aspect au Bulime décollé. Ses côtes logs dinales s'effacent un parti dinales s'effacent en partie sur son dernier tour. Stries très fipsi

### 17. Cérite obtuse. Cerithium obtusum. Lamk.

C. testá turritá, apice obtusá, crassiusculá, longitudinalitet plante transversim sulcotá vicinia. transversim sulcata, univaricosa, superne cinerca, inferne

<sup>(1)</sup> D'après la collection de Lamarck, cette espèce aurait de la la collection de Lamarck, cette espèce aurait de la collection de Lamarck, cette espèce aurait de la collection établie avec un jeune individu du Cerithium palustre.

295 CÉRITE.

fuscescente; ultimo anfractu ventricoso; labro margine exteriore crassissimè marginato.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 3, pl. 55. f. 18 à 21.

Kiener. Spec. des Coq. p. 95. nº 78. pl. 29. f. 1 et 2. \* Strombus obtusus. Wood. Ind. Test. Sup. pl. 4. f. 8.

\* Cerithium decollatum. Sow. Genera of shells. f. 2.

\* 1d. Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 178. pl. 227. f. 2.

[b] Var. testà angustiore, minus ventricosa, cinerea; anfractibus numerosioribus. Mon cabinet.

Habite les mers de Timor. Mon cabinet. Cette espèce avoisine la précédente par ses rappurts; mais, au lieu d'une troncature à son sommet, sa spire va en s'atténuaut, et est obtuse à son extrémité. La coquille a d'ailleurs six tours complets, plus un demi-tour terminal; et la var. [b] en offre jusqu'à neuf également complets. Lougueur de l'espèce principale, 19 lignes; de sa variété, 18. Cette espèce, ainsi que la précédeute, a sur le dernier tour une varice opposée à l'ouverture.

18. Cérite semi-granuleuse. Cerithium semigranosum. Lamk.

C. testá fusiformi-turrità, apiec acutá, transversim tenuissime striatà et sulcato-granosa, albido-flavescente; anfractibus supernè sulcis duobus granosis cinctis; ultimo infernè sulcis tribus aut quatuor nudis notato; canali valde recurvo.

Encyclop. pl. 443. f. 1. a. b.

Murex semi-granosus. Wood. Ind. Test. pl. 28. f. 162.

Kiener. Spec. des Coq. p. 26. nº 18. pl. 21. f. 2.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. La partie inférieure de chaque tour est toujours dépourvue de granulations. Longueur, 18 ligoes.

Que Cérite raboteuse. Cerithium asperum. Brug. (1)

C. testà turrito-acutà, asperatà, longitudinaliter plicato-sulcatà,

<sup>(1)</sup> Nous réunissons deux espèces de Linné qui nous semhlent identiques d'après leurs caractères. Leur séparation s'explique par Linné lui-même, qui dit n'avoir jamais vu son Murez granulatus que mutilé et déformé par l'habitation des pager granulatus que mutilé et déforme par i naphace de dissond, animaux qui jouissent, pour la plupart, de la faculté de dissond, animaux qui jouissent, pour la plupart, de la faculté de dissoudre les parties intérieures des coquilles qui gênent leurs houvemens et leur développement. Schroeter, qui n'a pas fait

transversim striată, albă; plicis muricato-asperis; columellă univ plicatà; canali valdè recurvo.

Marex asper. Lin. Syst. nat. Ed. 12. page 1226. Gmel. p. 3563, nº 148.

Lister. Conch. t. 1020. f. 84.

Seba. Mus. 3. t. 50. f. 20. et t. 51. f. 35.

Favanne, Conch. pl. 39, fig. C 18, Martini. Conch. 4. t. 157. f. 1483.

Cerithium asperum, Brug. Dict. nº 5.

- \* Vertagus granularis, Schum, Nouv. syst. p. 228.
- \* Marex asper. Dillw. Cat. t. 2. p. 755. nº 155.
- \* Id. Wood, Ind. Test, pl. 28, f. 159.
- \* Rumph. Mus. pl. 30. f. L.
- \* Klein, Tent. ostrac. pl. 7. f. 119.
- \* Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Douai. p. 309. nº 57.
- \* Murex granulatus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1226. nº 577

Habite les mers de l'Ilc-de-France, d'où je l'ai reçue, et dans celle des Antilles, colon des des Antilles, selon Bruguière, Mon cabinet. Longueur, pret de 22 lignes. Vulg. la Chenille blanche réticulée.

## 20. Cérite rayée. Cerithium lineatum Lamk.

C. testa turrito-acuta, scabriuscula, longitudinaliter plicato-sulcati trilineatis: ultimo basi unisulcato; columella biplicata.

Clava rugata, Martyns, Conch. 1, f. 12,

Cerithium lineatum. Eneyel. pl. 443. f. 3 a. b.

An cerithium asperum, var. ? [b] Brug. Dict. nº 5.

\* Strombus vibex. var. B. Gmel. p. 3522. nº 42.

\* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 3. p. 110. pl. 54. f. 7. 3.

Habite la mer Pacifique, sur les côtes des îles des Amis. Mon cabinet. Elle est un neu plus control net. Elle est un peu plus estilée que celle qui précède, et n'a pour

attention à cette circonstance, a figure, sous le nom de Martine asper, une coquille toute d'Est asper, une coquille toute différente, le Cerithium tuberculally Lamk., n° 28. Il est très produit Lamk., n° 28. Il est très probable qu'il faudra réunir en seule espèce les Cerithium scule espèce les Cerithium asperum et lineatum; mais il ne funda pas suivre l'exemple de M dra pas suivre l'exemple de M. Kiener, qui, au lieu de conserve le nom spécifique de Line. le nom spécifique de Linné, qui est aussi le plus ancien, a préféré celui de lineature

de stries transverses. Son canal est aussi plus court, quoique encore un peu recourbé. Des deux plis de sa columelle, l'un est plus fort que l'antre. Longueur, 23 lignes.

21. Cérite buire. Cerithium vertagus. Brug. (1)

C. testa elongato-turrita, opice acuta, laviuscula, albido-fulva; anfractuum parte superiore longitudinaliter plicato transversimque bistriato; columella uniplicata; canali recurvo, rostrato.

Murex vertagus, Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1225. Gmel. p. 3560

nº 133.

Bonanni, Recr. 3, f. 84.

Lister, Couch. t. 2020, f. 83.

Rumph, Mus. t. 30. fig. K.

Peliv. Gaz. t. 56. f. 4. et Amb. t. 18. f. 14.

Gualt. Test. t. 57. fig. D.

D'Argenv. Conch. pl. 11. fig. P.

Favanne, Conch. pl. 39, fig. C 16.

Seba. Mus. 3. t. 50. f. 42 et t. 51. f. 24. 33. 34.

Knorr. Vergn. 6. t. 40. f. 4. 5.

Martini. Conch. 4. t. 156. f. 1479. et 157. f. 1480.

Cerithium vertagus. Brug. Dict. nº 2.

Encyclop, pl. 443. f. 2. a. b.

\* Quoy et Gaim. Voy. de l'Ast. t. 3. p. 115. pl. 54. f. 24. 25.

Potiez et Mich. Cat. des coq. de Donai. p. 358. nº 6. \* Kiener. Spec. des coq. p. 20. nº 12. pl. 18. f. 2.

\* Murex vertagus. Murray. Fundam. test. amœn. acad. t. 8. p. 145. pl. 2. f. 28.

Perry. Conch. pl. 35. f. r.

\* Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 113. no 2.

<sup>(1)</sup> La synonymie de cette espèce, dans Linné, est à-peu-Près irréprochable; celle de Gmelin demande à être corrigée; il rapporte d'abord, à titre de variété, une espèce bien distincte, que par de sesciatum. Ensuite, que Bruguière a séparée, sous le nom de fasciatum. Ensuite, Avec le pertagus, il confond encore une autre espèce récemment hommée Cerithium procerum, par M. Kiener. Lamarck a admis ectie confusion de Gmelin, et pour rendre à l'espèce de Linné toute son intégrité, nous proposons de supprimer de la Synoaymie de Lamarck la figure de Rumphius, celle de Knorr, la figure 1480 de Martini, enfin celle de l'Encyclopédie.

- \* Vertagus vulgaris. Schum. Nouv. Syst. p. 228.
- \* Murex vertagus, pars. Born. Mus. p. 320.
- \* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 534. nº 55.
- \* Id. Burrow. Elem. of Conch. p. 18. f. 6.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 748. nº 140. Exclusá varietate.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabille Longueur, 3 pouces 2 lignes. Vulg. la Buire ou la Chenille blent

### 22. Cérite fasciée. Cerithium fasciatum. Brug.

C. testá erlindraceo-turritá, opice acutá, longitudinaliter plicalite alba, luteo-fasciata; aafractibus planulatis, tripartitis et trifustitis columelli, vei tis; columellà uniplicatà; canali recurvo, rostrato.

Lister, Conch. t. 1021, f. 85. b.

Gualt. Test. t. 57. fig. H.

Seba. Mus. 3. t. 50. f. 34. 44.

Knorr. Verg, 3. t. 20, f. 3. et 5. t. 15. f. 6.

Favanne. Conch. pl. 39. fig. C 15.

Martini. Concli. 4. t, 157. f. 1481. 1482.

Cerithium fasciatum. Brug. Diet. nº 3.

- \* Murex vertagus. Var. B. Gmel. p. 3560. nº 153.
- \* Perry. Conch. pl. 36. f. 4.
- \* Murex vertagus. Var. Dillw. Cat. t. 2.p. 748.
- \* Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Douai, p. 563. nº 27.

Habite les mers de l'Inde, sur la côte de Coromandel et sur celle de Ceylan. Man cabinet sur la côte de Coromandel et sur celle de Ceylan. Ceylan. Mon cabinet. Elle avoisine la précédente par ses rapportes Ses plis sont nombreux et serrés. Vulg. la Chenille blanche state. Longueur, environ 2 pouces.

23. Cérite subulée. Cerithium subulatum. Lamk. (1) C. testâ turrito-subulatâ, transversìm tenuissimè striatâ, squalide

<sup>(1)</sup> Lamarck a fait un double emploi pour le nom de celle pèce. On trouve en affait un double emploi pour le nom de celle espèce. On trouve en effet un Cerithium subulatum parni gois espèces fossiles de Paris, qui est différent de celui-ci. avons laissé subsister ce double emploi dans notre ouvrage les fossiles du bassin de Dei les fossiles du bassin de Paris; cela est d'autant plus facile réparer, que Lamarch avoit réparer, que Lamarck avait donné le nom de costulatum à propriété du subulatum fossiles : 1000 de costulatum fossiles : 1000 d variété du subulatum fossile; il suffira donc de rétablir l'espècit sous le nom de subulatum

CÉRITE. 299

bidd; anfractuum margine superiore noduloso, subcrenato; columella subuniplicata; canali recurvo.

Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Douai p. 371. nº 65.

\* Kiener Spec. des Coq, p. 24. nº 16. pl. 19. f. 1.

Habite.... Mon cabinet. Elle a un fort sillon à la base de son dernier tour. Le pli de sa columelle est peu saillant. Longueur, 16 ligues un quart.

## 24. Cérite hétéroclite. Cerithium heteroclites. Lamk. (1)

C. testa turrita, basi ventricosa, transversim striata, granosa, albo fulvo et castaneo nebulosa; anfractibus convexiusculis, bifariam granosis: ultimo subgloboso, nudo; canali brevissimo; labro crenulato.

Cerithium vulgatum. Var. Kiener. Spec. des Coq. p. 6. f. 2.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. M. Macleay. Mon cabinet. Coquille singulière par la forme ventrue et subglobuleuse de son dernier tour, qui semble être absolument étranger aux autres; ceux-ei sont lègèrement convexes, et ont chacun deux rangées de granulations d'un beau noir de jais. Lougueur, 15 lignes 3 quarts.

C. testá turritá, longitudinaliter obsoletè plicatá, transversìm striatogranulosá, albo et nigro alternatim zonatá; plicis obliquis; canali brevissimo, truncato.

Cerithium zonale. Brug. Dict. no 39.

An Lister. Couch. t. 1018. f. 81?

\* Trochus striatellus, Dillw. Cat. t. 2. p. 813. no 127?

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 62. nº 47. pl. 8. f. 1.

Habite... l'Océan des Antilles? Mon cabinet. La partie noire de chaque tour est plus large que la partie blanche; celle-ci est tou-

duite probablement par un animal malade. Je l'ai examinée sans l'espèce de MM. Potiez et Michaud, qui me paraît bien distincte.

bien distincte de eelle de Lamarck. C'est pour eette raison que synonymie,

jours la supérieure et ceinte à sa base d'une strie très granuleuge Point de plis à la columelle. Longueur, 16 lignes.

## 26. Cérite semi-ferrugineuse. Cerithium semiferrugineum Lamk.

C. testà abbreviata-turvità, tubereuliferà, squarrosa, transfe striată et granulosă, înferue ferrugincă; superue albă; anfraciju margine superiore tuberculato-caranatis; aperturá albá; mellá superné unicliatoria. mella superne uniplicata; canali brevissima.

\* Cerithium tuberculatum, Sow. Genera of shells, f. 4.

\* Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Douai. p. 370. n. 63.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 43. p. 31. pl. 14. f. 3.

\* Cerithium tuberculatum. Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 178.

Habite.... Mon cabinet. Le pli de la columelle forme une gouldier sons le sommet du bord droit. Longueur, 14 lignes.

## 27. Cérite cordonnée. Cerithium torulosum. Brug. (1)

C. testa turrita, transversion tenuissime striata, albida, anfraction institute margine superiore infimis margine superiore cingula tumida marginatis: superiore tuberculata-asperis: canali l.....:

Murex torulasus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1226. Gmel. P. 1565 nº 146.

Turbo annulatus. Martini. Conch. 4.1. 157, f. 1486.

Chemn. Couch. 10. t. 164. f. 1575, 1576.

Cevithium torulosum, Brug. Dict. nº 14.

Murcx annularis. Gmel. p. 3561. nº 135.

\* Murex tarulasus. Schrot, Einl. t. 1. p. 538, n. 58.

\* Murex larva. Gmel. p. 3559. no 168.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 753. no 151. exclus. plur. syn.

\* Id. Wood, Ind. Test. pl. 28. f. 155.

Habite... l'Océan des Grandes-Iudes? Mon cabinet. Coquille

<sup>(1)</sup> Dillwyn admet dans la synonymie de cette espèce la fr re 16 de la pl. 121 de Lista gure 16 de la pl. 121 de Lister, et reproduite par Klein de pl. 2, fig. 38. Ces figures par pl. 2, fig. 38. Ces figures représentent une coquille très tincte à laquelle Gmelin a description de la laquelle constitute de la laquelle constitut tincte à laquelle Gmelin a donné le nom de Marca fuscus de qui est une véritable Mélania qui est une véritable Mélanie, probablement le carinifera Lamarck.

301 CÉRITE.

gulière en ce que la partic supérieure de ses tours est comme cordelée. Longueur, 14 lignes.

28. Cérite tuberculée. Cerithium tuberculatum. Lamk. (1)

C. testá ovato-conicú, basi ventricosá, transversim tenuissimė striatà, albido et nigro coloratà, apice alba; anfractibus supernè tuberculis majusculis serie unica coronatis: ultimo inferne trifariam nodoso; tuberculis nodisque nigerrimis; canali brevi, truncato.

Strombus tuberculatus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1213. nº 514 Gmel. p. 3521. nº 37.

Lister. Conch. t. 1024. f. 89.

Seba. Mus. 3, t. 55. f. 21. in angulo dextro superiorc.

Born. Mus. t. 10. fig. 16, 17.

Martini, Conch. 4. t. 157. f. 1490.

Cerithium morus, Brug. Diet. nº 44.

Strombus tuberculatus, Schrot, Einl. t. 1, p. 447. nº 28.

Murex asper. Schrot. Einl. t. 1. p. 540. nº 60. pl. 3. f. 7.

Strombus tuberculatus, Dill v. Cat. t. 2. p. 675. nº 38.

\* Id. Wood, Index. test. pl. 25, f. 38.

An eadem species: Menke Moll, Nova Holl, Spec. p. 19. nº 81?

Kiener, Spec. des Goq. p. 35, pl. 13, f. 1.

Hahite dans la mer Rouge, et, sclon Linne, dans la Méditerranée. Mon cabinet. Elle a sur le dernier tour une varice opposée à l'ouverture, Longueur, 15 lignes.

<sup>(</sup>i) Il me paraît bien difficile et peut-être est-il impossible de dire aujourd'hui, d'une manière certaine, à laquelle de nos espèces se rapporte le Strombus tuberculatus de Linné. D'abord L'hang se rapporte le Strombus tuberculatus de Limba, de la phrase se la donne aucune synonymie à son espèce, et sa phrase the donne aucune synonymie a son espece, dien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, et peut très bien s'applique, courte, comme à l'ordinaire, courte, co quer à trois ou quatre espèces d'un même groupe. Ce dont on leut d'rois ou quatre espèces d'un meme groupe. Can le control de la con hais the certain, c'est que cette espece n'est pas de din de Cérite. Ce qui ajoute à l'embarras, c'est que Linné la di de la Méditerranée, et il n'y a aucune espèce connue dans celle mer, qui ait les caractères assignés par Linné. Born donne la figure d'une coquille, sous le nom de Strombus tuberculatus; mais rien ne prouve que Born a rencontré juste l'es-Pice de Linné, Pourquoi celle là plutôt que l'une des deux

#### 26. Cérite mûre. Cerithium morus. Lamk.

C. testà ovato-conoidea, transversim tenuissime striata, griscocescente, nodis graniformibus, æqualibus, rubro-nigris serialis cinctà; anfractibus omnibus varicosis: varicibus alternis spatio

\* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 3. p. 118. pl. 54. f. 13. 14. 15.

\* Pot. et Mich. Cat. des moll. de Douai. p. 366, no 45, pl. 31. f. 25, 26.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 52, nº 38, pl. 15, f. 1.

ou trois autres qui peuvent recevoir ee nom. Cette initiative Born a suffi; et Gmelin, Dillwyn, Lamarek, en complétant Synonymie, ont consacré l'espèce de Born, sous le nom lingie On s'aperçoit cependant de quelques incertitudes à l'égardicette espèce. Aixi Contratte de l'égardicette espèce. cette espèce. Ainsi, Gmelin, à l'exemple de Born, après and rapporté la figure 1490 de Martini, fait avec cette même figure son Muren sordidue son Murex sordidus, en se demandant, à la vérité, s'il ne rait pas une rapidié du Comandant, à la vérité, s'il ne rait pas une variété du Strombus tuberculatus. Lamarek même, après avoir donné une synonymie irréprochable à her pèce, sauf celle de Linné, applique le nom de Cerithium culatum à une coquille de sa collection qui constitue une espective distincte de collection qui constitue une especialistic de collection qui constitue de collection qui colle très distincte de celle rapportée dans sa propre Synony L'ouvrage de M. Kiener fait foi de ce que j'avance, ear l'autoir prend le soin serupulour. prend le soin scrupuleux de s'attacher plus à la collection l'ouvrage même de Lamarck, et de n'y apporter aucune fication, aucune rectification; on pourrait même lui reprodute d'être trop sobre de con rectification. d'être trop sobre de ces renseignemens qui guident dans par cherche des espèces accurations qui guident dans particular des espèces accurations qui guident dans particular de la company de la compan cherche des espèces connues avant lui, et qui suffiraient persuader aux commences persuader aux commençaus que la science conchyliologique déjà fort avancée avant

Dans la Faune française, M. de Blainville confond avectoristatum une espèca très di la Blainville confond sa confondata de la tuberculatum une espèce très distincte de la Méditerranée, pèce nominée à tort Caristia. pèce nommée à tort Cerithium fuscatum, par M. Cosia et p. M. Philippi. Cette espèce parceit M. Philippi. Cette espèce, parfaitement distincte de celles quelles on l'a rapportée inscre? quelles on l'a rapportée jusqu'à présent, devra recevoir un qui la distingue. Nous proposers qui la distingue. Nous proposerons celui de Cerithium mediire raneum. Habite..., Mon cabinet, Celle-ci mérite mieux le nom de mûre que la précédente, parce qu'elle en a l'aspect, et que ses tours ne sont point couronnés. Ses nodulations graniformes sont nombreuses, serrées, et reposent sur un fond d'un gris rougeâtre, un peu violet. Longueur, 11 lignes et demie.

Cérite oculée. Cerithium ocellatum. Brug.

C. testa conico-turrita, basi ventricosa, transversim striata, granulosa, cinereo-nigricante, albo-ocellata; anfractuum striis pluribus granulosis; unich majore tuberculata; canali brevissimo. Cerithium ocellatum. Erug. nº 43.

Siener. Spec. des Coq. p. 40. nº 28. pl. 12. f. 2.

Habite .... Mon cabinet. Loogueur, 1 pouce.

Habite.... Mon cabinet. 1205

C. testá conico-turritá, apice acutá, transversim striato-muricatá, albida, rubro aut nigro punctatà: punctis interdum characteres æmulantibus; anfractibus supernè tuberculis majoribus acutis unica serie cinctis; cauali truncato.

Gualt. Test. t. 56. fig. N.

Murex litteratus, Born, Mus. p. 323. t. 11. f. 14. 15.

Cerithium litteratum. Brug. Dict. nº 42.

Murex litteratus, Ginel. p. 3548, nº 83.

\* Schrot, Einl. t. 1. p. 600, Marex. no 175.

Murex litteratus. Dillw. Cat. t. 2. p. 757. nº 158.

Id. Wood, Ind. Test. pl. 28, f. 163.

Pot, et Mich. Cat. des Moll, de Douai, p. 362, nº 23.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 42. nº 30. pl. 14. f. 1.

Habite l'Océan des Antilles; commune sur les côtes de la Guade-Cérite noircie. Cerithium atratum. Brug. (1)

C. lestá turritá, apice acutá, varicosá, ustulatá; anfractuum striis

<sup>(1)</sup> En lisant attentivement les descriptions de Born et de La lisant attentivement les descriptions de la lisant attentive de la lisant attenti donné le même nom à deux espèces; ou, pour être plus clair, l'aguière a commis une erreur, en appliquant le nom de Born a commis une erreur, en appuquant le nom lision d'une autre espèce. Depuis Bruguière, cette conhand coquille d'une autre espèce. Depuis Bruguiere, du Cerial de C du Corithium atratum de M. Kiener représente bien l'espèce de torn, mais cet auteur n'a pas mentionné celle de Bruguière.

transversis granosis, prope suturas bifariam tuberculatis; cibus sparsis nodiformibus; canali truncato.

Murex atratus, Born. Mus. p. 324. t. 11, f. 17, 18,

Cerithium atratum. Brug. Dict. nº 12.

Murex atratus. Gmel. p. 3564. nº 156.

- \* Schrot. Einl. t. r. p. 60 t. Murex. no 177.
- \* Murex atratus. Dillw. Cat. t. 2. p. 751. nº 147.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 151.

Habite l'Océan des Antilles, sur les côtes de la Guadeloupe.

#### 33. Cérite ivoire. Cerithium eburneum. Brug.

C. testá turrità, transversim striato-granulosa, alba, immaculario anfractuum striis tribus cut anfractuum striis tribus aut quinque granoso asperatis: medicale maiore

\* Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Douai, p. 365, nº 40, pl. 365

Habite l'Océan des Antilles; se trouve aussi dans les mêmes que les deux précèdentes. que les deux précèdentes. Mon cabinet. Longueur, 10 lignes quart.

34. Cérite ponctuée. Cerithium punctatum. Brug.

C, testá turritá, varicosá, transversim striatá, albá, rubro ant punctatá; anfractibus madipunetată; anfractibus medio striâ obsolete tuberculată instruitimo basi linea alhă cireate

Cerithium punctatum. Brug. Dict, nº 40.

Habite sur les côtes du Sénégal. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes demie.

## 35. Cérite lime. Cerithium lima. Brug. (1)

C. testá turrito subulatá, varicosá, transversím striato-graphico

<sup>(1)</sup> Le Trochus punctatus de Linné n'est pent-être pas le concessor que celle de l'amarile pas le concessor de la l'amarile de l'amarile même espèce que celle de Lamarck; en effet, la coquille Linne n'a que trois rangées de petits tubercules, celle de marck en a quatre. Quant au Armarck en a quatre. marck en a quatre. Quant au Murex scaber d'Olivi, il no pas le moindre doute sur son identité pas le moindre doute sur son identité avec l'espèce de Lament au Murex scaber d'Olivi, il no relation de Lament de L aussi à cause de l'antériorité du nom, il sera convenable

CÉRITE. 305

rufo-fuscescente; anfractibus quadristriatis; granulis minimis punctiformibus; canali brevissimo.

Cerithium lima, Brug. Dict. Encycl, no 33.

Murex scaber. Olivi. Adriat. p. 153,

\* Cerithium Latreillei. Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 143. nº 286 pl. 7. f. g. 10.

An trochus punctatus? Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1231. nº 603.

\* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 677. 110 25.

- \* Cerithium scabrum. Desh. Exp. sc. de Morée, Zool. t. 3. p. 181. nº 308.
- \* Cerithium scabrum. Blainv. Faune franç, p. 155. nº 3. pl. 6. a. f. 8. \* Id. Poliez et Mich. Cat. des Moll. de Donai. p. 370. nº 62.

Philip. Enum. Moll. Sicil. p. 195. nº 5.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 73. no 58. pl. 24. f. 2. Exclusis varie-

Habite sur les côtes de la Guadeloupe. Mon cabinet. Longueur, 5 à 36. Cérite perverse. Cerithium perversum. (1)

C. testa contraria, cylindraceo-subulata, gracili, transversim striatogranulosa, pallide rufa; anfractibus planulatis, tristriatis; ultimi anfractiis busi plano-concavá; canali recto, prominulo.

An cerithium maroccanum? Brug. Dict. nº 34.

(1) Je suis obligé de faire quelques observations sur la mahère dont M. de Blainville a crivisage cette espèce, dans la Faune hangaise; d'abord il réunit sous un même nom deux espèces, l'une sehestre reconnuc et maintenue par tous les auteurs sans excepthe reconnuc et maintenue par tous les acteurs l'animal est le cela avec d'autant plus de raison, que l'animal est loujours d'un jaune pâle; l'autre espèce est dextre, et l'animal est noir comme le dit M. de Blainville lui-même ; il sussit d'ailleurs d'examiner les deux figures que M. de Blainville attribue Même espèce, pour se convainere facilement de l'erreur où the convenience de la présente de la cide, que la synonymie de M. de Blainville doit être refaite en-

de Blainville dit qu'en vicillissant, cette espèce prend lans les Caractères du genre que j'ai nommé Trifore. Par cette assertion, il m'est démontré que M. de Blainville confond entote une troisième espèce avec les deux précédentes; car ja-

TOME IX.

- \* Chemn. Naturf. t. 12. pl. 3, f. 3.
- \* Payr. Cat. des Moll, de Corse. p. 142. nº 285.
- \* Desh. Expéd, sc. de Morée, Zool. t. 3. p. 180. nº 307. \* Cerithium tuberculare. Blainv. Faune, franc. Moll. p. 157. pl. 63
- \* Phil. Enum. Moll, Sicil. p. 194. nº 4.
- \* Kiencr. Spee. des Coq. p. 75, nº 60. pl. 25. f. r.
- \* Trochus perversus. Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 760.
- \* 1d. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1231?
- \* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 676. nº 24.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 811. nº 121.
- \* Id. Wood, Ind. Test, pl. 29. f. 123.
- \* Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Douai. p. 367, nº 51.
- \* Fossilis Murex granulosus. Brocchi. Conch. Foss. subap. pl. 9 f. 18.

Habite. . Mon cabinet. Longueur, to lignes trois quarts.

### † 37. Cérite lisse. Cerithium læve. Quoy.

C. testá conico-turritá, acutá, lavi; alba; columella lavi, canali br vissimo, recurvo.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t, 3. p. 106. pl. 54. f. 1-3.

Menke, Moll, Novæ Holl, Spec. p. 19. uº 27.

Kiener, Spec. gener. des Coq, f. 14. nº 8, pl. 17. f. 1.

Cette espèce est la plus grande vivante connue, elle forme un difficient de la forme un difficie allongé, ordinairement tronque au sommet: anssi il est asser cile de juger des caractinas de cile de juger des caractères du jeune âge sur les vieux individue. On compte jusqu'à 22 tours de spire sur les individus de molegie taille. Il faudrait en ajouter 16 pour la partie tronquée. Ces juites sont étroits, aplatis, conjointe de la partie tronquée. sont étroits, aplatis, conjoints; dans le jeune âge, ils sont disconding en deux parties inégales par un chi en deux parties inégales par un sillon transverse; vers le doutelle tour, la suture devient crousle tour, la suture devient crénelée et ces crénelures se changent en le bercules courts et aplatis qui bercules courts et aplatis qui remontent vers le tiers de la coqui de Alors ils s'élargissent de plus contra la coqui de la co Alors ils s'élargissent de plus en plus, s'aplatissent en même le finissent par disparaite. et finissent par disparaître, de sorte que les quatre ou cinque niers tours seuls sont vérifield. niers tours seuls sout véritablement lisses; car, indépendampen

mais ni l'une ni l'autre de ces deux espèces n'offrent les carde tères des Trifores, quel que soit leur âge; je puis affirmes avec toute certitude, avant avec toute certitude, ayant vu un très grand nombre de ces er quilles.

des accidens que nous venons de signaler, on remarque encore sur les jeunes individus bien frais des strics transverses et très fines qui disparaissent à leur tour. Le dernier tour est convexe à la base. Dans le jeune âge, il est subauguleux à la circonférence. L'ouverture est déprimée, plus large que haute, ce qui la rend subquadrangulaire. La columelle est épaisse et arrondie, lisse, Portant à la partie supérieure un gros bourrelet décurrent en forme de pli et qui circonscrit le canal de la base. Celui-ci est étroit, profond, assez allonge et contourné dans sa longueur. Le bord droit est toujours mince et tranchant; il est très saillant en avant, il se détache de l'avant-dernier tour par une sinuosité très large et très profonde. Toute cette coquille est d'un blaue jaunâtre ou grisatre sale; elle est terne et comme rongée par les eaux où elle habite. Nous avons un jeune individu, bien conservé, qui est d'un beau blanc de faïence et qui a conservé tout son luisant. Le plus grand individu que nous ayons, et que nous devons à la générosité de M. Quoy, a 18 cent. de longueur et 75 mill. de large. Cette coquille sert souvent d'appui à un Cabochon qui vit en famille et y laisse l'impression corrodée de son pied.

†38. Cérite massue. Cerithium clava. Brug.

C. testa elongato-turrita, transversim sulcata, apice plicata, albo fulva, rubro vel fusco marmorata; apertura alba, obliqua, canali longo, recurvo, terminatà.

Quoy. Voy. de l'Astrol. t. 3. p- 109. pl. 54. f. 4.

Jay. Cat. on the shells. p. 115. pl. 2. f. 5.

Clava maculosa, Martyn, Univ. Conch. pl. 57.

Murcx clava, Chemn. Conch. 1, (o. p. 256, Vign. 22. p. 233, f. AB.

ld. Gmel. p. 3565. nº 162.

Cerithium clava, Brug, Ency, meth. p. 479.

Murex clava. Dillw. Cat. t. 2. p. 750. nº 145.

ld. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 149.

Ceruhium marmoratum. Kiener. Spec, des Coq. p. 13. nº 7. pl. 13. [. 1.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

C'est à cette espèce que doit rester le nom de Clava donné pour la Première fois par Bruguière, dans l'Encyclopèdic. MM. Quoy et Caimard ont changé ce nom contre celui de Marmoratum conservé par M. Kiener; mais le premier nom doit être restitué et u'oecasionnera pas la confusion que redoute M. Kiener avec l'es-Poce fossile nommée Cerithium clavus par Lamarck. Clava vent

dire Massue; Clavus vent dire clou on chevillette, noms et choose que l'ou ne saurait acres que l'ou ne saurait confondre.

## † 39. Cérite de Sowerby. Cerithium Sowerbyi. Kienes

C. testà elongato-turrità, transversim striatà, apice plicatà, castaneo-maculatà; maculis minimis, serialibus; anfractibus mis convexis, subcarinatis, tenue decussatis; alteris planis inclusiones in the planis convexis and the planis convexis. junctis; apertura magna, ovato-subcirculari, alba, canali logio reflexo, terminatd.

Cerithium Sowerbyi. Kiener. Spee. des Coq. p. 18. nº 11. p. 1

Id. Reeve. Conch. syst. t. 2. p. 178. pl. 226. f. 8.

Espèce qui, pour la taille et la coloration, a de l'analogie ave Cerithium aluco. M. Sowerby, dans son Genera of shells, land fondu avec le Cerithium clava, qui s'en distingue non sentente par sa taille, mais par tour ces qui s'en distingue non sentente par sa taille, mais par tour ces qui s'en distingue non sentente par tour ces qui s'en de c par sa taille, mais par tous ses earactères. M. Kiener a recommendation de M. Sowarby et al. l'erreur de M. Sowerby et a donné à l'espèce le nom du sample.

Le Cerithium Sowerbyi est une coquille allongée, turriculée, respective au sommet. tue au sommet, composée de seize tours de spire qui varient per leurs caractères suivant les Annes de spire qui varient per leurs caractères suivant les Annes de spire qui varient per leurs caractères suivant les Annes de spire qui varient per leurs caractères suivant les Annes de spire qui varient per leurs caractères suivant les Annes de spire qui varient per leurs caractères suivant les Annes de spire qui varient per leurs caractères suivant les Annes de spire qui varient per leurs de spi leurs caractères suivant les âges. Les sept ou huit premiers cônvexes, pourvus de deux parte. convexes, pour vus de deux petites carenes peu saillantes, el per surface est couverte d'un réception peu saillantes, el per surface est couverte d'un réception peu saillantes et peu saillantes. leur surfaccest couverte d'un réseau très fin de stries en récret d'un réseau très fin de stries en récret d'un réseau très fin de stries en récret de la court de Sur les tours suivans, ces earènes disparaissent; elles sont placées par des plis longitudies placées par des plis longitudinaux assez gros et espacés. Les des transverses des premiers tours persisteut, mais s'élargissent persisteut persis sure que les tours eux-mêmes prennent du développement du développement stries longitudinales disparaissent peu à-peu, et il n'en restel d'autre trace qu'une serie de petites rides qui bordent la serie de petites rides Les plis longitudinaux s'amoindrissent et disparaissent vers le principal de la hauteur de la constitución lieu de la hauteur de la coquille, de telle sorte que les qualte niers tours sont tout-à-fait auteur niers tours sont tout-à-fait aplatis, continus et munis scullent de stries transverses. Le describe de stries transverses de stries transverses. Le dernier tour est un peu déprime de base; il a une variee obtuse base; il a une variee obtuse opposée à l'ouverture. Celled d'annier de l'ouverture. ovale-obronde, blanche en dedans et terminée, comme Cerithium vertagus, par un canal long et redressé sers le dos coloration consiste en de très petites taches brunes formant de séries dans l'intervalle des strices. séries dans l'intervalle des stries sur un fond fauve-pièle. plus de grandes taches bruncs irrégulièrement éparses sur la surface.

## 40. Cérite élancée. Cerithium procerum. Kiener.

C. testá elongato-turrità, apice acutissimà, albá, longitudinaliter plicatà, transversim striatà; striis plicisque in ultimis anfractibus evanescentibus; aperturà obliquà, ovatà, utrinquè attenuatà, canali arcuato, longo terminatà; colamellà uniplicatà.

Cerite Buire, Blainv. Malae, pl. 20. f. 1.

Kiener. Spec. gener. des Coq. pl. 18. f. 1. p. 22.

Rumph. Mus. amb. pl. 30. f. k.

Knorr. Vergn. t. 6. pl. 40. f. 4. 5.

Marti. Goneli, t. 4. pl. 157. f. 1480.

Encycl. meth. pl. 443. f. 2. a. b.

Habite l'Ocean des Grandes-Indes.

Cette coquille a été presque constamment confondue avec la Cerithium vertagus; elle en est très distincte, cumme l'a senti M. Kiener, mais peut-être aussi n'est-elle qu'une variété du Cerithium fasciatum de Bruguière. Cette coquille est allongée, turrientée; le sommet est très pointu, et l'on remarque toujours des varices irrégulièrement distribuées sur les premiers tours. Ces premiers lours offrent encore d'autres particularités. Ils sont striés transversalement et chargés de plis longitudinaux; les stries et les plis diminuent peu-à-peu de profondeur, et finissent par disparaître presque entièrement sur les derniers tours. Tous les tours sont aplatis, l'ouverture est très oblique, plus longue que large, et terminée en avant par un canal assez long et fortement redressé en dessus. Le bord gauche est plus large que dans beaucoup d'autres espèces, et il présente dans le milien une grosse eallosité. La columelle est toujours munic dans le milieu d'un pli assez épais. Cette espèce présente plusieurs variétés et une entre autres qui est striée et plissée dans toute sa longueur.

Les grands individus ont 95 mill. de long et 20 de large. 41. Cérite galonnée. Cerithium tæniatum. Quoy.

C. testa elongato-turrità, levi, apice plicatà, acutà, luteolà, vittà decurrente aurantiacà cinctà; aperturà ovali et obliquà: canali brevi, subrecurvo.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 113. pl. 54. f. 21.

Kiener. Spee, gener, des Coq. p. 21. nº 13. pl. 19, f. 2.

Habite le port de Doréy, Nouvelle-Guinée.

Coquille qui a la plus grande ressemblance, ponr la forme extérieure, avec le Vertagus; elle est ecpendant un pen plus petite. Elle est lisse presque partont, si ce n'est au sommet dont les tours sont striés transversalement et plissés longitudinalement. L'ouverture

est moins oblique que dans le Vertagus; elle est ovale oblogis son bord droit est simple, rougeatre en dedans; le bord est blanc et proéminent dans toute la longueur. Cette coquité est d'un fauxe-rougeant est d'un fauve-rougeâtre uniforme, et elle est ornée à la base de tours d'une soule ferrier uniforme. tours d'une seule fascie rouge.

Cette espèce est longue de 47 mill. et large de 15.

## + 42. Cérite peinte. Cerithium pictum. Wood.

C. testà elongato-turrità, in medio turgidiore, apice aculà, monte versim striatà benefit in versim striată, longitudinaliter obtuse plicată, fuscescenle, versim albo-striatà; apertura ovata, alba; labro simplici, crassato.

Murex pictus. Wood. Ind. Test. sup. pl. 5. f. 2. 4.

Kiener, Spec. gener, des Coq. p. 38, nº 27, pl. 17, f. 2. Habite l'Océan de l'Inde, d'après M. Kiener. Cependant je l'ai vée, dans le commerce de vée, dans le commerce, dans une collection provenant du Sélection pr Cette espèce se distingue par sa forme générale qui la rapprodie peu du Cerithium vertagus. Elle est allongée, turriculée, presidente de la configuration de la configurati renflée vers le milieu. Ses tonrs de spire sont ornés de stries man verses très fines et de plis longitudinaux obtus, larges, plus profonds an sommet des tours. L'ouverture est blanche en della son hord droit tries : son bord droit, très simple, un peu proéminent en avant, s'épaire sit subitement à l'intérieur. Le bord gauche lui-même est put épais, fort étroit, et vient se terminer postérieurement et au callosité assez épaisse qui se callosité assez épaisse qui marque l'origine d'une petite goulge décurrente dans l'angle supérieur de l'ouverture. Toute coquille est d'un fauve broudtre, et elle est ornée d'un gradu nombre de petites lignes d'un assez beau blanc.

Cette coquille a 35 mill. de longueur et 14 de large.

## † 43. Cérite épineuse. Cerithium rubus. Desh.

C. testă turrito-conică, acuminată, transversim striato-sulcată, grised; anfractibus convexiusculis, supernè basique nodulo in medio spinis langium li medio spinis longiusculis serratis; ultimo anfractu quinquis riàm spinoso; aperturá ovatá, subsemi-lunari; labro dentre culato.

Clava Rubus. Martyn. Univ. Conch. pl. 58. Murex sinensis, Var. Gmel. p. 3542, nº 54. Murex serratus. pars. Dillw. Cat. t. 2. p. 755. no 154. \* Murex serratus, Wood. Ind. Test. pl. 28. f. 158. Cerithium serratum, Lamk, Foss, no 3. Habite la Nouvelle-Zélande.

CÉRITE. 311

Celte espèce, restée rare dans les collections, a été donnée par Lamarek comme l'analogue vivant du Cerithium serratum des envirous de Paris. Ces espèces ont réellement de l'analogie entre elles; mais il n'y a pas assez d'identité pour les confondre sous un même nom spécifique. Les caractères de l'ouverture suffisent à eux seuls pour séparer l'espèce vivante de celle qui est fossile.

Pour éviter la confusion qui résulterait dans la nomenclature si l'on conservait le nom de serratum à cette espèce, nons lui avons rendu le nom que Martyns lui imposa le premier, daus le ma-

gnifique ouvrage que l'on a de lui.

Cette coquille est allongée, turriculée, plus large à la base que beaucoup d'autres espèces; en cela elle ressemble au Cerithium Adansoni de Bruguière. Les tours de spire sont médiocrement convexes; ils sout striès en travers, et ils offrent au sommet des tours deux et quelquefois trois sillons granuleux fort réguliers. Un sillon semblable à ceux-là se montre anssi à la base de chaque tour, tandis que le milieu est occupé par une rangée de longs tubercules spiniformes, comprimés et obliquement redressés en arrière. Sur le dernier tour, cette rangée d'épines est toujours la plus proéminente, et elle est accompagnée de trois antres rangées de tubercules pointus qui garnissent la base. L'ouverture est oblique, subsemilunaire, la columelle étant peu arquée dans sa longueur. Toute cette coquille est d'un blane grisâtre. Elle a 55 mill. de long et 25 de large.

44. Cérite d'Adanson. Cerithium Adansoni. Brug.

C. testà ventricosá, striis crassis et papillis acutis muricatá; anfractibus convexiusculis, in medio angulatis, albo-lutescentibus, maculis et punctis piceis aspersis; aperturá ovatá, obliquá, albá, canali profundo supernè terminatá.

Le Cérite Adans. Sénég. p. 155. pl. 10. f. 2.

Murex aluco, Var. ζ. Gmcl. p. 3561.

Cerithium Adansonii, Brug. Ercy. méth. Vers. t. 1. p. 479.

Gualt Index. Test, pl. 57. f. B.

Seba. Thes. t. 3. pl. 50. f. 15.

Murex Adansonii. Dillw. Cat. t. 2. p. 750. no 144.

1d. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 148.

Kiener. Spec. des Coq. p. 9. nº 4. pl. 4. f. 2.

Habite le Sénégal, d'après Adanson. Espèce facile à distinguer : elle est courte et large ; on compte onze à douze tours à sa spire. Ces tours sont divisés en deux parties égales par un angle sur lequel s'élève un rang de tubercules pointes, dont le nombre est variable

selon les individus. Sur le dernier tour, et vers la circonféreuch se montre un second rang de tubercules plus petits et plus étroff. Toute la surface est occupée par des strics transverses, assez par fondes, ceartées, inégales, parmi lesquelles celle qui borde la ture est ordinairement crénelée. L'ouverture est ovale oblique de bord droit, saillant en avant, se termine à son angle antérient un long bec pointn qui se recourbe au-dessus du canal terpist L'angle postérieur de l'ouverture forme une rigole profonde l'offertement sevente au l'ouverture forme une rigole profonde l'ouverture forme fortement séparée par un bourrelet décurrent à l'intérieur, bord droit, épaissi à l'intérieur, est mince, tranchant et créarble bord gauche est étant le bord gaurhe est étroit, régulièrement arqué en segment de le le le le d'une courburg berner le courburg le cour cle, d'une courbure beaucoup plus ouverte que celle du bord dribber. Ce bord gauche, assez épais, se détache dans presque tonte sa bar gueur. Cette coquille est d'un blanc jaunâtre et toute parseult très irrégulièrement très irrègulièrement de petils poiuts d'un brun noirâtre et quelois rougeaux. quesois rougeâtre. Elle a 52 millim. de long et 22 de large.

### † 45. Cérite truitée. Cerithium maculosum, Kiener.

C. testá elongato-turbinata, transversím tenuè striata, albá, menti irrezularibus nuncticas. irregularibus punctisque nigrescentibus maculata; anfractibus gustis, in media cariat gustis, in medio seriatim tuberculosis: ultimo spiram aquanti apertură alba, subrotundă, inferne profunde canaliculată.

Habite les côtes d'Acapulco et les îles Gallopages, Coquille beaucoup d'analogie avec le Cerithium adustum, mais qui est mont ovale, moins ventrues als ovale, moins ventrue; elle est cependant l'une des plus courtes per genre. On lui conste le le le st cependant l'une des plus courtes le le le st cependant l'une des plus courtes le le le st cependant l'une des plus courtes le le le st cependant l'une des plus courtes le le cependant l'une des plus courtes le cependant l'une des plus l'experiment le cependant l'une des plus l'experiment le cependant l'une des plus courtes le cependant l'une des plus l'experiment l'une des plus cependant l'une des plus l'experiment l'une des plus l'experiment l'e genre. On lui compte huit tours de spire, les premiers sont à repu convexes; les derniers le sont un pen plus, et on voit s'élever de leur milieu une rangée de tubercules courts et arrondis. Le printer tour est à lui coul court nier tour est à lui seul aussi grand que le reste de la spire; hing ventru, et l'ouverture qui le termine est ovale obroude, cel fort singulière par le profes et fort singulière par le profond canal qui occupe son augle suprieur. Le canal tourieur rieur. Le canal terminal est étroit, profond et très oblique, bord droit est simple, mineral bord droit est simple, mince; le gauche règne dans toute la gueur de l'ouverture. gueur de l'ouverture, il s'élargit particulièrement le long de la controlle il se relève et sold : lumelle, il se relève et sedétache dans cette partie de sa loggiest. Il se termine en applica Il se termine en arrière en une callosité assez épaisse qui marque le commencement de le risch le commencement de la rigole creusce dans l'angle supérieur surface extérieure est convert surface extérieure est couverte de stries très fines; et la color tion consiste en taches intégralis tion consiste en taches irrégulières d'un hrun noiratre sur un blanc. Outre ces taches on blanc. Outre ces taches, on remarque encore des ponctualions forcées qui suivent la direction des constants.

Cette espèce est longue de 45 mill, et large de 20.

## 46. Cérite rôtie. Cerithium adustum. Kiener.

C. testa turbinata, ovata, transversim striato-rugosa, fuscescente, albo marmorata, nigro punctata; anfractibus angustis, planis; ultimo spiram aquante; aperturà alba, ovato-obliqua, supernè profundè canaliculată; canali callo decurrente separato; labro tenuis simplici.

Kiener, Spec. des Coq. p. 37, no 26, pl. 13. f. 2, non 3.

Habile l'Occan iudien, la mer Rouge, d'après M. Kiener. Coquille courte et épaisse, ovale, renflée, ayant le dernier tour presque aussi grand que le reste de la spire. Cette spire se compose de huit tours Peu convexes, striés en travers, à stries inégales. Sur les plus larges s'élèvent de petits tubercules qui forment deux stries transverses sur les premiers tours; il y en a cioq ou six sur le deruier. Toute la eoquille est d'un brun marron foncé entremêlé de marbrurcs blanches et régulières. Les stries transverses, et particulièrement eelles où sont les tubercules, soot ornées de points noirs subquadrilatères. L'ouverture est très singulière à cause de l'extrême profondeur du canal décurrent et intérieur qui forme son angle su-Périenr. Ce eaual est circonscrit, non-seulement par une légère dépression du bord droit, mais eneore par une eallosité blanche très épaisse qui l'accompague. Le bord droit est mince, simple, règulièrement courbé dans sa longueur; la gauche se détache à la base de la coquille, et se relève pour cacher une partie du canal terminal.

Cette espèce a 47 mill. de longueur et 22 de large.

47. Cérite de la Méditerranée. Cerithium Mediterraneum.

C. testá elongato-turritá, transversim striatá, longitudinaliter irregulariter plicatà, fuscà vel alba, fusco punctatà; anfractibus convexiusculis, submarginatis; striis irregularibus distantibus; plicis subnodulosis; apertură ovato-circulari, canali brevi, obliquo, angusto terminatà.

Cerithium tuberculatum, Blainv. Faunc franc. p. 154. nº 2. pl.

Cerithium fuscatum. Costa. Philip. Enum. Molt. Sieil. p. 193, nº 2. pl. rr. f. 7.

Cerithium tuberculatum. Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Douai.

Cerithium fuscatum, Kiener, Spec. genér. des Coq. p. 30. pl. 9. f. 1.

Habite la Méditerranée on elle est très commune sur tous les reches reconverts de peu d'ean. Elle se tient particulièrement en alor dance dans les retire les dance dans les petits bassins naturels et tranquilles revêtus abondante végétation sons-marine.

Nous avons vu, dans une note précédente que le nom linuéen attribué nan chaiseant de la complete bué par plusicurs auteurs à cette espèce ne saurait lui apparte Ce n'est pas non plus le Cerithium tuberculatum, comme la M. de Blaineille deve le Cerithium tuberculatum. M. de Blainville dans la Faune française. Nous avons également dit à quelle espèce ce nom se rapporte. Il résulte actuellement nos observations sur l'espece qui nous occupe, que, quoique qui nue, clle doit cependaut recevoir un nom nouveau. La synon, que nous adoptois pour elle la rendra actuellement facile and tinguer, et la confusion et a tinguer, et la confusion deviendra à l'avenir impossible pour e

Cette petite coquille, allougée, turriculée, est un peu plus rendire milien qu'à ses extrémités; ses tours, an nombre de 11, 5001 per diocrement. diocrement convexes; on y observe une dizaine de stries par verses, inégales, et des plis longitudinaux irréguliers qui sont en dus subgranuleurs receives dus subgranuleurs receives des plis longitudinaux irréguliers qui sont en des plis longitudinaux irréguliers qui sont en des plis longitudinaux irréguliers qui sont en de server de la companyation de la dus subgranuleux par le passage des stries. Ces plis longiludinaux à leur origine qui description de leur origine qui de leur origine qui description de leur origine qui description de leur origine qui de leur origine à leur origine au-dessus de la suture, sont ordinairement bilorge dans tonte la hauteure de la suture. dans toute la hauteur de la première strie, ce qui donne pèce un caractère particulier facile à apercevoir. L'ouverture petite, ovalaire: son hord de l'apercevoir de l petite, ovalaire; son bord droit, mince et tranchant, est population de brun: le bord granchant de brun; le bord gauche est conrt, s'applique dans toute la gueur de l'ouverture, et la calle it, s'applique dans toute la calle it. gueur de l'ouverture, et la callosité qui se termine en arrière creusée d'une petite goutière. ereusée d'une petite gouttière décurrente à l'intérieur. La leur est assez variable. leur est assez variable. Souvent toute la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de blanc et ministre la coquille est d'un brun marbré de la coquille est d'un brun marbré d'un brun marbré d'un brun marbre et ministre la coquille est d'un brun est d'un brun et ministre la c

La longueur de cette espèce est de 20 à 25 millim.

## † 48. Cérite rubanée. Cerithium lemniscatum. Quoy.

C. testà turrità, transversim striato-granulosà, tantisper tuber ultipo albo et nigro alternotim - con in control de la control albo et nigro alternatim zonatá; canali brevissimo; columella resea; labro simplici

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3, p. 119, pl. 54, f. 16-18.

Kiener. Spec. des Coq. p. 45. nº 33. pl. r. f. r.

Espèce courte, parfaitement distincte de toutes celles du même gent de le est très élégante par le le courte de toutes celles du même gent de le courte de la cou elle est très élégante par les accidens qui ornent sa surfact prince est pointue; ou y courte spire est pointue; on y compte douze tours peu courres interioris; on y observe des sillons de courres peu courres peu courres interioris. etroits; on y observe des sillons et des stries transverses integranuleux; les sillons sont au granuleux; les sillons sont au nombre de quatre, et une ou den

315 CÉRTTE.

stries se montrent entre chaeun d'eux. Sur le sillon du milieu, sur les deux derniers tours s'élèvent des tubercules de plus en plus gros qui finissent par devenir subépineux. La base de la coquille est arrondic, sillonnée, et tous les sillons sont granuleux. L'ouverture est blanche; la columelle est courte, et le canal qui la termine est court, mais profond. Le bord droit, épaissi à l'intérieur, est loujours sillonné, et, sur sun foud blanc, il est orne d'une large zone d'un beau brun. Cette eoqnille est assez variable pour la coloration; quelquefois elle est blanche avec les tubercules fauves et une zone étroite, brune à la base des tours. Le plus ordinairement elle est d'un brun poir très fonce, et elle est oruée d'une zone blanehe qui occupe la moitié supéricure des tours.

Celle equille, rare encore dans les collections, est longue de 28 mill. et large de 9.

49. Cérite subépineuse. Cerithium uncinatum. Desh. C. testa conico-turrita, apice acuminata, transversim striata, basi biseriatim nodosa, alba, fusco marmorata et lineato-punctata; anfractibus convexiusculis, in medio tuberculis acutis armatis; apertura ovato-subcirculari, alba; labro-plicato, anticè producto; canali angusto, longo, uncinato.

Strombus muricatus et marmoratus. Sehrol. Flusch. p. 379. pl. 8. f. 15.

Schrot. Einl. t. 1. p. 611. Murex no 198.

Murex uncinatus. Gmel. p. 3542. nº 57.

Id. Dillw. Cat. t. 2.p. 751. nº 146.

Id. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 150.

Coquille anciennement conuue dans les collections, comme le témoigne notre synonymie, et quoiqu'elle soit commune, elle n'a Pas été mentionnée par M. Kiener, dans sa monographie, au reste fort incomplète, du genre Cérite. Cette coquille a de l'analogie avec le Cerithium litteratum, elle en a aussi avec l'Adansoni; mais elle se distingue de la première, parce qu'elle est plus grande, et de la seconde, parce qu'elle est plus petite. Elle est conique, turriculée, pointue au sommet; les tours de spire, au nombre de dix, sont très iuegaux dans leur développement, ear les quatre premiers constituent à eux senls presque tuute la coquille. Toute la surface est couverte de strics transverses, et sur le mllieu des lours s'élève un angle d'où naissent deux gros tubereules pointus dont la base est très large. Ces tubercules sont peu nombreux, et il est rare qu'ils se suivent d'un tour à l'autre pour former des

séries longitudinales. Deux séries de tubercules arrondis se mont trent à la base du dernier tour. L'ouverture est ovale, obresse blanche en dedans; le bord droit est un peu proéminent en arabi il est plissé dans toute sa longueur. Le canal terminal est assertable de la longé de la l allongé, étroit et recourbé au-dessus comme un petit croche Toute cette coquille est d'un blanc sale, avec des marbrures integrales d'un blanc sale, avec des marbrures d'un blanc sale, avec d'un bl gulières d'un brun grisatre presque toujours formées par un semblage de polites limées par un semblage de polites par un semblage de polites limées par un semblage de polites par un semblage de polites par un semblage de polite de polites par un semblage de polites par un semblage de polites par un semblage de polite par un semblage de polite p semblage de petites linéoles transverses. Lougue de 35 mill., celle coquille est large de 17.

## † 50. Cérite bigarrée. Cerithium variegatum. Quoy.

C. testa ovato-conoidea, acuta, ventricosa, transversim tenuisti striata, nodis graniformibus cincta, albo et fusco variegata; aper tura minima subrotunda; canali truncato.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 129. pl. 55. f. 17.

Kiener, Spec. des Coq. p. 55. nº 41. pl. 15. f. 2.

Habite les côtes de l'île Tonga-Tabou.

Potite coquille bien distincte de toutes ses cungénères. Elle est allor gée, turnique de l'annue de la companie gée, turriculée, d'un beau brun marron funce, avec quelques pur la propertie d'un blanc four et control de la propertie d'un blanc four et control de la propertie d'un blanc four et control d'un blanc et control d'un blanc et control d'un blanc et control d'un bla brures d'un blanc fauve. Ses tours, au nombre de six ou seplimiterrompus, à des distances in (s. 1918). interrompus, à des distances inégales, par des variees blanching On compte à leur surface trois rangées transverses de granulaité qui se disposent aux de de la compte del la compte de la compte de la compte del la compte del la compte de la compte del la compte de la compte de la compte del la compte de qui se disposent aussi dans le sens de petits plis lougitudinal faiblement arqués dans leur longueur. Entre chaque range granulations, ou voit une catif granulations, ou voit uve petite strie saillante. L'ouverture est l'ite; le bord droit est trie saillante. tite; le bord droit est très épaissi en dedaus et très profondéparties. Sur sa limite extérieure, colonidades de la politique plissé, Sur sa limite extérieure, cebord droit est élègamment les tué de brun. Le capul terraine tué de brun. Le canal terminal est très court et oblique petite coquille a 15 on 20 mill petite coquille a 15 ou 18 mill. de longueur et 7 à 8 de later

## † 51. Cérite grenue. Cerithium granosum. Kiener.

C. testa elongato-acutissima, angusta, transversim striata, por tim granosa; anfractibus vicini tim granosd; anfractibus planis, conjunctis; ultimo bast full ducto, tenuè granulosa ducto, tenuè granuloso, varice aperture opposito prædito; turá magná, ovato-oblongú; labro plicato, intus lineis fuscis mato.

Kieuer, Spec. des coq. p. 57. nº 43. pl. 4. f. 5.

Coquille facile à distinguer parmi ses congénères; elle est allors directions. à spire très nique étroite, à spire très aigue, composée de 13 à 14 tours sur la lest cur desquels s'élèvent trois rannée. cun desquels s'élèveut trois rangées transverses de graudise qui se disposent de manière à famille de la constant de la consta qui se disposent de mauière à former en même temps des plongitudinaux. Outre ces tuberqui longitudinaux. Outre ces tubercules, la surface présente esternit un grand nombre de stries transverses. Le dernier tour est prolongé à la base en un canal large et droit. Les granulations se continnent, mais plus fines et plus serrées. Quelques varices sont irrégulièrement éparses sur les tours, mais il y en a une sur le dernier tour constamment opposée à l'ouverture. Celle-ei est allongée, ovalaire, atténuée à ses extrémités. Le bord droit est minee, légérement onduleux et orné en dedans de qualre linéoles d'un heau brun sur uu fond blanc. Toute la coquille est d'uu gris sale, quelquefois brunâtre. Les rangées de granulations, dans quelques individus, sont d'un brun assez foucé.

Cette coquille a 25 mill. de long et 8 de large.

52. Cérite corail. Cerithium corallium. Kiener.

C. testà elongato-acuminatà, rubescente, longitudinaliter plicatà, transversim striata et trifariam nodosa; anfractibus numerosis, subplanis, varicosis; apertură ovată; labro tenui, crenato.

Kiener. Spee, des coq. p. 32. nº 22. pl. 8, f. 3.

Habite l'Océan Indien, d'après M. Kiener.

 $E_{
m Spèce}$  allongée, turriculée, très pointne au sommet; on compte douze tours à la spire : ees tours sont à peine couvexes, et leur Simface est chargée de stries très fines et transverses; ils sont plissés dans leur longueur et présentent trois côtes transverses, qui se relèvent en tubercules oblongs en passant sur les plis. Sur le derhier tour, il y a de plus cinq autres petites côtes granuleuses qui vont graduellement en s'amoindrissant. Outre les varices qui se montrent irrégulièrement sur la spire, il y en a toujours une sur le dernier tour opposée à l'ouverture. Celle-ci est petite, ovalaire, altennée à ses extremités, et terminée en avant par un caual court et oblique. Le bord droit est sillonué à l'intérieur; il est minee et crénele et à peine sinueux lateralement. Tonte cette coquille est d'un rouge peu intense, uniforme, assez semblable à celle de la variété pâle du corail. Elle est longue de 35 millim, et large †53. Cérite zèbre. Cevithium zebrum. Kiener.

C. testa minima, conico-turrita, acuminata; tenuissime granulosa, alba, fusco fasciatá; ultimo anfractu bifasciato; apertura minima, ovato-rotunda; canali brevi, angusto, profundo.

Klener. Spec, des Coq. p. 71, nº 56, pl. 25, f. 4.

Habite l'Océan de l'Inde, l'île de France, d'après M. Kiener.

Très Petite coquille, fort élégante à laquelle M. Kiener eut pu choisir un nom dont la traduction latine s'accordât mienx avec les règles du langage. Nous remarquons avec peine, et cela d'une manière

générale, que heaucoup des noms spécifiques sont d'une latinité très barbare que Linné et Lamarck et d'autres naturalistes ont guiter ėviter.

Cette petite equille est fort élégante, allongée, turriculée. Ses tours peu convexes, sont ornés d'un très grand nombre de stries tradiverses, très finement granuleuses. Ces stries sont alternative plus grosses et plus fines. L'ouverture est petite, ovale-obronde son hord droit est simple, et son angle supérieur est dépourval la petite rigole qui existe dans le plus grand nombre des espetet. le canal terminal est court, etroit, mais profond. La coloration cette espèce la rend l'acile à reconnaître. Elle est d'un blane teux, ct'ornée, à la base des tours, d'une linéole assez large beau brun. A la circonférence du dernier tour, se montre une seconde linéele semblat. seconde lincole semblable à la première. Cette petite espèce à mill. de long et 3 de large.

† 54. Cérite courte. Cerithium breve. Quoy.

C. testá ovato-conoideá, luted aut viridi, transpersimtenuissime stricto, nodis albis seriatim cinctà; canali brevi, truncato.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 116. pl. 54, f. 9-12.

Kiener. Spec. des Coq. p. 50. nº 37. pl. 14. f. 2.

Habite les mers de l'Océanie, les côtes de Tonga, d'après M. Que! Espèce singulière qui se rapproche un pen du Cerithium morus, la sa forme générale; mais qui s'en distingue facilement ainsi que Cerithiam rugosum Cerithium rugosum avec lequel elle a également de la ressellance. In crime color de la ressellance de blance. La spire est courte et conique : on y compte dix etroits sur lesquels se relèvent des plis longitudinaux nombreus coupes en travers par deux côtes décurrentes, ce qui divise la surface en compostione la surface en compartimens quadrangulaires qui ont plus ou positione de regularité salon les controls de regularité salon les controls de la control de la contro de régularité selon les individus. Ontre les accidens que nous de mentionnes de mentio nons de mentionner, tonte la surface de la coquille présente stries transverses très fines. Toute la coquille est blanche, et est ornée de taches points. est ornée de taches noirâtres, subquadrangulaires, irrégulières éparses. L'ouverture est très partir éparses. L'ouverture est très petite, ovale, attenuée à ses extrémits terminée antériours terminée antérieurement par un caual étroit et court; le hord de le très épais à l'intérieure de la caual étroit et court; le hord de le très épais à l'intérieure de la caual étroit et court; le hord de la caual étroit et court et la caual étroit etroit et la caual étroit etroit et la caual étroit etroit est très épais à l'intérieur; il est crensé en dedans de cinq l'edit rigoles qui correspondent aux care rigoles qui correspondent aux côtes transverses de l'extérieur doir ouverture est largement houding ouverture est largement bordée au dehors, ce qui contribué à dorner à l'espèce un caractère

Cette coquille est longue de 25 mill, et large de 11.

C. testá conico-turritá, brevi, tenuè striată, transversim trifarită † 55. Cérite rugueuse. Cerithium rugosum. Kiener.

granulosa; granulis alternatim albis fuscisque; apertura ovatosubcirculari, canali brevissimo, obliquo terminatà.

Strombus rugosus, Wood. Ind. test. Sup. pl. 4. f. 10.

Kiener. Spec. des Coq. p. 54. nº 49. pl. 15. f. 8.

Habite les côtes de la Nouvelle-Guince, d'après M. Kiener.

Il y a trois espèces qui oot cutre elles la plus grande analogie; ce sont les Cerithium breve, moniliferum et celle-ei. Malgré leurs Papports, elles paraissent avoir des caractères assez constans pour ètro toutes trois maintennes dans les catalogues. Celle-ci est allongée conique, elle est formée de huit tours de spire peu convexes, finement stries, sur lesquels s'élèvent trois rangs de granulations assez régulières qui, dans le plus grand nombre des individus, sont alternativement noires et blanches. L'ouverture est en proportion plus grande dans cette espèce que dans les deux autres ei-dessus mentionnées. Cette ouverture est ovale obronde, son bord droit est épais, blane à l'intérieur et plissé; le canal de la base est fort étroit, fort court et peu prosond. Cette coquille a 25

56. Cérite monilifère. Cerithium moniliferum. Kiener. C. testá turbinato-conicá, acuminatá, cinerea, transversim serialiter nigro punctată, sulcată, tenuè striată; apertură minimă; labro intus sulcato; canali truncato.

Kiener, Spec. des Coq. p. 49. n° 36. pl. 16. f. 3.

Italite le port Praslin, d'après M. Lesson; l'Ocean de l'Inde, d'après M. Kiener.

Espèce qui a de l'analogie avec le Cerithium breve de M. Quoy, et surtont avec le Rugosum de Wood. Il est court, épais, ovale-conique, à spire pointue, à laquelle on compte neuf à dix tours étroits, très distingués les uns des autres par une suture nettement étagée. Non-seulement les tours présentent trois gros sillous transverses, mais de plus ils sont couverts de fines stries transverses peu ap-Parentes. Des plis longitudinaux découpent les sillons en granulations oblongues, alternativement tachées de noir et de blanc, sur un fond gris-cendre. L'onverture est petite, ovalaire ; son bord droit, sillonne, est orné de cinq lignes d'un beau noir alternant avec un nombre égal de lignes blanches de la même largeur.

Cette coquille a 30 mill. de longueur et 15 de large.

57. Cérite renssée. Cerithium inflatum. Quoy. C. testá ovato-ventricosá, tuberculosá, subplicatá, tenuissime transversim striată, nigră; apertură amplă, subrotundă, albo ct fusco striată; canali brevi, truncato.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 130, pl. 55. f. 10. Kiener. Spec. des Coq. p. 44. nº 29. pl. 7. f. 1.

Petite coquille raccourcie qui, par sa forme générale, rappelle aste le Cerithium breviculum de Sowerby. Elle est ovale ventrue spire n'est pas plus grande que le dernier tour. Les tours sont a nombre de six, ils sont étroits et divisés en deux parties épolitique que au naurle sur legral et divisés en deux parties épolitique que le sur legral et divisés en deux parties épolitique de la contraction de aplatis. Toute la surface de la coquille est très finement strie l'ouverture est assez grande, ovalaire, terminée en avant par canal court et oblique. L'angle postérieur est creusé d'une gouttière très étroite. L'angle postérieur est creusé d'une gouttière très étroite. Le bord droit est sillouné en dedans, per d'un brun marron ferrai en d'un brun marron fonce. Toute la coquille est d'un brun noir poi sultense et uniferme. intense et uniforme, Elle est longue de 21 mill, et large de 15.

† 58. Cérite purpuriforme. Cerithium brevieulum. Sow.

6. testá ovato-ventricosá, brevi, transversím striatá, fused, punctatá; anfractibus convenirs. punctată; anfractibus convexiusculis; primis biseriatim granulus spinosis: ultimo quadri spinosis; ultimo quadri seriatim spinoso; apertura ovald, embergissimo trupeata.

Sow. Genera of shells, Cerith. f. 1.

Kiener. Spec. des Coq. p. 53. nº 39. pl. 15.f. 4. Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 178. pl. 226. f. 1.

Coquille fort singulière qui a autant la forme d'une pourpre qui d'une Cèrite. Elle est très con d'une Cèrite. Elle est très courte, ovalaire, composée de sept lègèrement convexes, dont le description légèrement convexes, dont le dernier est plus grand que les au plus toute leur surface est striée ternier est plus grand que les au plus toute leur surface est strice transversalement et ils offrent de les premiers, deux rangées de la cargo de la carg les premiers, deux rangées de tubercules pointus subspiniforde et le dernier, quatre manuel de la companyant et le dernier, quatre. Toute la coquille est d'un brun assez les intervalles der tale quatre. les intervalles des tuhercules sont tachetes de blanc. L'ouvergles est assez grande, ovalaires est assez grande, ovalaire, peu oblique et terminée en avant pager canal court et peu profend canal court et peu profond, comparable à celui de certaines profes. Le' bord droit est m' pres. Le' bord droit est mince, strié en dedans et orné, sur production de lanc, d'un assez grand en de la configuration de la fond blanc, d'un assez grand numbre de linéoles brunes.

† 59. Cérite fluviatile. Cerithium fluviatile. Pot. et Medico. C. testà clongato-turrità, longitudinaliter pheatà; transversiminaliter pheatà; transversiminaliter sulcatà, suscescente, albo lineatà; anfractibus planulalis, distribus planulalis, distri ad aperturam gibboso, basi depresso, striato; apertura ovalda guissima, canali brevissima quissimá, canali brevissimo terminatá; labro magno, dilas antice uncinato. Potiez et Mich. Cat. des Moll, de Douai, page 363. nº 29. pl. 31. fig. 19, 20.

Kiener, Spec. géuér, des Coq. p. 92. nº 75. pl. 49. f 3.

Lister. Conch. pl. 122. f. 19.

Habite l'Océan Indien.

Il y a dans Gmelin un Murex sluviatilis qui est une Cerite, mais ce n'est pas la même que celle-ei; l'espèce de Gmelin fait un double emploi du Cerithium radula. Ce naturaliste compilateur repete au Fluviatilis une synonymie déjà donnée quelques pages anparavant à son Strombus aculeatus.

Caquille connue depuis long-temps dans les collections, mais qui a cté récemment nommée par MM. Potiez et Michaud, dans l'ouvrage estimable qu'ils ont intitule: Catalogue de la collection de Coquilles du Musée de Douai. Cette espèce se distingue facilement de toutes ses congénères. Elle est allongée, turriculée; ses tours de spire sont nombreux et étroits; ils sont chargés de nombreux plis longitudinaux, découpés en granulations par trois stries transver. ses assez profondes. Quelques-uns de ces plis, plus gros, simulent des varices; mais sur le dernier tour, ordinairement au-dessous de l'ouverture, s'élève une gibbosité variciforme très épaisse. Ce dernier tour est aplati à la base, et le canal qui le termine est extrêmement court. L'ouverture est fort singulière; elle est ovalaire. Sou angle supérieur est creusé d'une gouttière qui s'applique assez haut sur l'avaut-dernier tour. Le bord droit est graud, dilaté, simple, mince et projeté en avant de manière à couvrir une partie de l'ouverture, Il est orné en dedans de linéoles d'un beau bruu. La coloration de cette espèce est assez constante; elle consiste en deux ou trois lincoles brunes et blanches qui alterneut sur les tours. Cette espèce à 32 mill. de long et 12 de large.

tours. Cette espece a 52 min. varicosum. Sow. Gérite variqueuse. Cerithium varicosum. Sow.

C. testá elongato-turritá, plicato-granosá, fuscá, albo zonatá; anfractibus convexiusculis; varicibus numerosis, interruptis; ultimo basi depresso, striato; aperturá albá, circulari, basi vix emarginata.

80w. Genera of shells. f. 5?

Kiener. Spec. des Coq. p. 94. no 77. pl. 30. f. 2.

Reeve. Couch. Syst. t. 2. p. 178. pl. 226. f. 5?

Habite les mers du Chili.

La coquille que nous avons sous les yeux est la même que celle que M. Kiener a représentée sous le nom de Cerithium varieosum; mais nous ne sommes pas certain que cette espèce soit parsaite-TOME IX.

meut ideutique avec celle que nomme de même M. Sowerby, dont son Genera of shells. L'imperfection de la figure de l'auteur glais ne permet pas de constater l'identité des coquilles en que tion, et je pense que M. Kiener, en donuant le nom de Ceribian varicosum à son espèce, s'est assuré préalablement qu'il ne sait pas "u double emploi. Cette coquille appartiendrait indelit tab'ement au genre Potamide de M. Brongniart. Elle peut serut aussi d'intermédiaire entre les Cérites et certaines espèces de Tor ritelles. Elle est allongée, turriculée; ses tours, nombreus étroits, sont médiocrement convexes, et ils sont charges des grand nombre de plis longitudinaux peu saillans, très serrés, visés en 4 ou 5 rangs de granulations par des stries transcend Sur ees tours, se trouvent un grand nombre de varires tres inte gulièrement distribuces; la dernière, plus grosse que les est constamment opposée à l'ouverture qui est arroudie. Le droit évasé, souvent droit évasé, souvent garni d'un bourrelet, est peu proéminent avant. La columnille est d'un bourrelet, est peu proéminent avant. La columelle est droite, et elle se joint au bord droit formant une locere diese formant une légère dépression comparable à celle qui caraclétés le genre Rissoa. Toute cette coquille est d'un brun marron del tense, et, dans la plupart des individus, on remarque sur le milieu des tours une petite aux et la milieu

Cette coquille est longue de 40 mill. et large de 16.

### † 61. Cérite petite aile. Cerithium microptera. Kienes.

C. testà elongato-turrità, longitudinaliter plicatà, transversimi presentation grapulosis. Grand de la constantina del constantina del constantina de la constantina de la constantina del constantina del constantina de la constantina de la constantina de la constantina del c seriatim granulosa, fusca; suturis sulcisque nigrescentibus fractibus planis, angustica discontinuos. fractibus planis, angustis; ultimo ad aperturam varicoso; apertura ovato-depressa; labro magno, dilatato, simplici, intus lineato.

Kiener, Spec. des Coq. p. 93. nº 76. pl. 30. f. 3.

Coquille fort singulière qui ne manque pas d'analogie avec le dite tium fluviatile; mais qui s'en distingue éminemment par le distingue éminement par le distingue de la distingue loppement extraordinaire du bord droit, et le prolongement la Pourse latéralement, à la manière de la plupart de celles des Rostellaires. La spire est très pointer La spire est très pointue, composée de 14 à 15 tours étroils, suture subcanaliculée, composée de 14 à 15 tours dispussions suture subcanaliculée, claurée suture subcanaliculée, chargée de nombreux plis longitudinalité divisée en travers de maniferation de la manifest de la longitudinalité de la longitudinal divisés en travers de manière à former trois séries transverse granulations aplaties. Un a levigranulations aplaties. Il y a toujours sur le dernier tour une granulation aplaties. varice opposée à l'ouverture. La base de la coquille est aplaire couverte de stries étroites et la base de la coquille est aplaire. eouverte de stries étroites et profondes. La coquille est aplar de la coquille est of de

CERITE. 323

nairement fanve, plus ou moins foncée selon les individus, et la suture, aussi bien que les sillons transverses, sont d'un beau brun noirâtre. Le bord droit est très dilate; il forme en avant une sorte de bec qui couvre uu canal terminal très court et à peine ercusé.

Cette coquille a 35 mill. de long et 15 de large.

62. Cérite élégante. Cerithium elegans. Blainv.

C. testá clongata-turrità, eleganter granulasa, alba fusco-fasciatà; anfractibus planis, angustis, numerasis, quadriseriatim granulasis; ultima basi plano, ad periphæriam angulata; aperturá subquadrangulari, canali cantarto terminatà.

Blainv. Faune franc. Moll. p. 159. u° 6. pl. 62. fig. 9.

J'ai tronvé autrefois eette coquille parmi d'autres espèces de la Méditerranée, et je n'ai pas la certitude absolue qu'elle provienne de cette mer. Elle est allongée, turrienlée, composée d'un grand nombre de tours aplatis, séparés par une suture faiblement canaliculée. Ces tours sont légèrement creuses dans le milien; ils sont ornés de trois rangées transverses de fines granulations, dont la moyenne est la plus petite et, par consequent, la moins saillante. Le dernier tour est lisse et aplati à la base; il est auguleux à la circonférence. L'ouverture est quadrangulaire et terminée en avant en un canal assez allongé et comme tordu dans sa longueur. Là coloration de cette espèce eonsiste en une lincole brune qui suit la base des tours sur le fond d'un blane sale de la eoquille.

Cette petite espèce a 9 mill, de long et 3 de large.

Gi. Cérite chagrinée. Cerithium granarium. Kiener.

C. testà elangato-turrità, angustà, rubescente, transversim quadriseriatim granulasă; anfractibus planis, subconjunctis; ultima basi obtuso, striata; apertură minimă, basi depressă; labra tenui, acuta, Kiener. Spec. génèr. des Coq. viv. p. 72. nº 57. pl. 19. f. 3.

Menke, Moll. Novæ Holl. Spec. p. 20, nº 84.

Habite la Nouvelle-Hollande.

Celle espèce a quelque analogie avec le Cerithium scabrum; elle est plus grande; la spire, très pointue, se compose de 14 tours à peine convexes et dont la suture se distingue assez difficilement. Sur ces tours se montrent quatre rangées transverses de fines granulations bien isolées, demi-sphériques, régulières et égales. Ces granulations, dun rouge ferrugineux, se détachent agréablement sur le fond blanc de la coquille. Le dernier tour est obtus à la base; il est strie et simplement échancré, ou plutôt déprimé. Le bord droit est

mince et tranchant; il est simple, à peine sinueux dans sa longueuf Cette coquille est longue de 22 mill. et large de 6.

† 64. Cérite de Diemen. Cerithium Diemenense. Quoy

C. testà minima, turrito-subulata, plicata, transversim striata, cescente; anfractibus quadristriatis; aperturá subovali, nigronie cea; canali brevissimo; ultimo anfractu vittà alba cincto.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 128. pl. 55. f. 11-13,

Kiener. Spec. des Coq. p. 70, nº 55, pl. 23, f. 1.

Petite espèce qui a de l'analogie, pour la forme et la couleur, arecterithisme conjeure val Cerithium conicum. Elle est allongée, turriculée, d'un brun satre, nlissée longitudes. sâtre, plissée longitudinalement et sillonnée en travers. L'entre eroisement des sillous et des plis produit à la surface des quatre rangine de la la surface des quatre rangées de tubercules oblongs. L'ouverture est petite, de laire, d'un beau brun à l'intérieur et terminée en avant par un nal court et direct

Cette petite espèce a aussi heaucoup d'analogie avec le Cerithium lum tellatum de M. Quoy; mais elle se distingue au premier couppar les plis longitudinaux qui tombent perpendiculairement, dis qu'ils sont arquée et l'il dis qu'ils sont arqués et obliques dans le Turritellatum. Celle pèce a 24 millim. de loug et 6'de large.

† 65. Cérite conique. Cerithium conicum. Blainv.

C. testà elongato-turrità, griseà, granulosà, longitudinalite plicatà; anfractibus planis, triseriatim granulosis; ullimo subangulato, striato: anenturi subangulato, striato; apertura minima, ovata, basi sanali la truncato, terminata

Cerithium Sardoum, Cantraine, Kiener, Spec. des coq. p. 65, p. 65

Cerithium conicum. Kiener. loc. cit. nº 51. pl. 23, f. 8.

M. Kiener, en adoptaut le Cerithium Sardoum de M. Cantrainer, pur la contrainer de mot letin. rait du traduire le mot latin. Cérite de Sardoum ne signific pur lorsque le mot latin doit contra de Sardoum ne signific pur lorsque le mot latin doit contra de la contra de lorsque le mot latin doit se traduire par Cérite de Sardai pres

Nous réunissons au Cerithium conicum de M. de Blainville est nommée Sardoum par M. Cantraine. Nous ne voyoos pas de le ces coquilles de différence spécies. ces coquilles de différence spécifique suffisante; nous serions porté à y joindre encore une description de la contraction de la contracti porté à y joindre encore une troisième espèce nominée Coribination par le même auteur peloritanum par le même anteur, et que probablement proba de variétés viendra joindre aux deux premières. Le conicum est une petite comitte. conicum est une petite coquille turriculée grisâtre ou brundige. CÉRTÉR. 325

tours nombreux, à peine convexes, sur lesquels s'élèvent deux ou trois rangées transverses de granulations, qui se placent avec assez de régularité pour former en même temps de petits plis longitudinaux. A la base du dernier tour, on remarque de petits sillons en saillie qui en limitent la circonférence. L'ouverture est très petite, ovalaire ; le canal est très court, on plutôt il est remplacé par une simple dépression; le bord droit est mince et tranchant, sinueux latéralement.

Cette petite coquille, assez commune dans les eaux saumâtres, a 18

à 20 millim. de longueur et 5 à 6 de large.

† 66. Cérite de Caillaud. Cerithium Caillaudi. Pot. et Mich.

C. testá elongato turritá, fusco-griseá, albo zonatá; anfractibus planis, transversim biseriatim granosis: ultimo anfractu ad periphæriam subangulato; aperturá ovatá, luteolá; labro tenui, lateraliter sinuoso.

Policz et Mich. Cat. des Moll. de Douai. p. 359, nº 7, pl. 31, f. 17, 18.

Habite la Mer Rouge.

Petite coquille qui paraît assez eommuno sur différens points du littoral; elle est allongée, turriculée, d'un blanc jaunâtre ou grisâtre, quelquefois brunâtre, les tours du spire sont nombreux, êtroits et ornés de deux rangées de petites perles séparées par des stries transverses. La base des tours se distingue par une linéole blanche qui suit la suture. L'ouverture est petite, ovalaire; la columelle est presque toujours d'un fauve assez fonec, et le bord droit est orné en dedans de plusieurs lignes de la même couleur. Le canal de la base est très court et peu profond, ce qui ferait recevoir eette espèce parmi les Potamides si ce genre était adopté.

67. Cérite de Sydney. Cerithium australe. Quoy.

C. lesta turrita, plicata, tuberosa, tenuissime transversim et undulatim striate, fusca, vitta decurrente, alba cincta; canali brevissimo.

Quoy et Gaim, Voy, de l'Astrol, t. 3, p. 131, pl. 55. f. 7.

kiener. Spec. des Coq. p. 60. nº 46. pl. 8. f. 2. labite la Nouvelle-Hollande, au port Jackson.

Coquille allongée turriculée, à laquelle on compte neuf à dix tours Peu convexes, plissés longitudinalement et striés en travers. Ces Plis se succèdent assez régulièrement d'un tour à l'autre, de ma-<sup>uière</sup> à former sur toute la coquille une pyramide polygonale, à 8 ou 9 angles, suivant les iudividus. Les stries transverses sont inégales, il y en a deux ou trois des plus grosses sur chaque tour entre lesquelles se placeut les plus petites. Toute la coquille est d'un brun noirâtre, quelquefois grisâtre, et dans certains individus remarque sur le milieu des tours une faseie fauve, L'ouverture petite, ovalaire, termioée en avant par un canal très coulties oblique et tronque. Le bord droit est orne à l'intérieur de cis sept lignes brunes sur un fond blauchâtre : ee bord est à peine s' nueux dans sa longueur; il est minee et tranchant.

Cette coquille a 40 mill. de longueur et 17 de large.

### † 68. Cérite turritelle. Cerithium turritella. Quoy.

C. testa turrità, acutà, longitrorsùm transversimque striatà, gradi losa, apice plicatá; basi ventricosa, fuscescente, vittá albacinchi aafractibus convexis; aperturā subrotundā; canali brevissimo.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 3. p. 132, pl. 55, f. 8.

Menke, Moll. Novæ Holl, Spee, p. 19, nº 83,

Kiener, Spec. des Coq. p. 64. nº 49. pl. 22. f. r.

Petite eoquille qui a de l'analogie avec le Cerithium conicum se M. de Blainville. Elle est allongée, turriculée, très pointile; tours, médiocrement convexes, sont pourvus de nombreus de longitudinaux, à peine arqués dans leur longueur et découplis granulations aplaties par trois petits sillons traosverses regulier ment espaces. L'ouverture est petite, arrondie; le bord droit et toulours mince et transle tonjours mince et tranchant, la columelle est redressée, trooffe à la base, et le caual terminal consiste en une dépression étroit et peu profonde. Toute le caual terminal consiste en une dépression et peu profonde. Toute la coquille est d'un brun grisûtre por forme. Elle est longue de s forme. Elle est longue de 25 mill. et large de 8.

### † 69. Cérite de Pélore. Cerithium Peloritanum. Cant

C. testà minima, elongato-turrità, acutissima, longitudinalite cata, trifariam transcription catá, trifariàm transversim graaulosa, alba, nigro fascieli anfractibus convexiusculis, ancaulosa, alba, nigro fascieli anfractibus convexiusculis; apertura minima, ovata, canali breiti simo terminata.

Cantraine, Kiener, Spec, des Coq. p. 67, nº 52, pl. 23, f. 2. pl. 23, f. pl. 23, f. 2. pl. 23, f. pl. 24, Habite la Méditerranée, et particulièrement les côtes de la Sicile. Petite coquille qui, par l'ensemble de ses caractères, se rapprodut du Cerithium conjunt de la ses caractères, se rapprodute de ses caractères, se rapprodute de la ses caractères de la se caractères de la ses caractères de la ses caractères de la se caractères de la ses caractères du Cerithium conicum de M. de Blainville. Elle est allougée, angrée, étroite tres manuel de M. de Blainville. riculée, étroite, très pointne an sommet et composée de ouze à doute tours peu convexes, très étroits, sur lesquels se trouvent projet par grees transverses de green de la partie par le partie de la parti gées transverses de granulations qui se disposent également, despit leur regularité, en plis longitudinaux peu saillaus. Le depriét tour est très court. L'ouvert tour est très court. L'ouverture qui le termine est fort peliti ovale-obronde, à bord droit miuce et tranchant, et termine partie

327

canal, ou plutôt une dépression extrêmement courte et peu profonde. Si le genre Potamide de M. Brougniart cût été conservé, cette espèce aurait dû en faire partic. Elle se distingue aussi par sa coloration, qui consiste, dans le plus grand nombre des iodividus, en une zone d'un beau bran noir qui divise chaque tour àpeu-près par moitié. Le reste est blanc ou grisâtre.

Celle coquille a 21 mill. de long et 6 de large.

## 70. Cérite boueuse. Cerithium lutulentum. Kiener.

C. testá elongato-turritá, acuminatá, longitudiaaliter plicatá, griseo-fusca; anfractibus convexiusculis; ultimo ad periphæriam bicarinoto; aperturá subrotundá, castaneá, canali brevi, angusto, recto terminatá.

Kiener, Spec. des Coq. p. 63. nº 48. pl. 22. f. 3.

Habite les côtes de la Nouvelle-Zélande, d'après M. Kiener.

Petite coquille allongée, turriculée, d'un brun sale, grisatre, uniforme. Sur ses tours, au nombre de 9 ou 10, s'élèvent, à des disstances assez grandes, des petits plis aigus, étroits, courbés dans leur longueur, et dont la succession régulière d'un tour à l'autre rend la plupart des individus assez régulièrement polygonaux. Le dernier tour rend cette espèce facile à distinguer par les deux carènes transverses et aigues qui occupent la circouférence.

Cette petite espèce, assez rare dans les collections, a 25 millim. de long

et 10 de large.

# 71. Cérite de Lafond. Cerithium Lafondi. Mich.

C. testa elongato-turritellata, subcoraca, rubro fuscoscente, longitudinaliter tenuè plicatà; plicis arcuatis; anfractibus convexis, Profunde separatis: ultimo convexo, ad periphæriam subangulato; aperturá subrotundá, basi depressá.

Michaud. Actes ile la Soc. l'innéenne de Bord. 1829. pl. 5. f. 7. 8.

Kiener. Spec. des Coq. p. 97. nº 80. pl. 24. f. 3.

Habite la Méditerranée.

Petite coquille allougée, turriculée, qui a plutôt l'apparence d'une Turritelle que d'une Cérite. Ses tours sont nombreux et étroits, ils sont très convexes, séparés par une suture profonde. Toute leur surface est occupée par un grand nombre de petits plis longi-Undinaux arqués dans leur longueur. Le dernier tour est légèrement déprimé à la base, et cette base, qui est lisse, est circonserite à la circonférence par un angle obtus que l'on peut com-Parer à celui de certaines Scalaires. L'ouverture est petite et obronde. Le bord droit est mince et tranchant, et c'est à peine si l'on trouve une légère dépression au point où il se reunit à la be avec le hord columellaire. Toute cette coquille est d'un brun rob geâtre uniforme. Elle est longue de 10 mill, et large de 3.

### Espèces fossiles.

1. Cérite interrompue. Cerithium interruptum. Lamk

C. testă pyramidată, suhvaricosă, transverse striată; striis aliente minoribus; costellis longitudinalibus arcuatis; infimo anfracture tricoso.

Cerithium interruptum, Ann. du Mns. vol. 3. p. 270. no 1. et t. 7 pl. 13. f. 6.

[b] Var. anfractibus subcarinatis.

\* Poticz et Mich, Cat, des Coq, de Douai, p. 365, nº 39.

\* Roissy, Buf. Moll. t. 6. p. 117. no 8.

- \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 417. no 125. pl. 45. f. 1. 2. Habite... Fossile de Griguon, Mon cabinet et celui de M. Defrance. Longueur, près de 5 centimètres.
- 2. Cérite hexagone. Cerithium hexagonum. Lamk.

C. testá pyramidatá, hexagoná; striis transversis granosis; anfrodi infimo turgido, superne tuberculis subacutis spinoso.

Murex hexagonus. Chemn. Conch. 10. t. 162. f. 1554. 1555.

'Cerithium hexagonum, Brug. Dict. no 31

Cerithium hexagonum. Ann. ibid. p. 271. no 2. \* Murex angulatus. Brander. Foss. p. 24. f. 46.

\* Sow, Min. Couch, pl. 127.

\* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 327. no 26. pl. 45. f. 45. pl. 48. f. 15. 16.

\* Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Donai. p. 365. nº 37-

\* Murex hexagonus, Gmel. 3548.

Habite... Fossile de Houdan et Courtagnon. Mon cabinet. Longuent

3. Cérite à dents de scie. Cerithium serratum. Brug. (1)

<sup>(1)</sup> Lamarek rapporte dans la synonymie de cette espèce diffé coquille vivante figurée par Martyns et qui est bien différente de la fossile. Ces deux contra la synonymie de cette espèce différente de la fossile. Ces deux contra la synonymie de cette espèce différente de la fossile. Ces deux contra la synonymie de cette espèce différente de la fossile. rente de la fossile. Ces deux espèces devront être séparées

C. testa turrità, echiaata; anfractuum costis binis transversis serratospiaosis; serraturis compressis; costá inferiori minimá.

Martyus. Conch. 2. t. 58.

Cerithium serratum. Brug. Dict. nº 15.

Cerithium scrratum. Ann. ibid. nº 3.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 302. pl. 41. f. 3. 4.

Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai. p. 362, nº 20.

Habite... Fossile de Grignon, Courtaguon, etc. Mon cabinet. Longueur, environ 8 centimètres.

# 4 Cérite tricarinée. Cerithium tricarinatum. Lamk. (1)

C. testa pyraanidata, asperata; anfractuum carinis tribus traasversis denticulatis; infima majore; labro angulato lamelloso.

Cerithium tricarinatum, Ann. ibid. p. 272, nº 4.

[b] Var. carină intermediii miniată.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 325. nº 25. pl. 51. f. 1 à 9.

Potie et Mich. Cat. des Coq. de Douai. p. 371. nº 69.

Roissy, Buf. Moll, t, 6, p, 117, no 9.

Habite... Fossile de Griguon et Houdan. Cabinet de M. Defrance. 5. Cérite à bandes. Cerithium vittatum. Lamk. (2)

C. testă turrită; anfractibus superne lævibus, inferae tricarinatis; carinis transversis subtuberculosis: superiore majore.

Cerithium vittatum. Ann. ibid. nº 5.

Roissy, Buf. Moll. 1, 6, p. 118. no 10.

Habite... Fossile de Courtagnon. Mon cabinet. Longueur, environ 6. Cérite clavatulée. Cerithium clavatulatum. Lamk.

C. lestà subasperatà; anfractibus costis transversis carinato-tuberculosis: infimo uaicostato; superioribus bi seu tri costatis; labro emarginato.

(1) Le Cerithium umbrellatum de Lamarek, n. 12, est une vadeté à épines plus longues et plus réunies à la base que dans celli-ci. Ces deux espèces dont nous avons vu un grand nomh<sub>re</sub> de variétés se joignent par un grand nombre d'intermé-

(2) Espèce qu'il faudra supprimer ; elle a été établie sur un hagment d'une Mélanie, Melania inquinata. Def.

Cerithium clavatulatum, Ann. ibid, no 6.

Habite... Fossile de Courtagnon, Griguon et Houdan. Mon cabiett Lougueur, 35 millimètres.

7. Cérite échidnoïde. Cerithium echidnoides. Lamk. (1)

C. testa asperata; anfractuum costis binis trinisve transversis luber culato-muricatis, inequalibus.

Cerithium echidnoides. Aun. ibid. p. 273. nº 7.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 346. uº 46. f. 5 à 10.

\* Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai, p. 362, nº 22.

Mabite... Fossile de Grignou. Mon cabinet. Longueur, environ

8. Cérite anguleuse. Cerithium angulosum. Lamk.

C. testà pyramidata, transversè striata; anfractibus medio carindor angulatis: canoli haccio.

An cerithium decussatum? Brug. Diet. nº 23.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 418. no 126. pl. 45. f. pl. 48. f. 6. 7. pl. 46. fl. 46. fl.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, environ

9. Cérite à crêtes. Cerithium cristatum. Lamk.

C. testá turritti, basi transversè sulcatà; anfractibus non strialis, dio carinato-dentatis,

Cerithium cristatum. Ann. ibid. nº 9.

[b] Var. arfractuum carina brevissima, subdentata. Mon cabinel.

\* Desh. Coq. foss, de Paris. t. 2. p. 420. no 128. pl. 44. f. 5. 6.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longue de M. Defrance.

10. Cérite calcitrapoide. Cerithium calcitrapoides. Lauk.

C. testă turrită, echinată; anfractuum costă transversali medid berculis compressis muricata; striis transversis nullis.

(1) Le Cerithium clavatulatum de Lamarck est une simple riété de celui-ci- comme rem la variété de celui-ci, comme nous l'ont prouvé un grand nombre de variétés intermédiaires Cerithium calcitrapoides. Ann. ibid. p. 274. nº 10.

[b] Var. anfractuum margine insimo crenato.

Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai. p. 359. nº 8.

Desh. Coq. foss, de Paris. t. 2. p. 347. pl. 46, f. 18, 19, 23. Habite ... Fossile de Grignon, Mon cabinet. Longueur, 32 millim.

# Gérite dentelée. Cerithium denticulatum. Lamk. (1)

C. testá pyramidato-subulatá; anfractibus supernè cariná denticulatá coronatis; posticè strià transversa unica vel gemina tuberculata. Cerithium denticulatum, Ann. ihid. no II.

[b] Var. spirá supernè subulatá, muticá.

Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai. p. 361. nº 19.

Desh. Coq. foss. de Paris. 1. 2. p. 303. nº 3. pl. 47. f. 1. 2. Habite ... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 20 à 25 millimètres.

# Cérite à ombrelles. Cerithium umbrellatum. Lamk.

C. testà anfractibus supernè carina denticulata coronatis; margine inferiore dilatato, crenato; spira apice mutica, subpunctata. Cerithium umbrellatum. Ann. ibid. p. 343. nº 12. Habite.. Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 35 millim.

# Cérite lamelleuse. Cerithium lamellosum. Brug.

C. lesta turvita, longitudinaliter costata, subplicata; striis transversis, distantibus; ultimo anfractu basi trilamelloso.

Cerithium lamellosum. Brug. Dict. nº 22.

Cerithium lamellosum. Ann. ibid. nº 13. et t. 7. pl. 13. f. 7.

Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 370. nº 74. pl. 44. f. 8. 9.

Potiez et Mich. Cat, des Coq. de Douai. p. 366. nº 42.

Habite... Fossile de Grignon. Bron. Cérite tiare. Cerithium tiara. Lamk. (2) Habite ... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Lougneur, 44 millim.

i (1) Le Cerithium gracile, n. 53, est le jeune âge de celu ci; donc nécessaire de le rapporter ici dans la synonymie Denticulatum.

<sup>(1)</sup> Après un examen attentif des types de Lamarck, soit dans hennis collection, soit dans celle de M. Defrance, nous avons crithin de celle de M. Dellance, l'un le celle de M. Dellance, l'un le crithin de celle espèce deux de celles qui sont inscrites ici, l'un le carithin trochiforme, n. 32, Cerithium mitra, n. 26, l'autre le Cerithium trochisorme, n. 32, ne sont que de simples variétés.

C. testá turrità; aufractibus suprà planis, tuberculoso coronalis, 66 nibus transversè striatis; apertură obliquă.

Cerithium tiara, Ann, ibid. nº 14.

[b] Var. anfractibus inferioribus infrà coronam sublævibus; supple costatis et striatis.

\* Desb. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 315. pl. 44. f. 12. 13. 18. pl. 48, f. 21, 22.

Habite... Fossile de Grignon, Courtagnon, Betz, etc. Mon cabied.

Longueur, 24 ou 25 millim.

### 15. Cérite changeante. Cerithium mutabile. Lamk.

C. testà anfractibus transversè tristriatis : infimorum strid supra tuberculato-coronata; superiorum striis emnibus subaqual

Cerithium mutabile. Ann. ibid. p. 344. nº 15.

[b] Var. granulis striarum transversarum eminentioribus.

\* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2, p. 303, nº 5, pl. 47, f. 16 à 23.

\* Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai, p. 360, nº 10. Habite... Fossile de Grignon. Longueur, 34 millim.

# 16. Cérite demi-couronnée. Cerithium semicoronatum.

C. testà turrità; anfractuum striis transversis tribus granosis: riore tuberculată; columellă uniplicată,

Cerithium semi-coronatum, Ann. ibid. no 16.

\* Desh. Coq. foss, de Paris, t, 2, p, 306, n° 6, pl, 50. f. 1. Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Longueur, environ de millione

### 17. Cérite cerclée. Cerithium cinctum. Brug.

C. testá conico-turritá; anfractuum costis transversis tribus sub-esti libus, granosis; suturis subcanaliculatis; columellá uniplicatá Cerithium cinctum, Brug. Dict. no 3o.

Cerithium cinctum. Ann. ibid. p. 345, nº 17.

Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 388. nº 95. pl. 49. f. 12. 13. th [b] Var. anfractuum costis granosis, inæqualibus.

\* Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai. p. 360. nº 9.

Habite... Fossile de Pontchartrain, Beynes, la falaise de Houdan, etc. Longueur, 52 millimètres

18. Cérite plissée. Cerithium plicatum. Brug.

C. testa turrità, subcylindricà; anfractibus longitudinaliter plicatis, transversim tri seu quadrisulcatis; labro crenulato.

Cerithium plicatum. Ann. ibid. nº 18.

 $\left[b
ight]$   $v_{ar}$ , plicis anfractuum profundioribus et distinctioribus. Mon

Cerithium plicatum. Brug. Diet. nº 21.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 389. nº 96. pl. 55. f. 5 à 9.

Brong. Vicent. pl. 6. f. 12.

Bast. Foss. de Bordeaux. p. 55. nº 5.

Habite... Fossile de Pontchartrain. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 25 à 28 millimètres.

19. Cérite conoïde. Cerithium conoideum. Lamk. C. testá conica, brevi; anfractuum striis transversis quaternis trinisque granulatis ; anfractibus distinctis, suprà spiratis.

Cerithium conoideum. Ann. ibid. nº 19.

Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai. p. 361. n. 14.

Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 338, nº 32, pl. 45, f. 14, 15. Habite ... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Longueur 25

millimetres.

Cérite consuente. Cerithium confluens. Lamk. C. testa turrita; anfractibus carinis tribus transversis granulatis; insima eminentiore; granulis confluentibus.

Cerithium confluens. Aun. ibid. n° 20.

Desh. Coq. foss, de Paris. t. 2. p. 407. no 115. pl. 55. t. 12. 13. 14. Habite... Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defrance. Longueur,

environ 20 millimetres.

Cérite clou. Cerithium clavus. Lamk.

C. testa tereti-subulată; anfractibus striis transversis binis granulatis; granulis verticaliter confluentibus; canali contorto.

Cerithium clavus. Ann. ibid. p. 346.nº 21.

[b] Var. anfractuum striis transversis ternis.

[c] Var. granulis vix confluentibus.

Policz et Mich. Cat. des Coq. de Douai. p. 360. nº 12.

<sup>1</sup>leslı. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 391. pl. 58. f. 14. 15. 16.

Habite... Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 22 Qérite bâtonnet. Cerithium bacillum. Lamk.

C. testa tereti-subulata; anfractuum striis transversis suboctonis obscurè granulosis inæqualibus; costis longitudinalibus, obsoletis.

Cerithium bacillum. Ann. ibid. no 22.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 394. no 101. pl. 56. f. 3 3 6. Habite... Fossile de Beynes, Cabinet de M. Defrance, Longueuf, viron 20 millimètres.

### 23. Cérite scabre. Cerithium scabrum. Lamk.

C. testa pyramidata, echinata; anfractibus bicarinatis; carinis den tatis; inferiore majore.

Cerithium scabrum. Ann. ibid. nº 23.

[b] Var. carinarum dentibus minoribus et crebrioribus.

\* Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 421. no 129. pl. 60. f. 14 all. Habite... Fossile de Griguon. Cabinet de M. Defrance. Longgeth 22 millimétres.

### 24. Cérite aspérelle. Cerithium asperellum. Lamk.

C. testa conica; anfractilus bicarinatis; carinis multidentatis; ohi letè costatis, subæqualibus.

Cerithium asperellum. Ann. ibid. p. 347. nº 24.

[b] Var. spira, productiore; anfractibus vix costellatis.

Habite... Fossile de Grignon, Pontchartrain. Cabinet de M. france. Longueur, à peine 12 millimètres.

### 25. Cérite trois-stries. Cerithium tristriatum. Lamk.

C. testá turritá; anfractibus convexis, transversim striatis: strifs bus eminentiaribus. bus eminentioribus; costellis verticalibus subarcuatis.

Cerithiam turritellatum. Ann. ibid. nº 25.

[b] Var, costellis brevioribus et rarioribus.

[c] Var. costellis minoribus, magis confertis et arcuatis.

\* Cerithium crispum. Def. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. P.

Habite... Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defrance. Longueuf, 2

### 26. Cérite mitre. Cerithium mitra. Lamk.

C. testà conicà; anfractibus suprà depressis, transversim quadristis: infimis dentat tis: infimis dentato-coronatis; supremis costellis granosis vertical libus.

Ccrithium mitra. Ann. ibid. nº 26.

Habite... Fossile de Beynes, Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 17 millimètres.

## 27. Cérite pleurotomoïde. Cerithium pleurotomoides. Lamb

C. testà conico-turrità; anfractibus tuberculis obtusis biserialibus; la bro emarginato, rotundoto

335 CÉRITE.

\* Cerithium pleurotomoides, Ann. ibid. p. 348. nº 27.

Desh. Coq. foss, de Paris. t. 2, p. 344. nº 45. pl. 46. f. 11 à 15.

Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai. p. 368. nº 53.

Habite... Fossile de Grignon et de Crépy en Valois. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 11 millim.

C. lestá conico-turritá; anfractibus planis, involuto-imbricatis : inferioribus lavibus; superioribus striato-granulatis.

Cerithium involutum. Ann. ibid. nº 28.

Desh. Coq. foss, de Paris. t. 2. p. 328. nº 27. pl. 41. f. 10 a 13.

Poliez et Mich. Cat. des Coq. de Douai, p. 362, nº 24.

Habite... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 28 millim. Cérite tuberculeuse. Cerithium tuberculosum. Lamk. 28 millim.

C. testá turritá, echinatá; anfractuum costis transversis binis tuberculatis: superiori tuberculis validioribus; margine inferiore crenato.

Cerithium tuberculosum. Ann. ibid. nº 29.

\* Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 307. no 7. pl. 48. f. 1. 5.

Habite... Fossile de Conrtagnun. Mon cabinet. Longueur, 38 millim. dabite... Fossile de Conrtagnus. Danie. Cérite bicarinée. Cerithium bicarinatum. Lamk.

C. testd turrità; anfractibus bicarinatis; carinis subangulatis.

Cerithium bicarinatum. Ann. ibid. nº 30.

besh. Coq. foss. de Paris, t. 2, p. 356, no 57, pl.53, f. 14, 15. Habite... Fossile de Betz, près Grépy. Mon cabinet. Longueur, 23

Gérite cabestan. Cerithium trochleare. Lamk. C. testa conica, subturrita, multicarinata; anfractibus septis verticalibus subfavosis; canali contorto.

Ceruhium trochleare. Ann. ibid. p. 349. 110 31.

Desh. Coq. foss, de Paris. t. 2. p. 388. nº 94. pl. 10. 11.

Habite... Fossile de Grignon, Pontchartrain. Cabinet de M. Defrance. Cerithium trochiforme. Lamk.

C. lesta conica, brevi; striis transversis obsoletis; costis longitudinalibus serialibus crenulatis; aporturā subquadratā.

Cerithium trochiforme, Ann. ibid, nº 32.

Habite ... Fossile de Beynes. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 6

- 33. Cérite muricoïde. Cerithium muricoides. Lamk. (1)
  - C. testà ventricoso-conicà, brevi, transversè striatà; striis tuberculadi et striis eranosis internità et striis granosis intermixtis; aufractibus convexis.
  - Cerithium muricoides. Ann ibid. nº 33.
  - \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 426. n° 135. pl. 61. f. 13 a f. Habite. . Fossile de Caire Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrasco Longueur, environ 15 millim.
- 34. Cérite pourpre. Cerithium purpura. Lamk.
  - C. testà conicà, brevi, transversè striatà; anfractibus carinalis, berculosis, tubarculi berculosis; tuberculis compressis, distantibus.

Cerithium purpura, Ann. ibid. no 34.

Habite ... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance.

- 35. Cérite conoïdale. Cerithium conoidale. Lamk.
  - C. testà conoideà, brevi, transversè striatà; striis inæqualibus: punctatis, aliis subtuberculosis; anfractibus planulatis.

Ccrithium conoidale. Anu, ibid. p. 350, nº 35,

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 425, n° 137, pl. 61. [. 54].
Habite... Fossile de Crisco. Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longton II ou 12 millim.

- 36. Cérite costulée. Cerithium costulatum. Lamk.
  - C. testa turito-subulată; costellis longitudinalibus, noduliformibus striis transversis obsoletis; spira subulata.

Cerithium subulatum, Ann. ibid. no 36.

[b] Var. costellis lavigatis.

\* Cerithium subalatum. Desh. Coq. foss. de Paris, 1, 2, P.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance

37. Cérite des pierres. Cerithium lapidum. Lamk.

<sup>(1)</sup> Nous réunissons à cette espèce la suivante, Cerithium par ura. Guide par une cérie à spèce la suivante, Cerithium par ura pura. Guidé par une série de variétés, nous avons reconstitue que ce Cerithium purpuse. modifications insensibles; il forme l'extrémité d'une série l'autre est le commencement. Lamarck n'a connu que ces popularité extrêmes. Nous avons en courait de l'extrémeté d'une série popularité d'une serie popularité d extrêmes. Nous avons eu sous les yeux la série entière, ce plus nous a fait porter un jugament. nous a fait porter un jugement différent sur la valeur de cepte.

C. testa turrita; anfractibus convexis, obtusis, medio subtuberculosis; costellis verticalibus arcuatis ol soletissimis.

Cerithium lapidum. Ann. ibid. nº 37.

[b] Var. anfractibus lævigatis; striis transversis subbinis.

[c] Var. anfractibus multistriatis. Cabinet de M. Defrance.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 421. nº 130. pl. 60. f. 21à 24. Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai. p. 368. nº 52.

Habite... Fossile des champs près de Grignon; se trouve aussi dans les Pierres des environs de Paris. Mon cabinet. Longueur, 34 millim.

# Pierres des environs de rans. Se Cérite pétricole. Cerithium petricolum. Lamk. (1)

C. testa turrita, lavigata; aufractibus margine superiore crasso supraque depresso coronatis: insimis transverse sulcatis. Cerithium petricolum. Ann. ibid. p. 85 r. nº 38.

[b] Var. anfractuum margine superiore tuberculis raris coronato.

Habite... Fossile des pierres des carrières des environs de Paris, dans lesquelles il est incrusté. Mon cabinet. Longueur, 25 on 30 mil-

# Son Cérite à rampe. Cerithium spiratum. Lamk.

C. testà tereti-turità, lævigatà; anfractibus planiusculis, suprà canaliculatis, basi subunisulcatis; caudá extus plicata.

Favanne, Couch. pl. 66. fig. O. 6.

Cerithium spiratum. Ann. ibid. nº 39.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 379. nº 85. pl. 44. f. 3. 4. Habite... Fossile de Chaumont. Mon cabinet. Longueur, 72 millimètres.

(1) Cérite en colonne. Cerithium columnare, Lamk. (2) C. testà tereti-subulatà, striis verticalibus et transversis decussatà; anfractibus infrà marginem superiorem sulco marginatis. Cerithium columnare. Ann. ibid. nº 40.

Habite... Fossile des environs de Nogent-sur-Marne. Mon cabine!. Longueur, 26 à 28 millimètres.

(1) Des coquilles roulées méconnaissables parmi lesquelles on the reconnait à peine quelques-unes voisines de notre Cerithium de le cette taliercalosum, ont servi à Lamarck à l'établissement de cette hèce qui doit être rayée des catalogues.

(a) Cette espèce n'est autre chose qu'un tronçon du Terebra bertusa des environs de Bordeaux, il fant donc supprimer telle espèce puisqu'elle n'est même pas du genre Cérite.

### 41. Cérite substriée. Cerithium substriatum. Lamk.

C. testa conico-turrita, sublevigata; anfractibus inferioribus transversis laris cimali it. transversis laxis simplicibus: superioribus striis obsoletè natis. natis.

Cerithium substriatum. Ann. ibid. p. 352. nº 41.

Habite... Fossile de Maulette. Mon cabinet et celui de M. Defrance Longueur, 32 millimètres.

## 42. Cérite à quatre sillons. Cerithium quadrisulcatum. Lamb

C. testâ turrito-subulată; anfractibus planis, transversim subgotă drisulcatis: anertură analytică

Cerithium quadrisulcatum. Ann. ibid. nº 42.

[v] Var. anfractibus obsoletè convexis; sulcis profundioribus. \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 395. no 102. pl. 55.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longue de environ 20 millimètres

## 43. Cérite ombiliquée. Cerithium umbilicatum. Lamk

C. testá turrita-subulatá; an/ractibus planis, transpersim qualita subcatis: columella malin

\* Desh. Coq. foss, de Paris. t. 2. p. 398. no 106. pl. 58. f. 7 3 10 Habite... Fossile de Crima. Habite... Fossile de Grignon. Longueur, 13 millimètres.

### 44. Cérite perforée. Cerithium perforatum. Lamk. (1)

C. testá subulatá; anfractibus convexiusculis, transversin striatis; columellá nerforatá

Cerithium perforatum. Ann. ibid. nº 44. et t. 7. pl. 14. f. 2. pl. 14. fl. 2. pl. 14. fl.

[b] Var. lwigata; striis transversis subnullis; anfractibus objections.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 339. no 107. pl. 58. f. 19

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longuette. 16 millimètres.

<sup>(1)</sup> Dans notre ouvrage sur les coquilles fossiles des engles de Paris, nous avons réuni à titre de variété de cette espèce. Cerithium acicula, n. 48. Cetta con la constitute de cette espèce. Cerithium acicula, n. 48. Cette opinion se fonde sur la condissance de plusieurs variétés internédieurs de la condissance de la condissanc sance de plusieurs variétés intermédiaires que Lamarck ne pour nut pas.

45. Cérite en cheville. Cerithium clavosum. Lamk.

C. lesta turrita, lavigata; striis transversis obsoletissimis; anfractibus planis: inferioribus superiores involventibus.

Cerithium clavosum, Ann. ibid. nº 45.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 385, no gr. pl. 41. f. 1. 2. pl. 54. f. 29.

Habite... Fossile de Betz et d'autres lieux en France. Cabinet de M. Defrance. Longueur, près de 14 centimètres.

46. Cérite cancellée. Cerithium cancellatum. Lamk.

C. testà turrito-subulatà; anfractibus convexis, striis transversis et verticalibus cancellatis; columellà subplicatà.

Cerithium cancellatum, Ann. ibid. p. 437. uº 46.

Desb. Coq. foss, de Paris. t. 2. p. 358. nº 60. pl. 53. f. 26 à 29.

Habite ... Fossile de Grignon. Longueur, 10 millimètres.

47. Cérite subgranuleuse. Cerithium subgranosum. Lamk.

C. testá turrită, varicosû; anfractibus striis transversis et verticalibus cancellatis decussatis subgranosis; canali brevissimo.

Cerithium semigranosum. Aun. ibid. nº 47.

[b] Var. varicibus nullis.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 360, nº 62, pl. 54, f. 3 à 6.

Potiez et Mich. Cat. des Coq. de Douai, p. 370. nº 64.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur

48. Cérite aiguillette. Cerithium acicula. Lamk. C. testá subulatá, læviusculá; anfractibus subcarinatis; striis transversis raris vix perspicuis; apertura quadrata.

Cerithium acicula. Ann. ibid. nº 48.

Habite... Fossile de Parnes. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 13 millimetres.

(9. Cérite visée. Cerithium terebrale. Lamk. C. testá turritá, muticá, subvaricosá; anfractibus convexis; striis transversis obsoletis.

Cerithium terebrale. Ann. ibid. nº 49.

Potiez et Mich. Cat. des coq. de Douai. p. 373. nº 74.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 401. no 109, pl. 56. f. 29, 30

[b] Var. brevior et latior; striis nullis.

Habite... Fossile de Griguou. Cabinet de M. Defrance. Longneur, 8 ou 9 millimètres.

### 50. Cérite inverse. Cerithium inversum. Lamk.

C. testà turrità seu turrito-subulutà, sinistrorsà; anfractibus carind tribus transversis striisque verticalibus subobliquis cancellais o granulatis.

\* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. page 397. no 105, pl. 56, f. 15 à 20.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueuf 18 à 20 millimètres.

### 51. Cérite mélanoïde. Cerithium melanoides. Lamk.

C. testà ovato-turrità, transversè tenuissimèque striatà; aptituri ovatá, basi sinu oblique territà

\* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 384. no 90, pl. 55, f. 15, 16 et 17.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueun peine 6 ou a millimètre.

### 52. Cérite larve. Cerithium larva. Lamk.

C. testà cylindrico-turrità; anfractibus carinis transversis binis nosis æqualibus.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2, p. 392, no 99, pl. 58, f. 111 191

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur.

Marie de M. Defrance. Longueur.

### 53. Cérite grêle. Cerithium gracile. Lamk.

C. testa turrito-subulata; anfractibus inverso imbricatis; striis in bus transversis obsenza creacibus inverso imbricatis;

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longuette environ 9 millimètres

### 54. Cérite indécise. Cerithium incertum. Lamk.

C. testa turrita; anfractibus convexis; striis transversis distantibus verticalibus crebrioribus; anches surveyas distantibus.

Habite... Fossile de Grignou. Cabinet de M. Defrance. Longuella ou 8 millimètres.

# 55, Cérite émarginée. Cerithiam emarginatum. Lamk.

C. testá turrità, transversè sulcatá; sulcis superioribus granulatis; anfractibus margine superiore subcanaliculatis; labro emargi-

Cerithium cmarginatum. Ann. ibid. nº 55.

Desh. Coq. foss. de Paris. tom. 2. page 332. nº 31. pl. 45. f. 12

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 52 millimètres.

millimètres.

Cérite ridée. Cerithium rugosum. Lamk.

C. lestà turrità; anfractibus superioribus decussato-granulatis inferioribus lævibus subunisulcatis : infimo subtus rugoso.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2.p. 371. nº 75. pl. 44. f. 10 el 11. Cerithium rugosum. Ann. ibid. nº 56.

Habite ... Fossile de Griguon, Cabinet de M. Defrance, Longueur, 36

millimetres.

Cérite nue. Cerithium nudum. Lamk.

C. testa turrita; anfractibus superne plicatis, transversim multistriatis; columella nuda.

Cerithium nudum. Ann. ibid. p. 440. nº 58.

Fav. Conch. pl. 66. f. O 8.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 382. nº 88. pl. 48. f. 17 à 20. Habite,... fossile de Grignon. Mon cabinet. Longuenr, 58 milli-

mètres.

Cérite unisillonnée. Cerithium unisulcatum. Lamk.

C. testa turrita, transversim multistriata; anfractibus sulco submediano distinctis; plicis nullis.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 384. nº 89. pl. 57. f. 14, 15

Cerithium unisulcatum, Ann. ibid. nº 59.

[b] Var. minima, nitidula ; striis transversis subnullis.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance. 

C. lestâ turrită; anfractibus convexis, transversim striatis; striis inæqualibus.

Cerithium turritellatum, Ann. ibid. p. 441, nº 60.

Desh. Descript, des Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 4:5. nº 123. pl. 49. f. 10. 11.

Habite.... Fossile de Crépy. Cabinet de M. Defrance. Longueuf, § ou o millimètres.

60. Cérite géante. Cerithium giganteum. Lamk.

C. testă turrită, longissimă, transverse striată; anfractibus superior tuberculato-nodesis est. tuberculato-nodosis; columella subbiplicata.

\* Guettard sur los A and Constant Storynicata.

\* Guettard, sur les Ac, des Coq. Mem. de l'Ac, 1759, pl. 11, f. h.

\* Knorr. Test. Dillu. 2e part. pl. C. 7. f. 1.

\* Fav. Conch. pl. 66. f. O 4.

\* Sow. Min. Conch. pl. 188, f. 2.

\* Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 300, no 1, pl. 42. f. 1. 2.

\* Desh. Coq. caract, des terrains, pl. 2, f. 3.

\* Potiez et Mich. Cat. des coq. de Donai, p. 364. nº 31. Habite... Fossile de Grignon. Mon eabinet. Cette Cérite singulière tant par sa taille au san par san tant par sa taille que par sa forme, et qui se trouve fossile à roire guon, est d'autant plus intimue de la constitue de la co guon, est d'autant plus intéressaute à considérer, que c'est propressement la même espèce qui sement la même espèce qui est actuellement vivante dans les per de la Nouvelle-Mellend de la Nouvelle-Hollande; ce que constatent les deux individus mon cabinet, dont l'un, dans l'état frais ou vivant, se trouve protionné en tête de co comme de l'un dans l'état frais ou vivant, se trouve protionné en tête de co comme de l'un dans l'état frais ou vivant, se trouve protionné en tête de co comme de l'un dans l'état frais ou vivant, se trouve protionné en tête de co comme de l'un dans l'état frais ou vivant, se trouve protionné en tête de constatent les deux individue en tête tionne co tête de ce genre, et l'autre est le fossile dont il est question. Dans tous les question. Dans tous les deux, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle; mais la base de x, il n'y a réellement qu'un phi sur columelle qu'un phi su columelle; mais la base de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se relève en un popular relet obligue qui band de cette columelle se releve en un popular relet obligue qui band de cette columelle se releve en un popular relet obligue qui band de cette colume de cette cette colume de cette cet relet oblique qui borde le canal et qui a l'apparence d'un semble. La longueur de l'individe formatique de l'individe for pli. La longueur de l'individu fossile de ma collection est d'entre ron un pied: mais con un pied: ron un pied; mais on en trouve qui sont un peu plus grade encore.

Le fait très remarquable que présente cette espèce, dont les individue dans deux états très différences. dans deux états très dissérens, se trouvent mainteoant dans règions du globe si éloignées le régions du globe si éloignées l'une de l'autre, sans offrir néannies dans leur forme appende de l'autre, sans offrir néannies de l'a dans leur forme aucune différence notable, prouve assurément, lon nous, que les divers climats de la terre ont nécessaire que changé, et les preuves que pour l'accessaire que les divers de la terre ont nécessaire que le la terre de la t changé, et les preuves que nous fournit ce fait ne sont pas les seules que nous puissions citers parent les fait ne sont pas les seules que nous puissions citers parent les fait ne sont pas les seules que nous puissions citers parent les fait ne sont pas les seules que nous puissions citers parent les fait ne sont pas les seules que nous puissions citers parent les fait ne sont pas les seules que nous puissions citers parent les parents de la terre out nècessallées parents de la terre out nèces parents de la terre out pas les seules parents de la terre out que nous puissions citer: nons en offrirons d'autres effectivent dans le cours de cet ouvrage

Coquille soit turriculée, soit fusiforme, terminée nor férieurement par un canal droit, plus ou moins long droit muni, dans ca vocati droit muni, dans sa partie supérieure, d'une entaille d'un simus.

Testa vel turrita, vel fusiformis, infernè canali recto, plas minusve elongato terminata. Labrum superne fissura rel sinu emarginatum.

Orservations. — Jusqu'à présent les Pleurotomes furent conlondus avec les Murex par Linné, et avec les Fuseaux par Bru-Suicres. Ils sont eependant très distincts des uns et des autres, parce qu'ils manquent de varices dont les Murex sont pour-Parce qu'ils manquent de varices de l'entre de leur bord droit, laquelle manque généralement dans les Fuseaux, ainsi que dans les Murex.

Je les avais distingués eux-mêmes en deux genres, séparant cenx qui ont le canal allongé de ceux qui ont le canal court, et donnant à ces derniers le nom de Clavatule et celui de Pleurotohe aux premiers; mais les nuances intermédiaires qu'offrent cerhes espèces, relativement à la longueur du canal, m'ont enspèces, relativement à la longue de genre, en n'ayant de leur ouverqu'à l'entaille que présente le bord droit de leur ouver-Me l'entante que l'entante que l'entre supérieure.

J. Buore si tous ces coquillages offrent la singulière partieu-Nore si tous ces coquillages ontent a sugar d'une de leurs espèque mentionne d'Argeneune à regard de la soutient àla fois sa eoquille et son manteau sur un pédicule assez allongé hi naît verticalement de son dos, ce qui le fait souvent trébucher, Par suite du poids qu'il supporte; mais, au lieu de s'en Par suite du poids qu'il supporte; mais, de de continue de ra, il reprend aussitôt sa première attitude, et continue de ramper. Son manteau, toujours selon le même auteur, déborde sur les côtés de la coquille, et est terminé antérieurement par la prolongement en forme de tube. Un petit opereule oblong et corné est attaché à son pied.

Si, d'après cette description, c'est le corps même de l'animal then pe sur le sol, il faut donc supposer qu'il ne soit nullehent contourné en spirale, ce qui serait absolument contraire à tout contourné en spirale, ce qui serait ausoiume.

l'eque l'on observe à cet égard dans les trachélipodes.

Lamark n'eut sur l'animal du genre Pleurotome que les ren-

<sup>(1)</sup> Zoomorphose, pl. 4. fig. B.

seignemens erronés, publiés par d'Argenville, dans sa Zoomor phose. Ceux des naturalistes qui ont en occasion de voir vivalidas Mallarana des Mollusques gastéropodes, pouvaient, sans difficulté, responsant de voir quer en doute les observations de d'Argenville. Pourquoi, en la garre Planate de la garre de l fet, le geure Pleurotome, qui est si voisin des Fuseaux, auraitife un animal dont les caractères eussent été en contradiction ave ccux des animaux de la même classe? MM. Quoy et Gaimand out fait cesser toutes les incertitudes qui pouvaient rester suf l'animal du genre Pleurotome. On voit, d'après leur figure, que l'animal ressemble beaucoup à celui du Fuseaux; il rampe sur un pied ovale, court, mince sur les bords, à l'extrémité poste rieure duquel est placé un opercule corné assez épais, semple ble, pour la plupart des caractères, à celui des Buccins, conséquent, non spirale, et terminé en arrière par une point très aiguë. La tête de l'animal est aplatie, et de ses angles par tent deux tentacules animal est aplatie, et de ses angles par tent deux tentaeules coniques et pointus à la base desquelsi du côté externe, se montrent les points oculaires. L'ouverion buccale est au dessous, et consiste en une fente longitudinale par laquelle l'animal fait probablement sortir une trompe conti drique. Le manteau ressemble à celui des Fuseaux, seulement est fendu sur le câté est fe est sendu sur le côté, et cette fente correspond à celle de la correspo quille. Comme on le voit, rien de cette description ne se rop porte à celle de d'Argenville reproduite par Lamarck.

Depuis que Lamarck, lui-même, a réuni son genre Clavatule aux Pieurotomes, ce genre est devenu tellement naturel que personne n'a songé à le diviser et à former d'autres genres à set dépens. Lorsque l'on a sous les yeux un grand ensemble d'esplete vivantes et fossiles, on voit les différens caractères se miancent et il est des espèces qui semblent établir un véritable passage entre les pleurotomes et les cônes. Cependaut, la saillie de la spirel et surtout la forme et l'échancrure latérale du bord droit, vent à distinguer ces Pleurotomes coniformes des cônes propres ment dits.

Le nombre des espèces, dans ce beau genre, s'est accordinate de la mentionné 23 espèces vivantes seulement; nous en possédons actuellement plus de 100, et près les renseignemens que m'a communiqués M. Reeve, les coltente de la communiqué de la coltente de la co

lections d'Angleterre en contiennent plus de 200 espèces. Quant aux espèces fossiles, on en compte au moins autant que de vivantes, et il y a un fait remarquable, c'est que, jusqu'à présent di moins, il n'y ena pas une seule au-dessous des terrains ter-

### ESPÈCES.

## Pleurotome impérial. Pleurotoma imperialis. Lamk.

Pl. testa abbreviato-fusiformi, medio ventricosissima, tuberculifera, squalide rufa; anfractibus superne squamis complicatis brevibus coronatis: ultimo medio lævigato, basi striato,

Clavatula imperialis. Encyclop. pl. 440. f. r. a. b.

Desh, Encyclop, meth. Vers. t. 3, p. 792, no 1. Kiener. Spec. des coq. p. 41. nº 32. pl. 20. f. 1.

\* Reeve, Conch. Icon. nº 33. pl. 5, f. 33.

Habite ... Mon cabinet, Son dernier tour, ventru dans le milieu, est

Lamk. (1)

Pl. testá subturritá, infernè ventricosá, tuberculato-spinosá, lividá; anfractibus superne squamis complicatis spiniformibus coronatis; spinis inferioribus auriculiformibus; cauda brevissima. Strombus lividus. Lin. Syst, nat. cd. 12. p. 1213. nº 517. Gmcl.

p. 3523. nº 49.

Chemn. Couch. 9. t. 136. f. 1269, 1270.

Clavatula auriculifera, Encyclop. pl. 439. f. 10. a. b.

Strombus lividus. Wood, Ind. Test. pl. 25. f. 42.

\* Kiener. Spec. des eoq. p. 51. nº 30. pl. 11. f. 2.

Reeve. Couch. Icon. no 69. pl. 8. f. 69.

Schrot. Einl. t. r. p. 449. nº 31,

Clavatule auriculifere. Blain. Malac. pl. 15, f. 4.

<sup>(</sup>t) Dès que Lamarek reconnaît lui-même l'identité de son Capico que Lamarek reconnait iui-meme i include lui de lui avec le Strumbus lividus de Linné, on est en droit de lui capico de la capico demander pourquoi il a changé ce nom spécifique, et comme de peut y avoir aucune raison qui justifie ce changement, il est peut y avoir aucune raison qui justine ce chang la nécessaire de rendre à l'espèce le nom qu'elle n'aurait pagais pelui de Pleurotoma decessaire de rendre à l'espèce te nom qu'elle de l'inserire sous celui de *Pleurotoma* d'un perdre et de l'inserire sous celui de *Pleurotoma* 

- \* Strombus lividus. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 746. no 442
- \* Id. Lin. Mus. Ulric. p. 625. nº 290.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 678. nº 42.

Habite... Mon cabinet. Spire plus courte que le dernier tour. Louis gueur, I pouce.

3. Pleurotome muriqué. Pleurotoma muricata. Lamk. [1]

Pl. testa ovato-conică, inferne veatricosă, tuberculiferă, striis desti satā, albidā, apiec rufesecate; aafractibus pluno-concavis, peraè tuberculato-muricatis: ultimo angulato; cauda brevi, umbilicatá.

Pleurotoma conica. Encycl. pl. 439. f. 9. a. b.

- \* Turris babiloaica coronata, Mart. Conch. t. 4 p. 143. fg. 39 f. C.
- \* Murex clavatulus pars. Dilly. Cat. t. 2. p. 713. nº 63.

\* Sowerby Genera of shells. Plaurotoma, f. 3.

- \* Reeve. Conch. syst. t. 2, p. 189. pl. 235. f. 3.
- \* Kiener. Spec. des eog. p. 24. no 33. pl. 17. f. 2. 2 a.
- \* Reeve. Conch. Icon. nº 3r. pl. 5. f. 3r.

\* Murex mitra. Wood. Cat. sup. pl. 5. f. 5. Habite ... Mon cabinet. Longueur, 18 lignes.

4. Pleurotome liérissé. Pleurotoma echinata. Lamk.

Pl. testá turrità, tuberculato-echiaatá, albidá, maculis elongelli rufesceatibus radiatim rufesceatibus radiatim pieta; anfractibus medio angulatis; gulo tubereulis compressis instructo; canda brevi, attenuald. Clavatula echinatá. Encyclop. pl. 439. f. 8.

\* Murex echinatus. Wood. Ind. Test, sup. pl. 5, f. 6.

\* Reeve. Conch. syst. t. 2. p. 189. pl. 234. f. 19.

\* Reeve. Conch. Icon. no 48. pl. 6. f. 48.

Habite... Mon cabinet. Longueur, 20 lignes et demie-

5. Pleurotome flavidule. Pleurotoma flavidula. Lamk Pl. testá turrito-subulatá, longitudinaliter subplicatá, transferial striatá, flavidulá: nofractiva striatà, flavidulà; aafractuum plicis è margine iaferiore antè spir

<sup>(1)</sup> L'ouvrage de Wood, que nous citons dans la synony de st 

\* Kiener. Spec. des coq. p. 30. nº 23. pl. 6. f. 2.

\* Reeve. Conch. Icon. nº 66. pl. 8. f. 66.

Habite dans la mer Rouge. Mon cabinet. Ses plis naissent du bord inférieur de chaque tour et se termineut avant d'avnir atteint l'autre bord. Longueur, 17 lignes.

# 6. Pleurotome interrompu. Pleurotoma interrupta. Lamk.

Pl. testă turrito-subulată, longitudinaliter et interrupte costată, transversim tenuissime striată, pallide fulvă; anfractibus margine superiore cingulatis; costis lavibus, rufis, è margine inferiore enatis, cingulo terminatis; caudă brevi.

Encyclop. pl. 438. f. r. a. b.

\* Kiener. Spec. des coq. p. 32. nº 25. pl. 12. f. 2.

Reeve. Conch. Icon. no 51, pl. 7, f. 51. Habite... Mon cabinet, Longueur, 14 lignes.

## 7. Pleurotome crénulaire. Pleurotoma crenularis. Lamk.

Pl. testá turrito-acutá, trnnsversim sulcatá; anfractibus infernè griseis, supernè rufo-violaceis, nodoso-crenatis; nodis albis, lævibus; suturis marginatis; caudá breviusculá.

Clavatula crenularis, Encyclop. pl. 440. f. 3. a. b. Mala.

Kiener, Spec. des coq. p. 31. no 24. pl. 19. f. 2.

Reeve. Conch. Icon. nº 54. pl. 7. f. 54.

Habite... Mon cabinet. La figure citée rend mal les nodosités oblungues qui courounent l'augle supérieur de chacun de ses tours. Longueur, 15 lignes et demie.

# Pleurotome cerclé. Pleurotoma cincta. Lamk.

Pl. testà oblongà, cylindracco-attenuatà, succinctà, flavo-rufescente; anfractibus annulis tumidis lævibus cinctis; caudà brevi.

Kiener. Spec. des coq. p. 60. no 38. pl. 19. f. 3.

Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Coquille courte, un peu renslée vers son milieu, et entièrement cerclée. Longueur, 7 lignes trois quarts.

# Pleurotome unizonal. Pleurotoma unizonalis. Lamk.

Pl. testa subturrità, longitudinaliter costellatà, albido-griseà; ultimo anfractu zona fusca cincto; cauda subnullà; columella supernè callosa.

Kiener. Spec. des coq. p. 54. nº 42. pl. 22. f. 2. Habite... Mou cabinet. Longueur, 9 lignes trois quarts.

### 10. Pleurotome rayé. Pleurotoma lineata. Lamk. (1)

Pl. testá subfusiformi, caudata, ventre lævi, albida; lineis longillon dinelihus medalines dinalibus undulato-angulatis spadiceis; ultimo anfractu supendi angulato; spira minima, mucronata; cauda longiuscula, stribbi columellà supernè callosà.

Clavatula lineata, Encyclop. pl. 440. f. 2. a. h.

[b] Var. testà castaneà, fusco-lineatà.

- \* Schub. et Wagn. Suppl. à Chemn. p. 556, pl. 234, f. 4104.
- \* Kiencr. Spcc. des Coq. p. 47. no 37. pl. 22. f. 1.
- \* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 188. pl. 234. f. 16.

Habite.... Mon cabinet, Coquille assez jolie, rensiée et subanguleus au sommet de son dernier tour, et ayant la forme d'une mucronée. Longueur mucronée. Longueur, 1 pouce. Sa variété, qui n'en différe que par la coloration, a 11 lignes un quart.

### 11. Pleurotome escalier. Pleurotoma spirata. Lamk. (2)

Pl. testá subfusiformi, caudatá, læviuseulá, albidá, luteo-nebulodi aufractibus superne planis, acute annulatis; parte superiore aream planam enicelis aream planam spiraliter ascendente; cauda longiuseuli.

Encyclop, pl. 440. f. 5. a. b.

An murex Perron? Chemn. Conch. 10. t. 164. f. 1573. 1574. Gmel. p. 3559, no 167?

\* Murex Perron. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 120.

(1) Dans le Genera of shells, M. Sowerby donne le nom de celle-ci a une autre espèce qui est très différente. M. Kiener donné de l'ineata comme identification de l'ineata comme identificati ce lineata comme identique, de son Pleurotoma fulgurata; at comparer les figures alla à comparer les figures, elles présentent bien des différences, et le doute qu'elles représentent

(2) M. Reeve dans son Conchologia iconica, en parlant de tte espèce, annonce avoir cette espèce, annonce avoir une coquille qui se rapporte tièrement à la figure de Chamiltonie qui se rapporte de Chamiltonie qui se rapporte de Chamiltonie tièrement à la figure de Chemnitz et qui constitue une esperie bien distincte du *Spirata* de Lamarck. Il faudrait donc suprodumer de la synonymie de l'amarck. mer de la synonymie de l'espèce de Lamarck, la citation Murex Perron de Chempita et de Company de l'espèce de Lamarck, la citation de l'espèce de Lamarck de l'espèce de la citation de l'espèce de Lamarck de l'espèce de la citation de l'espèce de la citation de l'espèce de Lamarck de l'espèce de Lamarck de l'espèce de la citation de l'espèce de la citation de l'espèce de la citation de l'espèce de l' Murex Perron de Chemnitz et de Gmelin, pour la transporter l'espèce que M. Reeve propose l'espèce que M. Reeve propose de rétablir dans les catalor gues sous le nom de Pleuroteres D Pleurotoma spirata. Kiener. Spec. des Coq. p. 46. nº 36. pl. 5. f.2.

\* Reeve. Coneh. Icon. nº 44. pl. 6. f. 44.

Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 792. po 3. Reeve. Coneh. Syst. t. 2, p. 188. pl. 234. f. 17.

\* Davila, Cat. t. r. pl. 5. f. L.

\* Perrona tritonum. Sehum. Nouv. Syst. p. 218.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet, La figure citée de Chemnizt offre, sur la base du dernier tour, des sillous dont notre coquille est absolument dépourvue. Lougueur, 15 ligues et demie.

Pleurotome facial. Pleurotoma fascialis. Lamk.

Pl. testa subfusiformi, caudata, transversim striata et carinata, albo et rufo alternatim fasciată; anfractibus superne angulato-carinatis; cauda breviuscula.

Kiener, Spee. des Coq. p. 27, nº 21, pl. 4, f. 2.

Reeve. Conch. Icon. no 24. pl. 1. f. 24.

Habite... Mon cabinet. Elle est très distincte de la précédente, quoique, par sa forme générale, elle en soit rapprochée; mais ses lours, au-dessus de leur angle supérieur, n'offrent qu'un talus en spirale et nou une rampe aplatie. Longueur, environ 20 lignes.

spirale et nou une rampe apiatie. Long.

pleurotome bimarginé. Pleurotoma bimarginata.

Pl. testá fusiformi-tuvrità, crassiusculà, transversim sulcatà, obsolete decussata, fulvo-rubente; anfractibus medio concavis et fuscatis, supernè infernèque marginatis; cauda brevi.

Kiener. Spec. des Coq. p. 29. nº 22. pl. 2. f. 2.

Reeve. Coneh. Icon. nº 34. pl. 5. f. 34.

Habite... Mon eabinet. Longueur, 21 lignes.

Pleurotome buccinoïde. Pleurotoma buccinoides. Lamk. (1)

Pl. testa turrita, longitudiualiter costata, fulva aut fusco-nigricante;

<sup>(1)</sup> Born étant le premier qui ait donné un nom à cette espèce, e est ce que de les naturalistes auraient dû adopter; c'est ce que d'out fait de les naturalistes auraient dû adopter; c'est ce que Nont fait ni Gmelin ni Lamarck. Aujourd'hui, que, pour éviter une plus grande confusion il est indispensable de revenir à des principal grande confusion il est indispensable de revenir à des brincipes grande confusion il est indispensable de corriger toutes cos nomes. Plus sévères de nomenclature, il faut corriger toutes ces plus sévères de nomenclature, il laut consequences, plus sévères de nomenclature, il laut consequences. Cette espèce devra donc prendre le nom de p<sub>leurotoma</sub> sinuata.

anfractibus convexiusculis; costellis subobliquis, è margine la riore anfractuum enatis, ante suturas terminatis; apertura emarginata accordata emarginată, ecaudată,

Martini. Conch. 4. t. 155.f. 1464. 1465.

Buccinum phallus. Gmel. p. 3503. nº 146.

- \* Buccinum sinuatum, Born. Mus. p. 268.
- \* Schrot, Einl, t. r. p. 403, Buccinum, no 179. \* Buccinum sinuatum. Dillw. Cat. t. 2. p. 651. nº 154.
- \* Buccinum phallus. Wood. Iud. Test. pl. 24. f. 151.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 793. nº 4.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 38, nº 30, pl. 13, f. 1.

Hahite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille tiés side gulière en ce que son ouverture offre à sa base l'échanerure Buccins et n'a aucun canal. La l' Buccins et n'a aucun canal; tandis que son bord droit présente su péricurement l'entaille que son bord droit présente su péricurement l'entaille que son bord droit présente su presente su présente su présente su présente su présente su présente s péricurement l'entaille ou le sinus des Pleurotomes. Longueuf, pouces.

# 

Pl. testá turrito-subulatá, transversim striata, sulcatá et cingulata albá; anfractibus conneciones. albá; anfractibus convexiusculis, propè suturas cingulo unico cumvallatis: cinendo macarli. cumvallatis; cingulo masculis quadratis rufis picto; candi brin

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 17. nº 12. pl. 17. f. 1.

Habite... Mon cabinet, Belle espèce, très distincte, et qu'il est élope nant de trouver inédite. nant de trouver inéditc. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

### 16. Pleurotome unicolore. Pleurotoma virgo. Lamk

Pl, testá fusiformi, transversim striatá et carinata, alba aut financiation immaculata: anfractilus con striata et carinata, alba aut financiati immaculatá; anfractibus convexis, medio cariná majore cincistrado cardá elongatá.

D'Argenv. Zoomorph. pl. 4. fig. B.

Favanne. Conch. pl. 71. fig. D.

Martini. Conch. 4. p. 143. vign. 39. fig. B.

Encyclop. pl. 439. f. 2.

\* Murex babylonius. Var. y. Gmel. p. 3541.

- \* Murex tornatus. Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 715. nº 68.
- \* Murex virgo. Wood, Ind. Test. pl. 26, f. 63.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 793. nº 5.
- \* Perry. Conch. pl. 32. f. 4.
- \* Kicner. Spec. des Coq. p. 5. nº 2. pl. 3. f. r.

\* Reeve, Conch. Icon. no 20. pl. 3. f. 20. Habite.... Mon cabinet. Longueur, 3 pouces 9 lignes.

7. Pleurotome tour-de-Babel. Pleurotoma babylonia.

Pl. testá fusiformi-turritá, transversim carinatá et cingulatá, albá; cingulis nigro-maculatis: maculis quadratis; anfractibus convexis ; cauda longiuscula.

Murex babylonius, Lin. Syst. Nat. t. 12. p. 1220. Gmel. p. 3541. po 52.

Lister. Conch. t. 917. f. 11.

Rumph. Mus. t. 29. fig. L.

Petiv. Amb. t. 4. f. 7.

Gualt, Test. t. 52. fig. N.

D'Argeny. Conch. pl. 9. fig. M.

Favanne, Conch. pl. 33, fig. D?

Seha. Mus. 3. t. 79. figuræ laterales.

Knorr. Verga. 4. t. 13. f. 2.

Martini. Couch. 4. t. 143. f. 1331. 1332.

Pleurotoma babylonia. Encyclop. pl. 439. f. r. a. b.

Perry. Conch. pl. 2. f. 2.

Var. Perry. Conch. pl. 32. f. 5.

\* Brookes. Introd. of Conch. pl. 7. f. 91.

Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 72. nº 1. pl. 59. f. 3.

Schum. Nouv. Syst. p. 217.

\* Regenf. Recucil de Coq. pl. 1. f. 9.

\* Blainv. Malac. pl. 15. f. 3.

Knorr. Delic, Nat. Select, t. 1. Coq. pl. B IV. f. 6.

Linn. Syst. Nat. éd. 10. nº 754. p. 639.

Linn. Mus. Ulric. p. 639. no 317.

Schrot, Einl, t. 1. p. 512. nº 32.

Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 793. nº 6.

Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 67.

Quoy ct Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 2. pl. 35. f. 4 à 7.

Murex babylonius, Born. Mus. p. 308.

ld. Dillw. Cat. f. 2. p. 714. nº 66.

Kiener. Spec. des coq. p. 4. nº 1. pl. 1. f. 1. Varietate excluså.

Reeve. Conch. Icon. nº 5. pl. 1. f. 5.

Sow. Conch. Man. f. 579.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques, Mon cabinet, Longueur, 3 pouces unc ligne.

18. Pleurotome ondé. Pleurotoma undosa. Lamk. (1)

Pl. testâ fusiformi-turritâ, transversim striată et carinată, albă, longitudinalibus undatis rufis ornată; anfractibus convezis, dio carina majore cinctis; cauda breviuscula,

Encyclop. pl. 439. f. 5.

\* Reeve. Conch. Icon. nº 18. pl. 3. f. 18.

Habite .... Mon cabinet. Longucur, 2 pouces 4 lignes.

19. Pleurotome marbré. Pleurotoma marmorata. Land. Pl. testá fusiformi, transversim striata et carinata, albo et rufo morata'; anfractibus convexis, medio carina majore cinetis; enulli elongata.

elongatá.

Martini. Conch. 4. t. 145. f. 1345. 1346.

\* Reeve, Conch. Icon. no 21, pl. 3, fig. 21. \* Schub. et Wagn, Suppl. à Chemn. p. 154. pl. 234. f. 4101.

\* Kiener, Spec, des coq, p. 9. 10 5. pl. 6. f. 1. Exclusă varielle Habite.... Mon cabiret Co.

Habite.... Mon cabinet. Coquille remarquable par la profondeur son entaille que la figure activité de la profondeur de la pro son entaille que la figure citée de Martini ne rend pas. Longuesta pouces 3 ligues 2 pouces 3 lignes.

20. Pleurotome tigré. Pleurotoma tigrina. Lamk.

Pl. testa fusiformi-turrità, multicarinatà, abido-griscà, nigro putatà : antractibus casa a tatà; anfractibus convexis, medio curina majore cinclis; longiuscula.

Pleurotoma marmorata. Encyclop. pl. 439. f. 6.

\* Perry. Conch. pl. 54. f. 5.

Desh. Encyclop. meth. Vers. t. 3. p. 794. n° 7.

\* Kiener, Spec. des coq. p. 10. 10 6. pl. 8. f. t.

An eadem species? Pleurotoma punctata. Schub. et Wag. Suppl. Habite.... Mon cabinet. Il diffère du précédent par sa que le plus

nent sous le nom spécifique de Pleurotoma undosa dans leurs propriétaires, on reconnage d'ale de leurotoma undosa dans leurs propriétaires en reconnage d'ale de leurotoma undosa dans leurs propriétaires en reconnage d'ale de leurotoma undosa dans leurs propriétaires en leurs propr vrages, on reconnaît d'abord qu'elles représentent deux espendent distinctes : il not deux espendent deux espen ces bien distinctes; il est évident que toutes deux ne pentent appartenir à l'espèce de l'acceptant que toutes deux ne pentent appartenir à l'espèce de Lamarck. Il me semble que la figure de M. Reeve s'accorde miens avec M. Reeve s'accorde mieux avec la courte description de marck, et se rapproche dancert marck, et se rapproche davantage de la figure assez défectivelle de l'Eneyclopédie.

courte, ses carènes plus inégales et plus nombreuses, et les points noirs dont il est muni. Son entaille est encore très profonde. Longueur, 2 pouces une ligne.

## Pleurotome crépu. Pleurotoma crispa. Lamk. (1)

Pl. testá fusiformi, transversim carinatá, albidá, lincolis rusis, longitudinalibus, interruptis pictà; anfractibus convexis, multicarinatis; carirarum interstitiis imbricato-crispis; cauda elon-

Encyclop. pl. 439. f. 4.

Reeve, Conch. Icon. nº 11. pl. 2, f. 11. a. b.

Habite ..... Mon cabinet, Longueur, 2 pouces une ligne,

## Pleurotome albin. Pleurotoma albina. Lamk.

Pl. testá fusiformi-turritá, tenuissimè decussatá, albá; anfractibus supernè angulatis: angulo punctis quadratis, rufis maculato; caudá gracili, spira breviore.

\* Kiener, Spec. des coq. p. 11. 11° 7. pl. 15. f. 1.

Reeve. Conch. Icon. no 77. pl. 9. f. 77.

Habite.... Mon cabinet Coquille grêle, ainsi que la précédente. Longueur, 19 lignes et demic.

## pleurotome nodifere. Pleurotoma nodifera. Lamk. (2)

Pl. testà fusiformi, turrità, fulvo-rubente; anfractibus medio an-

(a) Il est très probable que cette espèce est le Murex javanus l'est très probable que cette espece est le samme d'abord, et l'est très probable que cette espece est le samme d'abord, et l'est très probable que cette espece est le samme d'abord, et l'est très probable que cette espece est le samme d'abord, et l'est très probable que cette espece est le samme d'abord, et l'est très probable que cette espece est le samme d'abord, et l'est très probable que cette espece est le samme d'abord, et l'est très probable que cette espece est le samme d'abord, et l'est très probable que cette espece est le samme d'abord, et l'est Augener, ensuite, ont à tort attribué ce nom; en effet, le Muse, javanus de Linné, est une coquille turriculée ayant une rangée de nodosités, sans taches sur chaque tour, la lèvre divisée har de nodosités, sans taches sur chaque tour, un sinus; et Linné ajoute en observation: elle se rapproche

<sup>(1)</sup> La courte description de Lamarck, ainsi que la figure de Restancyclopédie à laquelle il renvoic, démontrent que M. Kiencr s<sub>est</sub> trompé en faisant figurer sous le nom de *Pleurotoma crispa*, grande et belle espèce nomme Pleurotoma grandis, par Gray, dans le Règne animal de Griffith. M. Reeve, dans son Conchologia iconica, a reconnu l'erreur de M. Kiener, et a fait Rouge le véritable Pleurotoma erispa. Par suite de l'erreur que hous venons de signaler, la figure du *Pleurotoma crispa* manque Couvrage de M. Kiener.

gulatis, ultra angulum lævibus, infrà transversim sultalit angulo nodulis oblongis, obliquis, uniseriatis cincto; cauda proberiore.

Pleurotoma javana, Encyclop, pl. 439. f. 3.

An murex javanus? Lin. Gmel. p. 3541. nº 53.

- \* Perry, Couch, pl, 32, f. T.
- \* Grouch, Lamk, Couch, pl. 17, f. 4
- " Burrow, Elem. p. 165, pl. 18, f. 5.
- \* Murex Babylonius. Var. Gmel. p. 3541.
- \* Martini, Conch. t. 4. pl. 143, f. 1334, 1335.
- \* Dillw. Cat. 1, 2. p. 714. nº 67. Exclus. variet.
- \* Murex javanus. Lin. Syst. ed. 12. p. 1221. nº 550.
- \* Murex javanus, Born. Mus. p. 300.
- \* Knorr, Vergn. t. 6. pl. 27. f. 3?
- \* Pleurotoma nodifera. Desh. Encyclop. méth. vers. t. 3. p. 795.
- \* Id. Kiener. Spec. des coq. p. 22. nº 17. pl. 12. f. 1.
- \* Id. Reeve, Conch. Icon. no 628. pl. 4. f. 28.
- \* Murex javanus. Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 68.

du Murex babylonius, mais elle est sans taches; les tours substriés et ceints, soit d'une carre substriés et ceints, soit d'une carène, soit d'une rangée de tuber noueux ou anguleux. La l'anne noueux ou anguleux. La lèvre est fendue vers la base, mais hand nuosité est plus lurge et plus obtuse, le canal de la base varie polla longueur. Il est évident la longueur. Il est évident que cette courte description ne l'econvenir à la comille nommé. convenir à la coquille nommée Pleurotoma javana, par M. Roissy et par M. Kienen. Roissy et par M. Kiener; il est probable que l'errent de conchyliologues a prie conchyliologue a prie conchyliologues a pris sa source dans l'ouvrage de Gmelin; de celui-ci accommode la diversità de celui-ci accommode la description aux figures 1336, 1336 Martini, qui représentant Martini, qui représentent une coquille entièrement lisse, pèce enfin qui dennis a été donné pèce enfin qui depuis a été donnée sous le nom de *Pleurolphi* javana, par MM, de Roiser et T. javana, par MM. de Roissy et Kiener. Dillwyn a très bien retri bli la synonymie de l'espèce, exemple que n'a pas suivi M. Retodans son Conchologia iconica. dans son Conchologia iconica. Il résulte des observations l'écédentes que : 1º le Plomotorus cédentes que : 1º le Pleurotoma nodifera de Lamarck doit venir le Pleurotoma javana : 2º la Disconsidera de Lamarck doit poisson venir le Pleurotoma javana; 2º le Pleurotoma javana de Rojesti. Kiener et Reeve doit prendre le nom de Pleurotoma lorinde nom que Dillwyn le premier a i

\* Sow. Genera of shells. Pleurotoma, f. 1.

Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 189. pl. 235. f. 1.

Habite.... Mon cabinet. Les figures citées par Gmelin comme synonymes du Murex javanus de Linné n'appartiennent point à mon

espèce, ni probablement a cene de dimas. Roissy. Pleurotome austral. Pleurotoma australis. Roissy. Pl. testá elongato-fusiformi, fulvá, tenuè striatá, transversim regulariter sulcata; sulcis rubescentibus, distantibus, granulosis; apertura Ovato-angusta; labro tenui, crenulato, sinu profundissimo supernè separato.

Murex australis, Chemn. Conch. t. 11. pl. 190. f. 1827. 1828.

Roissy. Buff. Moll. t. 6. p. 72. nº 3.

Murex javanus. Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 715.

Kiener. Spec. des Coq. p. 6. nº 3. pl. 4. f. 1. Reeve. Conch. Icon. no 14. pl. 2. f. 14.

Habite la mer de Chiuc.

Très belie et grande espèce fusiforme, ayant le canal de la base à-peuprès aussi long que la spire. Les tours sont nombreux, arrondis et couverts de fines stries transverses entrecroisées par des stries d'accroissement assez régulières. Outre ces stries, on voit s'élever à la surface un assez grand nombre de côtes transverses distantes, d'un rouge ferrugineux et chargées de granulations très serrècs. L'onverture est ovale-oblongue, sou hord droit, mince et tranchant, est finement dentelé dans sa longueur, et une très profonde échancrure la sépare de l'avant-dernier tour. Toute cette coquille est d'un fauve pâle. Elle est une des plus faciles à distinguer dans le genre auquel elle appartient.

Elle a 80 mill. de long et 25 de large.

Rile a 80 mill. de long et 25 de large. 25. Pleurotome ombiliqué. Pleurotoma cryptorrhaphe.

Pl. testa elongato-fusiformi, angusta, transversim tenuè striata, fulva, basi umbilicată; anfractibus angustis, în medio carinatis; caudă breviusculd, latà; margine simplici, acuto, fissura subtriangulari separato.

Sow. Cal. Tanker, sup. p. 14, 1503.

Murex bicarinatus. Wood. Ind. Test, suppl. pl. 5. f. 7.

pleurotoma Voodii. Kiener. Spec. des Coq. p. 12. nº 8. pl. 7. f. 1.

Pleurotoma cryptorhaphe, Reeve, Couch, Icon, n° 7, pl. 1, f. 7.

Id. Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 188. pl. 234. f. 16.

Beechey, Voy. Zool. p. 120. pl. 34. f. 8.

Habite les îles Philippines.

Cette espèce ayant été mentionnée, pour la première sois M. Sowerby, dans le Taankerville Catal., elle doit conserver premier nom que ni M. Wood, ni M. Kiener ne devaient chalse

Fort belle espèce de Pleurotome rare encore dans les collections, se distingue facilement rare se distingue facilement parmi ses congénères par sa forme et subturrientée con constitue de subturrientée constitue de subturrientée con constitue de subturrientée constitue de subturrientée con constitue de subturriente de subturriente de subturri et subturriculée, son canal court, large et ombiliqué, ainsi que la carene aigni qui rème la carène aiguë qui règne sur le milicu des tours, Sur ces tours, remaique aussi des strice sur remaique aussi des stries transverses très fines, et sur le der une seconde carine. une seconde carene, presque anssi élevée que la première, spielle un peu au-dessous de le siente un peu au-dessous de la circonférence. L'ouverture est petite, et laire, d'un blanc rocé avec de la circonférence. laire, d'un blanc rosé ou violacé; le bord droit reste minet et l'échangement chant, et l'échancrure qui le sépare supérieurement de l'addition de l'a dernier tour est large et peu profonde. Toute cette coquille d'un fauve brunâtre uniferen

Les grands individus ont 80 mill, de longueur et 20 de large-

### † 26. Pleurotome lisse. Pleurotoma tornata. Desh.

Pl. testá elongato-fusiformi, albá, aliquantisper fulvo-flammula, cauda gracili, longiuscula; anfractibus superne depressis, miesti striatis, in medio accurationes apertura alba, ovata; labro tenuissimo, superne late profunde fisso .

Murex javanus. Gmel. p. 3541.

Lister, Conch. pl. 915. f. 8.

Martini, Conch. t. 4. pl. 143. f. 1336. 1337. 1338.

Roissy, Buf. Moll. t. 6. p. 72. nº 2. Pleurotoma javanica.

Turricula flammea. Sehum. Nouv. Syst. p. 218.

Murex javanus. Schrot. Einl. t. 1. p. 513.

Pleurotoma javana, Kiener. Spec. des Coq. p. 20, no 15, pl. 5, l. Id. Reeve, Conch. Icon. 20, 2

Murex tornatus, Wood, Ind. Test, pl. 26. f. 69.

La plupart des auteurs, depuis M. de Roissy surtout, ont pris celle price pour le Muren journes de Roissy surtout, ont pris celle price pour le Muren journes de Roissy surtout, ont pris celle price price pour le Muren journes de Roissy surtout, ont pris celle price prin pèce pour le Murex javanus de Linnè, les recherches minulier que nons avons faites en l'accompany de l'accompan que nons avons faites sur l'espèce linnéenne nous ont démotife que le Murex javanus est que le Murex javanus est exactement la même coquille que le Pleurotoma nodifera de Lamand. Pleurotoma nodifera de Lamarck. Nous avons donc recherches l'espèce, dont il est actuellement question, avait déjà reçu un nombre et nous l'avons trouvée incont et nous l'avons trouvée inscrite sous le nom de Marce le sel dans le Catalogue de Dillava dans le Catalogue de Dillwyn; nous avons adopté ce nous le se

que l'espèce doive porter, puisqu'il est le plus ancien. M. Kiener a eu le tort, à nos yeux, de conserver le nom de Pleurotoma javana. S'il eût fait quelques recherches synonymiques', 'il aurait évité cette faute dans la numenclature.

Cette espèce est très conuue dans les collections, elle est presque toujours blanche, très rarement flammulée de fauve, comme l'a re-Présentée Martini. Les tours sont déprimés à leur partie supérienre, convexes et lisses dans le reste de leur étendue. Le deruier se prolonge en un canal étroit, grêle, légérement contourué et strie dans toute sa longueur. L'ouverture est ovale ; sou bord droit, très mince, est séparé de l'avant-dernier tour par une échancrure Profonde et subtriangulaire; sa longueur est de 80 mill., sa largeur de 28.

Seur de 28.

Pleurotome indien. Pleurotoma indica. Desh. Pl. lestá elongato-fusiformi, transversim iuwqualiter substriatá, fulvosqualida, susco irregulariter maculată; ansractibus convexis, in medio fasciola plana bipartitis; canda breși, lata, basi umbilicată; apertură ovată; labro fissură profundă superne separato.

Desh. Voy. dans l'Inde par Bell. Zool. pl. 10. f. 9. 10.

Kiener Spec. des Coq. p. 16. nº 11, pl. 11. f. 1.

Habite l'Océan de l'Inde.

Coquille allongée, fusiforme, ayant le dernier tour plus court que la spire; celle-ci est composée de 13 à 14 tours dont les premiers sont tricarinés transversalement, tandis que les derniers sont convexes, charges de stries inégales, très rapprochées et divisées en deux parties égales par une petite zone déprimée, plate on creusée en rigole et limitée de chaque côté par une strie angulaire un pen plus saillante que les autres. La base se prolonge en un canal court et large, ombilique dans la plupart des individus et légérement contourné dans sa longueur. L'ouverture est blauche; son bord droit est mince, tranchant, et la fissure que l'on voit à Son tiers supérieur est profonde, ses bords sont parallèles. Toute la coquille est d'un fauve brunâtre sale, elle est tachetée irrégulierement de brun disposé, soit en flammules, soit en ponctuations sur les stries.

La longueur de cette espèce est de 75 mm. et sa mag-pleurotome tuberculifère. Pleurotoma tuberculifera. La longueur de cette espèce est de 75 mill. et sa largeur de 24.

Pl. testà susiformi, striatà, tuberculiserà; apice acuto; ansractibus fusco fasciatis.

Brod. et Sow. Zool. Journ. p. 378. Reeve. Couch. Icon. nº 63, pl. 8, f. 63.

Habite l'Océan Pacifique, la mer de Californie.

Espèce interessante qui ne manque pas d'analogie avec quelques de celles qui sont fassilar de celles qui sont fass de celles qui sont fossiles dans nus terrains. Par sa forme general dant un pen moins ventrue. Ses tours, ctroits, sont irrégulier ment stries en travers, et ils sont charges à leur partie movement d'une série de nodosités blande. d'une série de nodosités blanches et bifides. La partie supérient du tour est creusée ou rient du tour est creusée en rigole, elle est d'un brun fort interdet. La base du dernier tour La base du dernier tour se prolonge en un canal droit, étroit strie daus toute sa longueur. L'ouverture est ovalaire, Le pui droit, sillonné en dedans, est séparé de l'avant-dernier tout pl une échancrnre large et peu profonde. Sur ce dernier tout stries sout blanches et les internations. stries sout blanches et les intervalles qui les séparent sont broff. Au milieu de la columelle, on remarque une tache rongealte. Rare encore dans les collections, cette espèce est longue de 30 millet large de 20

† 29. Pleurotome diadème. Pleurotoma diadema. Kjelling

Pl. testá elongato-fusiformi, griseo-fucescente, fulvo marmoralis fractibus quenes: fractibus angustis, supernè levigatis, ad suturam tuberculis pressis, suiniformitus pressis, spiniformibus coronatis; ultimo basi longitudinalite f cato, transversim striato, canali recto terminato; aperturi e gusta, ovata

Kiener, Spec. des Coq. p. 43. nº 34. pl. 8. f. 2. Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 188. pl. 234. f. 18 et 20.

Reeve, Conch. Icon, nº 46, pl? 6, f. 46,

Petite coquille fort élégante et très facile à distinguer. Elle est alle gée, fosiforme, reulée dans le milieu; sa spire, très pointier, composée de 11 à 12 tours fort étroits, creusés en gouttière péricurement et tout-à-fait l'entre de l'action de l' périeurement et tout-à-fait lisses dans cet endroit; le bord, indidiatement au-dessons de la suture, se relève en une rangie pur longues épines aplaties qui l'acceptance, se relève en une rangie pur longues épines aplaties qui forment une espèce de couronne sieurs étages, le dernier tourent sieurs ctages, le dernier tour est presque aussi long que la spire il se prolonge à la bare une stages de couronne il se prolonge à la base en un canal droit, conique. Cette partie de coquille présente des accidences de la la conique de la con coquille présente des accidens que l'ou ne voit pas sur le reste la spire. On y trouve en effet de la spire. On y trouve en effet des plis longitudinaux obliques sont découpés en granulation sont découpés en granulation par des stries transverses. L'outer dure est petite, étroite oratie ture est petite, étroite, ovalaire; son bord droit est mipre pet tranchant, et la fissure con la tranchant, et la sissure que l'on y remarque est large et pel

profoude. Toute la coquille est d'un blanc grisâtre, et assez souvent elle est ornée de larges marbrures fauves.

Elle est longue de 25 à 30 millim, et large de 11 ou 12.

30. Pleurotome pyramide. Pleurotoma pyramidata. Kiener.

Pl. testá elongato-subulatá, subfusiformi, fuscá, in medio albo-zonatà; anfractibus tenuè striatis, longitudinaliter plicato nodosis, ad suturam marginatis: ultimo canali brevi terminato; apertura brevi, ovatà; labro fissurà angustà emarginato.

Encyclop, method, pl. 439. f. 7. a. b.

Kiener. Spec. des coq. p. 57. nº 35. pl. 21. f. 3.

Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 187, pl. 233. f. 1.

Reeve. Conch. Icon. nº 41. pl. 6. f. 41.

Habite les côtes du Sénégal. Petite espèce facile à distinguer. Elle est allongée, sublusiforme, étroite et pointue; le dernier tour est court, il est du tiers de la longueur totale de la coquille, Les tours sont striés, déprimés à lenr partie supérieure et bordes d'un petit bourrelet immédiatement au-dessous de la suture. Des plis longiindinaux et obliques occupent le reste de la surface de chaque tour; ees plis, en forme de nodosités, sont blancs à leur sommet, les intervalles qui les séparent sont bruns comme le reste de la coquille. Le dernier tour est strié à la base, et il se termine, de ce côté, en un canal court, légèrement tordu à son extrémité. L'ouverture est petite, ovalaire, d'un brun foncé en dedans, avec une zone blanche qui correspond à celle du dehors.

Celle petite espèce est longne de 22 mill, et large de 8.

Lelle petite espèce est longue de 22 mil. Pleurotome volutelle. Pleurotome vulpecula. Brocchi.

Pl. lestà fusiformi, angustà, longitudinaliter plicatà, transversim eleganter striată; albo lutescente fusco bifasciată; apertură minimă, ovato-augustă; labro simplici, superne ad suturam detracto.

Bracchi. Coneh. subap. t. 2. p. 420, nº 40, pl. 8. f. 10.

Pleurotoma Comarmondi, Kiener, Spec. des coq. p. 68. nº 15. pl. 24.f. 2.

Pleurotoma Comarmondi, Mich. Bull. de la Soe. linn. de Bord. 1829. f. r.

Rabite la Méditerranée et se trouve fossile dans le Plaisantin et en

Cette espèce, connue d'abord à l'état fossile, a été nommé Pleurotoma vulpecula par Brocchi, et ce nom doit rester à l'espèce puisqu'il est le plus ancien. Cette coquille est de petite taille, elle est

allongée, fusiforme. Le dernier tour est presque aussi long que le reste de la spire. Celle-ci est pointue, composée de neuf à tours sur les quels en le composée de neuf à la tours sur les quels en le composée de neuf à la composée de neuf tours sur lesquels on remarque de gros plis longitudinaux no problèmes, et de fines chien et de fines obliques, et de fines stries transverses inégales qui s'élargissellé s'aplatissent un peu en passant sur les côtes. Le canal de la bassant sur les côtes. est grèle et strie dans toute sa hauteur, les plis longitudines cessent vers sun origine. L'ouverture est petite, étraite; le bood droit est ordinairement droit est ordinairement mince et trauchant, quelquefois épais dans les vieux individus. Il se détache de l'avant-dernier par que échargement. par une échancrure large et peu profonde et qui est inimédiale ment au-dessous de la suture, ce qui ne se vuit que dans un per de nombre d'espèces. nombre d'espèces. Tonte cette coquille est d'un blanc-fautt, de cette coquille est d'un blanc-fautt, d'un blanc-fautt, de cette coquille est d'un blanc-fautt, de cette coquille est d'un blanc-fautt, d'un blan clle est ornée sur le dernier tour de deux fascies brondtres duit la plus étroite suit les crites de deux fascies brondtres duit la plus étroite suit les sutures, tandis que la plus large occ<sup>oje</sup> la base.

Cette petite coquille est longue de 22 mill. et large de 6.

### † 32. Pleurotome lance. Pleurotoma taxus. Kiener.

Pl. testà conico subulatà, longitudinaliter striatà, supernè costelli anfractibus planiusculis, zoná depressá in medio bipariitis: anfractu brevi, basi transversim striato; apertura alba, angustá; labro tenui, simplici, supernè brevi, emarginato.

Murex taxus. Chenn. Couch. t. 10. p. 259. pl. 162.f. 1550, Murcx babylonius. Var. Gmel. p. 3541.

Murex clavatulus. Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 713. nº 63. Pleurotoma taxus. Kiener. Spec. des coq. p. 37, nº 29, pl. 10, f. P. Reeve. Canely Jerry 10, 7

Reeve. Cunch. Icun. nº 25. pl. 4. f. 25.

Dillwyn confond cette espèce, à titre de variété, avec le Mures luriste coronata de Chompit coronata de Chemnitz, qui est lort différent; eu effet, ce arch coronata est probablement le Pleurotoma bienarginata de Lamaret. M. Kiener a douc bien fuit de séparer les deux espèces, et celles ci se recounait facilement aussi bien à sa taille que par tous sa autres caractères. Sa spire est allougée, conique, deux fois pur longue que le dervier les caractères les spire est allougée, conique, deux longue que le dernier tour. Ces tours sont aplatis, presque joints. Les stries d'according joints. Les stries d'accroissement se muntrent sous forme d'angle emboites les uns dans la manufacture d'angle emboites les uns dans la manufacture de la ma emboîtés les uns dans les autres. On remarque aussi quellification côtes courtes sur les transitions de la contra sur les transition côtes courtes sur les premiers tours. Une zone aplatic et qui about à l'échancrure du bond de la constant de la à l'échancrure du bord droit sépare la surface des tours en delle parties presanc écales. parties presque égales. Le canal de la base est très court ; droits strie en dessus. L'ouverter strie en dessus. L'ouverture est étroite, allongée; son bord droite simple et tranchaut, présente une fissure peu prosonde sets

liers supérieur de sa hauteur. La figure de M. Kiener représente un individu d'un fauve-unisorme, tandis que celle de M. Recve en montre d'un brun presque noir. Il est à présumer que cette différence provient de ce que celui de M. Kiener est resté exposé Pendant long-temps aux rayons du solcil. L'individu représenté dans l'ouvrage de M. Kiener a 10 centim. de long et 30 mill. de large.

933. Pleurotome géant. Pleurotoma grandis. Gray.

Pl. testá longissimá, fusiformi, multicarinatá, albá maculis irregularibus, fuscis marmorata, strigis longitudinalibus, nebulosa; anfractibus convexis; carinarum interstitüs imbricato-crispis; canali elongato; apertura ovato-angusta.

Gray. Anim. King. of Griff. Moll. pl. 23.f. 1.

Pleurotoma crispa, Kiener. Spec. des Coq. p. 8. no 4. pl. 2. f. 1. Pleurotoma grandis. Reeve, Conch, Icon. no 13. pl. 2, f. 14.

Habite les mers de Chine.

Comme nous l'avons déjà vu, M. Kiener a commis une errenr à l'occasion de cette espèce, la confondant avec le Pleurotoma crispa de Lamarck. Cette coquille est la plus grande de tout le genre, en cela on la reconnait facilement. Elle est allongée, fusiforme, étroite. Ses tours présentent ordinairement trois carenes principales eutre lesquelles on en remarque une plus petite. Entre ces carènes, les stries d'accroissement se relevent sous forme de petites écailles, caractère qui se montre aussi dans le véritable Pleurotoma crispa, ce qui probablement aura contribué à l'erreur de M. Kiener ; le dernier tour, malgré la longueur du canal qui le termine, est plus court que la spire. L'ouverture est étroite, blanche, et la fissure du bord droit est profonde et étroite. Sur un fond blanc, cette coquille est agréablement colorée de nombreuses taches subquadrangulaires, d'un beau brun, irrégulièrement éparses. Souvent ces taches forment des fascies longitudinales que l'on remarque principalement sur le dernier tour.

Les Srands individus ont 15 ceutim. de long et 30 mill, de largeur.

134. Pleurotome foudroyé. Pleurotoma fulminata. Kien. Pl. testa clongato-fusiformi, lavigata, basi transversim striata, alba, stammulis sulvis, inæqualibus sulminata; ansractibus superne depressis: ultimo canali angusto terminato; aperturá ovato-angustá; labro tenui, simplici, supernè profundè fisso.

Kiener. Spec. des Coq. p. 21, nº 16, pl. 10, f. 2.

Reeve. Conch. Icon. nº 37. pl. 5. f. 37.

Habite l'Océan Iudien, d'après M. Kiener.

Il y a plusieurs rectifications à faire à l'necasion de cette espèce M. Kiener donne dans sa synonymie une figure du General shells de Sowerby, qui, pour nous et pour M. Reeve, représent une espèce très distincte de celle-ci. Cette espèce, uommier, à politique par l'auteur anglaire. par l'auteur anglais, Pleurotoma lineata, est beaucoup plus coulie et présente des caractères assez constans pour être distingnée. Pleurotoma fulminata est une coquille fusiforme; elle se rapino du Pleurotome tarrete d'un coquille fusiforme; du Pleurotomo tornata dont elle se distingue, au reste, par la companio de loration qui consiste cu de loration qui consiste en flammules inégales, onduleuses, longille dinales, d'un beau fauve sur un foud blanc. Le canal de la host est allongé, assez grêle et strie dans toute sa hauteur. L'ouverloit est blanche en dedans; elle est ovale-oblongue. Son bord drolle nince et tranchant, se projette en avant comme dans la Pleurologie australis, étant séparé de l'avant-dernier tour par une échanter large et très profonde. En examinant la coquille à la loupe, out rangue que que estrice très e marque quelques stries très fiocs à la partie supérieure des bulls. Il existe à l'état fossile, dans le bassin de Paris, une espèce qui beaucoup d'analogie avec celle-ci : e'est le Pleurotoma transfer

Les grands individus de cette espèce ont 60 mill. de long et 25 jet large. large.

### † 35. Pleurotome bossu. Pleurotoma gibbosa. Kiener.

Pl. testa elongato-turrità, subfusiformi, griseo-fulvà, albo transcere sim unizonata longita i n sim unizonata, longitudinaliter plicata, tronsversim striata, froctibus superne depresso-marginotis: ultimo conali brevi le nato: apertura minima. nato; apertură minimă, angustă; labro tenui, plicato, rimuli fut fundă callosium servini fundo callosóque separato.

Pleuromata gibbosa, Kiener. Spee. des Coq. pl. 35. nº 27. pl. 16. 2.

Murex gibbosus. Gmcl. p. 3564.

Murex gibbosus. Dillw. Cat. t. 2. p. 713. nº 64. Exclus. plur. II

Reeve. Conch. Icon, no 30, pl. 5, f. 30.

Chemnitz rapporte à son Murex gibbosus deux espèces très distincient qui ne sont peut-être ni Pune ni l' qui ne sont peut-être ni l'une ni l'autre identiques avec la codificile qui porte le même nom dans l'autre identiques avec la codificile qui porte le même nom dans Born: l'une d'elles cependants dans nous rapportons dans la correction de la corr que nous rapportons dans la synonymie, nous semble philoi le véritable Gibbosus que l'autre. Dillwyn a admis dans l'espèce de Born, non-seulement les deux de Chemnitz, mais encore une troisième figurée par Martini et nommée Murex alatus par Gmelin. Dans les ouvrages les plus récens de conchyliologie, tels que ceux de M. Kiener et de M. Recve, le Pleurotoma gibbosa nous paraît Plutôt pris de celui de Chemnitz que de celui de Born.

Coquille allungée, turriculée, subfusiforme. Ses tours, réguliers et étroits, sont déprimés à la partie supérieure, légèrement creuses en une rigole lisse, et au-dessus de cette rigole, règne un bourrelet blane qui accompagne la suture. Des plis nombreux et obliques s'élèvent sur les tours; ils sont coupés transversalement par un petit uombre de stries distantes et assez profondes. Le dernier tour est très court; il porte ordinairement sur le dos une sorte de varice qui le rend bossu. Il y a des individus où cette varice se répète sur les tours précèdens. L'ouverture est petite, étroité, et terminée par un caual court, subéchancré à son extrémité comme dans les Buccins. L'échancrure du bord droit est assez profoude; son bord <sup>8</sup>upérieur, qui est très près de la suture, est formé par une petite callosité blanche. La coloration de cette espèce est d'un fauve grisatre ou brunatre uniforme avec une ou deux fascies blanches sur 136. Pleurotome farois. Pleurotoma mitrata. Wood. le dernier tour. Longueur, 38 mill.; largeur, 15.

Pl. testa turbinato-fusiformi, transversim striata, in medio angulata, alba, spadiceo maculata; anfractibus suprà concavis, infernè au-Sulato-dentatis: ultimo basi conoidali biseriatim granuloso; basi umbilicato; apertură ovato-angustă; labro tenui, superne vix emarginato.

Le Farois. Adans. Senég. p. 143. pl. 9. f. 34.

Murex mitratus. Wood. Ind. Test. Supp. pl. 5. f. 5.

Habite les mers du Schegal.

Coquille susssorme, un peu turbinée et qui, par ses caractères, se rapproche un peu du Pleurotoma bimarginata de Lamarck; il constitue cependant une espèce très distincte. La spire est poiutue, conique, un peu plus longue que le dernier tour. Les tours sont étroits, les deux tiers de leur surface sont occupés par une zone concave limitée par un angle saillant sur lequel s'élève uue rangée de dentelnres courtes et tranchautes. Cet angle occupe le tiers supérieur du dernier tour. Au dessous de lui, vers le milieu, s'élèvent deux rangées de granulations au-dessous desquelles se troutrent quelques grosses stries qui occupent l'extrémité antérieure de la coquille. Le canal terminal est court; la columelle

est droite et le bord gauclie laisse à découvert un petit ombilietroit et peu profoud. Le bord droit est mince et trauchant. chanceure, qu'il montre à sa partie supérieure, est large et pol profonde. Tonte cette coquille est d'un blanc grisâtre, et elle el ornée de taches irrégulières d'un ronge ferrugineux.

Cette coquille est longue de 35 mill, et large de 15.

### † 37. Pleurotome mitré. Pleurotoma mitræformis. Kiel

Pl. testa elongato-angusta, subfusiformi, fuscuscente, striis transpersionet plicis language. et plicis longitudinalibus clathrata; anfractibus in medio nodiblo sis, suprà concaviusculis; apertura elongato-angusta; marginini subparalleli de la concaviusculis de la concavius de subparallelis; dextro tenui, supernè brevi sisso.

Le Genot. Adans. Voy. au Seneg. p. 145. pl. 9. f. 35. Buccinum mitriformis. Wood. Ind. Test. Sup. pl. 5. f. 25. Pleurotoma mitraformis. Kieuer. Spee. des Coq. pl. 49. 10 28. pl. 21. f. 1. Exclusá varietate.

Reeve. Conch. Icon. no 23. pl. 4. f. 23.

Habite les mers du Schegal. M. Kiener rapporte à cette espèce, la titre de varieté titre de variété, une coquille qui a avec elle beaucoup d'analogie mais qui en est cependant parfaitement distincte. Le Pleurologie mitre, par sa forme générale, se rapproche, en effet, de plusient espèces de Mitros. espèces de Mitres. Il est allongé, fusiforme, étruit; son derpier tour ressemble un peu à celui de certaines espèces de conteste de contres de étroites, comme le *Mitratus*, par exemple. La spire est pointer plus courte que la description de la description description de la description de la description de la description de la descri plus courte que le dernier tour. Les tours sont assez larges et divisés en deux parties dest visès en deux parties ègales par une raugée de petits plis module<sup>13</sup> et obliques. Au-dessus de ces plis, les tours sont légèrement concaves et seulement striés en travers. Au-dessous, ils sont charge de petits plis longitudiuaux et obliques déconpés d'une manier régulière par des stries transverses assez distantes et applation L'ouverture est très longue et très étroite; elle est brun fauve d'edans. Ses hords sont au le la leur de la l dedans. Ses bords sout parallèles; le bord droit, minee et traffe chant, présente à sa partie supérieure nue petite échanceure la petite de petite échanceure la petite de petite échanceure la petite de petite échanceure la petite échanceure la petite de petite échanceure la petite de petite échanceure la petite de petit ct peu profonde. Il y a parmi les espèces fossiles de Bordeaus, du Plaisantin et des fatters du Plaisantin et des faluis de la Touraiue, une espèce qui a plus grande analogie avec de la Touraiue, une espèce qui a plus grande analogie avec celle-ci : elle a été nommée Pleurotona reticulata.

L'espèce vivante a 45 millim, de loug et 13 de large. Il y a de l'<sup>llo</sup>grands individus.

† 38. Pleurotome de Quoy. Pleurotoma Quoyi. Desh. Pl. testá turrito-acutá, transversè sulcatá, longitrorsium striatá, al bido-rosea; suturis marginatis nodulosis; cauda elongata, subacutà.

Pleurotoma rosea. Quoy. et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 2. p. 524. pl. 35. f. roet 11.

Kiener, Spec. des coq. p. 18, nº 13, pl. 22, f. 4.

Habite sur les côtes de la Nouvelle-Zélande.

Des 1833, dans les Proceedings de la société zoologique de Londres, M. Sowerby avait donné le nom de Rosea à une autre espèce de Pleurotome. Celle-ci doit donc changer de nom, et nous proposons de lui consacrer celui du voyageur qui en a fait la découverte.

Ce Pleurotome est une jolic espèce qui, par sa forme générale, se rapproche assez du Pleurotoma vulpecula. Il est un peu ventru. Sa surface est sillonnée transversalement, et des stries longitudinales, presque aussi profondes que les sillons, les découpent en granulations assez régulières. Un bourrelet granuleux, assez gros, accompagne la suture et se termine à l'échanceure du bord droit dont il sorme le côté supérieur. Le dernier tour se prolonge en un canal court. L'ouverture est petite, ovale, oblongue et d'un beau rose violace en dedans. Le bord droit est miuce, tranchant, et la sissure que le sépare de l'avant-dernier tour est étroite et peu profonde. Tonte cette coquille est d'un rose violacé avec une fascie brunâtre à la base du dernier tour.

Elle est longue de 30 mill. et large de 10.

139. Pleurotome petite harpe. Pleurotoma harpula. Kien. Pl. testá elongato-fusiformi angustá, fulvá vel rubro-ferrugineá, ele-Santer plicata, transversim striata; anfractibus convexiusculis, supernè marginatis; apertura minima, angusta; labro tenui, supernè late et profunde fisso.

Kiener. Spee. des coq. p. 58. nº 36. pl. 18. f. 3.

Habite les côtes de la Nonvelle-Hollande, d'après M. Kiener.

Petite coquille allongée, subturriculée, étroite, ayant le dernier tour plus court que la spire; les tours sont nettement distingués les uns des autres par un petit bourrelet aigu, simple, qui accompagne la suture. Le reste de la surface est occupé par un grand nombre de petits plis loogitudinaux, un pen obliques, que leur régularité rend élégans. Ils sont coupés transversalement par trois strics peu profondes, qui deviennent plus apparentes à la base du · dernier tour. Celui-ci est conique; l'onverture est très petite, fort étroite; ses bords sont presque parallèles, et le droit, minee et tranchant, se détache par une échanceure large et assez profonde, assez semblable à celle du Pleurotoma gibbosa. Celle pelile eoquille est d'une couleur uniforme d'un brun fauve ou fauve ferrugineur fauve ferrugineux.

Elle est lougue de 20 mill. et large de 7.

† 40. Pleurotome lymnéiforme. Pleurotoma lymnæiform Kien.

Pl. testa ovato subfusiformi, tenuè striata, apice eleganter plicale tenui, fragili, albo-lutescente, spadiceo marmoratá; aperturá opolis supernè ad suturam brevi emarginatd.

Kiener. Spec. des eog. p. 62. nº 40. pl. 22. f. 3.

Habite les eôtes de la Sicile.

Petite coquille fort interessante et dont la forme diffère assez note blement de celle des autres Plenrotomes; elle est ovale, objette Ses tours de spire sont larges et couverts de stries transverses serrées et régulières. serrées et régulières. Sur les premiers tours, ces stries transverses sont plus grosses, et l'on remarque aussi sur ees premiers tours des plis lougitudineurs (c. 1). des plis lougitudinaux qui disparaissent assez vite; le canal de la base est extrêmement base est extrêmement court. L'ouverture est petite, ovale-blette, son herd drait gue, son bord droit, mince et tranchant, aboutit à une petite, orale échancrure qui est immédiatement au-dessous de la sulure. Pout ette conville out d'un la la contraction de la sulure. cette coquille est d'un blanc fauve, et elle est ornée de majbrille d'un jame ferrugineur. d'un jaune ferrugineux assez souvent disposées en flammules de marie les gitudinales. Nous n'avons jamais vu d'individus aussi grands que celui représenté par M. Kiener, ce qui nous fait présumer que cette figure représente l'espèce grossie.

La longueur de nos individus est de 15 mill. et leur largeur de 5.

#### Espèces fossiles.

1. Pleurotome striatulé. Pleurotoma striatulata. Lank

Pl. testa susiformi-turrità, transversim tenuiter striatà; anstractioni convexiusculis, superad series convexiusculis, superne stria eminentiore cinctis: ultimo ploristicalitical desirent constitutional de

Habite... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. 10th

2. Pleurotome semi-marginé. Pleurotoma semimarginali. Lamk.

Pl. testá fusiformi-turritá; anfractibus lavibus : supremis suprem infernèque marginatis, subconcavis; inferioribus planulatis; company sulcatá. Habite... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Longueur, <sup>2</sup> pouces 3 lignes. Son dernier tour est subanguleux à sa base.

## 3. Pleurotome aspérulé. Pleurotoma asperulata. Lamk. (1)

Pl. testa subturrità, transversim sulcatà, tuberculis acutis muricatá; anfractibus medio augulato-tuberculatis: ultimo sulcis scabris distincto; cauda brevi.

Habite ... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Longueur,

environ 22 lignes.

## 4. Pleurotome ridé. Pleurotoma turris. Lamk. (2)

Pl. testa fusiformi-turrita, transversim sulcato-rugosa; striis lon-Sinudinalibus tennissimis, in areis planulatis perundulatis; anfractibus infrà medium angulatis, ultrà angulum plano-concavis, propè suturas marginatis.

Encyclop. pl. 441. f. 7. a. h.

Murex interruptus. Broechi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 433. pl. 9. f. 21.

Pleurotoma interrupta. Desh. Ency. meth. vers. t. 3. p. 795. nº 9. Habite ... Fossile des environs de Sienne, en Italie. Mon cabinet. 2 pouces 1 ligne et demie.

# <sup>2</sup> Pouces i ligne et denne. Pleurotoma turbida. Lamk. (3)

Pl. testá subturrită, transversim sulcată, longitudinaliter tenuissime striata: striis undulatis; anfractibus inferne angulatis, ultrà angulum plano-concavis: angulo nodulifero; cauda brevi. Encyclop. pl. 441. f. 8.

(1) M. Bronn, dans son Lethea geognostica, pense que cette A. Bronn, dans son Lethea geognosicu, por la description de Lamarck de hasterot; mais rien ne le prouve, la description de Lamarck asierot; mais rien ne le prouve, la descripción beaucoup trop courte pour que l'on puisse rien décider à cet egard.

(2) Le nom donné par Lamarck à cette espèce devra être changé, Puisque Brocchi, long-temps avant lui, en avait imlose un autre; cette coquille devra donc à l'avenir porter le hom de Pleurotoma interrupta.

(3) Cette espèce avait déjà reçu le nom de Murex cataphrac. hes de Brocchi, lorsque Lamarck lui donna celui-ci : l'antériorité d<sub>u nom de l'auteur italien doit le faire préférer.</sub>

- \* Murex cataphractus, Brocchi, Conch, foss, subap. t. 2. p. 43% pl. 8. f. 16.
- \* Pleurotoma cataphracta. Borson. Oryc. Pedem. p. 75. 10 1.

\* Bast. foss. de Bord. p. 65.

\* Philip. Enum. moll. sicil. p. 199.

Habite... Fossile du Piémont. Mon cabinet. Longueur, 17 ligués de demie.

#### 6. Pleurotome à filets. Pleurotoma filosa. Lamk.

Pl. testa ovato-fusiformi, lineis transversis, elevatis, distinctis cino tá; labro alæformi.

Encyclop. pl. 440. f. 6. a. b.

Pleurotoma filosa. Ann. dn Mus. vol. 3. p. 164. no 1.

\* Roissy. Buf. moll. t. 6, p. 73. no 4.

\* Desh. Encyclop. meth. vers. t. 3. p. 795. no 10.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 448. nº 14. pl. 68. f. 25, all Habite... Fossile de Griguon. Mon cabioet. Longneur, 38 million mètres.

### 7. Pleurotome à petites lignes. Pleurotoma lineolalit Lamk.

Pl. testá ovato-fusiformi, lineis transversis coloratis, subinterful

Encyclop. pl. 440. f. 11. a.b.

Pleurotoma lineolata. Anu. ibid. p. 165. nº 2.

\* Desh. Goq. foss. de Paris. t. 2. p. 440. nº 6. pl. 69. f. 11 a like Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Looguenr, 28 miles

#### clavicularis. 8. Pleurotome claviculaire. Pleurotoma Lam.

Pl. testā fusiformi-turritā, subglabrā, basi transverse sulcatā; me ginibus anfractuum striato-marginatis; labro alæformi,

Encyclop. pl. 440. f. 4. Mala.

Pleurotoma clavicularis. Ann. ibid. nº 3.

\* Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 73. no 5.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 437. nº 2. pl. 69. f. 15 à 18. Habite... Fossile de Griguon. Mon cabinet. Longueur, au moins sa

millimètres. M. Defrance en possède une variété qui a 75 millimètres de longueur, et dont les stries marginales ne sont plus ap-Parentes. Elle a été trouvée à Betz, près Crépy.

9. Pleurotome lisse. Pleurotoma glabrata. Lamk.

Pl. testá fusiformi, glabrá, subnitidá; labro alæformi, superné sinu terminalo.

Pleurotoma glabrata. Ann. ibid. nº 4.

Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 74. nº 6.

\* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 439, nº 5. pl. 69, f. 7. 8. Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 35 millimètres.

pleurotome marginé. Pleurotoma marginata. Lamk.

Pl. testá fusiformi, glabriusculá, basi transversé sulcatá; sulcis et anfractuum marginibus impresso-punctatis.

Encyclop. pl. 440. f. 9. a. b.

Pleurotoma marginata. Ann. ibid. p. 166. uº 5.

[b] Var. minus ventricosa.

[c] Var. sulcis crispatis, impunctatis.

Habite ... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Longueur, 15 à 20 millimètres.

Pleurotome transversaire. Pleurotoma transversaria.

Pl. testă fusiformi, transversim sulcată, inferne decussată; sinu mazimo; anfractuum medio subcarinato.

Pleurotoma transversaria. Ann. ibid. nº 6.

Desh. Encyclop, méth. vers. t. 3. p. 796, nº 14.

Desh. Coq. foss. de Paris, p. 450, no 16, pl. 62, f. 1, 2,

Habite ... Fossile de Betz, près Crépy. Cabinet de M. Defrance. Lon-

Pleurotome à chaînettes. Pleurotoma catenata. Lamk.

Pl. testá susisormi, undiquè decussatá; striis transversis, majoribus subtuberculatis, catenatis; spirá nodosá.

Pleurotoma catenata. Ann. ibid. nº 7.

Desh. Encyclop, meth. vers. t. 3. p. 797. no 15.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 451. no 17. pl. 62. f. 11. 12. 13.

Roissy. Buf. moll. t.'6, p. 74s. nº 9.

Habite ... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 54 millimètres.

TOME IX.

#### 13. Pleurotome denté. Pleurotoma dentata. Lamk.

Pl. testa fusiformi; striis transversis tenuissimis, subundatis; anfrac tibus medio carinato-nodosis,

An murex exortus? Braud, Foss. p. 20. f. 32.

Encyclop. pl. 440. f. 8.

Pleurotoma dentata. Aun. ibid. p. 167. nº 8.

[b] Var. cauda abbreviata, (1)

[c] Var. spirå prælongå, multidentatå. Mon cabinet.

\* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 797. nº 16.

\* Desh. Coq. foss, de Paris, p. 452. nº 18, pl. 62. f. 3. 4. 7. 8. Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance.

Longueur, 40 à 45 millimètres.

#### 14. Pleurotome ondé. Pleurotoma undata. Lamk.

Pl. testá fusiformi-turrità, transversim striatà; spirà costellis dato-arcuatis arcanica.

An murex innexus? Brand. Foss, p. 10, f. 30.

Encyclop. pl. 440, f. 10. a. b.

Pleurotoma undata, Ann. ibid. nº o.

[b] Var. anfractuum costellis eminentioribus et biserialibus.

\* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 75. nº 8.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 36 millionètres.

## 15. Pleurotome multinode. Pleurotoma multinoda. Lank

Pl. testá fusiformi-turritá, transversim striatá; anfractibus submit ginatis, medio nodulosis.

Encyclop. pl. 440. f. 7. a. b.

Pleurotoma multinoda, Aun, ibib. nº 10.

Habite... Fossile de Griguon. Mou cabiuet et celui de M. Defrance.

Longueur. 2 centimètres

### 16. Pleurotome crénulé. Pleurotoma crenulata. Lamk.

<sup>(1)</sup> Cette variété a des caractères d'une telle consta<sup>nce</sup> elle nous avons cru devoir la séparer comme espèce distincte paris est devenue notre Pleurotoma brevicauda (Coq. foss. de parti, 2., pag. 453, nº 10, pl. for forma de la companya de la companya

Pl. testá fasiformi-turritá, transverse striatá; anfractibus medio costellis serialibus rotatim crenulatis.

Pleurotoma crenulata, Ann. ibid. p. 168. nº 11.

\* Des. Coq foss. de Paris, t. 2. p. 475. nº 41. pl. 65. f. 8. 9. 10. Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Lougueur, 18 millimètres.

## 7. Pleurotome double-chaîne. Pleurotoma bicatena.

Pl. testa fusiformi-turrita, tranversè striata; anfraetibus supernè biseriatim nodosis: nodis marginalibus minoribus.

Pleurotoma bicatena, Ann. ibid. nº 12.

Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 798. no 19.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 457. nº 23. pl. 63. f. 27. 28

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance, Longueur.

19 millimètres.

## 18, Pleurotome à petites côtes. Pleurotoma costellata.

Pl. testa opato-fusiformi, transversim striata; eostellis longitudinalibus.

Pleurotoma eostellata. Ann. ibid. nº 13.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 488. nº 59. pl. 66. f. 14 à 16. Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur, près de 15 millimètres.

## Plemotome plissé. Pleurotoma plicata. Lamk.

Pl. lesta fasiformi-turrita; striis transversis exiguis; costellis longitudinalibus plica formibus, curvulis.

Pleurotoma plicata. Ann. ibid. p. 169. nº 14.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 487. n. 58. pl. 66. f. 17. 18. 19. Habite... Fossile de Grignou. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 5 ou 6 millimétres.

## Pleurotome sillonné. Pleurotoma sulcata. Lamk.

Pl. testă fusiformi-turrită, inferne decussată, costellis erebris curvulisque longitudinaliter suleată.

Pleurotoma sulcata, Ann, ibid. nº 15.

Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 476. n. 44. pl. 67. f. 19 à 21. Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 1 centimètre

21. Pleurotome à côtes courbes. Pleurotoma curvicosita Lamk.

Pl. testā avoto-fusiformi, transversim sulcatā; costellis curvis superpl subbifidis : cauda brevi.

Pleurotoma curvicosta. Ann. ibid. nº 16.

\* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 460. nº 26. pl. 63. f. 4. 5.6. Habite.... Fossile de Griguon. Cabinet de M. Defrance, Longueuf 15 millimètres.

22. Pleurotome fourchu. Pleurotoma furcata. Lamk.

Pl. testá fusiformi-turrità, transversè striatà; costellis ultrà medium coarctatis: infimis basi furcatis.

Pleurotoma furcata. Ann. ibid. nº 17.

[b] Var. minor et gracilior; costellis undato-curvis.

\* Roissy. Buf. mol. t. 6, p. 75, n. 9.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 464. no 30. pl. 63. f. 23 2 2 pl. 65. f. 22 3 2 pl. 65. fl. 22 2 pl. 65. fl. 22 3 2 pl. 65. fl. 22 2 pl. 22 2 pl. 65. fl. 2 pl. 65. f. 21 à 23.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 799. n° 20.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Louguelle 14 millimètres.

23. Pleurotome noduleux. Pleurotoma nodulosa. Lamb Pl. testa ovato-fusiformi; striis transversis obsoletis; spira production data. nonofarion in the string transversis obsoletis; spira production data. data, nonofariam nodulosa.

Pleurotoma nodulosa, Ann. ibid, p. 170, no 18.

[b] Var. spirá breviore, octofariàm nodulosá.

\* Desh. Coq. foss. de Paris, p. 466. nº 32. pl. 65. f. 11 3 14. Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Lougheuth près de 14 millim.

24. Pleurotome ventru. Pleurotoma ventricosa. Lamk Pl. testá ovato-fusiformi, caudatá, medio-ventricosá; striis transfer

sis; anfractibus costellis brevissimis amulantibus.

Pleurotoma ventricosa, Ann. ibid. p. 266. nº 19. \* Desh, Coq. foss, de Paris, t. 2. p. 469. no 36, pl. 65, f. 14 9.

Habite... Fossile de Griguon. Cabinet de M. Defrance. Longueun

25. Pleurotome térébral. Pleurotoma terebralis. Lamb Pl. testá fusiformi, subventricosá; striis transversis eleganter grantes latis; anfractibus examisità anciente de la completa del completa de la completa de la completa del completa de la completa del la completa de latis; anfractibus exquisitè carinatis: carinis dentatis, rolæformibus eurotoma terebralis. Ann. 1831 Pleurotoma terebralis, Ann. ibid. nº 20.

\* Desh. Ency. méth, Vers. t. 3. p. 799. nº 21.

\* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 455, nº 21, pl. 62, f. 14, 15, 16. Habite ... Fossile de Parnes. Cabinet de M. Defrance. Longueur, près de 14 millim.

Pleurotome granulé. Pleurotoma granulosa. Lamk.

Pl. testá subturritá, undique granulatá; granulorum seriebus traasversis, in anfractuum medio elevatioribus; cauda brevissima.

Pleurotoma granulata. Ann. ibid. nº 21.

\* Desh. Ency. méth. Vers. t. 3. p. 799. nº 22.

Desh. Coq. foss. de Paris, t 2. p. 476. nº 45. pl. 67. f. 1. 2. 3. Habite ... Fossile de Parnes. Cabinet de M. Defrance. Longueur, II millim.

<sup>27.</sup> Pleurotome à côtes pliées. Pleurotoma inflexa. Lamk. Pl. testá subturritá, transversum striatá; costellis plurimis medio in-

slexis; anfractibus carina grauulata distinctis.

Pleurotoma inflexa. Ann. ibid. p. 267. nº 22.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 475. nº 43. pl. 66. f. rı à 13. pl. 67. f. 12 à 14.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 8 millim.

Pleurotome tourelle. Pleurotoma turrella. Lamk.

Pl. testā subturritā, transversim striatā; anfractibus carinatis; spirā supernè tuberculatà.

Pleurotoma turrella. Ann. ibid. nº 23.

[b] Var. tuberculis spiræ nullis.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 471. no 38. pl. 64. f. 17 à 20. Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur, 6 à 9 millim.

Pleurotome striarelle. Pleurotoma striarella. Lamk.

Pl. testa fusiformi-turrita, mutica; striis transversis, tenuissimis, contiguis; costis raris, obsoletis.

Pleurotoma striarella. Ann. ibid. nº 24.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 477. no 46. pl. 67. f. 28 à 30. Habite... Fossile de Grignon. Cabiuet de M. Defrance. Longueur,

8 millim. Pleurotoma decussata. Lamk. Pl. testá fusiformi turrită, striis transversis lougitudinalibusque de cussată; spirá nodulosă.

Pleurotoma decussata. Ann. ibid. no 25.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 470, no 37, pl. 64. f. 3. 4. 5. 7. Habite... Fossile de Grignou. Mon cabinet. Longueur, 16 millim.

#### TURBINELLE (Turbinella).

Coquille turbinée ou subfusiforme, canaliculée à 54 base, ayant sur la columelle trois à cinq plis comprimes et transverses.

Testa turbinata vel subfusiformis, basi canilaculado Columella plicis tribus ad quinque compressis et transper salibus instructa,

OBSERVATIONS. — La plupart des Turbinelles furent rapport tées par Linné à son genre Voluta; il laissa les autres par la Mura e Quaissa les autres par la laissa lai Mure v. Quoique la columelle de ces coquilles soit chargée plis remarquables, il est certain qu'elles ont beauconp plus rapports avec les 11 rapports avec les Murex qu'avec les Volutes. Le canal de la base de leur ouverture les de de leur ouverture les éloigne sans contredit de ces dernières, suffit nouveles en sieres de leur ouverture les éloigne sans contredit de ces dernières, suffit nouveles en sieres de leur ouverture les éloigne sans contredit de ces dernières, suffit nouveles en sieres de leur ouverture les éloigne sans contredit de ces dernières, suffit nouveles en sieres de leur ouverture les éloigne sans contredit de ces dernières, suffit nouveles en se de leur ouverture les éloigne sans contredit de ces dernières, suffit nouveles en se de leur ouverture les éloignes sans contredit de ces dernières, suffit nouveles en se de leur ouverture les éloignes sans contredit de ces dernières, suffit nouveles en se de leur de l suffit pour les en séparer; de même, leur défant de varices pose à cc qu'on les associe avec les murex. Il ne paraît pas de pord auxiliaire de la landia de bord aussi aisé de les distinguer des Fasciolaires; néannoinsi direction des plis de leur columclle m'a autorisé à les en séparte.

L'animal de ces coquilles est muni d'un petit opercule sulpor biculaire et corné; il y a deux tentacules obtus et en massiles les yeux saillaus et situés à la base extérieure de ces tentaculles son manteau est terminé par un prolongement plic en un qui passe par le canal de la coquille. [D'Argenv. Zoomorph.

pl. 3. fig. E. 1

[Lamarck a rassemblé dans son genre Turbinelle des coquille qui n'ont pas tontes les mêmes caractères, ce qui détermine probablement, par le control de la contr probablement, par la suite, les zoologistes à y faire au moist une coupure. Nous ne pour une coupure. Nous ne pensons pas cependant que l'on doire adopter toutes celles coupure. adopter toutes celles que propose M. Schumacher, dans cel nonveau système de classification des coquilles. En effet, cel antenr forme un genre de toutes les espèces fusiformes, à et que le Turbinella inc. Les que le Turbinella infundibulum, par exemple; il denne de Polycon. genre le nom de *Polygona*; il en propose un autre sons le nom de *Cynodona* nour les constant de Cynodona pour les espèces turbinées, comme le Ceramiel.

Turbinellus, etc. Enformatique. Turbinetlus, etc. Enfin un troisième démembrement qui porte la comme de Lagena rassamblement de la comme de Lagena rassamblement de la comme de Lagena rassamblement de la comme de la com nom de Lagena rassemblerait celles des espèces qui sont ovoir

des, telles que le Turbinella rustica de Lamarck, Leucozonalis et d'autres encore. M. Schumacher, ne laisscrait, par conséquent, dans le genre Turbinelle, proprement dit, que quatre ou de type. Nous le répétons, nous ne pouvons partager les opinions de M. Schumacher. En effet, Lamarck a fondé son genre Linné, Si l'on apporte des changemens dans le genre qui nous occupe, et que cependant il subsiste dans la science, son type devront comprendre d'abord toutes les espèces analogues au type choisi.

Lorsque l'on examine le genre dans son ensemble, on s'aperpoit hien qu'il a besoin d'être réformé. Les espèces auxquelles
le Schumacher conserva le nom de Turbinelles sont très différentes de toutes les autres. Leur columelle, très épaisse, porte
sur le milieu des plis dont la forme et les earactères n'ont que
peu d'analogie avec ce qui se montre dans les autres, et quoique l'on ne connaisse pas encore l'animal de ce groupe, nous
proposerions d'en constituer un genre à part auquel le nom de
scolymus conviendrait assez. Quant aux autres espèces, il serait
tr'elles des modifications nombreuses qui détruisent la constance des caractères; anssi l'on voit les espèces turbinées passer,
lat des nuances insensibles, à celles qui sont fusiformes.

Quoique Lamarck ait décrit l'animal des Turbinelles, on peut dire cependant qu'il ne l'a point connu, puisqu'il a été obligé composite rapporter uniquement à une très mauvaise figure de la composite de d'Argenville. Lamarck rapporte un peu arbitairement, au reste, cette figure au genre Turbinelle; car la coquille, elle-même, d'où sort cet animal presque fautastique si mal figurée que l'ou ponrrait tout aussi bien la prendre un Murex. On peut donc dire que c'est à MM. Quoy et Gaitieurs de l'animal du genre Turbinelle. Leur ouvrage prouve même de l'animal du genre Turbinelle. Leur ouvrage prouve même senres proposés par M. Schumacher, puisque l'animal du Turbiteres proposés par M. Schumacher, puisque l'animal du Turbiteres de l'animal du Turbiteres de l'animal du Turbiteres de l'animal du Schumacher, puisque l'animal du Turbiteres de l'animal du Schumacher, puisque l'animal du Turbiteres de l'animal du Turbiteres de l'animal du Schumacher, puisque l'

nella rustica ne diffère pas sensiblement de celui du Turbinelle Cornigera. On doit également aux mêmes naturalistes la connais sance d'une espèce fusiforme et cette espèce a les mêmes caractères que les deux puedes tères que les deux premières. Il faut en convenir, Lamarck avail jugé des rapports des Turbinelles avec beaucoup de sagacité la connaissance des animaux ne dérange en rien l'arrangement qu'il a proposè. Ces animaux appartiennent, en effet, au tyle représenté par le grand genre Murex de Linné; ils dissiparent très peu de ceux des Fuseaux, des Tritons et des Roches proprement dits. Ils rampent sur un pied court, assez épais duquel s'élève un pédieule cylindracé qui entre dans la coquier et qui sert d'appui à une tête petite, aplatie, terminée antériellement en deux terminée rement en deux tentaeules coniques assez épais à la base portant les yeux au côté externe vers les deux tiers aultrieurs de leur levere constitue de levere constitue de leur levere constitue de levere constitue de leur levere constitue de rieurs de leur longueur. Cette position paraît varier un pel se lon les espèces : cette tête est fendue en dessons longitudinale ment d'une fente buecale étroite, en forme de boutonnière, travers laquelle passe une trompe rétractile. Le manteau regit l'intérieur de la coquille comme à l'ordinaire, il se prolonge d'avant en un ciphe d'alle de la coquille comme à l'ordinaire, il se prolonge d'avant en un ciphe d'alle d' avant en un siphon charnu qui dépasse un peu l'extrémité canal de la coquille.

Le genre Turbinelle est aujourd'hui nombreux en espècet Nous en comptons 68 de vivantes, ce qui prouve combient monographie de M. Vi monographie de M. Kiener est incomplète. Nous n'en convaissons encore que trois espèces fossiles appartenant aux terraires de Paris et la Recommendation de la Reco

tertiaires de Paris et de Bordeaux.

#### ESPÈCES.

1. Turbinelle artichaut. Turbinella scolymus. Lamk.

T. testá subfusiformi, medio ventricosa, tuberculata, pallido puber spirá conica tuberculata spirá conicá, tuberculato-nodosá; ultimo anfractu supernê tuber culis magnis coronato. culis magnis coronato; cauda transversim sulcata; columella as rantia, trinlienta

Martini. Couch. 4. t. 142. f. 1325.

Murex scolymus. Gmel. p. 3553. no 101.

Turbinella scolymus. Encyclop. pl. 431 bis. f. 2. a. b.

\* Murex scolymus. Dillw. Cat. t. 2. p. 737. no i12.

\* Schrot, Einl. t. 1. p. 618. Murex no 210.

\* Wood, Ind. Test. pl. 27. p. 415.

Kiener, Spec. des coq. p. 9. no 5. pl. 2. 3.

\* Turbinelle scolyme. Blainv. Malac. pl. 17. f. 1.

TURBINELLE.

Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 81. nº 2.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 1084. nº 1.

Habite.... l'Océan des Grandes-Indes? Mon cabinet. Coquille grande, épaisse, pesante, très tuberculeuse supérieurement. Longueur, 9 pouces. Vulg. l'Artichaut.

Turbinelle rave. Turbinella rapa. Lamk.

T. testa subsusiformi, medio ventricosa, crassa, ponderosissima, mutica, alba; anfractibus supernè basim præcedenti obtegentibus; cauda breviuscula; columella sub juadruplicata.

Knorr, Vergn. 6. t. 39. f. r.

Martini. Couch. 3, 1, 95, f. 916.

Encycl. pl. 43r bis. f. 1.

Var. sinistra. Chemn. Naturf. f. 12. pl. 3. f. 1 a. b.

Voluta pyrum non Linnæi. Schrot. Einl. t. 1. p. 240. nº 42.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1084. nº 2. Kiener. Spec. des Coq. p. 3. no 1. pl. 4.5.

Mus. Gottv. pl. 33. f. 221. 222. Junior. pl. 34. f. 221 a.

Walch. Naturf. t. 19. p. 23. f. 2. monstr.

Voluta pyrum. var. a. Born. Mus. p. 234. Habite l'Océan des Grandes-Indes, Mon cabinet. Cette espèce, bien distincte, a été confondue par Gmelin avec le Voluta pyrum de Linné. Mais elle n'est jamais mucronée à son sommet, devient beaucoup plus grosse et plus grande, très massive, fort pesante, et n'offre qu'à son sommet et sur sa queue des stries que les marchands font disparaître cu la polissant. Elle a sur la columelle <sup>tr</sup>ois véritables plis, et un faux à la naissance de la queue. Lon-

Rucur, 6 pouces 9 lignes.

Turbinelle navet. Turbinella napus. Lamk. (1). T. testa abbreviato-clavata, ventricosissima, crassa, ponderosa, mulica, subccaudata, albido-fulva; spira brevi, mucrone parvo terminată; caudă non striată; columellă triplicată.

<sup>(1)</sup> Dans la conviction où je suis que cette espèce est la même Me le Voluta gravis de Dillwyn, j'ai complété la synonymie né-State Poluta gravis de Dillwyn, j'ai complete la synon, l'ai complete la synon, l'ai par Lamarck. Aussi je propose de lui restituer son prenice Par Lamarck. Aussi je propose de lui resulue. lug noin spécifique qu'elle a perdu et de l'inscrire désormais spécifique que ...

spécifique que ...

de Turbinella gravis.

- \* Voluta gravis. Dillw. Cat. t. p. 569. nº 164.
- \* Martini. Conch. t. 3. pl. 95. f. 917.
- \* Encycl. meth. pl. 390. f. r:
- \* Varietas sinistrorsa, Chemn. t. 9. p. 37. pl. 104. f. 884. 885.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 21. f. 161.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 4. nº 2. pl. 6.
- \* Turbinella clavata. Schub. et Wagn. Supplém. à Chemn. p. 9

Habite... l'Océan des Grandes-Indes? Mon cabinet. Cette esperant avoir de grandes indes in paraît avoir de grands rapports avec celle dont Chemnitz de la figure dans se Corche de la figure de la fig la figure dans sa Conch. (vol. 9. t. 104. f. 884. 885); mais, que celle-ci est sinistrale. que celle-ci est sinistrale, sa queue est un peu plus allonsée de dans la mienne et son bard dans la mienne, et son hord columellaire est fortement relle La coquille que je mentionne ici ressemble à une grosse poine peu raccourcie. Longueur / rosse note à une grosse point de la constant de la c peu raccourcie. Longueur, 4 pouces 3 lignes.

### 4. Turbinelle poire. Turbinella pyrum. Lamk.

T. testá supernè ventricoso-clavatá, pyriformi, caudatá, alide fulvá, maculis madia; fulva, maculis spadiceis punctiformibus picta; spira parvan crone tenui terminatá; apice mamillatá; caudá longiusculá sinés columellá quadriplicatá

Voluta pyrum. Lin. Syst. Nat. ed. 12. p. 1195. no 433.

Lister. Conch. t. 816. f. 26. 27.

Rumph. Mus. t. 36. f. 7.

Knorr. Vergn. 6. t. 27. f. 2.

Martini. Conch. 3. t. 95. f. 918. 919.

Chemn. Conch. 11. t. 176.f. 1697. 1698.

- \* Perry. Conch. pl. 17. f. 9.
- \* Brookes, Introd. of conch. pl. 6. f. 75.
- " Grouch, Lamk, Conch. pl 17. f. 75.
- \* Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 80. pl. 59. f. 5.
- \* Schum. Nonv. Syst. p. 242.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 21. f. 160.
- \* Turbinellus pyrum. Sow. Genera of shells. f. 1.
- \* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 179. pl. 228.
- \* Voluta pyrum. Var. B. Born. Mus. p. 234.
- \* Murex dentatus, Burrow, Elem. of conch. pl. 23. f. 2.
- \* Voluta pyrum. pars, Dilly. Cat. t. r. p. 568, no 163.
- \* Desh. Encyc. méth. Vers. t. 3. p. 1085. nº 3.

Habite l'Ocean des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille agréables ment tachetée ou ponetnée ment tachetée ou ponctuée, surtout dans les jeunes individus; d spire est légèrement noduleuse, ainsi que le sommet du dernier tour. Longueur, 3 pouces to lignes.

Turbinelle aigrette. Turbinella pugillaris. Lamk. (1)

T. testá turbinatá, umbilicatá, crassá, ponderosá, transversim sulcatà, tuberculiferà, albà; ultimo anfraetu supernè infernèque tuberculis conico-acutis muricato; columella quinqueplicata: plicis inæqualibus.

Lister. Conch. t. 810, f. 19.

Knorr, Vergn. 6. t. 35. f. 1.

Martini, Conch. 3, t. 99, f. 949, 950.

Turbinella capitellum. Encyclop. pl. 431 bis. f. 3.

Bonanni. Recr. 3. f. 284.

Desh. Encyc. méth. Vers. t. 3. p. 1085. nº 4.

Voluta muricata. Born. Mus. p. 233.

Poluta capitellum. Var. β Gmel. p. 3468.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 275. u° 117.

Dillw. Cat. t. 1. p. 567. Voluta muricata.

Voluta muricata. Wood, Ind. Test, pl. 21. f. 158.

Kiener, Spec. des coq. p. 17. no rr. pl. 8.

Habite l'Océau des Antilles, Mon, cabinet, Coquille presque de la grosseur du poing, massive, pesante, sans quene particulière. Son dernier tour offre supérieurement une rangée de tubercules, et, Près de sa base, trois autres iucgales. Spire pointue, très muri-

## quée. Longueur, 3 ponces 7 ngues. 105. ... Lamk. Lurbinelle rhinocéros. Turbinella rhinoceros. Lamk.

1. testa ovato-turbinata, subtrigona, perforata, crassa, transversim sulcată, tuberculiferă, alba, castaneo-venosă; ultimo anfractu su-Pernè tuberculis postice furcatis subgeminatis coronato et prope basim tuberculis simplicibus muricato; columella fulva, triplicata; labro crenulato, intus sulzato.

<sup>(</sup>i) Long-temps avant Lamarck, cette espèce avait reçu le nom oluta muricata par Born, la description de con doute à cel de Martini à laquelle il renvoie, ne laissent aucun doute à cel égard. Il faut donc rectifier la nomenclature en rendant Sard. Il faut donc rectifier la nomenciature. M. Kiener la espèce son premier nom Turbinella muricata. M. Kiener la espèce son premier nom Turbinella muricata. M. Kiener Ali assez souvent cite l'auteur qui a mentionné une espèce pour Apremière fois l'oublic pour celle-ci et ne sait aucune rectificaan sujet de son nom spécifique.

Voluta rhinoceros. Chemu. Conch. 10. t. 150. f. 1407, 1408. Gmel, p. 3458. no 128.

\* Desh. Encyclop, méth. vers. t. 3. p. 1086, nº 5.

\* Wood, Iud, Test. pl. 21. f. 157.

" Kiener. Spcc. des coq. p. 19. nº 12. pl. 10. f. 1.

\* Roissy. Buff, moll. t. 6. p. 81. nº 4.

Habite les mers de la Nouvelle-Guinée. Mon cabinet. Coquille for rare, à spire courte verte rare, à spire courte, noduleuse, presque mucronée. Longueum pouces 2 lignes

### 7. Turbinelle cornigère. Turbinella cornigera. Lamk.

T. testá ovata-turbinatá, subtrigoná, transversè sulcatá, tubercula albis undiavè municata albis undique muricata: tuberculorum interstitiis nigris; un manatus superne tuberculorum interstitiis nigris sup anfractu supernè tuberculis elongatis crassis posticè trifurcali pronato et prone hasim ali: ronato et prope basim aliis simplicibus muricato; spira brevissiena acuminata; columella muricato;

Voluta turbinellus, Linn. Syst. nat. cd. 12 p. 1195. Gmel. P. 3465

nº 99.

Bonanni, Recr. 3, f. 373.

Rumph. Mus. t. 24. fig. B.

Gualt, t. 26. fig. L.

D'Argenv. Conch. pl. 14. fig. P.

Seba. Mus. 3. t. 60. f. 8.

Knorr. Vergn. 2. t. 2. f. 3, ct t. 13, f. 2, 3.

Martini. Conch. 3. t. 99. f. 944.

Chemn. Conch. 11. t. 179. f. 1725, 1726.

\* Mus. Gottw. pl. 11. f. 79. a. b.

\* Klein. Tentam. ostrac. pl. 7. f. 112.

Murex turbinellus, Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 750.

\* Id. Mus. Ulric. p. 634.

\* Perry. Conch. pl. 26. f. 1.

\* Foluta turbinellus. Schrot. Einl. t. 1. p. 236. nº 39.

\* Id. Dilly, Cat. t. r. p. 566. Ho 158.

\* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2, p. 518, pl. 35, f. 24 aphiliste l'Océan des Carrelle Ca Habite l'Océau des Grandes-Indes et des Moluques. Mon gals elle-ci tient de près au 7 Celle-ci tient de près. au *T. rhinoceros* par ses rapports; mais che n'est point ombiliquée. Se a company de la c n'est point ombiliquée. Sa spire est armée de longs tuberque, ainsi que cenx de son qui, ainsi que ceux de son dernier tour, ressemblent presses à des cornes. Vulg. la Dans de la la des cornes. à des cornes. Vulg. la Dent-de-chien. Longueur, 2 pouces lignes.

## Rurbinelle de Céram. Turbinella ceramica. Lamk.

T. testá fusiformi, transversim sulcatá, tuberculis muricatá, albo et nigro variá; ultimo anfractu superne tuberculis longis postice furcatis echinato, medio basique aliis simplicibus armato; spirá conica, superne mutica; columella quinqueplicata.

Voluta ceramica, Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1195. Gmel. p. 3462.

no ror.

Lister. Conch. t. 829. f. 51.

Bonanni. Recr. 3. f. 286.

Rumph. Mus. t. 24, fig. A. et t. 49, fig. L.

Petiv. Amb, t. 11. f. 13.

Gualt. Test. t. 55. fig. D.

D'Argenv. Conch. pl. 15. fig. E.

Favanne. Conch. pl. 24. fig. C. 3.

Knorr. Vergn. 2. t. 2. f. 2.

Martini, Conch. 3. 1. 99. f. 943.

Lesser. Testaceo theol. p. 282. f. nº 76.

Wood, Ind, Test. pl. 21. f. 159.

Murca ceramicus. Linn. Syst. nat. ed. 10. p. 751.

Cynodona ceramica, Schum. Nouv. syst. p. 241.

Poluta ceramica. Born. Mus. p. 233.

1d. Schrot. Einl. t. 1. p. 239. nº 41.

1d. Dillw. Cat. t. r. p. 568. nº 162.

Desh, Encycl, meth. vers. t. 3. p. 1086. no r. Kiener, Spec. des coq. p. 10. nº 6. pl. 11. f. 1.

Habite l'Ocean des Moluques, près de l'île de Céram. Mon cabinet. Elle se distingue éminemment par sa forme allongée. Point d'ombilic. Vul, la Chausse-trappe, Longueur, 3 pouces 2 lignes.

# Turbinelle muriquée. Turbinella capitellum. Lamk.

T. testa ovato-subfusiformi, umbilicata, longitudinaliter costata, sulcis scaberrimis cineta, tuberculis acutis muricatissima, alba; anfractibus angulatis: ultimo supernè basique tuberculis longis armato; spirá conicá; columellá triplicatá.

Polutella capiteltum. Lin. Syst. nat. éd. 12. pag. 1195. Gmel. page

3;62. nº 100.

Bonanni, Recr. 3. f. 270.

Gualt, Test. t. 37. fig. A.

D'Argeny, Conch. pl. 15. fig. K.

Selia. Mus. 3. t. 49. f. 76.

Knor, Vergn. 6. t. 35. f. 2.

Martini. Conch. 3. t. 99. f. 947, 948.

Chemn. Conch. 11. 1. 179. f. 1723, 1724.

Turbinella muricata, Encyclop. pl. 43r bis. f. 4. a. b.

- \* Desh. Encycl. meth. vers. t. 3. p. 1087, no 8.
- \* Kiener. Spec. des coq. p. 14. nº 9. pl. 12. f. 1.
- \* Reeve. Conch. syst. t. 2. p. 181. pl. 229. no 5.
- \* Murex capitellum, Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 750.
- \* Id. Lin. Mus. Ulric, p. 633.
- \* Perry. Couch. pl. 26. f. 4.
- \* Roissy, Buff, moll. t. 6. p. 81. no 3.
- \* Voluta capitellum. Born. mis. p. 232.
- \* 1d. Schrot. Einl. t. 1. p. 238. nº 48.
- \* Id. Dillw. Cat. t. r. p. 566, no 159.

Habite... l'Océan indien? Mon cabinet. Ses tours sont angules ct très muriqués. Longues ct très muriqués. Longueur, 2 pouces 4 lignes. Il devient per

### 10. Turbinelle douce. Turbinella mitis. Lamk.

T. testà ovatà, umbilicatà, longitudinaliter costatà, transpersione catà, tuberculato-nodoci. cata, tuberculato-nodosa, fulvo-rufescente; tuberculis brevitis distribution obtusissimis, nodiformit... obtusissimis, nodiformibus; præcipuis in anfractuum summilantes sulcis nodisque albes e columnitations

\* Turbinella capitellum. Var. Kiener. Spec. des coq. p. 14.pl.

Habite... Mon cabinet. Coquille apparemment très rare, puisquelle paraît inédite : elle est fout paraît inédite: elle est fort remarquable par ses caractères, pour gueur, environ 2 pouces

### Turbinelle petit-globe. Turbinella globulus. Lank

T. testa ventricoso-globosa, umbilicata, crassa, transversim sentile et sulcata, alba: nlivie la company et sulcată, albă; plicis longitudinalibus crassis; sulcis cremble scabris; spiră brevi : anaturi scabris; spirá brcvi; aperturá roseá; columellá triplicald. Voluta globulus, Chemn. Conch. 11, t. 178. f. 1715. 1716.

Turbinella globulus. Encycl. pl. 431 bis. f. 2. \* Voluta globosa, Dillw. Cat, t. 1. p. 569. nº 165.

\* Vood, Ind. Test. pl. 21. f. 162.

Habite... Mon cabinet. Jolie coquille, racconrcie, sans quelle, dont l'ouverture est fort étroit

12. Turbinelle cordon-blanc. Turbinella leucozonalis. T. testá ovato-acutá, ventricosá, mutica, lavigatá, rufá ant flushi anfractibus convexis: uitimo infrà medium fascia alba cincto; apertură albă; columellă triplicată.

An Favanne. Couch. pl. 35. fig. H 2?

Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 1087. nº 9.

Kiener, Spec. des Coq. p. 35, nº 24, pl. 21, f. 2.

Valentyn. Amboina. pl. 8. f. 73.

Habite...Mon cabinet. La coquille de Favanne est plus allongée et moins ventrue que la nôtre. Longueur, 19 lignes.

Turbinelle pruniforme. Turbinella rustica Lamk. (1) T. testa ovato-ventricosissima, crassa, lavigata, in fundo albo lincis spadiceis aut nigris confertissimis transversim pictà; anfractibus convexis; spira breviuscula, tumida, apice obtusiuscula; columella subquadriplicatà.

Lister. Conch. t. 831. f. 55.

Gualt. Test. t. 43. fig. X.

Seba. Mus. 3. t. 54. f. 15. 16.

Knorr. Vergn. 3 t. 14. f. 5.

Martini. Conch. 3, t. 120. f. 1104, 1105.

Buccinum rusticum. Gmel. p. 3486. nº 65.

Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 1088. nº 10.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. t. 2. p. 513, pl. 35. f. 20 à 23.

Kiener. Spec. des Coq. p. 39. nº 27. pl. 19. f. 1.

Duccinum smaragdulus, Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 739.

Id. Lin. Mus. Ulric. p. 610, nº 264.

1d. Lin. Syst. nat. id. r2. p. 1203. nº 468.

\* Id. Gmel. p. 3484. nº 54.

Buccinum smaragdulus. Dillw. Cat, t. 2. p. 615. nº 65.

(1) Voici une espèce Linnéenne de plus à rétablir dans les Alalogues; en lisant attentivement sa description dans la Mu-Jeun Ulricæ, on en retrouve tous les caractères et l'on en reson de la fig. P., pl. 9 de diction du Systema, la seule citation de la fig. P, pl. 9 de de la planche 54 de Seba Senville, laisse doutense l'espece de Linne, la citation des figures 114 et 115 de la planche 54 de Seba le permet plus le moindre doute. En conséquence, le double empointe plus le moindre doute. En consequence, combinée Gmeliu étant reconnu, et cette coquille devant rester dans Respective Turbinelle, elle devra preudre à l'avenir le nom de Turbinelle, elle devra preudre à l'avenir le nom de Turbinelle. smaragdalus. M. Schumacher a fait de cette espèce un Sur smaragdulus. M. Schumacher a tau de centre l'articulier sous le nom de Lagena, il ne peut être adopté.

- \* Lagena crassa. Schum, Nonv. syst. p. 240.
- " Buccinum smaragdalus. Born. Mus. p. 256.

\* Id. Schort, Einl. t. 1 p. 338. n. 31.

Habite l'Océan Indien et Africain. Mun cabinet. Bord droit légète ment crénelé et strié à l'intérieur. Son ouverture est un peu étroite et d'un heau blace. et d'un beau blanc. Longueur, 20 lignes.

### 14. Turbinelle porte-ceinture. Turbinella cingulifera (1) Lamk.

T. testá fusiformi-turrità, tuberculato nodosa, læviusculà, nitidade aurantia, anfractita aurantia; anfractibus medio tuberculato-nodosis; ultimo cidosis alto, calloso, allo votati lato, calloso, albo notabili; apertura alba; columella triplication Lister. Conch. t. 828. f. 50.

Knorr. Vergn. 6. t. 20. f. 7. (2)

Martini. Conch. 4. t. 122. f. 1131. 1132. ct t. 123. f. 1133. 1134. Murex nassa. Gmel. p. 3551. nº 93.

Fasciolaria cingulifera. Encyclop. pl. 429. f. 1. a. b.

\* Murex nassa, Dillw. Cat. t. 2. p. 734. no 107.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 502. Voluta. no 228. pl. 1. f. 15.

\* Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 110.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 33, nº 23, pl. 15, f. 1.

\* Regenf. Conch. t. 1. pl. 7. f. r.

\* Desh. Encycl, meth. Vers. t. 3. p. 1088, no 11.

Habite l'Océau des Antilles. Mon cabinet. Espèce très dislinete de l'aut un neu dans ca cal riant un pen dans sa coloration, mais toujours munie d'une chi transversale blanche sur condition, transversale blanche sur son dernier tour. Bord droit strié à lip térieur. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

<sup>(1)</sup> La Turbinella eingulifera de Lamarck est certainement même espèce que le Murex nassa de Gmelin. Ce dernier admedians sa synonymie. La citation dans sa synonymie, la citation de deux figures qui n'appartient pas à l'espèce. L'annuel de le deux figures qui n'appartient pas à l'espèce. L'annuel de le deux figures qui n'appartient par l'annuel de l'espèce. L'annuel de le deux figures qui n'appartient par l'annuel de l'espèce. nent pas à l'espèce; l'unc, de Valentyn, représente le Turbire leucozonalis; l'autre de Known leucozonalis; l'autre de Knorr que Lamarek admet également appartient à une espèce distincte des deux autres à laquelle nous proposons de douponte au la des deux autres à laquelle nous proposons de douponte au la conferment de la conferme de la tifications faites, l'espèce doit reprendre son premier nom et s'

<sup>(2)</sup> La figure citée ici de Knorr, représente une espèce pet un plus allongée et toute différence présente une espèce pet l'appendit de la companie de la com coup plus allongée et toute différente du type de l'espèce fort bien figuré par Regenfuss et Marie

Turbinelle polygone. Turbinella polygona. Lamk.

T. testa fusiformi, subpolygona, longitudinaliter plicata, transversim striata, fulvo-ruscscente; plicis distantibus nigris, transversim albo-sulcatis; anfractibus medio angulatis, ultrà angulum planulatis.

Lister. Conch. t. 922. f. 15.

Bonanni. Reer. 3. f. 75.

D'Argenv. Conch. pl. 10. fig. L.

Favanne, Conch. pl. 34. fig. L 2.

Seba. Mus. 3. t. 79. in latere dextro.

Knor. Vergn. 6. t. 15. f. 5. et t. 37. f. r.

Martini. Conch. 4. t. 140. f. 1306-1309. et t. 141, f. 1314-1316.

Murex polygonus. Gmel. p. 3555. n. 109.

Pusus polygonus. Eneyclop. pl. 423. f. 1.

Perry. Conch. pl. 1. f. 2.

\* Murex polygonus, Dillw. Cat. t. 2. p. 736. no 110. excluso. mur. Gilbulo Gmelini.

Wood, Index. test. pl. 27. f. 113.

Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. pl. 1188. no 12.

Kiener. Spec. des Coq. p. 22. nº 14. pl. 15. f. 2. Habite les mers de l'Inde, de l'Ilc-de-France. Mon cabinet. Trois à quatre plis transverses sur la columelle; bord droit strié à l'inté-

rieur, Vulg. l'Anauas. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

rieur, Vulg. l'Ananas, Lougueur, 21 purbinelle carinifere. Turbinella carinifera. Lamk. (1)

T. testá fusiformi-turritá, carinato-muricatá, longitudinaliter costată, transverse sulcată, luteo-rufescente; anfractibus medio angulato-carinatis, tuberculatis; cauda perforata, sulcato-scabrā, spirā breviore.

Mariyns, Conch. 1. f. 4. Bona.

Fusus cariniferus. Eucyel. pl. 423. f. 3.

<sup>(1)</sup> Lamarck confond deux espèces sous cette dénomination ; Lamarck confond deux espèces sous cette de la surfact pour s'en eonvaincre de mettre en regard les deux figuhe dans la synonymie. Aussi nous proposons de laisser le nom de Carinifera à l'espèce figurée dans l'Encyclopédie, et Me reproduit M. Kiener, tout en citant, pour elle, la figure de Jartyns, et de rétablir pour cette dernière une Turbinella spinose une rétablir pour cette dernière une restablir pour cette de restablir mplosa.

" Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 1089, no 13.

\* Turbinella recurvirostra. Schub. ct Wagu. Sup. a. Chemn. p. 100 pl. 227. f. 4012.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 23. nº 15. pl. 13. f. 1.

Habite... Mon cabinet. Trois petits plis à la columelle; bord droit strié à l'intérienr. Longuenr, 2 pouccs 4 lignes.

### 17. Turbinelle étroite. Turbinella infundibulum. Lamk.

T. testā fusiformi-turritā, angustā, multicostatā, trunsverse sulcalif costis longitudinalibus crassis; sulcis lævibus rubris : interstitut fulvis; cauda perforata; apertura alba.

Lister. Conch. t. 921. f. 14.

Bonanni, Recr. 3, f. 104.

Seba. Mus. 3. t. 50. f. 54.

Martini. Couch. 4. p. 143. vign. 39. fig. A.

Murex infundibulum. Gmel. p. 3554. nº 108.

Fusus infundibulum. Encyclop. pl. 424. f. 2.

\* Schub. et Wagn. Sup. à Chemn. p. 102. pl. 227. f. 4022.

\* Kiener. Spec. des coq. p. 27. no 18. pl. 14. f. r.

\* Mus. Gottv. pl. 34. f. 222. f. i.

\* Perry. Conch. pl. 2. f. 1.

\* Polygona fusiformis. Schum. Nouv. Syst. p. 241.

\* Desh. Encyclop, méth. Vers. t. 3. p. 1089. nº 14.

Habite.... Mon cabinet. Trois petits plis à la columelle, dont plus de la columelle dont plus de la columelle dont plus plus de la columelle de la columelle dont plus plus de la columelle dont plus plus de la columelle de la columell ensoucé dans l'ouverture; bord droit strie en dedans. Longueur, 2 pouces to lignes.

### 18. Turbinelle costulée. Turbinella craticulata. Lamk. (1)

T. testá subturritá, crassú, longitudinaliter costulatá, transperson sulcatá, albá aut fulco me sulcatá, albá aut fulvo-rufescente; costellis obtusis obliquis rubho castaneis; cambi branc

Murcx craticulatus, Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1224. Gmel. p. 3554, no 105.

Lister. Conch. t. 919. f. 13. ct t. 967. f. 22.

Seba. Mus. 3. t. 50. f. 55. 56. et t. 5r. f. 3r. 32.

Knorr. Vergn. 2. t. 3. f. 6.

<sup>(1)</sup> Sous ce nom de Craticulata MM. Schubert et Wagnet ont décrit et signré une espèce très distincte du véritable Muret craticulatus de Linné et des autres

Martini, Conch. 4. t. 149.f. 1382. 1383.

Poluta craticulata, Gmel. p. 3464. nº 108.

Fasciolaria craticulata, Encyclop. pl. 429. f. 3. a. b.

Wood. Iud. test. pl. 27. f. 131.

Kiener. Spec. des coq. p. 31. nº 21. pl. 19. f. 2.

Murex craticulatus. Born. Mus. p. 319.

\* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 533. n. 53.

\* Desh. Encyc. méth. Vers. t. 3. p. 1090. nº 15.

Murex craticulatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 740. no 118.

\* Schrot. Einl. t. 5. p. 284. Voluta, nº 159.

Habite... dans la Méditerrance, selon Linné. Mon cabinet. Trois petits plis à la columelle, bien trausverses. Longueur, 2 pouces une ligne.

### 19. Turbinelle siamoise. Turbinella lineata. Lamk. (1)

T. testá subturritá, longitudinaliter obsoletè plicatá, transversim sulcata, aurantio-rufescente; sulcis lævibus rubro-fuscis; cauda brevissima.

Martini, Conch. 4. t. 141. fr. 1317. 1318.

Voluta turrita. Gmel. p. 3456. nº 77.

Fasciolaria lineata. Encycl. pl. 429. f. 4. a. b.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. p. 516. pl. 35. f. 14 à 16.

Kiener, Spec. des coq. p. 32. nº 22. pl. 18. f. 2.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 286. Voluta. nº 166.

Voluta turrita. Dillw. Cat. t. 1. p. 551, nº 121.

\* Desh. Encyc. méth. Vers. t. 3. p. 1090. nº 16.

Habite... Mon cabinet. Celle-ci tient à la précédente par ses rapports, et est rayée comme les étoffes dites siamoises. Trois petits plis Turbinelle nassatule. Turbinella nassatula. Lamk. transverses à la columelle. Longueur, 17 lignes.

T. testă subturrită, longitudinaliter costată, transverse sulcată et striată; costis interruptis albis: interstitiis luteo-roscis; caudâ brevissima; apertura roseo-violacescente.

Schub, et Wagn. Sup. à Chemn. p. 104. pl. 227. f. 4025. 4026. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 2. p. 515. pl. 35. f. 17 à 19.

<sup>(1)</sup> Lamarck reconnaît lui-même que cette espèce a été nomhée avant lui, et cependant il change son nom sans nécessité. Il land de la l'espèce son premier nom de Turrita, elle desiendra le Turbinella turrita.

\* Kiener. Spee. des eoq. p. 42. nº 30. pl. 11. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Son dernier tour est un peu ventru. Trois petits plis à la columelle, dont l'inférieur est presque obsolète verture remarquable par sa coloration. Longueur, 16 lignes.

#### 21. Turbinelle trisériale. Turbinella triserialis. Lamk.

T. testá ovato-acutá, longitudinaliter plicatá, transversim strielli, fulvo-rufescente; tuberculis albis subacutis transversim serialis seriis tribus in ultimo anfractu; cauda brevissima; apertura alba An Lister. Conch. t. 924. f. 16?

Habite.... Mon cabinet. Elle est un peu ventrue et a trois pelible transparence plis transverses sur sa columelle. Longueur, 11 lignes 11000 quarts. Dans la figure citée de Lister, la queue est un pen pen allongée. allongée.

### 22. Turbinelle variolaire. Turbinella variolaris. Lamk.

T. testà 'ovatà, abbreviatà, tuberculato-nodosà, nigricante; alime anfractu superne tuberculis crassis, obtusis, confertis, nodiformibul albis coronato; spirá conoideá, nodulosá, obtusá; columellá que driplicatá driplicată.

Habite... Mon eabinet. Les tubereules nodiformes qui couronne la somoité du dernier tour sont remarquables par leur grosseur. Toute la coquille d'ailleurs est couverte de nodosités blanches, obtuses, et compre avantel. obtuses, et comme pustuleuses; queue très courte. Longueur, lignes.

#### 23. Turbinelle ocellée. Turbinella ocellata. Lamk.

T. testá ovato-acuta, noduliferá, rufa aut nigricante; ultimo fractu supernà vod: fractu superne nodis remotis albis coronato; columella triplication.

Martini. Coneli. 4. t. 124. f. 1160, 1161.

Buccinum occllatum. Gmel. p. 3488, nº 73.

\* Kiener, Spee, des coq. p. 41. n. 29. pl. 21. f. 4.

\* Sehrot, Einl. t. 1. p. 367. Buccinum, n. 41.

Habite.... Mon eabinet. Coquille voisine de la précédente par set rapports, muis qui en cat (in le voisine de la précédente par set (in le voisine de la précédente pa rapports, mais qui en est très distincte, sa spire étant confidere pointue, ses vodosités moins grosses, écartées entre elles, columelle n'ayant que trois et la columelle n'ayant que trois et le columelle n'ayant que trois et la columelle n'ay columelle n'ayant que trois plis. Longueur, xx lignes trois qualité

† 24. Turbinelle ovoïde. Turbinella ovoidea. Kien. T. testá ovato-oblongá, utrinquè attenuatá, albo-fulvá vel abor roseá, sub epidermide fuscescente, lævigatá, basi tantummodo striatá; anfractibus angustis: ultimo caudá brevi terminato; aperturá ovato-angustá; labro tenni, supernè emarginato; columellá crassissimá, inosqualiter quadriplicatá.

Kiener. Spec. des coq. p. 7. nº 4. pl. 17. f. 1.

Habite les côtes de Baya.

Très belle espèce de Turbinelle qui appartient à la section des Turbinella scolymus, pyrum, rapa, etc. C'est avec cette dernière qu'elle a le plus d'analogie. Elle est ovale-oblongue, fusiforme à la manière du Fusus bulbiformis, fossile des environs de Paris. La spire est plus courte que le dernier tour ; elle est lisse, si ce n'est dans quelques individus où l'ou remarque quelques strics transverses. Le dernier tour est lisse dans le milieu et strié à la base. Cette base se prolonge en un canal épais et court, profond, en partie recouvert par une lamelle redressée qui se continue du bord ganche. L'ouverture est petite en proportion de la grosseur de la coquille. Son bord droit, assez épais, est séparé de l'avant-dernier tour par unerigole assez profonde que l'on peut comparer à celle de plusieurs espèces de volutes, telles que le Scapha, par exemple. Le bord gauche est large, s'étale sur une partie du ventre de la coquille; il se détache et se relève obliquement le long du canal terminal; la columelle, très épaisse, porte des plis inégaux : celui du milieu est plus saillant; le premier et le troisième sont moyens; le quatrième, qui est aussi l'antérieur, est très rapproché du troisième et le plus petit de tous. Cette coquille, très épaisse et très pesaute, est ordinairement d'un très beau blanc; il y en a une variété rosée. Elle est longue de 14 centim., et large de 60 mill.

# Turbinelle noueuse. Turbinella nodata. Desh.

T. testá elongato-fusiformi, fulvo roseá, sub epidermide fuscescente, lœvigatá, basi sulcato-striatá, umbilicatá; anfractibus angustis, regulariter nodosis: ultimo canali longo terminato; aperturá ovato-oblongá, iniùs roseo purpurascente; columellá crassá, cylindraceá, triplicatá.

Buccinum nodatum. Martyns. univ. Conch. pl. 51.

Murex nodatus, Gmelin. p. 3536.

Murex nodatus, Dillw. Cat. t. 2. p. 708. nº 52.

Turbinellus rigidus. Reeve. Conch. syst. t. 2. p. 180. pl. 229. f. 3.

Murex rigidus. Wood, Ind. test. sup. pl. 5. f. 3.

Turbinella rigida. Beeck. Voy. zool. p. 113.

Habite la Nouvelle-Hollande.

Nous rendons à cette espèce sou premier nom, qui lui a été donné

par Martyns, daus son bel ouvrage. Comme on le voit dans nout synonymic, cette coquille a reçu un autre nom, qui, étant por térieur à celui de Mentera require nom, qui, étant por térieur à celui de Martyns, doit être pour toujours abandonie Cette coquille se reconnaît faeilement parmi les espèces du gent ct nous sommes surpris de ne pas la rencontrer dans la mono graphie de M. Kieuer. Elle est fusiforme, et, en eela, elle rossemble à la Tradical semble à la Turbinella infundibulum de Lamarck. La surface et térieure est lisse, revêtue d'un épiderme tenace, lisse, d'un brit marron plus ou moins foncé. Le dernier tour se prolonge à la bos en un canal lang et étroit, sur lequel s'élèvent obliquement petites côtes obliques et quelques stries transverses. L'ouver le le control petites de la control petite est ovale-oblongue; le hord droit est mince et tranchant, columelle, épaisse et cylindrique, présente vers la base trois le plis transverses. plis transverses. Toute cette ouverture, ainsi que le canal qui le termine, sont d'une balle par le canal qui termine, sont d'une belle couleur rose pourprée; la coqu<sup>ille,</sup> de nudéc de son épiderme, est d'un jauoe fanve foncé.

Cette espèce est longue de 65 mill, et large de 25.

### † 26. Turbinelle acuminée. Turbinella acuminata. Kienet

T. testá elongato-fusiformi, angustá, crassá, lævigatá basi obligationale sulcatá, fulvá alternationale sulcată, fulvă, aliquando castaneă, longitudinaliter plicală, fractibus angustis, subscalariformibus; plicis majoribus labi apertură ovată, alba; columella cylindracea, triplicată.

Murex acuminatas. Wood. Iod. test. Sup. pl. 5. f. 12.

Kiener, Spec. des Coq, p. 28. no 19. pl. 15. f. 2.

Espèce fort intéressante en cc qu'elle semble former le passage elle la section des Sachements la section des Scolymus et celle des Turbinelles proprement Elle est allongée, fusiforme, et, par l'ensemble de sa forme estricure, rannelle secondination ricure, rappelle assez bien le Fusus longævus qui est fossile and convirons de Parie. La color environs de Paris. La spire est un peu plus courte que le derplet tour. Les anze ou de la despression tour. Les anze ou douze tours dont elle est composée sont rés par un léver colorieres rés par un léger aplatissement supérieur qui forme une espéce la rampe au dessous de la contrait rampe au dessous de la suture. Ces tours sout chargés d'un permonibre de gros plis le la suture. nombre de gros plis larges et épais qui sont plus profondégation creuses à la base qu'estant plus profondégation de la suture. creuses à la base qu'au sommet. Le dernier tour se prolonge des base en un canal cylindracé, allongé, sur lequel se relevent silluns obliques et manuel, allongé, sur lequel se relevent silluns obliques et assez gros. L'ouverture est petite, ovalgie, blanche: son hord durit blanche; son bord droit est mince et trauchant, et la columelle, épaisse et evlindrique pour la colume de la épaisse et cylindrique, porte à la base trois plis assez gros et transverses, plus gros qu'ils ne le sont dans la plupart des espèces for formes du genre qui per formes du genre qui nous occupe. Cette coquille est d'une colors

tion uniforme, tantôt d'un brun marron peu foncé, tantôt d'un fauve clair nu jaunâtre. Les grands individus ont 73 millim. de long et 25 de large.

## <sup>1</sup> <sup>2</sup>7. Turbinelle de Knorr. Turbinella Knorrii. Desh.

T. testá elongato-turbinatá, sulfusiformi, transversim striatá, castaneá vel fuscá, nodulosá, basi canali brevi, contorto, terminatá; anfractibus angustis, convexis, nodosis: ultimo in medio leucozonato; aperturá ovatá, albo-lutescente; labro tenui, unidentato, columellá triplicatá.

Knorr. Vergn. t. 6. pl. 20. f. 7.

Murcx lignarius pars. Born. Mus. p. 318.

Schrot, Einl. t. r. p. 553. Murex no 30.

Habite les côtes du Pérou?

On trouve dans Knorr la figure exacte de cette espèce, et comme elle a été confondue et méconnue jusqu'aujourd'hui, nous la signalons en lui imposant le nom de l'auteur qui en a, le premier, donné une honne figure. Par une confusion qui est assez rare dans ses travaux, Born rapporte cette espèce à son Murex lignarius, qui n'est pas le Murcx lignarius de Linné, et encore moins le Fusus lignarius de Lamarck. Cette coquille est allongée, subfusiforme, et ne manque pas d'analogie avec la Turbinella cingulifera de Lamarck; elle s'en distingue cependant par sa forme plus étroite et sa spire en proportion plus allongée. Les tours sont étroits, inégalement striés en travers; une ou deux fines stries se trouvent intercalées entre les plus grosses. Ces tours sont un peu déprimés en dessus, subanguleux dans le milieu et chargés dans cette partie de tubercules courts et légérement comprimés. Le dernier tour se termine en un canal court faiblement contourné dans sa longueur. On remarque vers le milieu de la base une petite zone blanchâtre qui aboutit au bord droit et s'y termine en une dent Peu saillante. L'ouverture est petite, ovale obroude, d'un blane jaunâtre. La columelle, épaisse et cylindracée, porte à la base trois petits plis égaux, presque aussi obliques que ceux des Fasciolaires. Toute cette coquille est d'un brun plus ou moins foncé. Elle est longue de 45 millim, et large de 25.

# est longue de 45 mitim. et iarge de 25. Turbinelle à filets. Turbinella filosa. Schub. et Wagn.

T. testá elongato-fusiformi, longitudinaliter plicatá; plicis arcualis turgidis transversim castaneo-filosá; caudá brevi, basi perforatá aperturá albá, labro tenui denticulato; columellá obsoletè plicatá. Schub. el Wagn. Suppl. à Chemn. p. 100. pl. 227. f. 4019. 4020.

Kiener, Spec. des Coq. p. 30, nº 20, pl. 14, f. 2. Habite l'île du Prince, d'après M. Kieuer.

Les individus de ma collection proviennent du Sénégal.

Coquille allougée, fusiforme, assez rapprochée de la Turbinella inflution dibulum et qui en 1900. dibulum, et qui en diffère par sa taille qui est un peu plus pelite et par la base de con et par la base de sou canal qui n'est jamais si largement ombiblique. Les tours sont convexes, chargés de plis longitudinanx un pobliques con le convexes de plis longitudinanx un poblique de plis obliques, sur lesquels passent de petits filets transverses, sailats egaux, espacés egalement, et d'un beau rouge brun sur le sont le la proprie le la la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la blanchâtre de la coquille. L'ouverture est ovalaire, son bord des est dentelé, et de la base des dentelures partent à l'inférieur de filets saillaus qui correspondent à cenx du dehors. Le bord gonetie est étroit, peu épais; il se relève le long du canal et laisse à couvert une très petite fente ombilicale. Lorsque cette coquille el bien fraiche, elle est revêtue d'un épiderme d'un bruo jauniffi de st composé du très france. il est composé de très fines lamelles longitudinales, hérissées poils fins et courts, ce qui lui donne l'apparence d'un velours.

Cette coquille est longue de 60 millim. et large de 24.

### † 29. Turbinelle épineuse. Turbinella spinosa. Desh.

T. testá ovato-turbinatů, longitudinaliter plicatá, transversim striation castanea, albo-unifasciata; anfractibus angustis in medio caring spinosis; ultimo basi carinato; cauda brevi basi perforata; aportura violaccia, columnità, tură violaceă, columellă quadriplicată.

Buccinum spinosum. Martyns. Univ. Conch. pl. 4. Murcx colombarium, Chemn, Conch. t. 10, p. 284, pl. 169, 1632, 1632 1637, 1638,

Id. Gmel. p. 3559.

Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 738. no 114.

Wood. Ind. test. pl. 27. f. 117.

Belle espèce restée rare jusqu'à présent dans les collections; elle espèce vale, turbinée es collections ovale, turbince; sa spire pointue est aussi longue que le derpiri tour. Les tours sout characteristes est aussi longue que le derpiri tour. Les tours sout chargés de côtes longitudinales et divisée ed de cour parties égales accurages de côtes longitudinales et divisée ed deux parties égales par un angle tranchant qui se relève en deul deuls aplaties en passant even les contractions de la contraction de la c aplaties en passant sur les côtes longitudinales. Sur le dernier tour s'élève une second tour s'élève une seconde carene au-dessus de la première, et, en me de la première, et, en control de la première, et, et en control de la première, et en control de la première de la prem fin, vers la base, on remarque deux ou trois rangées de lu percules.

Outre les accidens, dont et de la première, con la première de la premi Outre les accidens dont nous venons de parler, la coquille per sente encore un grand nou le venons de parler, la coquille per sente encore un grand nou le venons de parler, la coquille per sente encore un grand nou le venons de parler, la coquille per le venons de parler per le venons d sente encore un grand nombre de stries transverses fines et résultières. Le canal de la base et de stries transverses fines et résultières. lières. Le canal de la basc est courl, épais, et percé d'un assez large et profond. assez large et profond. L'ouverture est petite, ovale-oblongue;

d'un beau violet; le bord droit, mince et tranchant, est finement strié à l'intérieur, et la columelle porte quatre petits plis égaux et obliques. Toute la partie supérieure des tours, jusqu'à la carène, est d'un beau brun, toute la moitié inférieure est d'un blanc grisatre. La base du deruier tour est d'uu beau brun, si ce n'est vers l'extrémité du canal où il redevient blauchâtre,

Cette espèce a 40 mill. de long et 28 de large.

# Turbinelle crenelée. Turbinella crenulata. Kiener.

T. testá ovato-subfusiformi, ventricosá, longitudinaliter plicatá, transversim striata; striis squamulosis, castaneo-fusca, alba-zonata, anfractibus angustis, convexiusculis, ultimo bravi cauda brevissima terminato; apertura alba, columella biplicata.

Kiener. Spec. des Coq. p. 43. nº 3r. pl. 9. f. 2.

Habite la mer Rouge.

Espèce petite, ovale-subfusiforme, épaisse et solide, à spire pointue Presque aussi longue que le dernier tour. Ses tours sont étroites, convexes, et l'on voit s'élever à leur surface de petites côtes obliques distantes et qui finissent par s'effacer presque entièrement sur le dernicr tour de la plupart des individus; le dernier tour est subglobuleux et prolongé en un caual épais et très cuurt. Toute la surface de cette coquille est chargée des stries transverses inégales sur lesquelles se relèvent de petits tubercules ou de petites écailles. Entre ces stries transverses on voit à la loupe, dans les individus bien frais, un grand nombre de fincs stries longitudinales qui semblent la trame d'uuc toile. L'ouverture est petite, d'un blanc jaunâtre, ovale ublunguc. Le bord droit est fortement sillonné en dedans. La columcile est sort épaisse, cylindracée, et l'on y compte trois plis obtus peu apparens. Tuute cette cuquille est d'uu brun marron foncé, interrompu sur le milieu des tours par une zone blanchâtre ou d'un brun beaucoup plus pâle.

Cette espèce a 25 mill, de long et 14 de large.

# Turbinelle tuberculée. Turbinella turberculata. Gray.

T. testà turbinatà, utrinquè attenuatà, in medio angulatà, transversim tenuè striata, castanea; anfractibus ad basim angulato nodosis ultimo quadricostato; apertura alba canali brevi terminata; columella cylindracea, triplicata.

Gray dans Griffith, Anim, Kingd. pl. 30, f. 3.

Kiener. Spec. des coq. p. 26. no 17. pl. 16. f. 2.

labile l'océan Pacifique, les côtes de Masatlan (Kiener).

Coquille ovale, turbiuce, qui semble furmée de deux cônes ajoutés

base à base et se joignant à un angle qui est à la partie supérient du dernier tour. La comment de la partie supérient du dernier tour. La spire est à-peu-près aussi longue que le dernier tour. Elle cet pour le dernier tour. nier tour. Elle est pointue, conique, finement striée en traffic et les tonrs sont divisés en deux parties inégales par un augle per duleux. Les deux tions de la contraction de la contr duleux. Les deux tiers de leur surface sont coneaves; le tiers férieur présente des cêtres de leur surface sont coneaves; férieur présente des côtes qui partent de la carène. Sur le dent tour, outre les stries tour, outre les stries tour. tour, outre les stries transverses dont nous avons parlé, on soil le relever quatre entes condulars de la carène. Sur le del condular cond relever quatre eôtes onduleuses également distantes. Le capil la base est court sous autres de la base est court de la base est c la base est court, sans ombilie; l'ouverture est blanche en de de le est ovale-oblerger elle est ovalc-oblongue; son bord droit est minee, tranchants strie, et la columelle, calleuse à la base, porte trois plis double médian est le plus étrait municipal de la base, porte trois plis double médian est le plus étrait municipal de la base, porte trois plis de la base plus de la médian est le plus étroit. Toute cette coquille est d'un brust intense avec quelques re-l intense avee quelques marbrures d'un brun pâle.

Elle est longue de 40 mill, et large de 25.

### † 32. Turbinelle jaunâtre. Turbinella incarnata. Des l'

T. testá ovatá, subfusiformi carneo-lutescente, longitudinalite què plicatá, transvencim culque plicata, transversim sulcata; anfractibus angustis, applicata, transversim sulcata; anfractibus angustis, applicata lutescente, minima; labro incrassato intus dentato; columello plicata. plicata.

Desh. Voy. en Arabie, par M. Laborde, pl. 65, f. 20. 21. 22. Kiener. Spee. des eog. p. 45. nº 32. pl. 18. f. 3.

Nous devons la connaissance de cette espèce à M. Léon de Laborde qui la rapporta de son reconstruire. qui la rapporta de son voyage dans l'Arabie Petrée. Nous l'acceptant fait figurer ainsi que plusique. fait figurer ainsi que plusieurs autres dans une planche qui partie de l'Atlas publié par partie de l'Atlas publié par ee savant voyageur; mais nous partie de l'Occasion de de l'Atlas publié par ee savant voyageur; mais nous partie de l'Occasion de de l'Atlas publié par ee savant voyageur; vons jamais eu l'occasion de donner à l'appui de ces figures description des espèces représentations de l'appui de ces figures description des espèces représentations de l'appui de ces figures de la company de la

Cette jolie Turbinelle est ovale-oblongue, elle a un peu l'apparent d'un Buccia. La spire set cominidate de la compensation de d'un Buccin. La spire est aussi longue que le dernier tout le st formée d'un assez swand nous le dernier tout partier se formée d'un assez swand nous le dernier tout le dernier de dernier tout le dernier to est formée d'un assez grand nombre de tours étroits, pet controlle et chargés de côtes longitudies et chargés de côtes longitudinales fort obliques. Le dernier est convexe, subglobuleux et les est eonvexe, subglobuleux, et les côtes que l'on y voit se propose gent jusqu'à l'extrémité du const gent jusqu'à l'extrémité du canal. Celui-ci est très court et éposit sur toute la surface de la carail. Sur toute la surface de la eoquille s'élèvent de petits files par verses d'nn brun rouge Again verses d'nn brun rouge, égaux, également distans, et qui, el galement distans, et qui el galement distans et qui el galement et qui sant sur les côtes, s'y élargissent et s'y aplatissent. Eurre character de ces filets on remarque une de ees filets on remarque une ou plusieurs stries iotermédiales beaucunp plus fines; l'ouverture beaucunp plus fines; l'ouverture est très étroite, d'un pourpré, et s'approchant un transfer étroite, d'un beaucune pourpré, et s'approchant un peu de celle des Columbelles à l'épaississement du hord de l'épaissement du hord de l'épaissement du hord de l'épaissement du hord de l'épaissement de de l'épaississement du bord droit et des six deutelures introduces de l'épaississement du bord droit et des six deutelures introduces introduce rieures qui s'y élèvent. La columelle est épaisse, cylindracée, et elle est pourvue de deux plis seulement. Toute cette enquille est d'un fanve plus on moins foncé, selon les individus, et les filets transverses dont nous avons parlé sont d'un brun rougeatre. Il y à une variété dans laquelle les filets transverses soot de la même couleur que le reste.

Cette coquille a 23 mill. de long et 12 de large.

Turbinelle amplustre. Turbinella amplustre. Kiener. T. testá turbinato-fusiformi, lævigatá, albá, eleganter transversim fuseo tæniata; aufractibus angustis, in medio angulato-nodosis, suprà planiusculis, ultimo basi cauda brevi terminato; apertura alba, labro tenui, fusco intus punetato; columella triplicata; plicis tenuibus obsoletis.

Buccinum amplustre. Martyns. Univ. Conch. pl. 3.

Kiener. Spec. des Coq. p. 37. nº 26. pl. 20. f. 2.

Wood. Ind. test. pl. 27. f. 111. Murex amplustre.

Murex amplustre. Chemn. Conch. t. 11. p. 119. pl. 191. f. 1841. 1842.

1d. Dillw. Cat, t. 2. p. 735. nº 108.

labite l'Amérique méridionale.

Coquille fort élégante dont la forme générale se rapproche de celle de la Turbinella tubereulata. Elle est ovale-turbinée, sa spire, pointue et conique, est formée de neuf à dix tours étroits, peu couvexes, subangulenx vers le milien et rendus onduleux par quelques grosses côtes irrégulièrement espacées. Le dernier tour est conique, il se prolonge en un canal court et épais. Ce dernier tour porte un angle à sa partie supérieure au-dessus duquel il est légérement concave. L'ouverture est ovale, d'un beau blanc laiteux, et son bord droit, mince et tranchant, est élégamment marqué d'une série de taches brunes subquadrangulaires. La columelle est <sup>e</sup>Paisse, cylindracce, et présente à la base quatre petits plis obliques dont les plus gros sont les antérieurs. Cette coquille est d'uoe coloration fort élégante qui consiste en un grand nombre de raies transverses inégales, très nettes, d'un beau brun, légèrement violace sur un fond d'un beau blanc.

Cette espèce, assez rare, a 55 millim. de long. et 32 de large.

T. lestá turbinatá, crassá, ponderosá, albo-griscá vel fuseá, transversim sulcată; sulcis profundis squamulosis; spiră brevi, conică,

ultimo anfractu superne tuberculis majoribus coronato; aperio castanca superne dilatata, labro crassissimo, plicato; calumento depressa, trinlicata

Kiener. Spee, des Coq. p. 20, nº 13, pl. q. f. 1.

Cette eoquille a de l'analogie avec la Turbinella rhinoceros de per marck, elle en a également avec le Pugillaris, et elle constillé sait espèce hien distincte que M. Kiener a reconnue. Elle est turbine à spire courte avect le la à spire courte, ayant le dernier tour armé, à sa partie supérieure d'une rangée de gross tult. d'une rangée de gros tubercules spiniformes, assez semblables ceux de la Turbinelle giarette. ceux de la *Turbinelle aigrette*. Toute la surface de ce der liet le est chargée de pros cillant de la surface de ce der liet le la surface de pros cillant est chargée de gros sillous transverses sur lesquels se relevent de ce de relevent de relevent de ce de relevent d écailles tuilées, iuégales, et dans les interstiees on voit d'autre écailles lauelliformes beauceur écailles laurelliformes beaucoup plus courtes. A la base du dernit tour il y a un ou deux de ces sillons heaucoup plus gros et saillans que les autres. Les écasit saillans que les autres. Les écailles qui se relèvent sur en super plus épaisses, plus espacées et au les qui se relèvent sur en super plus épaisses, plus espacées et au les qui se relèvent sur en super en supe plus épaisses, plus espacées et ressemblent davantage àux mor cules que l'on voit à la base de la Turbinelle aigrette. L'ouverle est étroite, d'un brun un peu vineux. Son angle supérieur de creusé d'une rigole assez une fondation. creusé d'une rigole assez profonde qui remoute dans toule la geur du bord droit. La columnit geur du bord droit. La columelle est fortement aplatie à la bise ressemble en cela à celle de ressemble en cela à celle des pourpres. Sur le milieu, elle l'atrois gros plis inégaux. Le bent de la pourpres de milieu, elle l'appe trois gros plis inégaux. Le hord droit est très épais, aplati, adapte renversé en dehors, et il est inégaux. renversé en dehors, et il est irrégulièrement sillonné. La coqui est ordinairement d'accept de la condinairement d'accept de la condinairement d'accept d'ac est ordinairement d'un blanc jaunâtre sale, et elle est orne quelques faseies transverses d'un de la company por quelques faseies transverses d'un de la company por quelques faseies transverses d'un de la company por que que que la company por la quelques faseies transverses d'un brun peu foneé. Nous avoil principal variété à ouverture blanchère. variété à ouverture blanchâtre. Les grands individus ont 75 de long et 60 dans leur plus content de long et 60 dans leur plus et 60 dans leu

## † 35. Turbinelle impériale. Turbinella imperialis. Reeve

T. testá ovato-turbinatá, transversim sulcatá, latè umbilicalá, spirá conicá; anfractibus conscientes. spirá conicá; anfractibus angustis tuberculis longiusculis in coronatis; ultimo supernà h coronatis; ultimo supernè basique tuberculis spiniformibus par cato; aperturà angustà inticato; apertura angusta, intùs alba; columella plicis quinque jat qualibus prædita.

Reeve. Conch., syst. t. 2. p. 181. pl. 229. f. 4.

Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la Turbinella comaigne par la marck. Elle est ovale turbine Lamarck. Elle est ovale, turbinée. Ses tours sout conrecue de la respective de la confección de la confecció une rangée de longues épines épaisses à la base, solides, philipre au somnet. Le dernier tour est constant la base, solides, philipre de la base de la bas au sommet. Le dernier tour est conique et présente à la basé, solides, au série de gros tubercules superviée série de gros tubercules squamiformes, assez semblables à cest

qui existent dans la Turbinella ceramica. Entre la rangée supérieure d'épines et cette rangée inférieure de tubercules, le dernicr tour est puurvu à sa surface de quatre à cinq gros sillons, égaux et également distaus. La base du dernier tour est largement ombiliquée ; l'ouverture est ovale, oblongue, étroite ; le bord droit, assez épais, est irrégulièrement découpé. La columelle, très épaisse, cylindrique, porte cinq plis inégaux, transverses, dont le secund, en allant d'arrière en avant, est le plus petit; cette columelle est Pourvue d'une large tache d'un beau brun-marrou. Le reste de l'ouverture est d'un blane assez pur. Toute cette cuquille est d'un brun-marron foncé avec quelques marbrures blanchâtics qui se montrent particulièrement entre les épines du summet. Les grands individus ont 75 millimètres de longueur et 50 millimètres de large, sans y comprendre la longueur des épines.

#### Espèces fossiles.

Turbinelle parisienne. Turbinella parisiensis. Desh. T. lesta ovato-turbinata, subfusiformi, longitudinaliter costata, transversim rugosa; stria unica inter rugas interjecta; anfractibus convexis: ultimo globuloso, spira longiore, canali brevi terminato; apertură ovată; columellă valde arcuată, în medio biplicată; basi perforată; labro incrassato, intus sulcato, ad marginem tenue denticulato.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 496. pl. 79. f. 14. 15.

Habite,... fossile à Valmonduis, Mary. Tancrou.

Il est facile de reconnaître cette espèce et de la distinguer des Fuseaux buccinoïdes, avee lesquels on pourrait la cuufnndre; elle est ovale oblongue, ventrue daus le milieu et rétrécie à ses extremités; la spire régulièrement conique, composée de six tours très convexes, sur lesquels sont disposés régulièrement huit à neuf grusses cûtes longitudinales fort épaisses, traversées sur les premiers tours par trois sillons qui devicnnent plus saillans en passant sur le soumet de ses côtes. Ces sillons, régulièrement espacés, out entre cux, dans la plupart des individus, une seule strie, tandis que dans d'autres on en voit deux, quelquefois trois, beaucoup plus fines, s'entrecroisant avec quelques stries irrégulières d'accroissement. Le dernier tour est plus grand que la spire; il est subglobuleux et les côtes dont il est pourvu s'étendent dans toute sa longueur; les sillons et les stries trausverses occupent aussi toute sa surface. L'ouverture est ovale oblongue; la columelle, assez épaisse, est revêtue d'un bord gauche et elle est pouvoe vers le milieu de deux plis

transverses. Derrière le bord gauche s'ouvre une fente ombilicale infundibuliforme, assez profonde; le bord droit est épais; il si sillonné à l'intérieur et l sillonné à l'intérieur, et chaque sillon aboutit, vers son extrépits

Cette coquille, assez rare, est longue de 31 millimètres et large de 16

#### CANCELLAIRE. (Cancellaria.)

Coquille ovale ou turriculée. Ouverture subcanaliculée à sa base: le canal, soit très court, soit presque nul. Columbia melle plicifère: les plis tantôt en petit nombre, tanto nombreux, la plupart transverses; bord droit sillonne l'intérieur.

Testa ovalis vel turrita. Apertura basi subcanaliculadi. canali brevissimo, sæpiùs subnullo. Columella plicifetti plicis modò perpaucis, modò numerosis, plerisque transpor sis; labro intùs sulcato.

OBSERVATIONS. — Quoique le canal des Cancellaires soit ex trêmement court, et que même, dans la plupart des espèces, on plant l'apercoive, pressue, plant l'apercoive, plant l'ap l'aperçoive presque plus, cependant, comme il est manifest dans quelques-unes por dans quelques-unes, nous avons cru devoir placer ich genre. Elles ont en effot des genre. Elles ont en effet des rapports évidens avec les rapports evidens de la contract de la nelles, ce qui nous a obligé à ne les en point écarter. Sans double la considération de toutes la la considération de toutes les espèces dans lesquelles le capelle cet peu apparent aurait en considération de toutes les espèces dans lesquelles le capelle cet peu apparent aurait en capelle est peu apparent aurait pu nous porter à ranger les Calle est laires parmi les Columellaires; mais nous eussions altéré le général de cotto facilité ractère général de cette famille cu y introduisant des coquinos qui ont encore un capal qui ont encore un canal, quoique très court. D'ailleurs popule eussions manqué à la court eussions manqué à la conservation du rapport qui existe en les Cancellaires et les Tanta

Linné rapportait encore à son genre Voluta les coquilles ont il s'agit ici. Elles court dont il s'agit ici. Elles sont cependant très distinguées des olives des Volutes proprement dis des Volutes proprement dites, des Mitres, des Marginelles, elle qu'il y rapportait également qu'il y rapportait également, puisque plusieurs d'entre sont subcanaliculées à leur base; ce qui n'a nullement lieu dans aucune espèce des genres que passes de qui n'a nullement lieu dans aucune espèce des genres que la contra lieu dans de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del Les Cancellaires ne sont point véritablement lisses; ce sont aucune espèce des genres que nous venons de citer.

oquilles striées, cannclées, réticulées, et en général assez pres au toucher. Toutes sont marines.

Genre Cancellaire, tel qu'il a été institué par Lamarck, de genre Cancellaire, tel qu'il a ete mattre par lest fondé sur conservé à-peu-près sans changemens: il est fondé sur conservé à-peu-près sans changemens: caractères naturels. Mais les opinions des zoologistes ont daractères naturels. Mais les opinions des actives et de la la l'égard des rapports que doit avoir ce genre et de la Mace qu'il doit occuper dans une méthode naturelle. Si on se laisse Par les seuls caractères des coquilles, on se trouve en par les seuls caractères des depuis assez long-temps, Par les seuls caractères des coquines, on les seuls caractères de les seuls caractères des coquines, on les seuls caractères de la complexitation de la complexit qui consiste à mettre le genre, avec Lamarck, parmi les qui consiste à mettre le genre, avec Damas, par qui se sanaliculées et à columelle plissée; l'autre, qui se phroche beaucoup plus de l'opinion de Linné, et qui conmaintenir, avec Cuvier, le genre Cancellaire dans le voimaintenir, avec Cuvier, le genre canvenante de Lamarck des Volutes. De ces deux opinions, celle de Lamarck coquilles à canal très court, il est vrai, mais non échancré, unine dans les Volutes et les Mitres. Pour décider définitivetal des rapports du genre, il fallait en connaître l'animal. Quoy et Gaimard ont donné la figure d'une espèce, et Quoy et Gaimard ont donne la ligure l'alle qui est si donne la ligure l'alle qui est si donne la Méditerranée. L'animal doudamment répandue dans toute la Méditerranée. L'animal l'ai vu présenterait d'assez notables différences avec celui lai vu présenterait d'assez notables uniciences de sommes de citer; mais nous de c Acologistes que nous venons de citer; mais nous de genre Cancellaire, comme l'a dit Adanson. L'animal du Que genre Cancellaire, comme l'a dit Adanson. L'a que genre Cancellaire de la Méditerranée, rampe sur un pied d'a que genre cancellaire de la Méditerranée, riche pied d'a que genre cancellaire de la Méditerranée, riche pied d'a que genre cancellaire de la Méditerranée, riche pied d'a que genre cancellaire de la Méditerranée, riche pied d'a que genre cancellaire d'a que genre ca Aussi long que sa coquille, très mince, très aplati, dont hord antérieur subtronqué dépasse un peu la tête. Celle-ci Très élargie et fort aplatic; son bord auterieur, mandre la chant, est courbé en segment de cercle, et c'est aux extréde cette courbe que s'élève de chaque côté un tentacule de cette courbe que s'élève de cnaque con un coté exhe de la base où il produit une très légere saillie. Je n'ai jasortir de trompe de la fente buccale, ayant toujours Recontré ce geure sur les plantes marines, je pense qu'il s'en prit et les broie au moyen de mâchoires cornées comparales des autres Mollnsques qui se nourrissent de végé-Cet animal est, du reste, très timide, rentre promptement

dans sa coquille, au moindre mouvement, et n'en sort que lentement. Sa progression est lente, et, en cela, on ne pent comparer aux Buccins dontles allures sont beaucoup plus viges D'après ces caractères, le genre Cancellaire ne pourra jament rester dans le voisinage des Volutes et des Mitres; car on sait les animaux de ces genres sont très voraces, et sont pour l'aux de longue troppe. d'une longue trompe, au moyen de laquelle ils attaquent et suite cent les animents dent ils f cent les animaux dont ils font leur proie. Et quoique l'operate soit d'une valeur accordinate de la quoique l'operate le la quoique la quoique l'operate le la quoique l soit d'une valeur assez considérable, on ne peut cependante faire entrer en première ligne, lorsque l'on voit, par exemples les Tonnes et les Harpes dépourvues d'opercule, quoique les soient si voisines des Prosoient si voisincs des Buccins et des Casques dans lesquels percule existe toujours. Malgré la connaissance de l'animal genre Cancellaire, la Nagra de l'animal de genre Cancellaire, la place qu'il doit occuper est encore incertaine. On ne pourre co Grand taine. On ne pourra se fixer à cet égard que lorsque l'on paîtra les particularités elements de l'on particularité elemen naîtra les particularités plus intimes de l'organisation: les particularités plus intimes de l'organisation: gancs de la circulation, ceux de la respiration; lorsque enfin natomic donnera les moyens d'établir une comparaison complete dans toutes les parties de l'organisation. Si, comme je le crossiles Cancellaires vivent de vive les Cancellaires vivent de végétaux, il est évident qu'elles peuvent pas reston de par le reston de peuvent pas reston de par le reston de peuvent pas reston de par le reston d peuvent pas rester dans le voisinage des Turbinelles et des scaux, et peut-être plans le voisinage des Turbinelles et des scaux, et peut-être plans le voisinage des Turbinelles et des scaux. scaux, et peut-être alors l'opinion que j'ai émise dans l'Endo clopédie se trouverait plus près de la vérité qu'aucune de celle qui ont été généralement qui ont été généralement adoptées. Cette opinion consiste rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité qu'aucune de cristale rapprocher les Cancelleines de la vérité d rapprocher les Cancellaires de la famille des Plicacées de la famille des Plicacées

Le nombre des espèces mentionnées par Lamarck, soit fix vantes, soit fossiles, est peu considérable. On en compte de la parpi elle. ncuf en tout, et parmi elles, il y en a une que nous avons signification de depuis long-temps lée depuis long-temps, comme devant rentrer dans le gent Buccin: c'est la Cancellaria carri Buccin: c'est la Cancellaria senticosa. Depuis long-temps, le per avant tous les autres conclusion. et avant tous les autres conchyliolognes, nous avons appelé et tention sur une cognilla table : tention sur une coquille très singulière, excessivement rare core dans les collections à l'accessivement rare constitution de la collection de l'accessivement rare constitution de l'accessivement rare constitution de la collection de l'accessivement rare constitution de la collection de l'accessivement rare constitution de la collection de la c core dans les collections où elle était connue autrefois, 50 lis nom de Bordstrap. Lamarch nom de Bordstrap. Lamarck, n'ayant pas fait attention aux peu apparens qui sont sur la cale peu apparens qui sont sur la columelle de cette coquille, la mer tionne dans le geure Dambiante. tionne dans le geure Dauphiuule; mais e'est au genre Cancellaire qu'elle doit appartenir, comme l'annuelle de cette coquille, la mais e'est au genre Cancellaire qu'elle doit appartenir, comme l'annuelle de cette coquille, la mais e'est au genre Cancellaire qu'elle doit appartenir, comme l'annuelle de cette coquille, la mais e'est au genre Cancellaire qu'elle doit appartenir comme l'annuelle de cette coquille, la mais e'est au genre Cancellaire qu'elle doit appartenir comme l'annuelle de cette coquille, la mais e'est au genre Cancellaire qu'elle doit appartenir comme l'annuelle de cette coquille, la mais e'est au genre Cancellaire qu'elle doit appartenir comme l'annuelle de cette coquille, la mais e'est au genre Cancellaire qu'elle doit appartenir comme l'annuelle de cette coquille de cette coq qu'elle doit appartenir, comme l'ont reconnu, depuis nous, Mal. Se

herby et Kiener. Il y a une autre coquille, la Cancellaria citharella Lamarek, et dont M. Kicher ne parle pas dans sa Monographie. unarck, et dont M. Kiener ne parte passuage aussi spéciale-Dent consacré à l'illustration de la partie conchyliologique des tonsacre à l'illustration de la partie constituation de la partier constituation de la partie constituation de la partier constit wille appartient à un autre genre, et si l'ou s'en rapporte à la appartient à un autre genre, et si ron de la jeune citée de Martini, elle ne serait en effet qu'un jeune Sponde. Il appartenait donc à M. Kiener d'éclairer la science le Sujet. Actuellement, le nombre des espèces s'est considéralement accru; et si l'on s'en rapporte à la publication qu'en a Sowerby le jeune, dans ses Illustrations conchyliolosques, le nombre des espèces vivantes serait au moins de quarente luit. Quant aux espèces fossiles, nous en comptions une bentaine, il y a quelques années; mais les recherches qui se multilient de tous côtés sur les terrains tertiaires de l'Europe et de duérique en ont doublé le nombre. Parmi les personnes qui se sont le plus occupées des espèces fossiles de Cancellaires, dans plays qui en possède le plus, nous devons citer M. Bellardi ni a récemment publié une très honne Monographie des espèces de pièmont. Cette Monographie se recommande particulièrehent par une synonymic qui paraît bien châtiée, mais dans labelle cependant nous avons remarqué quelques erreurs faciles he de Cependant nous avons remarque quenques continues de plus en plus the dans les terrains tertiaires, et deviennent de plus en plus abondantes, à mesure que ces terrains sont plus récens.

#### ESPÈCES.

Cancellaire réticulée. Cancellaria reticulata.Lamk. (1) C. testa ovata, ventricosa, perforata, crassa, transversim rugosa

<sup>(1)</sup> M. Kiener rapporte à cette espèce trois de celles que M. Kiener rapporte à cette espece trois de conchologial illustration: ce sont les Cancellaria candida, obesa et acuminata, N'ayant sous les yeux que les figures fort médioeres de louve anglais, il nous est difficile de contrôler utilement opinion de M. Kiener.

striis kongitudinalibus obliquis reticulată, albo luteo rufoque subst nată; anfractibus convezis; suturis coarctatis; columellă superiori lævi, infernă triplicati

Voluta reticulata. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1190.

\* Sow. Conch. illustr. no I.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 184. nº 11.

\* Sow. Genera of shells. f. I.

- \* Sow. Conch. Man. f. 385.
- \* Museum. Gottw. pl. 25. f. 165. a.b.

\* Blainy. Malac. pl. 22. f. r.

\* Perry. Conch. pl. 27. f. 1?

- \* Crouch. Lamk. Conch. pl. 17. f. 6.
- \* Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 12. no 1. pl. 57. f. 3.

\* Schum. Nouv. syst. p. 240.

\* Voluta reticulata. Schrot. Einl. t. 1. p. 214. no 17.

\* 1d, Dillw, Cat. t. 1. p. 531. no 72.

Lister. Conch. t. 830, f. 52.

Bonanni, Recr. 3. f. 52.

D'Argeny, Conch. pl. 17. fig. M.

Seba. Mus. 3. t. 49. f. 53 et 55.

Knorr, Vergn. 5, t. 18, f. 7.

Martini, Conch. 3. t. 121. f. 1107-1109.

Encyclop. pl. 375. f. 3. a. b.

Habite l'Occan Atlantique austral. Mon cabinet. Son dernier todo est très renssé, et son ouverture d'une éclatante blancheur. Le barde gauche est muni d'une la manural. gauche est muni d'une lame columellaire appliquée, qui n'est de la var. [b] et le bandaire appliquée, qui n'est de la bandaire appliquée appliquée appliquée appliquée appliqu pas dans la Var. [b], et le bord droit est fortement sillonnes, pli supérieur de la columelle et de la colum pli supérieur de la columelle est très proéminent. Longueur pouces,

## 2. Cancellaire aspérelle. Cancellaria asperella. Lamk

C. testá ovato-acutá, ventricosá, transversim sulcatá, longitudo liter striatá, cancellari liter striată, cancellată, scabriusculă, rufo-fuscescentei delivicanaliculatis; columellă subaniculă canaliculatis; columella subquinqueplicata: plicis tribus electribus.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2, p. 185, nº 13.

\* Cancellaria elegans. Sow. Genera of shells. f. 3.

\* Kiener. Spec. des coq. p. 4. nº 2. pl. 3. f. 1.

\* Martini. Conch. t. 1. pl 123. f.1136 .- 1137.

Habite... Mon cabinet. Coquille ventrue, bien réticulée, âpre qu' los

cher. Elle est perforée, et a aussi une lame appliquée sur sa columelle. Les plis columellaires sont très inégaux, et parmi les trois plus grands, le supérieur est le plus élevé. Longueur, 16 lignes et demie.

Cancellaire scalarine. Cancellaria scalarina. Lamk. (1)

- C. testa ovato-conica, ventricosiuscula, umbilicata, longitudinaliter plicata, transversim tenuissime striata, alba aut suscescente; plicis obliquis distantibus; spirà contabulatà; columellà triplicatá.
- Voluta nassa. Dillw. Cat. t. 1. page 537, nº 86. Exclus. plur.
- Desh, Encyclop, meth. vers. t. 2, p. 189, no 22.
- \* Kiener. Spec. des eoq. p. 8. nº 5. pl. 5. f. 3.
- \* Peliv. Gaz. t. 102. f. 11.

Knorr, Vergn. 4. t. 26. f. 6.

Martini, Conch. 4. p. 1. vign. 37. fig. a. b. c. et t. 124. f. 1172. 1173.

<sup>(</sup>t) En adoptant les deux espèces de Gmelin dans sa Synouy-lera assez difficile de porter remède, parce que les figures citées Gmelin, à l'appui de ses espèces, sont médiocres, et que Smelin, à l'appui de ses especes, sont medion, en a con-lende lui-même, dans les deux espèces en question, en a conhondu plusieurs autres. C'est ainsi que, dans le Voluta nassa, helin confond deux espèces, l'une représentée par Seba et hen, et l'autre par Martini. Quant au Buccinum scalare, du hene auteur, il contient aussi deux espèces qui n'appartiennent hohablement pas au même genre; elles sont très distinctes holdes deux du Voluta nassa. Maintenant à laquelle de ces quatre hoces deux du Voluta nassa. Maintenant a majatera de la réponse est duit-on rapporter celle de Lamarek? La réponse est harrassante. Cependant il me semble qu'il est possible de Agrassante. Cependant il me semble qu'il con la figure de Mattie. l'espèce de Lamarck, en la restreignant à la figure de Mattie. lastini, et d'introduire, sous le nom de Cancellaria nassa, Conne l'a proposé M. de Roissy dans le Buffon de Sonnini, pour le spèce de Knorr et Seba. Pour le hand l'a proposé M. de Roissy dans le Bujjon de Sola. Pour le hacein que représentent les figures de Knorr et Scha. Pour le hece que représentent les figures de Knorr et de la va-lège inum scalare, dont il faudrait avant tout retrancher la variche scalare, dont il faudrait avant tout retuine de les la la faudra peut-être établir une troisième espèce qui a les grands rapports avec la Cancellaria trigonostoma.

Voluta nassa. Gmel. p. 3464. nº 107.

Habite les mers de l'Île-de-France. Mou cabinet, Elle est un per ventrue et canaliculée à ses suiures. Côtes distantes et un personne de constitue de la rieu de constitue de obliques. Elle n'a rien de rude au toucher, Longueur 12 lig<sup>ngs d</sup>

scalariformis. 4. Cancellaire scalariforme. Cancellaria Lanik.

C. testà ovato-acutà, scalariformi, perforatà, longitudinaliter plication transpersion transpers transversim tennissime striata, cinereo-cærulescente; anfraction superne angulatis superne angulatis superne superne angulatis, suprà planis; columella uniplicata.

Habite... Mon cabinet. Ses côtes sont un peu moins distantes per moins obliques que dans la capacita de la capa moins obliques que dans la précédente, dont elle est d'ailleurs procédente de la plante de la pl tinguée par l'angle et la planulation de ses tours, ainsi que sa columelle, qui u'a cu'un et sa columelle, qui u'a qu'un pli. Longueur, 10 lignes et deule

5. Cancellaire noduleuse. Cancellaria nodulosa. Lamk.

C. testá ovato-acutá, ventricosá, longitudinaliter costati, transisti sim striatá. rufescente: sìm striata, rufescente; eostis per totam longitudinem nodulesi)

cette espèce avait déjà reçu un nom; il aurait donc falle conserver. Aussi nous proposers d'aurait donc falle conserver. Aussi nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de le lui restituer et de la nous proposons de la nous p mer, à l'avenir, Cancellaria piscatoria. M. Bellardi, dans l'avenires du Piémort Cancellaires du Piémont, donne une coquille fossile control analogue de celle-cit mais analogue de celle-ci; mais nous croyons qu'il se trompe, et d'autant plus croyable. est d'autant plus croyable que cet auteur rapporte comme set de ce Nodulese la Carrell riété de ce Nodulosa la Cancellaria hirta de Brocchi, qui en cels très distincte. Nous regrette très distincte. Nous regrettons de n'être pas d'accord en qui en que avec M. Bellardi. Nous avec con la la distincte de la que avec M. Bellardi. Nous avons sous les yeux l'espèce vivante par de nous comparons de nouveau et les peux l'espèce vivante par les peux les pe nous comparons de nouveau et avec la plus grande attention avec les diverses espèces fossiles avec les diverses espèces fossiles, et entre autres avec plusique variétés de la Cancellaria historia variétés de la Cancellaria hirta, et nous trouvons tonjours différences spécifiques constant tinguer facilement les deux espèces en question. Nous politiques ajouter que, jusqu'à présent nous n'avons jamais vu l'analogue fossile de la Cancellaria politicosa de Lamarck.

anfractibus convexis, supernè nngulatis, suprà planis; columella uniplicatà.

\* Desh. Encyclop. mcth. vers. t. 2. p. 286. no 16.

\* Kiener, Spec, des Coq. p. 15, nº 10. pl. 6, f. 1.

\* Le Solat, Adans. Seneg. p. 112. pl. 8. f. 15.

\* Schrot, Einl. t. r. p. 365, Buccinum. nº 36.

\* Buccinum piscatorium. Dillw. Cat. t. 2. p. 640, no 127.

Martini, Conch. 4. t. 124. f. 1151. 1152.

Buccinum piscotorium. Gmel. p. 3496. nº 116.

Habite... Mon cabinet. Celle-ci a un peu le port de la précédente, mais ses côtes sont moins élevées, non pliciformes, et portent, dans tonte leur longueur, des nodulations qui la distinguent. Elle n'a aussi qu'un pli columellaire. Longueur, 11 lignes.

## Cancellaire rosette. Cancellaria cancellatu. Lamk.

C. testă ovato-acută, valdè ventricosă, subcaudată, longitudinaliter ct oblique plicată, transversim strintă, albă, castaneo-bizonată; anfractibus convexis; spiră brevi; columellă tri-quadriplicată.

Poluta cancellata. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1191. Gmel. p. 3448.

no 39.

Payr. Cat. des moll. de Corse. p. 146. nº 290.

\* Philip, Enum, moll, sicil, p. 201, nº 2.

Murex scabriculus. Lin. Syst. nat. cd. 10. p. 751?

\* Perry, Conch. pl, 27. f. 2.

Lister. Conch. pl. 830. f. 53.

\* Desh. Encyclop. méth. vers. t. 2. p. 184. nº 12. \* Cancellaria costata, Sow. Genera of shells. f. 2.

\* Kiener. Spec. des coq. p. 7. nº 4. pl. 2. f. 2.

\* Brookes. Introd. of conch. pl. 6. f. 74.

\* Roissy. Buff. moll. t. 6. p. 12. no 2.

Volutn cancellnta. Schrot. Einl. t. 1. p. 219. nº 22.

\* Id. Olivi, Adriat. p. 141.

ld. Dillw, Cat. t. 1. p. 537. no 85. Syn. plur. exclus.

Gualt. Test. t. 48. fig. B. C.

Adans. Seneg. t. 8. f. 16. le Bivet.

Knorr. Vergn. 4. t. 5. f. 5.

Born. Mas. p. 224. t. 9. f. 7. 8.

Encyclop. pl. 374. f. 5. a. b.

Fossilis, Voluta cancellata, Brocchi, Conch, foss, subap. tom. 2...

Id. Bast, foss, de Bord, p. 47, no 7.

Knorr. Petrif. t. 2. pl. C. 4.

- \* Borson, Oryeth. pede. p. 211.
- \* Bronn. Terr. tert. de l'Ital. p. 43. no 201.
- \* Dujardin, Mém. de la Soc. géol. de France. Foss. de la Tour, l.3 p. 293. nº t.
- \* Grateloup. Tabl. des coq. de l'Adour. p. 9. nº 42.
- \* Broun. Lethea geog. t. 2. p. 1066.
- \* Bellardi, Cancel, foss, du Piémont, p. 27, nº 14, pl. 3, f. 5.6. Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Jolie coquille très ventruo un peu mince, presque transparente, bien treillissée par ses plis longitudinaux et ses stries transverses. Longueur, 12 lignes et

#### 7. Cancellaire lime. Cancellaria senticosa. Lamk. (1)

C. testá ovato-oblongá, subturritá, scabrá, longitudinaliter plicales fernè zona rufo-rubente cincta; plicis per totam longilu dinen denticulato-asperis ; columellà obsolcte triplicatà.

Murex senticosus. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 751.

- Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1220.
- \* Karsten, Mus. Lesk. t. 1. pl. 4. f. 6.
- \* Murex senticosus. Born. Mus. p. 306.
- \* Id. Schrot. Einl. t. r. p. 508. nº 29.
- \* Buccinum senticosum, Brug. Encyclop, méth, vers. t. 1. P. 272.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 709. nº 56. Murex senticosus.
- \* Id. Wood. Ind. Test. p. 124. pl. 26. f. 58.
- \* Buccinum senticosum. Kiener. Spec. des Coq. p. 26. nº 27. pl. 9 f. 3r.

Bonanni. Reer. 3. f. 35.

<sup>(1)</sup> Lamarek a été évidemment trompé sur les earactères es sentiels de cette espèce; elle appartient sans le moindre doute au genre Ruccione au genre Buccinum, comme Bruguières le premier l'a pictiscuti. L'oninion de Premier l'a president de Premier l'au president de Premier l'au president de l'acceptant de l'acceptant de la premier l'au president de la premier l'acceptant de la premier de la premier l'acceptant de la pre senti. L'opinion de Bruguières étant oubliée, celle de Lamarch prévalut chez la plupart des conchyliologistes, jusqu'au moment où, dans la continuation de l'Encyclopédie, à l'article Cantellaire, nous simes voir cu' laire, nous simes voir qu'en esset espèce est un véritable Bucein. Denuis, tous les car la la cette espèce est un véritable. Bucein. Depuis, tous les conchyliologistes ont adopté cette opinion. M. Kiener attribue à tort à Linné le nom de Buccind senticosum, que l'on doit à Bruguières, comme on vient de le voir.

Rumph, Mus. t. 29. fig. N.

Peliv. Amb. t. 9. f. 17.

Gualt. Test. t. 51. fig. G.

D'Argeny, Conch. pl. 9, fig. O.

Favanne, Conch. pl. 3r. fig. L.

Seba. Mus. 3. t. 49. f. 45-48.

Knorr. Vergn. 4. t. 23. f. 4-5.

Martini. Conch. 4. t. 155. f. 1466-1467.

Chemn. Conch. 11.1. 193. f. 1864.-1866.

Murex senticosus. Encyclop. pl. 419. f. 3. a. b.

[b] Var. costis crebrioribus.

Buccinum lima, Chemp. Conch. 11. t. 188. f. 1808. 1809.

Habite les mers de l'Inde, des Moluques et de la Nouvelle-Hollande. M. Macleay. Mon cabinet. Coquille remarquable par sa forme générale et les aspérités de ses côtes. Dans la var. [b], les côtes sont plus fréquentes et tous les tours sont bien zonés. Longueur, 17 lignes et demie.

## Regnes et demie. Cancellaire citharelle. Cancellaria citharella. Lamk. (1)

C. testà ovato-oblongà, subfusiformi, longitudinaliter costatà, albidà, lineis luteo-rufis remotis eleganter, cinctà; costis lavibus; columellà multiplicatà: plicis tenuissimis.

Martini. Conch. 4. t. 142. f. 1330.

Habite..... Mon calinet. Petite coquille oblongue, subfusiforme, peu ventrue, munie de côtes disposées comme les cordes d'une harpe,

<sup>(1)</sup> M. Kiener nous laisse dans l'ignorance la plus complète, pue l'un des cette espèce de Lamarck. Nous avons toujours ern quilles, était de donner des renseignemens positifs sur les prèces de Lamarck, mises à sa disposition. En s'abstenant, kiener ôte gratuitement à son ouvrage ce qui lui aurait anné le plus d'intérêt, non-sculement aux yeux des simples ceux des personnes qui font de la science d'une manière sételairer sur les espèces de Lamarck, Cette Cancellaria citharella, près la figure de Martini, nous semble une jeune Strombus de Lamarck.

et agréablement rayée transversalement. Ouverture étroite, aller gée, à bord droit épais, recourbe en dedans. Longueur, 10 lignes

### 9. Cancellaire canaliculée. Cancellaria spirata. Lamk.

- C. testá ovali, ventricosá, læviusculá, striis impressis tentissimil cinctá, albido-fulvá; anfractibus ad suturas canaliculatis; color mellá triplicata mellá triplicatà.
- \* Sow. Conch. illustr. p. 4. nº 26. f. 25.

\* Kiener, Spec. des coq. p. 38. nº 28. pl. 4. f. 3.

Habite... Mon cabinet. Petite coquille mutique, douce an tolle professor à l'action de la complete de la constitue de la const n'offrant à l'extérieur que de fines stries enfoncces, elle est capaliculée aux subvecs. L'excerc de fines stries enfoncces, elle est capalicules aux subvecs. culée aux sutures. Longueur, 8 ligues et demic.

### 10. Cancellaire côtes-obliques. Cancellaria oblique Lamk.

- C. testá, ovato-acutá, ventricosá, umbilicatá, albido-fulvá; longitudinalibus crebris obliquis asperulatis; striis transversis v nuissimis: columelli telli nuissimis; columelli triplicatà.
- \* Sow. Conch. illustr. p. 4. nº 27. f. 26.

Habite... Mon cabinet, Sessutures sont enfoncées et un peu canalidation. lées. Un bourrelet en dehors, près du bord droit. L'obliquite ses côtes la distingue. Longueur, 8 lignes et demie.

#### 11. Cancellaire ridée. Cancellaria rugosa. Lamk.

C. testá, ovali, ventricosá, longitudinaliter costatá, transversin se catá, albidá: castis ana catá, albidá: catá, albidá: castis ana catá, albidá: catá, albidá: castis ana catá, albida: ca catá, albidá; costis crassis rugæformibus; columellá subquadir plicatá.

\* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2 p. 187. nº 18.

\* Kiener. Spec. des coq. p. 19. nº 13. pl. 6. f. 3.

Habite... Mon cabinet. Tours convexes; spire courte. Longueur, § lignes un quart.

# 12. Cancellaire brune. Cancellaria ziervogeliana. Lank. (1)

C. testá, ovato-acutá, crassá, longitudinaliter et oblique proportionis inferne transversim subset infernè transversìm sulcatá, castaneo-fuscá; suturis crenato con castaneo.

<sup>(1)</sup> Cette coquille échancrée à la base est une véritable Milre non une Cancellaire comme la base est une véritable destra et non une Caucellaire, comme l'a cru Lamarck; elle despa

Pis; ultimo anfractu supernè tumido, basi attenuato; aperturà subringente: columellà quadriplicatà, calliferà; labro dentato.

Voluta ziervogelii. Wood. Ind. pl. 20. f. 72.

\* Mitra ziervogeliana. Kiener. Spec. des Coq. p. 54. nº 53. pl. 16. f. 52.

Poluta ziervogeliana. Chemn. Conch. 10. 1. 149. f. 1406.

Volusa ziervogelii. Gmel. p. 5457. nº 127.

Voluta ziervogelii. Dillw. Cat. t. 1. p. 532. nº 73.

Encyclop. pl. 375. f. 9. a. b.

Buccinum strombiforme. Burrow. Elem. of Conch. pl. 26. f. 3.

l'abite... Mon cabinet. Coquille fort rare, précieuse, et remarquable par ses caractères. Quoique son dernier tour soit bombé supérieurement et atténué vers sa base, ceux de sa spire n'offrent presque point de convexité. Le bord supérieur des tours est froncé et comme crénelé contre les sutures. Columelle fortement plicifère, portant une callosité à son sommet. Longueur, 11 lignes trois quarts.

trois quarts.

Cancellaire trigonostome. Cancellaria trigonostoma.

Desh.

C. testà elongato-turbinatà, scalariformi, latè profundèque umbilicatà, albido-griscà, transversim sulcatà, longitudinaliter subplicatà; anfractibus trigonis, supernè planis, ad periphæriam angulato-nodosis; aperturà trigonà; columellà biplicatà.

Cancellaria trigonostoma. Desh. Eneyel. vers. t. 1. p. 180.

Delphinula trigonostoma, Lamk. Anim. s. vert.

Perry. Conch. pl. 51, f. 1.

Fav. Conch. pl. 79. f. CC.

Sow. Conch. Illustr. f. 44.

Kiener. Spec. des Coq. p. 41, nº 30, pl. 1, f. 1, 1a.

Habite les mers de l'Indc, les côtes de Ceylau, d'après M. Kiener. Coquille fort singulière dont j'ai le premier reconnu le véritable genre. Elle est oblougue-turbinée, composée de dix tours triangulaires qui ne se touchent et ne s'attachent entre eux que par l'augle interne. L'une des surfaces du triangle constitue la face supérieure des tours. Elle est large et plane, ce qui la fait ressembler à une rampe qui remonte jusqu'au sommet. La seconde face du triangle forme la partie inférieure des tours. Elle est plane aussi et forme avec la première un angle d'environ 45 degrès. Enfin, la troisième face qui est à-peu-près aussi longue quo les deux autres, se voit dans l'intérieur de l'ombilie dont elle forme la surface. Cet ombilie est très large et tres profond, et il est circonserit

à la base par un petit bourrelet qui vient aboutir à l'augle ant rieur de l'ouverture. Celle-ci est triangulaire; elle est brusaire en dedans; ses bords sont minees et celui de la eolumelle n'a l' plus d'épaisseur que les autres. Sur cette columelle s'élèvent des petits plis transverses. Le canal de la base est excessivement courb à peine creusé, et l'on pourrait eroire que cette coquille a porture entième. verture entière. Sur la surface extérieure, il y a un petit noulle de sillons transporteres de sillons transverses eoupés en travers par de petites côles longit tudinales peu saillautes, peu nombreuses et assez également distrantes. Taute cette constitution tantes. Toute cette coquille est d'un blane grisâtre, quelque fois rant un neu sur la ferrare de la rant un pen sur le fauve. L'un des plus beaux individus connus celui figuré par M. Cinc. celui figuré par M. Kiener, appartient à la collection de M. Bear jamin Delessert. Il a 40 millim. de long et 25 de large.

#### † 14. Cancellaire nasse. Cancellaria nassa. Roissy.

C. testá subglobosá, longitudinaliter costatá, transversim tenulsimi striată, castaneă; basi umbilicată; spiră brevi, acută; anfractibii convexis. canali anarrate convexis, canali angusto separatis; aperturá ovatá, triplicatá

Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 13. no 3.

Voluta nassa (pars). Gmel. p. 3464. nº 107.

Seba, Mus. t. 3. pl. 53. f. 42.

Knorr. Verg. t. 4. pl. 26. f. 6.

Espèce très distincte reconnue par M. de Roissy, figurée par Sobie et par Kuorr, mais quo io et par Kuorr, mais que je ne retrouve pas dans les monographicales publiées plus récembant pas dans les monographicales publiées plus récembant pas dans les monographicales publiées plus récembant pas de la contraction de la con publices plus recemment par M. Kiener uu par M. Sowerby. eoquille est globulense, à spire courte, composée d'un petit nouve bre de tours convers très par le courte de la converse de l bre de tours convexes, très nettement séparés par une petite pour tière creusée à leur partie retière creusée à leur partie supérieure. Sur ees tours sédiérent des distances régulières des distances de la conference de la conf des distances régulières, des côtes longitudinales, tranchantes obliques; outre ces côtes obliques; outre ces côtes, on remarque sur la surface un remarque sur la su grand nombre de strics transverses très fines, régulières et présserées. Le dernier tour est transverses très fines, régulières et principales de la company rées. Le dernier tour est très globuleux, obliquement trongque de base et percé d'un ambilia avec de la constant de la constan base et percè d'un ombilic assez large dont le bord est circonselet qui aboutit par un petit bomrelet qui abontit au canal très court qui termine l'ouverture. Gelle-ei est aval l'ouverture. Celle-ei est ovale-obronde, assez courte, d'un propie en dedans et la columette. pâle eu dedans et la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la columelle porte trois plis obliques, assez courte, d'un proposition de la colume de la colum eette coquille est d'un brun noisette uniforme. Elle a 20 à 25 puille de long et 16 à 18 de large La Cancellaire noumée Verrauxii par M. Kiener a avec celle-ci beste conp d'analogie.

# † 15. Cancellaire aspérule. Cancellaria asperula. Desh.

C. testá albá, ovato-acutá, veutricosissimá, longitudinaliter plicatá transversim striata; anfractibus rotundatis, superné spinis coronatis, canaliculatis; apertură ovato-acută, vix basi canaliculată; labro incrassato, striato; columella triplicata, basi truncata; umbilico minimo, perforato, profundo.

Desh. Eucy. méth. Vers. t. 2. p. 187. nº 17.

Habite ...

Jolie coquille ovale, très ventrue, son dernier tour est beaucoup plus grand que tous les autres réunis; ces tours sont au nombre de sept; ils sont convexes, canalículés en dessus près de la suture, et couronnés sur le bord du canal au sommet des spires par une ransée de tubercules épincux; ils indiquent la naissance des côtes ou des plis longitudinaux, obliques, tranchans; ils sont reudus apres au toucher par de petites deutelures ou aspérités aiguës qui naissent sur le bord, dans l'endroit où s'entrecroisent avec eux les stries transverses qui sillonnent toute la coquille. Elles sont nombreuses, peu saillantes et régulièrement espacées. L'ouverture est assez grande, on pourrait dire qu'elle est entière, tant est peu proloud le canal de la base; la levre droite est bordée extérieurement d'un bourrelet fort épais et bien distinct des plis longitudinaux. En dedans, elle est garnie d'un autre bourrelet strié, mais beaucoup moins saillant que celui de l'extérieur, la columelle est concave dans le milicu, et chargée vers la base de trois plis égaux, dont l'autérieur saillant au-dessus de la columelle, la tronque obliquement dans cet endroit. Le bord gauche se détache inférieurement au-dessus de l'ombilie, qu'il laisse bien à découvert; il est petit, arrondi, perforé et profond; il est séparé par un angle à peine saillant. Cette coquille est toute blanche en dedans et en dehors.

Elle est longue de 22 mill. et large de 15.

Cancellaire scalaire. Cancellaria scalata. Sow. C. lestá ovato-acutá, scalariformi, fuscescente, transversim albo-lineolara, longitudinaliter costato-crenulata; anscactibus superne canaliculatis; apertură albă, ovată; lahro tenui, intus sulcato; columellă quadriplicatà.

Sow. Conch. illustr. Cancellaria. f. 27.

Kiener. Spec. des Coq. p. 11. nº 7. pl. 7. f.3.

llabite les mers de l'Inde.

Espèce très élègante et fortraie jusqu'à présent dans les collections Elle est ovale-oblongue; sa spire est composée d'un petit nombre de tours cylindracés et fortement séparés les uns des autres par une gonttière large et profonde qui remonte en spirale jusqualisment. Toute la sunface de la sunface sommet. Toute la surface de cette coquille est ornée de côles obles ques et longitudinales très régulières et dout le sommet s'élère crénelures élégantes sur le bord de la gouttière des tours, sur le côles passent un grand de la gouttière des tours, sur le côles passent un grand de la gouttière des tours, sur le côles passent un grand de la gouttière des tours, sur le control de la gouttière des tours sur le control de la gouttière de la gouttière de la gouttier de l côtes passent un grand nombre de petits filets transverses sallans châtres sallans châtres, saillans, qui les rendent rudes et comme crénclées. verture est d'un beau blane éclatant. Elle est ovale-oblongue se termine en avant par un petit canal très court et peu profotol. Le bord droit, minee et tranchant, est fiuement strie en dedarge la columelle porte quatre plis iuégaux, obliques, peu saillans i quelois le quatrième que la columelle porte quatre plis iuégaux, obliques, peu saillans i quelois le quatrième que la columelle porte quatre plis iuégaux, obliques, peu saillans i quelois le quatrième que la columelle porte quatre plis iuégaux, obliques, peu saillans i que la columelle porte quatre plis iuégaux, obliques, peu saillans i que la columelle porte quatre plis iuégaux, obliques, peu saillans i que la columelle porte quatre plis iuégaux, obliques, peu saillans i que la columelle porte quatre plis iuégaux, obliques, peu saillans i que la columelle porte quatre plis iuégaux, obliques, peu saillans i que la colume que colume quesois le quatrième, qui est le plus petit, et en même tente postérieur, est à neine apparent postérieur, est à peine apparent. Cette coquille est d'une colors tion uniforme : teurés de tion uniforme : tautôt d'un fauve rougeâtre, tautôt d'un population corace très tendre

L'individu de notre collection a 20 mill. de long et 12 de large.

#### † 17. Cancellaire lactée. Cancellaria lactea. Desh.

C. testá ovatá, ventricosá; acutá, tenui, translucidá, candidissidis luteoláve, lavicatá, anfrantis. luteolave, lavigata; anfractibus turgidulis; apertura ovalo-actibus turgidulis; apertura ovalo-actibus turgidulis; labro tenui intùs non striato; columella triplicata.

Desh. Ency. meth. Vers. t. 2. p. 180. no 1.

Kiener, Spec. des Coq. p. 36. nº 26. pl. 6. f. 4.

Sow. Coneh. illustr. f. 24.

Coquille d'un médioere volume, ovalaire, subglobuleuse, fornie de six à sept tours de spino de constant de spino de spin six à sept tours de spire, dont le dernier est plus grand que les autres réunis : ils sout les autres réunis; ils sont arrondis et séparès par une suture divident ple. L'ouverture et semilancie : ple. L'ouverture et semilunaire; la colnmelle étant presque de la peine arquée : elle se transporte de la colnmelle étant presque de la colnmelle étant presque de la collection ou à peine arquée : elle se termine à la base en formant, argelle bord droit, un canal neu professione bord droit, un canat peu profond, non échancré. Cette eolupar el est garnie de trois plis obliques est garnie de trois plis obliques presque égaux, le postérieur de cependant un peu plus saillant que égaux, le postérieur cependant un peu plus saillant que les deux autres. Le bord grent che n'est point saillant il con che n'est point saillant il che n'est point saillant, il se confond avec la columelle, si ce pi à sa base, où on l'apercoit un part à sa base, où on l'aperçoit un peu. Le hord droit est simple, un tranchant, jamais évaisse on l tranchant, jamais épaissi en bourrelet, et toujours dépourul stries on de sillons. Toute la face stries on de sillons. Toute la face externe est lisse, aussi piet propinterne. Cette coquille est d'un al la face externe est lisse, Pinterne. Cette coquille est d'un blanc pur, et quelquefois, par le la Cancelle est d'un blanc pur, et quelquefois, par le la Cancelle est d'un blanc pur, et quelquefois, par le la cancelle est d'un blanc pur, et quelquefois, par le la cancelle est d'un blanc pur, et quelquefois, par le la cancelle est d'un blanc pur, et quelquefois, par le la cancelle est d'un blanc pur, et quelquefois, par le cancelle est d'un blanc pur, et quelquefois, par le cancelle est d'un blanc pur, et quelque est d'un blanc pur e rement, jaunâtre : la Cancellaire lactée est presque la seule de p le genre qui soit lisse et saus bourrelet strié à l'intérieur de le lèvre droite.

Elle a 22 à 25 mill, de long sur 13 à 15 de large.

# † 18. Cancellaire bifasciée. Cancellaria bifasciata. Desh.

C. testá ovato-clongatá, utrâque extremitate attenuatá, striis tenuibus, longitudinalibus et transversalibus clathrata; anfractibus convexis: ultimo majore, lutescente, zonis duabus albis ornato; columellà triplicatà.

Desli. Ency. mcth. Vers. t. 2. p. 181. 110 2.

Cancellaria oblonga. Kieuer. Spec. des Coq. p. 6, 11° 3. pl. 3. f. 3.

Cancellaria oblonga, Sow. Conch. illus. f. 19.

Ni M. Kiener ni M. Sowerby ne devaient chauger Ic nom de cette espèce, décrite pour la première fois dans l'Encyclopédie. Elle doit conserver le nom que je lui ai donné. Il ne peut y avoir ancune raison qui permette de substituer un nom à un autre. M. Kiener peut trouver préférable le nom de M. Sowerby au mien, et il le serait en effet s'il était antérieur; comme il ne l'est pas, si défectueux qu'il soit, il doit rester. Si ectte règle n'est pas suivie, desormais il n'y aura jamais de nomeuelature faite; car à ce nom d'Oblonga que choisit M. Kiener, arbitrairement, on pent objecter qu'il y a une antre espèce à laquelle il convient bien mieux. Les anteurs en agissant ainsi, remaniant à leur fantaisie la nomenclature, détruiraient bientôt toute la science qui ne vit et n'existe que par la nomenclature, e'est-à-dire l'ordre.

Jolie espèce qui ne manque pas d'analogie avec la Cancellaria asperelia de Lamarck. Elle se distinguc en ce qu'elle est plus étroite; le réseau de stries qui la convrent est plus fin; les stries longitudinales sont beaucoup moins obliques et plus arrondies. Le plan de l'ouverture est moins oblique à l'axe, et la callosité columellaire est beaucoup moins étendue. La coloration est également différente. Ici elle est d'un jaune tirant sur l'orange, tandis que dans

l'asperelle elle est'd'un fanve brun.

Cette coquille est longue de 23 mill, et large de 10.

19. Cancellaire tuberculeuse. Cancellaria tuberculosa. Sow.

C. testā subglobosā, albicante; spirā breviusculā subacuminatā; anfractibus 5-bullatis, supernè obtusè angulatis, spiraliter sulcatis et turberculatis tuberculorum triplici serie; sutura late canaliculată; apertură obtuse subtrigonali, infra integră; peritremate acuto; columellá biplicatá, plicis parvis obliquis; umbilico magno.

Sow. Proceed. of Zool. Soc. Lond. t. 2, p. 51.

Sow. Conch. illustr. f. 35.

Kiener, Spec. dcs Coq. p. 39. nº 29. pl. 1, f. 2, pl. 9. f. 1.

Habite l'Amérique méridionale.

Coquille subglobulense, un peu plus haute que large, composée d'of profond, qui règne le long de la suture. Ces tours sont très obtains sement auguleux dans le milieu; ils sont inégalement striés confirer vers, à peine plisses à leur partie supérieure, et les plis se terdirent en une sanie de la leur partie supérieure, et les plis se terdirent en une sanie de la leur partie supérieure, et les plis se terdirent en une sanie de la leur partie supérieure, et les plis se terdirent en une sanie de la leur partie supérieure, et les plis se terdirent et le leur partie supérieure et les plis se terdirent et le leur partie supérieure et les plis se terdirent et le leur partie supérieure et les plis se terdirent et le leur partie supérieure, et les plis se terdirent et le leur partie supérieure et les plis se terdirent et le leur partie et leur partie et le leur partie et le leur partie et le leur partie et leur partie et le leur partie et le leur partie et le leur partie et le leur par nent en une serie de tubercules qui s'élèvent sur le boid du capat de la suture. Sur le donnée de la suture. Sur le dernier tour on remarque trois eôtes transressobtuses, et tuberquieres obtuses et tuberculeuses; ees côtes sont écartées, la troisième place de la limite de la la contraction de la contrac cee à la limite de la base, circonscrit un ombilic infundibulique dans lequel ou corrections dans lequel ou aperçoit deux tours seulement. L'onverture d'un blanc rougestres con l'angle d'un blanc rouge d'un blanc rougeêtre ou tirant sur le fauve; elle est subtribuellaire, son bord densit est au le fauve; elle est subtribuellaire. laire, son bord drait est mince, trauchaut et orné à l'intérieur linéoles rousses. La columelle est oblique, et elle porte sur le dituit deux plis égant au partie de la porte sur le de la porte sur la porte su lieu deux plis égaux peu saillaus. Cette coquille, lorsqu'ellet fraîche, est d'un bron peu su fraîche, est d'un brun peu foncé, et les granulations sont sont nues par des tagles d'en l nues par des taelies d'un brun plus intense situées à leur base. Les grands individus ont 38 mill. de long et 26 à 28 mill. de large.

+ 20. Cancellaire chrysostome. Cancellaria chrysostoma Sow.

spira brevi, acuminatiuscula; anfractibus 6-rotundatis, spira sulcatis, longitudinolitar coste sulcatis, longitudinaliter costatis, costis plurimis obtusis, propiet turam elevatis; apertura subresta - turam elevatis; apertura subrotundata, supernè subacuminada frà in canalem brevem frà in canalem brevem, reflexam, desinente; peritremate craftolistication externo intersulente: labio externo intersulcato, interno corrugato; columella triplicato umbilico mediocri, mara en

Sow. Proced. of Zool. Soc. Lond. t. 2, p. 54.

Sow. Conch. illustr. f. 39.

Kiener. Spec. dcs Coq. p. 18. no 12. pl. 8. f. 2.

Les personnes qui connaisseut la Cancellaria rugosa de Lamarck por vent se faire une très instalité vent se faire une très juste idéc de celle-ci, en agrandissant bilic d'un rugosa et en lui toissant de l'organisment bilic d'un rugosa et en lui teignant l'ouverture d'une belle con rugosa et en lui teignant l'ouverture d'une belle con rouge sanguinolente, ou avec rouge sanguinolente, ou aura uuc Cancellaire chrysostome; à téricur, la coloration consiste tericur, la coloration consiste sur le deruier tour en deux de sez larges formées de mais assez larges formées de petites linéoles transverses brunes par une lineoles transverses brunes. zones sont séparées par une ligne blanche placée sur le milieu dernier tour.

Cette inlie espèce a 25 mill. de long et 18 de large.

121. Cancellaire Spenglerienne. Cancellaria Spengleriana. Desh.

C. testa ovato-acutu, ventricosa, longitudinaliter oblique costata, transversim striatá, albidá, luteá, rufo maculatá; anfractibus convexis supernè angulatis, suprà planis, unica, serie tuberculorum coronatis, columella triplicata; labro incrassato, striato.

Desh. Ency. méth. Vers. 1. 2. p. 185. nº 14. Kiener. Spec. des Coq. p. 23, nº 16, p. 14, f. t. Cancellaria tritonis, Sow. illustr. Conch. f. 15.

1d. Recve. Conch. Syst. t. 2, p. 182. pl. 230. f. 15.

Cette belle espèce de Cancellaire est ovale, allongée, pointue aux deux extrémités, ventrue daus le milieu; le dernier tour de spirc est plus grand que tous les antres réunis, ils sont couvexes, ornés de côtes longitudinales, obtuses, régulières, écartées, un angle aigu les sépare supérieurement en deux parties inégales, la plus petite est plane ou peu oblique, elle forme une sorte de rampe qui monte en spirale en suivant la suture. En aboutissant à cet angle, les côtes donnent naissance à des tubercules qui conronnent tous les tours de spire; des strics écartées, assez profondes, fines et transverses se voient sur toute la partie inférieure des tours de spire. Sa partie plaue est occupée par des stries plus fincs encore, très serrées et fort nombreuses. L'ouverture est grande, ovale, pointue aux deux extrémités, terminée à la base par un canal superficiel assez long, légèrement relevé en dessus et à gauche. La columelle est excavée dans le milieu, elle offre trois plis écartés, le supérieur est le plus gros et le moins oblique. En dehors des plis, on remarque sur la columelle 10 à 12 granulations peu saillantes. Le bord gauche est élargi supérieurement. Plus étroit à sa base, il est plus épais et cache en partie un ombilic rétréci, borné par un bourrelet saillaut et arrondi.

Elle est longue de 45 mill. et large de 25,

22. Cancellaire granuleuse. Cancellaria granosa. Sow.

C. testá ovato-oblongá, griseo-lutescente vel fuscescente, utrinquè attenuata, spirata, longitudinaliter costato-granosa, transversim inæqualiter sulcata; anfractibus convexis, ad suturam marginatodepressis; apertura angusta, subsemilunari, albo-fuscescente; columella biplicata.

Sow. Conch. illustr. f. 16. 17.

Kiener. Spec. des Coq. p. 30, nº 21, pl. 8, f. 1.

Habite les côtes du Pérou.

Coquille ovale-oblongue que l'on distiogue facilement parni ses con génères par les granulations arrondies et assez règulières distabuées le long des côtes longitudinales, Outre ces côtes granuleur on remarque aussi sur la surface des sillons transverses inéguir moins apparens sur le dernier tour que sur les premiers. La spirite est pointue auxei les est pointue, aussi longue que l'ouverture; les tours sont conteste et nettement séparès entre cux par une petite rampe aplatie plate au-dessous de la cutture de la cut au-dessous de la suture et qui remonte jusqu'au sommet. L'outer ture est ablique a comi le ture est oblique, semi-lunaire. Le canal qui la termine à la ber est fort court et la caracter. est fort court et la columelle droite porte deux plis seulement le milieu de sa lougueur. Cette coquille varie, quant à la couleur denuis le gris journe. depnis le gris jaupâtre jusqu'an brun marron grisâtre.

Elle est longue de 42 mill. et large de 22.

### † 23. Cancellaire clavatule. Cancellaria clavatula. Sor.

C. testá turritá brunneá, albicante, bivittatá, varicosá; spirá nuatā, acuminatā; anfractibus 7-rotundatis, spiraliter striditis, longitudinaliter costatis et varicosis, varicibus sparsis; apendor subovali, in canalem desirentes subovali, in canalem desinente; labio externo intùs sulcato; mella biplicata: neritramente mellà biplicatà; peritremate reflexo.

Sow. Proced. of Zool. Soc. Lond. t. 2, p. 52.

Sow. Coneh, illustr. fig. 12.

Kiener, Spec. des Coq. p. 31. nº 22. pl. 5. f. 2.

Petite coquille ovale-oblongue, étroite, ayant la spire plus longue l'ouverture. Cetta coire l'ouverture. Cette spire est allongée, pointue, formée de sept convexes sur lesquels accent. convexes sur lesquels soot disposées régulièrement des peliles de longitudinales, obtusées con les peliles de l loogitudinales, obtuses, qui desceodent du sommet à la hase de tours et qui, sur le dernien et tours et qui, sur le dernier, atteiguent jusque vers l'origine du nal. Toute la surface est gent nal. Toute la surface est couverte de stries transverses peu breuses, peu profondes concerl breuses, peu profondes, cependant régulières et au nooibre de sprifé 5 sur chaque tuur. L'auxorante 5 sur chaque tuur. L'ouverture est ovale-oblongue, plus épaisique dans la plunart des accère que dans la plupart des espèces; son bord droit est blanc, et plus et crénelé en dedaus : dans la finance de la fi et crénelé en dedaus; dans le food, l'unverture est brune, et principal de la brune et brune, et principal de la brune est brune est brune. voit sur le bord droit deux zones blanches distantes. La columbia cet presque droite: elle cet columbia cst presque droite; elle est accompagnée d'un petit bord guicht étroit et épais, et elle porte de compagnée d'un petit bord guicht. étroit et épais, et elle porte dans le milieu deux petits plis plantes, égaux et écartés. Le constitue deux petits plis plantes de cartés. tres, égaux et écartés. Le caoal de la base est plus allougé et profoud que daos la plunare de profoud que daos la plupart des autres espèces, ce qui dople celle-ci un facies particulies celle-ci un facies particulier. La coloration est d'un beau particulier congeâtre, interrompu sur le der rongeâtre, interrompu sur le dernier tour par deux gones blabe

châtres étroites, l'une vers le sommet et l'autre vers la base. Cette petite espèce est longue de 20 mill. et large de 10.

24. Cancellaire obtuse. Cancellaria obtusa. Desh.

C. testá globosá, spirá brevi, obtusissimá, luteolá, transversim rugosá, superne subplicata; apertura alba, magna, ovata; columella su-Pernè callosa, in medio biplicata, umbilico minimo perforata.

Desh. Ency. méth. Vers. t. 2. p. 187. nº 19.

Desh. dans Cuvier, Regn. anim. Nouv. édit. Moll. pl. 52. f. 6.

Habite ...

Coquille rarissime jusqu'à présent. L'individu que nous possédons est jusqu'à ce jour le seul qui soit connu; aussi M. Kiener a commis uue erreur en appliquant le nom à une espèce beaucoup plus grande et parfaitement distincte. La figure que nous avnns donnée de cette espèce, dans la nouvelle édition du Règne animal de Cuvier,

ue permettra plus d'ambiguité à son égard.

La Cancellaire obtuse est une coquille arrondic, globuleuse, à spire excessivement courte, très obtuse au sommet, à laquelle on compte einq tours étroits nettement séparés par une légère dépression de la suture. Le dernier tour est tellement grand qu'à lui seul il constitue presque toute la coquille. Il est couvert de gros sillons trausverses, aplatis, et, vers son sommet, on remarque quelques plis longitudinaux courts, obliques et peu saillaus. L'ouverture est blanche, grande, ovalaire, attènuée à ses extrémités, terminée en avant par un canal extrêmement court qui ressemble plutôt à une dépression qu'à un canal. Le bord droit est faiblement sillonné en dedans; la columelle, régulièrement arquée dans sa longueur, porte dans le nilieu deux petits plis pen obliques, et elle est accompagnée d'un bord gauche qui s'étale supérieurement en une callosité un peu large et laisse à la base une petite sente ombilicale. Toute cette coquille est d'un jaune sauve unisorme. Elle a 30 mill. de long et 25 de large.

#### Espèces fossiles.

Cancellaire cabestan. Cancellaria trochlearis. Lamk.

C. testá ovato-oblongá, ventricosá, laté umbilicatá, transversim ru-80sa; costis longitudinalibus obliquis, obsoletis; anfractibus supernè valdè canaliculatis; columellà biplicatà.

Desli. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 189. nº 22.

Bast. Foss, de Bord. p. 46. nº 2. pl. 2. f. 2. Faujas. Mem. du Mus. t. 3. pl. 10. f. 2. a. b.

TOME IX.

Habite... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. Grande et helle espèce, remarquable par le sommet largement caualiculé de ses tours. Longueur, 2 pouces, 3 lignes.

### 2. Cancellaire acutangulaire. Cancellaria acutangularis Lamk.

- C. testá ovato-acutá, ventricosá, subumbilicatá, transversim striató, longitudinaliter et oblique costată; anfractibus superne anguleiti suprà planis, ad angulum dentibus coronatis; columella suprir plicatà.
- \* Desh. Encycl. méth. vers, t. 2. p. 188. nº 21.
- \* Bast, Foss, de Bord, p. 45, no r. pl. 2, f. 4.
- \* Faujas. Mém. du Mus. t. 3. pl. 10. f. 1. a. b.
- \* Pusch. Polenpalcont. p. 128. no 1.
- \* Dujard, Mem, de la Soc. géol. de Fr. t. 2, p. 292. nº 2.
- \* Grat. Tab. des coq. de l'Adour. p. 9. nº 42.
- Habite... Fossile des environs de Bordeaux. Mon cabinet. beaucoup plus courte que la précédente, à tours bien anguleux précèdente de tours préc péricurement. La columelle n'a que deux plis dans plusieurs dividus. Canal de talence de la que deux plis dans plusieurs dividus. dividus. Caual de la basc à-peu-près nul. Longueur, 18 light

# 3. Cancellaire treillissée. Cancellaria clathrata. Lamk. (1)

C. testá ovato-acutá, ventricosá, perforatá, costis longitudina transversisque clathrotá transversisque clathrată, asperată; anfractibus convexis; superoducii, supra concurentarii.

\* Cancellaria hirta. Broc. Conch. subap. t. 2. p. 311. pl.

- \* Def. Dict. sc. nat. t. 6. sup. p. 88.
- \* Borson, Oritt. Piém, p. 33, nº 4.
- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 188, nº 20.
- \* Bronn. Ter. tezt. de l'Ital. p. 43. nº 205.
- \* Cancellaria nodulosa. Var. Major, Bellar. Canc. Foss. du piè

<sup>(1)</sup> Il sera convenable de rendre à cette espèce son premiér om de *Cancellaria hirta*, donné nom de Cancellaria hirta, donné par Brocchi, des 1811, pro long-temps avant que Lamarch long-temps avant que Lamarck ne l'inscrivît dans cet ouvresseus une autre dénomination sous une autre dénomination.

# 4 Cancellaire tourelle. Cancellaria turricula. Lamk. (1)

C. testa oblongo-turrità, inferne ventricosa, longitudinaliter costatà, transversim et tennissime striata, tuberculis asperata; anfractibus medio angulatis: angulo tuberculis coronato; columella triplicata.

Voluta lyrata. Brocchi. Conch. Foss. subap. 1. 2. p. 311. pl. 7.

\* Rorson. Oritt. Piémont. p. 31. nº 1.

Bronn, Ter. terl. de l'Ital. p. 44. nº 214.

\* Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 182. nº 6.

\* Sow. Genera of shells. f. 5.

Bellardi. Canc. Foss. du Piém, p. 14, nº 5. pl. 5. f. 1. 2.

Risso. Europe mérid. t. 3. p. 186, pl. 4. f. 82.

Knorr. Pétrif. vol. 2. part. 1. pl. 46. f. 1.

llabite... Fossile des environs de Florence. Mon cabinet. Longueur Cancellaire buccinule. Cancellaria buccinula. Lamk.

C. testá ovato-conicá, longitudinaliter tenuiterque costatá, transverse striata, cancellata; anfractibus convexis; suturis coarctatis; columellà triplicatà.

Hahite... Fossile des environs de Crépy, dans le Valois [M. Héricart de Thury], et se trouve aussi dans ceux de Bordeaux. Mon cabinet. Longueur, 6 lignes trois quarts.

Cancellaire petites-côtes. Cancellaria costulata. Lamk. Longueur, 6 lignes trois quarts.

C. lestá ovato-oblongá, varicosá; costis longitudinalibus, crebris, obsolete decussatis; columclià triplicatà.

Cancellaria costulata. Ann. du Mus. vol. 2. p. 63. nº 1.

Desh. Ency. Meth. vers. t. 2. f. 183. no 8.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 499. no 1. pl. 79. f. 22. 23.

Roissy, Buf, Moll. t, 6, p. 13, nº 4, et t, 6, pl. 44 f, 11.

Habite..., Fossile de Grignon, Mon cabinet. Longueur, 6 lignes.

<sup>(1)</sup> Cette espèce avait été nommée depuis long-temps par he hom; mais il doit être remplacé par celui de Brocchi, à cause te son antériorité. Dans sa *Monographie* des Cancellaires fossiles piémont, M. Bellardi laisse échapper une erreur de synonyhile; il cite Basterot, page 64, et à cette page il y a des Pleuhotomes. L'espèce n'est pas mentionnée parmi les Cancellaires de lauteur en question.

### 7. Cancellaire volutelle. Cancellaria volutella. Lamk. (1)

C. testà turrità, varicosà; costis crebris, longitudinalibus; sti transversis obsoletis; caudá brevi, subemarginatá.

Desh. Coq. foss. dc Paris, t. 2. p. 504. no 7. pl. 79. f. 19. 20. 31.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabiuct de M. Defrance. Longuest.

### † 8. Cancellaire ampullacée. Cancellaria ampullace Broc.

C. testá ovato-ventricosá, confertim transverse striatá, costis sublitragonis, crassis munita; anfractibus rotundatis, valde separation superne planulatis, ad angulum crenulato-carinatis; apendo ovato-acuta : columell: .... ovato-acutà ; columellà triplicatà ; umbilico profundo.

Brocch, Coneli, foss, subap, t. 2. p. 313. pl. 3. f. 9.

Desh. Encycl. méth. vers. t. 2. p. 190. nº 25,

Borson, oritt, piemont, p. 34. nº 7.

Bronn. Terr. tert. de l'Italie, p. 43, nº 407.

Bellardi. Canc. foss. du Piémont, t. 35. nº 21. pl. 4, f. 7. 3.

Cette espèce est des plus élégantes, d'une forme ovale raccourse sa spire, de six tours soulement. sa spire, de six tours seulement, est peu saillante; le dernier sont est beaucoup plus grand aux tours est beaucoup plus est beaucoup plus grand aux tours est beaucoup plus es est beaucoup plus grand que tous les autres réunis. Tous sententes et fortement sépanées. eonvexes et fortement séparés les uns des autres par un partient de leur partier de le un des autres par un partier de le leur partier de le un des autres par un partier de le leur partier de le un partier de le leur partier de leur part aplatissement de leur partie supérieure qui forme une rampo se rale qui gagne le sommet. rale qui gague le sommet ; cette rampe est séparée du reste tours de spire par un angle sul compe est séparée du rappe de tours de spire par un angle subeariné couronné par un range tubercules qui naissent à l'ariei tubercules qui naissent à l'origine de chaque côte. Celles cui longitudinales, légèrement chieve longitudinales, légèrement obliques, subtétragones et termines supérieurement par un luberque supérieurement par un tubercule saillant. Toute la sur la rieure de cette conville cet de la sur la sur la cette conville cet de la sur la cette cette conville cet de la sur la cette cet rieure de cette coquille est élégammeut striée en travers; les striée

<sup>(1)</sup> Petite coquille singulière, étroite, allongée, varique les co comme un Triton, et ayant l'ouverture bordée comme les controlles de ce genre: elle controlles de ce genre: quilles de ce genre; elle est remarquable encore en con que le canal terminal est plus le canal termin que le canal terminal est plus long que dans les autres pèces, redressé du côté du dans que dans les autres prémisés pèces, redressé du côté du dos et échancré à son extrémité. Cette coquille appartiendrait aux Volutes ou aux Mitres; les plis columellaires sont plutôt ceux des Cancellaires.

sont saillantes, très régulières, un peu rugueuses ou obscarément grenues : dans le milieu de l'intervalle qui les sépare, on remarque une strie très fine et saillante. L'ouverture est ovale, pointue, le canal de la base est peu profoud, le bord droit est épais, garni en dehors d'un bourrelet et en dedans de stries peu prolongées. Le bord gauche est calleux supérieurement, se détache au-dessus de l'ombilie en se renversant un peu sur lui. La columelle, arquée dans sou milieu, porto trois plis fort gros. Derrière le bord gauche on remarque un ombilie peu évasé, mais très profond, bordó à sa base par un bourrelet saillant et arrondi.

Elle a 40 mill. de longueur et 30 de large.

9. Cancellaire perforée. Cancellaria umbilicaris. Broc. C. testá ovato-acutá, scalariformi, transversè rugosá, longitudinaliter costată; anfractibus convexis, valde separatis, superne planulatis, angulatis, spinis maguis, recurvis, coronatis; aperturá subintegrá, trigond; umbilico magno, usque ad apicem pervio.

Broech, Conch. foss, subap. t. 2. p. 313. pl. 3. f. 10, 11.

Desh. Encycl. meth. vers, t. 2. p. 190. no 27.

Porson. oritt. piem. p. 33, nº 5.

Bronu. Terr. tert. de l'Italie. p. 43. nº 206.

Bellardi, Cauc. foss. du Pient. p. 36. nº 22. pl. 4. f. 17, 18.

Habite fossile du Plaisantin.

M. Bellardi confoud avec cette espèce une coquille très distincte, décrite et figurée par M. Bastérot sous le noin do Cancellaria Geslini.

Il existe les rapports les plus incontestables entre cette coquille lossile et celle que M. Lamarck a nommée Delphinula trigonostoma. Sans être de la même espèce, l'une doit nécessairement entraîner l'autre dans le même genre. Cette coquille est fort belle, ovale, allougée, scalariforme, composée de sept tours de spiro fortement séparès par une large rampe oblique qui monte avec eux jusqu'au sommet; cette rampe est due à l'aplatissement de la partie supérieure de chaque tour. Elle est séparéo du reste par un augle aigu couronué par un rang d'épines élégantes recourbées vers la spire. Ces épines sont à l'origine des côtes longitudinales et obliques qui descendent du sommet à la base de chaque tour. Ces côtes sont subvariqueuses, étant chargées d'écailles ou de petits tubercules Plus gros que dans le reste de la coquille. Les sillons transverses, dont nous avous parle, sont plus ou moins saillans, plus ou moins écailleux, selon les individus; entre chacuu des plus gros, on en remarque toujours un très sin. L'ouverture est petite et tout-à-sait

triangulaire, presque entière, et plus que dans l'espèce précédente car ic canal est très court et à peine marqué par une légère de pression. La lèvré droite est assez èpaisse et strice en dedans de toute sa lougueste. toute sa longuerer; il n'existe pas de columelle; le bord gandie est libre dans coute son étenduc; il est même tranchant et munifi l'intérieur de deux plis aigus, parallèles et éganx; il se renvele un peu au dessus d'un grand ombilie lisse en dedans, conique de traversant la convilla de la constitue de la c traversant la coquille de la base au sommet. Un angle aigui conscrit cet ombilie à la la conscrit cet ombilie à la base.

Cette belle coquille a 35 mill, de longueur et 25 de largeur.

## † 10. Cancellaire variqueuse. Cancellaria varicosa. Brook

C. testá ovato-turritá, elongatá, apice acuminatá, transversim nuissime striate, longitudinaliter costute; costis distantibus, datis; tuberculis minimis, acutis, exasperatis; aperturd ovald, acutá; labro incressate int. acutá; labro incrassato, intus striato; columella leviter archesto biplicatá. biplicatd.

Brocc. Conch. foss. subap. t. 2 p. 31r. pl. 3. f. 8.

Def. Dict. des sc. nat. t. 6. sup. p. 87.

Borson, Oritt, piem, p. 31, no 2.

Desh. Encycl. meth. vers. t. 2. p. 182, nº 4,

Bronn. Ter, tert. d'Italie. p. 44. nº 213.

Philip. Ennm. moll. sicil, p. 201. no 2,

Bronn, Lethaa gcogn, p. 1067, no 4, pl. 42, f. 47.

Bellardi. Cancel, foss. du Piem. p. 12. nº 3. pl. 1. f. 7. 3.

Coquille allougée, turriculée. Ses tours de spirc, au nombre de sp à huit, sont arroudis, convexes, séparés par une suture profonde, onduleuse des circus, profonde, onduleuse; des côtes longitudinales obtuses, arronder au nombre de 7 à 9 sur les derniers tours de spire, descellible obliquement; elles sont auxilier de spire, descellible. obliquement; elles sout, aussi bien que le reste de la coduler couverles de strics transporter. couvertes de strics transverses fines, régulières et égales, na un noir tour est plus pout que le nier tour est plus petit que les autres réunis; il se termine par lor ouverture courte, ovale point que les autres réunis; il se termine par lor ouverture courte, ovale, pointue à la base; sa lèvre droile, depuisse, est garnie d'un bourrelet épaisse, est garnie d'un bonrrelet extérienr formé par la deriver côte, et quelquefois d'un épaise. côte, et quelquesois d'un épaississement intérieur qui est course de stries duns toute sa longuestissement intérieur qui est course de stries duns toute sa longuestissement intérieur qui est course de stries duns toute sa longuestissement intérieur qui est course de stries duns toute sa longuestissement intérieur qui est course de stries duns toute sa longuestissement intérieur qui est course de stries du la course du la course du la course de stries du la course de stries du la course du la course de stries du la course du la c de stries dans toute sa longueur. Le bord gauche s'applique presque toute sa longueur. presque toute sa longueur. Le bord gauche s'apphique presque toute sa longueur sur la columelle, il en reste constitution distinct; il se releve un la columelle. bien distinct; il se retève un peu vers la base dans quelques juit vidus, surtout les viens, et la comment de la c bilicale. La columelle est légèrement arquée, elle n'a que de de vers le milieu. M. Brocchi di vers le milieu. M. Brocchi dit cependant qu'il y en a trois; puri avons examioé dix ou donze individus de eette espèce, et nous n'eu avons jamais vu que deux. Nous pensons que M. Broechi aura pris pour un pli la terminaison de la columelle au-dessus du canal peu profond et l'ort court de la l'asc.

Elle est lougne de 40 à 45 millimètres.

11. Cancellaire angulaire. Cancellaria uniangulata.

C. testa elongato-subturriculata, scalariformi, acuta; anfractibus supernè spiratis, valde angulato-serratis, costis longitudinalibus. distantibus ornatis; anfractu ultimo ad basim sulco unico circumdato; apertura abbreviata; columella subtriplicata.

Desh. Eocy. meth. vers. t. 2. p. 181.

Cancellaria fusus, Bronn. Terr. tert. de l'Ital. p. 44.

Cancellaria uniangulata. Bellardi, Cancell, foss. du Piem. p. 17. nº 8. pl. 2. f. 19. 20. Exclus, varietatibus?

Habite... Fossile à Asti et dans le Plaisantin.

Cette eognille est élanece, turriculée à la manière de quelques Cérites ou oe quelques scalaires à base un peu large. Les tours de spire, au nombre de sept à liuit, sont fortement séparés entre enx par l'aplatissement de leur partie postérieure qui forme une espèce de . rampe un peu oblique, qui monte jusqu'au sommet. Cette rampe est séparée du reste par un angle aigu, découpé élégamment en feston dont les pointes sont formées par les côtes qui descendent longitudinalement et daus l'endroit où elles passent sur la carène. Ces eôtes sout simples, distantes, régulièrement espacées, lisses aussi bien que tout le reste de la coquille; elle offre cependaut quelquefois plusieurs stries d'aceroissement assez régulières; le dernier tour est moins loug que tous les autres rénnis; il se présente vers la base un sillon unique, transverse, saillant, qui coupe transversalement toutes les côtes. L'ouverture est petite, subtrigone; la columelle est droite, terminée en pointe ; elle porte dans le milieu deux plis obliques, et à la base un troisième peu élevé et peu sensible : il n'y a ancuoe trace d'ombilic.

Cette belle espèce, d'une forme très élégante, est longue de 20 à 25

millim.

Cancellaire tordue. Cancellaria contorta. Bas. C. testà ovato-acutà, in medio ventricosà, utraque extremitate acuminata, longitudinaliter costata, transversim striata; anfractibus rotundatis; apertură magnă; labro incrassato, striato; columellă excavatà, triplicatà,

Bast. Foss. de Bord. p. 47. pl. 2. f. 3.

Desh. Eucy. méth. vers. t. 2. p. 186. nº 15.

Habite... Fossile aux environs de Bordeaux, à Dax et en Italie. La figure que M. Basterot a donnée de cette espèce est fort boune; dit qu'elle est contenue dit qu'elle est contournée. Nous ne voyons pas qu'elle le soit plate que heaucour d'autres et le soit plate que heaucour d'autres et le soit plate que le soit plate est contournée. que beauconp d'antres; elle l'est moins certainement que les calle l'est moins certainement que les calleries trachteries elle l'est moins certainement que les calleries trachteries elle l'est moins certainement que les calleries trachteries elle l'est moins certainement que les calleries elle l'est moins cellaria trochlearis et acutangularis. Cette coquille se distingue neaumoins facilement de toutes ses congénères; elle est ovales longée, pointne aux deux extrémités, un peu oblique par la martie dout l'envertue. uière dont l'ouverture se dirige; elle est composée de six ou selle tours arrendis converture se dirige; tours arrondis, convexes, chargés de côtes longitudinales, ques, variables par leur nombre et l'élévation, quelquefois légies ment anguleux vers leur sommet, cet angle indiquant un applate sement peu prononcé qui borde la suture. On remarque, sur conte la surface de cette eoquille, des strics trausverses, nombreuses, ils unes, plus saillantes, sont distantes entre elles, et l'intervalle qui séparc est necuné pour soit de l'intervalle qui sé sépare est occupé par trois stries plos fines, dont celle du milient cependant plus saitements. cependant plus saillante que les deux antres. L'ouverture est grande ovalaire ou subtrigone; le canal de la base est large, pen l'Illianis et se confond insensiblement avec le bord droit : celui-ci est épiséet strié en dedougles de strié en dedougles de strié en dedougles de strié en dedougles de strié en de de strié et strie en dedaus dans toute sa longueur. Le bord gauche étale supérieurement le superieurement le su étalé supérieurement, heaucoup plus étroit inférieurement, le relève un peu et laisse à découvert une petite fente ombilieale columelle est lègèrement arquée; elle prèsente dans son militatrois plis écartés dans l'activités dans l'act trois plis écartés dont l'autérieur est obsolète.

Cette coquille est longue de 50 mill, et large de 28.

#### † 13. Cancellaire tonne. Cancellaria doliolaris. Bas.

C. testá globosá, abbreviatá; spirá depressa, profunde canaliculato, rugis clatis, rotundatis anatic rugis clatis, rotundatis aperta; stria unicu minima, rugis interferentia; apertura a sitá; aperturá ovato-acutá; columellá rectá, biplicatá; umbilico magno, patulo infundibule. magno, patulo, infundibuliformi, profundo, emarginato.

Bast. Foss. de Bord. p. 46. pl. 2. f. 17.

Desh. Ency. mcth. vers. t. a. p. 189: nº 24.

Par sa forme arrondie et globulcuse, cette coquille fort remarqual par a de l'analogie avec le Consultation de l'analogie a de l'analogie avec le Cancellaria obtusa, mais elle en différe par tous les autres caractères existences de l'analogie avec le Cancellaria obtusa, mais elle en différe par tous les autres caractères existences de l'analogie avec le caractères de l'analogie avec le caractères existences de l'analogie avec le caractères de l'analogie avec le caractère de l'analogie avec le caractère de l'analogie avec l'analogie avec l'analog tous les autres earactères spécifiques. Celle-ci, comme son confidence. l'indique, ressemble à une petite tonue; sa spire de cinq tours très obtuse, à peine saillante. très obtuse, à peine saillante. La suture est profondément caldisculée, et toute la surface contra discontra de la surface contra de la culée, et toute la surface extérieure est chargée de neul à distribute grosses rides ou côtes converse. grosses rides ou côtes couvexes, transverses, séparées par un sipole presque aussi large un'elles presque aussi large qu'elles, et laissant apercevoir dans son milieu une strie élevée parallèle aux deux côtes entre lesquelles elle marche. L'ouverture est presque aussi haute que la coquillo ellemême; elle est ovale, pointue; le bord droit, bien arqué, est festoune et strié en dedans dans toute sa longueur; le bord gauche, subcalleux supériourement, se détache et se redresse au niveau de l'ombilie, saus se renverser sur lui. La columelle arquée se porte un peu à droite par sa base, elle est munie dans son milieu de deux gros plis: le canal de la base est assez profond, un peu relevé vers le dos, mais non échancré; l'ombilic qui perce cette coquille dans son axe jusqu'au sommet, est grand, infundibuliforme, très profoud, clargi et borde à la base par un bourrelet crénelé : au dedans, cet ombilic est strié.

C, testà ventricosà, transversè rugosà, longitudinaliter subcostatà; rugis convexis, squamulis minimis erectis, numerosis, opertis; an-

fractibus convexis, supernè canaliculatis; aperturà subintegrà, ovato-acutá; columellá biplicatá; umbilico magno, infundibuli-Sormi, profundissimo.

Desh. Ency, meth. vers. t. 2. p. 190. nº 25.

Bellardi. Cancell. foss. du Piémont. p. 33. nº 20. pl. 4. f. 1. 2.

Habite... Fossile du Plaisantin.

Celte coquille est ventrue, globuleuse, à spire courte, formée de six tours arrondis séparés par une suture largement canaliculée; toute leur surface extérieure est couverte de gros sillons transverses, convexes, interrompus obliquement par des côtes longitudinales Peu saillantes, quelquefois variqueuses, qui descendent du sommet à la base de chaque tour; les sillons transverses sont chargés d'un grand nombre de petites écailles serrées, imbriquées qui rendent toute la coquille rude au toucher; l'intervalle qui séparo les sillons est occupé par une ou deux stries également écailleuses. L'ouverture, qui n'est pas fort grande, est appuyée seulement par sou angle interne et supérieur coutre l'avant-dernier tour, son bord gauche est entièrement libre, et il n'y a véritablement pas de columelle. Le bord droit est très épais, festonné sur son auchant et fortement strié en dedans dans toute sa longueur; le hard gauche, miuee et tranchant, libre dans toute sa longueur, I fortement arqué vers la droite; à l'intérieur il porte deux gros plis; il se renverse un peu en dehors, en dessus d'un ombilic très grand largement ouvert à la base de la coquille et la traversant jusqu'au sommet.

Elle a 45 mill. de longueur et 38 de large.

#### † 15. Cancellaire suturale. Cancellaria suturalis. Sow.

C. testà ovato-acutà, utrinquè attenuatà, varicosà, longitudinalid granoso-costulată, striis transversis decussată; anfractibus vexis, sutură canaliculată separatis; apertură ovato-angustă; labol marginato, intus striato; columella oblique triplicata.

Sow. Genera of shells f. 4. Cancellaria biplex sur la planche. Cancellaria granifera. Desh. Coq. foss. de Paris, 1, 2, p. 500.

pl. 79. f. 34. 35.

Habite... fossile aux environs de Paris dans le ealeaire grossie

particulièrement à Parnes,

M. Sowerby, dans son Genera, ayant donne avant nous un nome eette espèce, nons abandounous le nôtre pour celui de l'autent anglais, nous appliquant à nous-même les règles de la noment

clature que nous avons établie.

Cette Caucellaire est fort élégante, elle est allougée, étroite, et tous lindividus out des reviers de la communique de la co individus ont des variees irrégulièrement distribuées sur les logis Il y en a quelques-nues chez lesquels ces variees se succedent set les tours evactement controlles de lesquels ces variees se succedent set les tours evactement controlles de lesquels ces variees se succedent set les tours evactement controlles de lesquels ces variees se succedent set les tours evactement distributes sur les controlles de lesquels ces variees se succedent set lesquels ces variees se succedent set les tours evactement distributes sur les controlles de lesquels ces variees se succedent set lesquels ces variets de lesquels de lesquels ces variets de lesquels ces les tours exactement comme dans les Ranelles. La spire est un per moins grande que l'enverient moins grande que l'ouverture et très pointne au sommet, est tours convexes sout nettement séparés entre eux par un point punt étroit et assez professel en séparés entre eux par un point pu nal étroit et assez profond qui règne à leur partie supérieure, surface des tours rencontra la règne à leur partie supérieure, surface des tours rencontre de petites côtes longitudinales abilities, traversées par de l'acceptant de l'accep lières, traversées par des petits filets transverses, en petit nombre et également distance par les petits filets transverses, en petit nombre et également distance par les petits filets transverses, en petit nombre et également distance par les petits filets transverses, en petit nombre et également distance par les petits filets transverses, en petit nombre et également distance par les petits filets transverses, en petit nombre et également distance par les petits filets transverses, en petit nombre et également distance par les petits filets transverses par les petits filets petits filets petits filets petits filets petits petits filets petits ct également distans; une granulation s'élève au point d'intersettion des filets et des câtes (au point d'interset) sur la première moitié du dernier tour, et disparaissent quelque fois entièrement ann la marie de la m fois entièrement sur le reste. L'ouverture est ovale-oblonge étroite; son bord droit, garni d'un bourrelet extérieur, est nelé en dedans. La columnità nelé en dedaus. La columelle, faiblement arquée dans sa long plat porte trois petits plis égaux. Le canal de la base est un peu plus saillaut que dans d'autres. saillant que dans d'autres espèces; mais il est peu profond.

Cette eoquille a 25 mill, de long et 14 de large.

† 16. Cancellaire de Geslin. Cancellaria Geslini. Bas. C. testa ovato-oblonga, acuta, longitudinaliter costato-lamellosis transversim sulcata haci maliti transversim sulcata, basi umbilicată; anfractibus superne planilla angulatis; aperturi cust. angulatis ; aperturá ovato-trigoná; labro intis sulcato; columbio rectá, biplicatá.

Bast. Mem. sur les foss. de Bord. p. 46. nº 4. pl. 5.

M. Bellardi rapporte cette espèce dans la synonymie du Cancellaria umbilicaris de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cet à constant la synonymie du Cancellaria de Brocchi il cetta de umbilicaris de Brocchi, il est à présumer que ce naturaliste passail pas sous les yeux l'espèce pour la première sois décrite par M. Bastérot ; ear le moindre examen cut suffi pour lui faire éviter cette erreur. La Cancellaria Geslini est une coquille oblongue, pointue, ayant la spire à-peu-près aussi longue que le dernier tour. Elle est composée de six tours convexes, scalariformes, nettement sépares par une large surface qui remonte jusqu'au sommet et qui est séparée du reste par un angle assez aigu, mais non saillant. Le dernier tour est ventru, atténné à son extrémité inférieure, il est ouvert à la base par un ombilic infundibuliforme qui se rétrécit subitement et ne laisse point apercevoir les tours de la spire. Cette equilic est ornée d'un assez grand nombre de côtes longitudinales, saillantes, aiguës, sublamelleuses et qui se relèvent en ccailles spiniformes en passant sur l'angle des côtes. Outre ces lamelles longitudinales, la coquille est ornée de sillens transverses en petit nombre entre lesquels on remarque quelques stries beaucoup plus fines. L'ouverture est triangulaire, elle est épaisse; son bord est sillonné en dedans et la columelle est pourvue de deux petits plis inégaux.

Les grands individus de cette espèce ont 32 millim. de long et 20

de large.

## de large. 17. Cancellaire de Brander. Cancellaria evulsa. Sow.

C. testa ovato-oblonga, varicosa, utrinquè attenuata, longitudinaliter costellatà, transversim striatà; striis subæqualibus; aperturà ovatá; labro incrassato, intùs regulariter sulcato; columella obliquà, basi triplicatà.

Sow. Min. Conch. pl. 361. f. 2. 3. 4.

Buccinum evulsum, Brander, Foss, hant, pl. 1, f. 14.

Desh. Eney. méth. vers. 1, 2, p. 183. nº 10.

Nyst. Coq. foss, de Klein Spaw. p. 33, nº 86, pl. 3, f. 86.

Koninck, Coq. foss. de Bas. et de Boom. p. 10. nº 1.

Bronn, Letbæa Geogn. t. 2. p. 1065. pl. 41. f. 17.

Fusus biplicatus. Lamk. Ann. du Mns. t. 3. p. 388. nº 31.

Habite... Fossile aux environs de Paris, particulièrement dans les grès marins; on la trouve plus rarement dans les calcaires grossiers, et elle se trouve aussi dans les terrains de la même époque que ceux de Paris, en Belgique et en Angleterre. Il est à présumer que la confondant avec une autre espèce des environs de Bordeaux, Lamarck l'a inscrite sons le nom de Cancellaria buccinula; mais cette dénomination doit être abandonnée pour deux raisons: d'abord parce qu'elle pomrait s'appliquer à deux espèces très distinctes, et ensuite parce que l'espèco qui nous occupe avait reçu un

nom depuis long-temps par Brander et par Sowerby, M. Bellari a commis également une erreur au sujet de cette espèce, en doll que part comme seu con control de la comme seu comme nant comme son analogoe fossile une coquille des environs de la rin, qui en est parfaitement distincte. Aujourd'hui que la géologie puise des renseignemens très utiles dans l'appréciation rigourement des espèces qu'à a la la company de la company des espèces qu'établissent les zoologistes, ils doivent y mettre pla extrême attentiou; c'est le seul moyen d'éviter pour l'avenir de facheuses dissidences.

Le Cancellaria evulsa est une coquille ovalc-oblongue, à 101175 colle vexes, chargés de petites eòtes longitudinales entre lesquelles montrent des varices irrégulièrement distribuées comme dans Tritous. Ces côtes sont coupées transversalement par des stries justiques les plus fines en les plus f gales, les plus fines se trouvant entre les plus grosses. L'ouvergle est ovale; le bord droit, épaissi dans les vieux individus, est alloune en dedaus. Le autre des plus grosses. L'ouve loune en dedans. La columelle, infléchie obliquement à droit forme un petit bourrelet cylindrique sur lequel s'élèvent trois per tits plis egaux.

Les plus grands individus de cette espèce ont 30 mill, de long et 17 de large.

### † 18. Cancellaire striatulée. Cancellaria striatulata. Desli

C. testá elongato-turrità, buccinoideà; spirá acuminatà, ultimo processor de la companya de la c fractu longiore; anfractibus convexis, primis decussatis, alignis striis transvarentitus striis transversalibus ornatis, varicibus interruptis; apertura ornatis, varicibus ornatis, vari angustá; columellá basi arcuatá, triplicatá,

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 503. n° 5. pl. 79. f. 29-30

Cette coquille a quelque analogie avec la Caneellaire granifère est à peu-près de la nième taille ; mais son dernier tour étant peur coup plus court par verseaux de la mais son dernier tour étant peur coup plus court par verseaux de la mais son dernier tour étant peur le la coup plus court par verseaux de la Caucellaire graniferer en la Caucellaire en la Caucellaire graniferer en la Caucellaire graniferer en la Caucellaire en la Cau coup plus court par rapport à la spire, elle s'en distingue ainsi premier aspect et ou le court par la spire, elle s'en distingue ainsi gr premier aspect, et ou la reconnaît au reste par d'antres bons et ractères non moins constans: elle est allongée; sa spire, longue de pointue, est composée de le le le est allongée; sa spire, longue de pointue, est composée de le le le est allongée; sa spire, longue de le le le est allongée; sa spire, longue de pointue, est composée de buit tours très couvexes, à suture similer et non caualieulée. Seur les et non caualieules. Sur les premiers on voit des côtes longitudes nales nombreuses prelites et reniers on voit des côtes longitudes par les premiers on voit des côtes longitudes et reniers et renier uales nombreuses, petites et rapprochées, formant un réseau règulier avec les strice fines qui l'ancier de la strice fine de la strice fine de la strice fine de la strice fine de la strice de la strice fine de la strice fine de la strice fine de la strice fine de la strice de la strice de la strice fine de la strice de la strice de la strice fine de la strice de régulier avec les stries fines qui les traversent. Ces côtes longitudinales disparaisses de la contraction de la contrac dinales disparaissent peu-à-peu vers les derniers tours, sur les derniers tours, sur les derniers tours peu-à-peu vers les derniers tours, sur les derniers tours de la cres et derniers tours de la cres et derniers de la cres et de la cre on ne trouve plus que les stries trausverses; ces stries sunt fines rapprochées : inégales aux les stries trausverses ; ces stries sunt fines rapprochées : inégales aux les sures sunt fines sur les sures sures sur les sur les sures sur les sures sur les sures sur les sures sur les sur les sures sur les sures sur les sures sur les sures sur les sur les sures sur les sures sur les sures sur les sures sur les sur les sures sur les sures sur les sures sur les sur les sures sur les sures sur les sures sur les sur les sures sur les sur les sures sur les sures sur les sur les sures sur les sures sur les sur rapprochées; inégales sur le premier tour, elles deviennent prochées que évales sur le dernier. que égales sur le dernier, et elles le garnissent dans toute son gel due. Ce dernier tour est beauconp plus court que la spire; jet enflé, globuleux est en viverent enflé, globuleux, et on y remarque quelques varices irrégulières

aiosi que sur les tours précédens. L'ouverture est ovale-oblongue; le bord droit est épaissi et bordé en dehors par un bourrelet peu épais et assez large; la columelle est très courte, tordue sur ellemême et garnie de trois plis presque égaux.

Cette coquille, assez rare et dont nous n'avons vu qu'un très petit nombre d'individus, est longue de 20 mill, et large do 10.

19. Cancellaire crénelée. Cancellaria crenulata. Desh.

C. testá elongato-subturrità, angustà; spirà acuminatà, longitudinaliter et oblique eostatá; costis simplicibus; anfractibus convexis, suturà erenulatà separatis; aperturà ovato-angustà; labro incrassato, intùs dentato; columella triplicata.

Var. a. (Desh.) Testú majore; anfractibus transversim regulariter

striatis; striis æqualibus et distantibus.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2, p. 50r. nº 3, pl. 99. f. 31. 32. 33.

Habite... Fossile de Rétheuil, Guise-Lamothe.

Petite coquille fort élégante, allongée, étroite, subturriculée; on compte sept à huit tours à la spire. Ils sont étroits, convexes et fortement séparés par une suture canaliculée ; ils sont oroés d'un assez grand nombre de côtes longitudinales, simples, assez étroites et saillantes, quelquefois interrompues par quelques varices irrègnlièrement éparses; les côtes, en aboutissant vers le bord supérieur des tours, s'élèvent sensiblement et forment au sommet des crènelures élégantes; le deruier tour est un peu plus grand que la spire. L'ouverture est ovale-obloogue, étroite; son bord gauche est miuce et un peu relevé le long de la columelle. Cette columelle est êtroite, cylindraece et garnie de trois petits plis parallèles, égaux et obliques ; le bord droit est épaissi à l'intérieur et garni de deuts fines et régulières; en dehors, il est suivi par un bourrelet étroit, très convexe et fort saillant; le canal de la base est extrêmement court et produit par une légère dépression que l'on voit eu dessous de l'extrémité de la columelle.

La variété est assez rarc, et elle se distingue par un petit nombre de stries transverses légèrement saillantes, en petit nombre, et qui dé-

coupent les côtes en petites crénelures régulières.

Cette espèce, assez rare, est longue de 11 mill. et large de 5.

Cette espèce, assez rare, est longue co. Cancellaire élegante. Cancellaria elegans. Desh. C. testà elongato-subturrità, utrinquè attenuatà, longitudinaliter costellată, transversim regulariter striată; striis inæqualibus; anfractibus convexis, latis, suturá profundá et canaliculatá separatis; apertură ovato-angustă; columellă cylindraceă, triplicată; plicis inæqualibus; labro incrassato, intus tenuè dentato.

Var. a. (Desh.) Testà latiore, breviore; striis distantioribus. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 502, nº 4. pl. 79. f. 24. 25. 26.

Habite... Fossile de Grignon, Parnes, Senlis.

Petite eoquille allongée, subturriculée, beaucoup plus étroite que plus etroite que que plus etroite que que plus etroite que le sont la plupart des Cancellaires. Sa spire est plus longue que le dernier tour; elle commence au sommet par deux tours tout fait lisses toulle au le deux tours tout de fait lisses, tandis que les suivans sont ornes d'un grand nombre de petites eôtes longitudinales, disposées régulièrement, en général peu saillantes et traversées par un grand nombre de stries fines inégales; vers le somnet des tours, deux de ees stries sout un per plus saillantes que les autres, et forment deux angles à peine mor qués; les autres stries sont très serrées, une ou deux petites se prote vant entre les plus sont très serrées, une ou deux petites se protection de la petite de vant entre les plus grosses. L'ouverture est petite, proportionale lement plus courte que dans la Canecllaire erénelée; le bord s'alle che est étroit et devient et de che est étroit et devient saillant le long de la columelle; cellect est garnie de trois resite de la columelle est garnie de trois petits plis inegaux; le premier est le plus goi et le dernier le plus parties et le dernier le plus petit. Le bord droit est fort épous à l'inferieur, et il est gami de de la confideration de la confidera rieur, et il est garni de dentelures fincs et régulières, transverse qui occupent toute sa largeur; en debors il est bordé par un bout relet épais et saillant.

La variété a le dernier tour un peu plus large, les sutures un peu plus la large, les sutures un peu plus large, les sutures un peu plus la large, les sutures un peu plu moins profondes, et parmi ses stries transverses on en remargation qualre ou cinq sur le dernier tour, régulièrement espacées, plus saillantes et plus aiguie

saillantes et plus aiguës que les autres.

Cette eoquille, assez rare, est longue de 11 mill. et large de 5 112

#### FASCIOLAIRE. (Faseiolaria.)

Coquille subfusiforme, canaliculée à sa base, sans bout relets persistans, ayant sur la columelle, près du canal, deux ou trois plis très obliques.

Testa subfusiformis, basi canaliculata; varicibus nullis Columella plicis duabus seu tribus valde obliquis instructo.

OBSERVATIONS. — Les Fasciolaires sont un démembrement du genre Murex de Linné. Elles ont, en effet, comme les rex, un canal au has de la comme les sont rex, un canal au bas de leur ouverture; mais comme elles sont dépourvues de varices. Proposition de le les sont de leur ouverture de les sont de les s dépourvues de varices, Bruguières les en avait séparées et les confondait avec les Friscaux. confondait avec les Fuseaux. Sans doute, il fut très fondé dans Cette séparation; sculement il ne l'était point lorsqu'il les réuaux Fuseaux; car elles en sont éminemment distinguées par des plis sur leur columelle, tandis que ceux-ci eu manquent géné-Pussur leur columelle, tandis que ceux-el current des leur colument. Ces plis rapprochent davantage les Fasciolaires des Turbinelles; mais ils sont très obliques, au lieu que ceux des Typhinelles; mais ils sont tres opiques, au neu que principales sont parfaitement transverses. Voici les principales apèces de ce genre.

Peu de zoologistes ont admis le genre Fasciolaire au même het de zoologistes ont admis te genre l'ascionant des ca-Aque Lamarck. Ce genre, en ener, ne prosente la plupart des aussi considérables en apparence que l'entres aussi considérables en apparence que l'entres en apparence que l'entres en apparence que l'entres en apparence que l'entre en apparence en apparence que l'entre en apparence lologues en out fait un sous-genre, ou seulement une section dans les Fuseaux. Cette opinion a acquis récemment d'autant Alus de valeur, que MM. Quoy et Gaimard ont fait voir, dans gray 'ouvrage, que les animaux des Fasciolaires ont tous scaractères extéricurs de ceux des Fuscaux. Plusicurs espèces en la company de mentionner, de représentées dans l'ouvrage que je viens de mentionner, et ces figures, comparées à celles des Fuseaux, ne permettent ligures, comparées à cenes des ruscaux, le les deux genres. Celle analogie a même paru tellement grande à MM. Quoy et talinard, qu'ils ont supprimé le genre Fasciolaire et l'ont fait Achter parmi les Fuseaux. L'animal de la Fasciolaire rampe he un pied ovalaire, tronqué en avant, très épais et très pro-Pied ovalaire, tronque en avant, tres opus Men fixer solidement l'animal aux rochers. Ce pied porte obli-Mement, à son extrémité postérieure, un opercule corné pro-Portionné à la grandeur de l'ouverture de la coquille, épais, olide, et onguiculé. Cet opercule varie selon les espèces, et il y en d'et onguiculé. Cet opercule varie scion les de la proposition della proposition della proposition della proposition della proposition della proposition the, entre autres, où il est assez ereganne. avant en deux tentaeules coniques sur lesquels les points ben aires se montrent au côté externe de la base. Ainsi, à l'exle réalics se montrent au côté externe de la buse. Alle réelle-le restrictif, il n'y a rien dans cet animal qui le différencie réellehout de celui des Fuseaux et même de celui des Turbinelles. de celui des Fuseaux et même de celui des Lans les co-billes caractères du genre existent donc uniquement dans les cofailles, et ces caractères consistent, comme l'a dit Lamarck, en tois ou quatre plis très obliques placés à la base de la coluhelle et augmentant graduellement de grosseur, en allant d'artière en avant. Lamarck comptait huit espèces seulement dans le

genre Fasciolaire, M. Kiener en a ajouté quatre; mais nous el connaissons quelques espèces qu'il n'a point mentionnées. marck n'a point connu d'espèces fossiles appartenant à ce gentie Nous en connaissons actuellement sept à huit, provenant des les rains terrigires de le Maria de la Mar rains tertiaires de la Touraine et des environs de Bordeaux, et ul provenant du bassin de Paris. 1

#### ESPÈCES.

#### 1. Fasciolaire tulipe. Fasciolaria tulipa, Lamk.

F. testá fusiformi, madio ventricosà, mutica, lavigata, nunc distintivo de la contra del contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del tio-rufescente, nunc alba et spadiceo-marmorata; lineis su transversis, inwaualiter conferi transversis, inequaliter confertis; anfractibus valde conversis, turis marginato-fimbriosis turis marginato-fimbriatis; caudá sulcatá; labro intus striato.

Murex tulipa. Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1213.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 754.

Bonanni, Recr. 3. f. 187.

\* Booa. Obser. circà vivent. Coq. f. 38.

Lister. Conch. t. 911. f. 2.

Rumph. Mus. t. 49. fig. H.

Gualt. Test. t. 46. fig. A.

D'Argenv. Conch. pl. 10. fig. K.

Favanne, Conch. pl. 34. fig. L,

Seba. Mus. 3. t. 71, f. 23-32.

\* Regenf. Couch. t. 3, pl. 9, f. 35,

\* Mus. Gottw. pl. 29. f. 220 a. b.

Martioi. Conch. 4. t. 136. f. 1286. 1287. et t. 187. f. 1288—1291.

\* Murex tulipa. Born. Mus. 1286. 1287. et t. 187. f. 1288—1391.

\* Id. Schrot. Einl. t. 5. p. 527. nº 46. Fasciolaria tulipa. Encyclop. pl. 431. f. 2.

\* Roissy, Buf. Moll. f. 6. p. 76. no 1. pl. 59. f. 4-

\* Perry. Conch. pl. 50. f. 1. 2.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. nº 95. p. 729.

\* Schem. Nouv. syst. p. 243.

\* Wood. Ind. test. pl. 27. f. 98.

\* Blainv. Malac. pl. 17. f. 2.

\* Desh. Ency. Méth. vers. t. 2. p. 125, nº 1.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 2. no, 1, pl. 1. 2.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Belle coquille, très variée dans sa coloration, et distincte de la suivante par ses sutures toujours marginées, même un peu froncées, ainsi que par le rapprochement de ses ligues transverses. Longueur, 6 pouces 3 lignes.

Fasciolaire distante. Fasciolaria distans. Lamk.

P. testa fusiformi-turrita, ventricosa, mutica, lævi, alba, strigis longitudinalibus, undatis, luteo-roseis picta; lineis nigris, transversis, distantibus; anfractibus convexis; suturis simplicibus; cnuda breviuscula, sulcata; Inbro intùs striato.

Lister. Conch. t. 910. f. 1.

Perry. Conch. pl. 50. f. 4.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 4. nº 2. pl. 3.

Desh, Ency. meth. Vers. t. 2. p. 125. nº 2.

Habite dans la baic de Campéche. Mon cabinet. Cette espèce est sans doute très voisine de la précédente, et a, en effet, l'aspect d'une Tulipe; mais elle en est constamment distincte par ses sutures non marginées, par ses lignes transverses toujours distantes, et par sa queue plus courte. Vulg. la Tulipe rubnnée ou la Tulipe d'Inde.

Longneur, 3 pouces 10 ngues.

Lamk.

Lamk.

Longneur, 3 pouces 10 ngues.

Longneur, 3 pouces 10 ngues.

Longneur, 3 pouces 10 ngues.

P. testa fusiformi, ventricosa, tuberculifera, læviuscula, nībā nut rusescente, lineis rusis cincta; tuberculis conicis, subcompressis, in anfractuum medio uniserintis; columella fulvo-rubente; labro intus eleganter striato: striis rubris.

Murex trapezium, Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1224. Gmel. 3552, nº99.

Ronanni, Recr. 3. f. 287. Lister. Conch. t. 931. f. 26.

Rumph, Mus. t. 29. fig. E. et t. 49. fig. K.

Gualt. Test. 46. fig. B.

D'Argeny, Conch. pl. 10, fig. F.

Favanne. Conch. pl. 35, fig. B. 2.

Seba. Mus. 3. t. 79. Figuræ duæ in angulo superiore et exteriore paginarum.

Knorr. Vergn. 4. t. 20.f. I.

Martini. Conch. 4.t. 139. f. 1298. 1299.

Fasciolaria trapezium. Encyclop. pl. 431. f. 3. a. b.

Mus. Gottw. pl. 29. f. 210.

Lin. Mus. Ulric. f. 634. Perry. Conch. pl. 54. f. 3.

Crouch. Lamk. Couch. pl. 17. f. 7.

Roissy, Buf, Moll. t. 6, p. 78, u° 2.

TOME IX.

- \* Murex trapezium. Born. Mus. p. 319.
- \* Id. Schrot. Einl. t. r. p. 53r. nº 5r.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 735. no 109. excl. variet.
- \* Wood. Ind. test. pl. 27. f. 112.
- \* Kiener, Spee. des Coq. p. 8. nº 3. pl. 6.
- \* Sow. Conch. Man. f. 386.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Belle espèce, por commune de la la commune de la comm eommune dans les collections. Vulg. la Robe ou le Tapis-de-Persi. Longueur, 5 pouces 3 lignes.

### 4. Fasciolaire orangée. Fasciolaria aurantiaca, Lamk.

F. testá subfusiformi, ventricosá, contabulatá, tuherculato-nodojá, transversím rugosá, alho si transversim rugosa, albo et aurantio variegata; anfractibus manda angulatis, ultra angulatis. angulatis, ultrà angulum planulatis : angulo tuberculifero; candibreviuscula; aperturà olha del

D'Argenv. Conch. pl. 10, fig. N.

Favanne, Conch. pl. 34. fig. N.

Encyclop. pl. 430. f. r. a. b.

\* Kiener. Spee. des Coq. p. 14. nº 10. pl. 7.

Habite.... l'Océan des Grandes-Indes? Mon eabinet. Coquille rare, très belle, remarquelle rare, très belle, remarquable par sa coloration, par ses tuber of noduleux, et par les rides tropes noduleux, et par les rides transverses de son dernier tour, qui par aussi des nodulations mais relations de son dernier tour, qui par les rides transverses de son dernier tour, qui par les son dernier tours, qui par les relations de son de s aussi des nodulations, mais plus petites. Son bord droit est forte ment strie à l'intérieur. ment strie à l'intérieur. Vulg. la Veste-persienne. Longuello

pouces to lignes.

# 5. Fasciolaire filamenteuse. Fasciolaria filamentosa. Lamb

F. testá clongatá, fusiformi-turritá, transversim sulcatá, albá, methodoratio-rufis, lonoitudio-tu aurantio-rufis, longitudinalibus, radiatim pieta; anfractibus manda subangulatis . tuberculis subangulatis, tuberculis compressis, brevibus coronalis; candal longiuscula; labro inthe strict

Gnalt. Test. t. 52. fig. T.

D'Argeny. Conch. pl. 10. fig. H.

Favanne. Conch. pl. 34. fig. H.

Seba. Mus. 3. t. 79. Figuræ duæ in parte supremå tabulæ

Knorr. Verg. 2. t. 15. f. 3.

Fusus filamentosus. Martini. Conch. 4. t. 140. f. 1310. 1311.

Fasciolaria filamentosa. Encyclop. pl. 424. f. 5.

\* Perry. Conch. pl. 54. f. 4.

\* Murex trapezium. Var. Dillw, Cat. t. 2, p. 705.

- \* Fusus filamentosus, Quoy et Gaimard, Voy. de l'Astr. t. 2. P. 508, pl. 33, f. a. 3,
- Kiener, Spec. des Coq. p. 11. nº 8. pl. 8. f. 1. pl. 9. f. 2.

\* Desh. Ency. meth. Vers. t. 2. p. 126. nº 5.

Habite l'Ocean des Grandes-Indes, Mon cabinet. Celle-ci est remarquable par sa forme allongée, peu ventrue, et par ses tubercules comprimés, à peine saillans. Bord droit ayant des stries colorées Fasciolaire couronnée. Fasciolaria coronata. Lamk.

- F. testâ fusiformi, ventricosă, transversim sulcată; inferne ferrugined, supernè cinerco-virente; anfractibus medio tuberculato-nodosis: ultimo superne tuberculis eminentioribus coronato; labro intus lævi.
- Kiener. Spec. des Coq. p. g. nº 6. pl. g. f. 1. Desli, Ency, meth. Vers t. 2. p. 126, nº 6.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près des îles King et des Kanguroos. Péron. Mon cabinet. Longueur, 3 ponces 4 lignes.

## Ranguroos, Peron, Blon Cassiolaria ferruginea. Lamk.

- F. testà fusiformi-turrità, muticà, transversìm striatà, ferrugineorufescente; anfractibus convexis; spirá caudá longiore; labro intus striato: striis rubentibus.
  - An eadem. ? Mus. Gottw. pl. 31, f. 210 a.

Mus. Gottw. pl. 34. f. 221. et 222 a.

Perry. Couch. pl. r. f. 3.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Voyage de Baudin. Mon Cabinet. Longueur, 3 pouces 2 ngnes ...
Fasciolaire de Tarente. Fasciolaria tarentina. Lamk.

- F. testă fusiformi-turrită, noduliferă; nodis postice in plicam terminatis, albis; interstitiis cinerco-carulescentibus; cauda brevi; labro intus sulcato.
- Delle Chiaje dans Pol. Testae. Sicil. t. 3. pl. 49. f. 3. 4.

\* Payr. Cat. des moll. de Corse. p. 146, pl. 7. f. 16.

\* Schub. et Wagn. Supp. à Chemn. t. 12. pl. 227. f. 4027. 4028.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 10. nº 7. pl. 8. f. 2. \* Desh. Exp. sc. de Morce. Zool. p. 172. nº 276.

Habite dans le golfe de Tarente. Mon cabinet. Elle n'est nullement strice; son bord droit seul est fortement sillonne. Longueur, en-

9. Pasciolaire géante. Fasciolaria gigantea. Kien. P. testá ovato-fusiformi, ventricosá, caudá gracili basi terminatá, maxima, transversim sulcata, nodis crassioribus coronată; aper tura magna, ovata; intus albido-fuscescente; columella cylindra cea, aurantia, basi triplicata.

Lister. Hist. Coneb. tabula ultima.

Kieuer. Spee. des Coq. p. 5. nº 3. pl. 10. 11.

On trouve dans Lister uue figure de cette espèce, la plus grande des coquilles turbiuces connues, qui serait parfaitement exacte alle. dessinateur n'avait oublié de représenter les plis de la columelle. Elle est allongée, fusiforme, ventrue. Ses tours, convexes, un per déprimes au-dessous de la suture, portent dans le milieu nue gée de très gros tubercules obtus. Le dernier tour est très vexe, et il se prolonge à la base en un canal grêle relativement à la grandour de la comitt graodeur de la coquille, profond, et en partie recouvert par une callosité qui se cootiuue de la base de la columelle. Toute la sile face extérioure présent. face extérieure présente de gros sillons transverses, étroits, tans et inégaux. L'ouverture est d'un blanc fauve à l'intérieur de bord droit est tranchaot et faiblement sillonné en dedaus. La columelle est épaisse, cylindrique, et elle porte à la base trois plis obliques. plis obliques. Sous un épiderme d'un brun marron très foncer toute cette coquille est d'un brun fauve peu foncé.

L'individu que nous possédons a 42 centimètres de longueur et 30 centimètres de large. Celui figuré par Lister a 48 centimètres long et 28 de large. long et 28 de large. Dans l'un et l'autre individu, le sommel de p spire n'est point entier.

### † 10. Fasciolaire impériale. Fasciolaria princeps. Sow.

F. testá magna, elongato-fusiformi, ventricosá, transversim sulcalistado subevidermido fuscarente fusiformi. subepidermide fuscescente, aurantio ferruginea; anfractibus veziusculis, in modications in modications contractions contra vexiusculis, in medio angulato-nodosis; apertura ovato-oblomenti labro tenui. labro tenui, denticulato, intùs aurantio, tenuissimè striato; color mella cylindracea, hari a triato; color mella cylindracea, basi triplicata.

Fasciolaria princeps. Sow. Tauk. Cat. append. p. 16.

Sow. Genera of Shells. Fasciolaria aurantiaca.

Reeve. Cooch. Syst. t. 2. p. 184. pl. 231.

Kiener. Spec. des Coq. p. 6. nº 4. pl. 12. 13.

Très belle coquille qui a beaucoup d'analogie avec la Fasciolaire géante, mais qui s'en distribution de la fasciolaire d gcante, mais qui s'eo distingue constamment. Elle est allou gée, instrument par sa forme maria de la facción de la forme; par sa forme générale elle se rapproche du Fasciolaria tulipa; sa spire, longue et point tulipa; sa spire, longue et pointue, est composée de neuf à dix louis de anguleux dans le milieu médi anguleux dans le milicu, médiocrement convexes et chargés

grosses nodosités sur cet angle médian. Toute la coquille présente de gros sillons transverses, ou plutôt des côtes arrondies, distantes, assez régulières et qui, en aboutissant sur le bord droit, le festonnent dans toute sa longueur. L'onverture est ovale oblongue, elle est d'un brun fauve à l'intérieur, et son bord droit est orné, dans le fond, d'un grand nombre de linéoles d'un janne orangé intense. La columelle est cylindracée, et elle porte à la base trois plis très obliques. Le dernier tour sc prolonge à la base en nu canal assez grêle pour une coquille du volume de celle-ci, Sous un épiderme d'un brun foncé, toute cette coquille est d'un brun fauve et rougeatre.

Elle est longue de 22 centimètres et large de 85 millimètres. Son opercule, très épais, est fort remarquable, paree qu'il est orné au dehors de cinq grosses côtes rayonnantes et qu'il est dentelé sur

son bord interne.

### Fasciolaire granuleuse. Fasciolaria granosa. Brod.

F. testa fusiformi, tuberculifera, luteo-albida, transversim striata; anfractibus suturam versus subangulatis, duobus ultimis pracipuè tuberculiferis: tuberculis magnis, distantibus; columellà lutcà, tri-Plicatá; aperturá transversim striutá, albidá, marginem versus sublutea; labro denticulato; epidermide fusea, granosa.

Brod. Proced. of zool. Soc. Lond. 1832, t. 2. p. 32.

Kieuer. Spec. des Coq. p. 15. nº 11. pl. 5.

Habite l'île de Panama.

Coquille pyruliforme, assez épaisse, ayant de l'analogie avec le Fasciolaria coronata de Lamarck; mais elle se rapproche davantage, par sa forme générale, du Pyrula vespertilio. La spire est conique, courte, pointue ; les premiers tours sont divisés en deux Parties à -neu-près égales par un angle simple d'abord, sur lequel naissent de gros inhercules qui ne se montrent que sur les deux ou trois derniers tours. La partie supérieure des tours est légérement concave; sur le dernier, les tuberenles qui le couronnent sont courts et épais, toute la surface est couverte de stries inégales, généralement fincs, rendues granuleuses par les strics d'aecroissement qui les traversent. Toute cette coquille est d'un brun rougeâtre terne, Son onverture, ovalaire, est blanche en dedans; son bord droit est dentelé dans toute sa longueur. La columelle est jaunâtre, callense, et elle porte deux plis très obliques et fort obtus. Cette ouverture se termine en un canal large, mais sans

Cette coquille a 95 millim, de long et 50 de large.

#### † 12. Fasciolaire carnéole. Fasciolaria salmo, Desh.

F. testá ovato-oblongá, pyruliformi, ventricosá, transversim obs letè sulcatá, fulva~incarnatá; spirá conicá, brevi; anfractibus officaristic sultimica constituira de la conicá de la coni gustis : ultimis caronatis, supernè depressis; aperturà oblongă, incarnată; columellă crassă, callosă, basi oblique biplicală calde caudă longine de la calde caudă longine de la calde cald catá; candá longiusculá, obliquá.

Murex salmo (pyrala). Wood. Ind. test. sup. pl. 5. f. 14. Fasciolaria valenciennesi. Kiener. Spee, des Coq. p. 16, nº 12, pl. 4. f. r.

Habite ...

Lorsque cette ecquille est vieille, les plis de la eclumelle deviennent obtus et disparaissent presque complétement. C'est un individu dans cet état qui a été nommé Murex salmo dans le catalogue de Wood, et que M. Corrent de Murex salmo dans le catalogue de Monda de la catalogue de Marex salmo dans le catalogue de Monda de la catalogue de Marex salmo dans le catalogue de Marex salmo de Marex salm Wood, et que M. Gray, daos le niême ouvrage, a rapporte al genre Pyrule. Un individu plus jeune, et dont les plis sout plus apparens, a été figuré avent. apparens, a été figuré par M. Kieuer sons le nom de Fasciolaide valenciennesi qui describe de la companyation de la companyatio valenciennesi, qui devra être change pour le nom spécifique de Wood. Lorsque cotte de la change pour le nom spécifique de la cotte de la c Wood. Lorsque cette coquille est vieille, clle est pyruliforme el elle a quelque analogie avec le Pyrula vespertilio. Sa spire el courte. Les premiers tours sont toujours dénués de tubercules, je ces tubercules pe se monte de tubercules pe ces tubercules ne se montrent que sur le dernier tour des vieux dividus. Ces tubercules dividus. Ces tubercules sont inégaux, souvent irréguliers et sont parés de la suture par une parés de la suture par un espace assez large et légérement creusés par dernier tour, ventus constitutions de la suture par un espace assez large et légérement creusés par des la constitution de la suture par un espace assez large et légérement creusés par la constitution de la suture par un espace assez large et légérement creusés par la constitution de la suture par un espace assez large et légérement creusés par la constitution de la suture par un espace assez large et légérement creusés par la constitution de la suture par un espace assez large et légérement creusés par la constitution de la suture par un espace assez large et légérement creusés par la constitution de la suture par un espace assez large et légérement creusés par la constitution de la constitut dernier tour, ventru supérieurement, se prolonge à la base en queue assez gréle qui act constitue de la base en la salut la constitue de la base en la constitue de la con queue assez grêle qui est presque toujours déjetée à gauelle lorsque l'on regarde la cognition de l'on regarde la coquille en dessus. L'onverture est ovale-oblognées son angle supérieur est son angle supérieur est creusé d'une petite rigole; la columne régulièrement arquée d'accelument accelument accelum régulièrement arquée dans sa longueur, est accompagnée d'un dans gauche extremement épais qui forme une callosité qui s'étend duis toute sa longueur. Cette du forme une callosité qui s'étend offet toute sa longueur. Cette columelle, dans les jeunes individus, les trois plis inégaux, il n'en voct trois plis inégaux, il n'en reste plus que deux obsolètes dans vieux. Toute l'enventement de la faction de de la vieux. Toute l'ouverture est couleur de chair de Saumon. En pel hors, la coquille observer. hors, la coquille, obseurément sillonnée, est d'un fauve sale per foncé.

Cette coquille est longue de 11 centimètres et large de 55 million

#### Espèce fossile.

† 1. Fasciolaire cordelée. Fasciolaria funiculosa. Desli F. testá elongato-fusiformi, subcontabulatá, longitudinaliter contabulatá, longitudinaliter cont et tenue striatá, transversim rugosá; striis exilibus alteris decus fuseau. 439

santibus; anfractibus converis, supernè subdepressis; ultimo anfractu spira aquali, cana'i longo terminato; apertura ovata; columella arcuata, basi plicis tribus inaqualibus instructa; labro teaui, simplici.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 508. pl. 79. f. 12. 13.

Habite ... Fossile à Beyne, près Grignon.

Coquille allongée, fusiforme, un peu ventrue dans le milieu, composée de sept tours très convexes, dont le dernier est 'aussi long que la spire. Ces tours sont pourvus de eôtes longitudinales assez grosses, subrégulières et traversées sur les premiers tours par deux ou trois gros sillons. Ces sillons se continuent sur le dernier tour jusqu'à la base, et l'on voit entre eux un réseau très fiu, mais non très régulier, formé par les stries longitudinales d'accroissement et des stries transverses; le canal terminal est presque aussi long que l'ouverture; il est profond, assez large et un peu contourné dans sa longueur. L'ouverture est ovale-oblongue; la columelle, courbée sur elle-même, est accompagnée d'un bord gauche très mince appliqué dans presque toute son étendue et se détachant au-dessus d'une petite fente ombilicale. Le bord droit est mince et tranchant; il est simple, saus rides ni dentelures à l'intérieur.

Cette eoquille est longue de 33 mill. et large de 14.

#### FUSEAU. (Fusus.)

Goquille fusiforme ou subfusiforme, canaliculée à sa base, ventrue dans sa partie moyenne ou inférieurement, sans bourrelets extérieurs, et ayant la spire élevée et allongée. Bord droit sans échancrure. Columelle lisse. Un oper-cule corné.

Testa fusiformis aut subfusiformis, basi canaliculata, medio vel infernè ventricosa; varicibus nullis. Spira elon-gata. Labrum non fissum. Columella lævis. Operculum corneum.

Observations. C'est Bruguières qui, le premier, a établi le genre des Fuscaux, et il y rapportait tous les Murex de Linné qui n'ont pas de bourrelets constans sur la spire. Ainsi, il n'en distinguait point les Pyrules, les Fasciolaires, les Pleurotomes,

etc., et alors le genre Fuseau n'était pas réduit à ses véritables limites.

Nous croyons nous être plus rapproché du but qu'il fallait atteindre, par les réductions que nous avons opérées; en sorte que notre genre Fuscau, démembrement des Murex de Linné, et même des Fuscaux de Brugnières, nous paraît maintenant convenablement circonscrit et caractérisé.

Les Fuseaux dont il s'agit sont des coquilles allongées, fisiformes en général, canaliculées à leur base, ventrues dans leur partie moyenne ou inférieurement, et dépourvues de bourrelets persistans sur les différens tours de leur spire. Leur columelle n'est presque jamais plissée, comme celle des Fasciolaires et des Turbinelles, et le bord droit de leur ouverture n'offre point celle fissure ou cette échancrure qui caractérise les Pleurotomes. [2] fin la spire formant un cône élevé, dans toutes les espèces, distingue suffisamment des Pyrules.

Tous les Fuscaux sont des coquillages marins, la plupart ridéis striés ou tuberculeux à l'extérieur. Ils sont recouverts en dehois d'un drap marin qui cache, dans plusieurs espèces, les helles couleurs dont ils sont ornés.

[ A envisager le genre Fuseau d'une manière générale, on s'al perçoit que Lamarek et la plupart des conchyliologues qui pout succédé ent recondition ont succédé, ont rassemblé dans ee genre des espèces fort differentes, par leur forme de la propart des concliptions de la propart de la propart de la propart des concliptions de la propart rentes par leur forme et leur aspect général; et les zoologistes ont le droit de se demander s'il ne conviendrait pas d'empener ter à la science d'autres caractères pour fonder d'autres gente à la place de ceux au moyen desquels s'est opéré le dément brement du genre Murex de Linné. Les observations sont assert nombreuses pour permettre aujourd'hui de constater ce fait in portant, c'est que les animaux des genres Turbinelle, pasciones laire. Pleurotome Transcription de la laire. laire, Pleurotome, Fuscau, la plus grande partie des Pyrules des Ranelles, des Tritons, des Rochers enfin, ont totts mêmes caractères extérieurs, et rentrent évidenment dans trait même famille, et c'est cette famille actuellement qu'il faudrait diviser de la manière la plus commode et la plus conforme aux observatione. Il conforme de la plus conforme aux observatione. aux observations. Il est évident que les Fuseaux touclient de presque tous les genres que nous venons de mentionuer et servent, pour ainsi dire, à établir leur lien commun. Otez le

FUSEAU. 441

plis columellaires à la plupart des Turbinelles et des Fascioordinellaires à la plupart des Lucinicies la plupart des Fuseaux; ôtez à la plupart des Titons leurs varices, vous en ferez également des Fuscaux; Smentez sur certains Fuseaux l'importance des lames d'accroissement, et vous les aurez changés en Murex. La limite entre les prement, et vous les aurez enanges en marca, puisque cette repose sur des proportions généralement variables, de Pepose sur des proportions generale du canal terminal. b'après ee que nous venons de dire, on concevra facilement les Pres ee que nous venons ue une, on contenta de la fois aux senticipent à la-fois aux sentes que l'on doit eprouver pour participent à-la-fois aux caractères de plusieurs. Aussi, par une conséquence qui ne paraiha pas exagérée, nous serions disposés à rassembler en un seul les les genres qui ont trop de contact entre eux pour conserver des limites nettes et tranchées. Les genres Ranelle, Triton, Pleuone pourraient rester ce qu'ils sont; on pourrait même aussi Pourraient rester ce qu'us som, ou pour le companient rester ce qu'us som ou present rester ce qu'us som ou prester ce qu'us som ou present rester ce qu'us som ou present rest Serait utile de réunir les geures Pyrule, Fuscau et Murex ban distribuer ensuite les espèces en un nombre plus ou Considérable de groupes naturels. Nous verrons bientôt fandrait préalablement retirer des Pyrules un genre qui Audrait préalablement renrer des Lycologies de la type le Ayro, Paraît bien nettement circonscrit, et qui a pour type le Agraît bien nettement circonscrit, et qui a pour de lors les Reus. Dans cet arrangement, il resterait, en dehors S Fuseaux, un certain nombre d'espèces qui ont beaucoup plus Apparenee des Buceins que des Fuscaux proprement dits : ces Parence des Buceins que des Fuscaux proprendentes en l'attention des zoologistes en l'attention des zoologistes un proposé pour elles un Julier qui, dans son Fauna suecica, a proposé pour elles un Miller qui, dans son Fauna suecicu, a proposo per le genre ritonium qui n'est pas du tout le même que le genre Tritonium qui n'est pas du tout le meme que le le la méthode de Lamarek. Il serait utile de rétablir dans la méthode Lamarek. Il serait unie de retablic dans la lamarek. Il serait unie de retablic dans la lamarek. Il serait unie de la lamarek ainsi que sente de Muller, qui comprendrant avec le Date.

Resus antiquus, despectus, carinatus de Lamarek, ainsi que s l'usus antiquus, despectus, carmans de Lamaton, et probabuccinatus et aculeiformis du meme auteur, et a plus de la Ruseaux, due d'ailleurs, de rapport avec les Buccins qu'avec les Fuscaux, que, d'ailleurs, Buccinum undatum en est le type principal, c'est à la duccinum undatum en est le type principal, des Buceins qu'on trouvera les caractères du genre de M. Quoy et Gaimard, dans la Zoologie du voyage de l'Astrolabe, ont fait connaître les animaux de plusieurs espèces de Fuscaux, et déjà nous les avons mentionnés dans nos additions aux genres Turbinelle et Fasciolaire; nous n'avons rien à ajouter, si ee u'est que dans la plupart des espèces, for pied est subquadrangulaire, très court, et que la tête, petite, a les veux tentandes, presentes a les veux tentandes et que la tête, petite, a les veux tentandes et que la tête, petite, a les veux tentandes et que la tête, petite, a les veux tentandes et que la tête, petite, a les veux tentandes et que la tête, petite e petite, a les yeux tautôt à la base des tentacules, tantôt rers milieu de leur leure au la base des tentacules, tantôt rers milieu de leur leure au la base des tentacules, tantôt rers petite de leur leure de leure de leure leure de leu milieu de leur longueur. Si l'on connaissait les animaus de plus grand, nombre d'en l'on connaissait les animaus de l'on plus grand, nombre d'en l'on connaissait les animaus de l'on plus grand, nombre d'en l'on connaissait les animaus de l'on connaissait les animatit les animatit les animatit les animatit les animati plus grand nombre d'espèces, il est probable qu'à l'aide de contration en pour le la contration en pour le contration en la cont caractère, on pourrait circonserire au moins deux groupes des turels; car il est à remarquer que les yeux sont à la base tentaeules dans les contact de la base tentaeules de la base tentaeule de la base tentaeu tentaeules dans les espèces étroites et à canal très allongé, arguils sont cur le militarie de la passion de la pa dis qu'ils sont sur le milieu des tentacules dans les espèces oras laires et à canal court.

Le genre Fuseau rassemble aujourd'hui un grand nombre espèces aussi élégantes aussi de la companie de la co d'espèces aussi élégantes par la forme qu'agréables par leur; elles se rencontront leur; elles se rencontrent dans toutes les mers, mais les plus grandes et les plus nomb grandes et les plus nombreuses proviennent toujours des mats chauds. Les terraine terraine terraines des mats chauds. Les terrains tertiaires renferment un très grand nombre d'espèces à l'état fossile. On a mentionné des Fuscal dans les terrains secondais dans les terrains secondaires; mais, jusqu'ici, nous n'avons at constater le fait, et nous nous nous n'avons at eonstater le fait, et nous pensons que les coquilles qu'on a tribuées à ce genre un action tribuées à ce genre appartiennent à des Rostellaires ou appartienne de la compléte d Ptérocères incomplétement observées. Nous comptons au principal d'hui près de cent espèces d' d'hui près de cent espèces vivantes, dans le genre Fuseau, plus lesquelles M. Kiener en de la compton de la compto lesquelles M. Kicner en donne quarante-sept sculement, son Spécies. Il v en a au mair son Spécies. Il y en a au moins cent cinquante à l'état fossile.

#### ESPÈCES.

I. Fuseau colossal. Fusus colosseus. Lamk.

F. testā maximā, fusiformi, ventricosā, transversim sulcalis striatā, pallidē fulvā: answersim sulcalis striată, pallide fulvă; anfractibus convexis, medio serie transversim nodosis: ultimo transversim nodosis: ultimo sensim in caudam attenuato; latin

Favanne, Conch. pl. 35. fig. B. 4.

Encyclop. pl. 427. f. 2.

\* Junior, Bonanni, Test. 3, f. 360?

\* Murex colosseus, Wood, Ind. test. pl. 26. f. 72.

\* Fusus colosseus. junior. Sow. Genera of Shells. f. 3.

\* Desh. Encyclop. meth. Vers. 1. 2. p. 155, nº 21.

\* Reeve. Conch. syst. p. 135. pl. 232. f. 3.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 50, nº 44, pl. 25. Habite ... Mou cabinet. Il paraît que ce grand Fuseau est fort rare,

Puisqu'on trouve si peu d'auteurs qui en aient fait mention. Son bord droit se rétrécit insensiblement jusqu'à l'extrémité du canal, en sorte qu'il n'offre point de queue subite et particulière. Ses tours montent et tournent un peu obliquement. Longueur, 18 Pouces 4 lignes.

Fuseau élancé. Fusus longissimus. Lamk.

F. testá fusiformi, prælongá, transversim sulcatá, penitus candidá; anfractibus convexis, medio scrie unica transversim tuberculatonodosis; cauda gracili; labro crenulato, intus sulcato.

Seba. Mns. 3, t. 70, sigura tres in parte inferiore tabula : unicá

centrali, duabus lateralibus.

Fusus magnus, Martini. Conch. 4. t. 144. f. 1339.

Ejusd. Fusus longissimus. Conch. 4. t. 145. f. 1344.

Murex candidus. Gmel. p. 3556. nº 113.

Ejusd, Murex longissimus, ibid. nº 116.

Desh. Eucyclop. meth. Vers. t. 2. p. 148. nº 1. \* Kiener. Spec. des Coq. p. 3. nº 1. pl. 2. f. 1.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Queue grêle ; spire presque aussi longue; bord droit assez épais. Longueur, 9 pouces

Fuseau quenouille. Fusus colus. Lamk. (1) F. testá susisormi, angustá, transversim sulcatá, albá, apice basique rufa; ventre parvulo; anfractibus convexis, medio carinnto-nodulosis ; caudá gracili, longá; labro intis sulcato; margine denticulato.

<sup>(1)</sup> Dillwyn, qui a ordinairement une synonymic assez cor-Oillwyn, qui a ordinairement une synonymous espèces, confond, sous le nom de Murex colus, plusieurs espèces, t ses variétés ne sont pas nettement distinctes. Dans la pre-Variétés ne sont pas nettement distinctes. MM. Quoy que la fois le Colus et le Longissimus. MM. Quoy Gaimard, dans la Zoologie du Voyage de l'Astrolabe, rappor-Salmard, dans la Zoologie du Poyage ac i Assissant, le la la la Colle du Poyage ac i Assissant, le la la la Colle nommée Fusus figure et qui me paraît semblable à celle nommée Fusus hicobaricus par M. Kiener, et qui n'est pas le vrai Nicobaricus, Summe nous le disons un peu plus loin.

Murex colus, Lin, Syst. Nat. éd, 12. p. 1221, Gmel, p. 3543, 0061. Lister. Conch. t. 918. f. 11, a.

Rumph. Mus. t. 29, fig. F.

Petiv. Amb, t. 6. f. 5.

Gualt. Test. t. 52. fig. L.

D'Argeny. Conch. pl. 9. fig. B.

Seba. Mus. 3. t. 79. figuræ duæ in medio tabulæ et laterales.

Knorr, Vergn. 3. t. 5. f. r.

Martini, Conch. 4. t. 144. f. 1342.

Fusus longicauda. Encyclop. pl. 423. f. 2.

- \* Murex longicaudus. Wood, Iod, test. pl. 26. f. 73.
- \* Desh. Encyclop. métli. Vers. t. 2. p. 148. nº 3.
- \* Potiez et Mich. Moll. de Douai. p. 440. nº 18.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 5. nº 2. pl. 4. f. 1.
- \* Lin. Syst. Nat. ed. 10. p. 753.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 639.
- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 60. no 1. pl. 59. f. r.
- \* Fusus longirostris. Schum. Nouv. Syst. p. 816.
- \* Murex colus. Born. Mus. p. 310. Syn. Mart. exclus.
- \* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 514. no 34.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 716. no 71. exclus. variat.
- \* Var. minor. Lister, Conch. pl. 917. f. 10.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet, Queue plus la pare co que la spire; bord droit dentelé et sillonné à l'intérieur; la lumellaire saillante. lumellaire saillante. Vulg. la Quenouille blanche. Longueur, pouces 2 lignes.

#### 4. Fuseau tuberculé. Fusus tuberculatus. Lamk.

F. testa fusiformi, transversim sulcata, alba; ventre majusculo; or fractibus convexis madi fractibus convexis, medio angulatis; angulo unici serie tubersti lifero, interstitiis tuherenla lifero, interstitiis tuberculorum rufis; labro intùs sulcato.

Fusus colus. Encyclop. pl. 424. f. 4.

\* Desh. Encyclop, meth. Vers. t. 2. 149. nº 4.

\* Potiez et Mich. Moll.dc Douai. p. 441. nº 26.

Habite.... l'Océan des Grandes-Indes? Mon cabinet. Voisin du précédent par ses rapports cédent par ses rapports, il est moins grêle, plus ventru, et à que beaucoup plus courte. Il a moins grêle, plus ventru, et à chaque beaucoup plus courte. Il a une rangée de tubercules sur chaffices tour; ces tubercules sont courte. tour; ccs tubercules sont assez éminens, et ont leurs interstices marqués de taches rousses marqués de taches rousses. Longueur, 4 pouces 7 ligoesFUSEAU. 445

# Fuseau de Nicobar. Fusus nicobaricus. Lamk. (1)

F. testá fusiformi, transversim sulcatá et striatá, albá, rufo, fusco nigroque variegată; anfractibus convexis, medio angulato-tuberculatis: tuberculis eminentibus, acutiusculis; spira conico-subulata; labro margine dentato, intus sulcato.

Favanne. Conch. pl. 33. fig. A. 5.

Murex nicobaricus. Chemu. Conch. 10. t. 160. f. 1523.

Murex colus. Wood, Ind. test. pl. 26. f. 71. Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 149. nº 5.

Chemn. Naturf. t. 28. p. 118. pl. 2. f. A. B. Monstrum.

Kammerer. Rudols. Cat. pl. 9. 10. f. 1.

Murex colus. Var. γ. Gmel. p. 3543. nº 61. Murex colus, Var. B. Dillw. Cat. t. 2. p. 717.

Habite l'Océan des Grandes-Indes, près des îles de Nicobar. Mon cahinet. Vulg. la Quenouille tigrée. Belle coquille, dont les extrèmites sont bien effilées, surtout celle de la spire, et qui, outro sa coloration, diffère fortement du F. colus par les tubercules éminens de sa spire et du sommet de son dernier tour. La lame qui recouvre la columelle se relève ensuite, et forme un bord interne

tranchant. Lougueur, 5 pouces.

Puseau distant. Fusus distans. Lamk. (2)

F. testa fusiformi, transversim sulcata, rufescente; anfractibus medio

<sup>(1)</sup> M. Kiener donne sons le nom de Nicobaricus une espèce M. Kiener donne sons le nom ac maconina à s'y tromper, distincte de celle de Chemnitz; il n'y a pas à s'y tromper, à Alloha Micobaricus est une coquille beaucoup plus ventrue, à Nicobaricus est une coquille beaucoup plus de la repréhite Chemnitz. Nous avons dans notre collection l'espèce de Chemnitz. Nous avons dans notre concerne. Lamarck, ct nous long que nous croyons aussi être celle de Lamarck, ct nous long différente de celle de M. Kiener. huvons assurer qu'elle est très différente de celle de M. Kiener. (s) Cette espèce de Lamarck ne serait-elle pas la même que le la descrit de la marck ne serait-elle pas la même que le la la marck ne serait-elle pas la même que le la la la marck ne serait-elle pas la même que le la la la march ne marchitement avec la figure de ansatus de Gmelin? Je l'ai eru penuant ions de la figure de caractéristique s'accorde parfaitement avec la figure de Renfuss; mais celle que donne M. Kiener, que je suppose présenter le type de Lamarck, appartiendrait à une espèce benter le type de Lamarck, appartiendran a constitute le type de Lamarck, appartiendran a constitute de cette figure peut-être à une variété, car l'exactitude de cette figure peut-être à une variété, car l'exactitude de cette figure he paraît pas suffisante pour que je doive me consier entière-Rent à elle.

carina tuberculata cinctis; carinis inferioribus distantibus; cando spira longiora, colora la carinis inferioribus distantibus; spirá longiore; columella nuda; labro intus sulcato.

\* Kieuer, Spec. des Coq. p. 10. nº 6. pl. 8. f. r.

\* Regen, Couch. t. r. pl. 12. f. 62?

\* Desh. Eneyel, meth. Vers. 1. 2. p. 150. uº 9.

Habite.... Mon cabinet. Celui-ci, déjà distinct par sa forme el si coloration. L'est par sa \* Potiez et Mich. Moll. de Donai. p. 436. nº 6.

coloration, l'est principalement par sa columelle nue, c'est-aat dépourvue de la me reconstruit par sa columelle nue, c'est-aat d dépourvue de la me recouvrante. Longueur, 3 ponces 9 lignes de demie.

#### 7. Fuseau toruleux. Fusus torulosus. Lamk.

F. testă fusiformi, ventricosă, transversim sulcată, tuberculiferă, et rufo nebulosa; anfractibus convexis, medio tricarinalis, tudinaliter plicatis: plicis apice tuberculo terminatis; aperiodalis; labro intie sulcata

Encycl. pl. 423. f..4.

\* Desh. Encycl, méth. Vers. t. 2. p. 150. nº 6.

Habite... Mon cabinet. Très belle coquille, remarquable par ses publices carènes et ses rechibits. ses carènes et ses nodulations. Longueur, 5 pouces et demi-

#### 8. Fuseau épais. Fusus incrassatus. Lamk. (1)

F. testa fusiformi, solida, crassa, plicato-nodosa, transversim shipi alba; anfractuum nodis posterius crasse plicatis; spira conie acutá, ferè subulatá; labro crasso, denticulato, intùs sulcalo,

Fusus longissimus. Martini. Conch. 4. t. 145. f. 1343.

Murex undatus, Gmel. p. 3556, no 115.

Fusus incrassatus. Encycl. pl. 423. f. 5.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille colf épaisse, pesante, unicolore et remarquable par les gros plis dés qui se terminent auténique. dés qui se terminent antérieurement par un nœud. Longueuf, pouces 9 lignes.

<sup>(1)</sup> Dillwyn confond cette espèce avec le Fusus tongissimal les rapporte toutes dens au Transporter toutes de la Fusus de et les rapporte toutes deux au Fusus colus. Gmelin a distingue l'espèce et lui a donné le nom de Murex undulatus, non parmit Lamarck aurait du conserver en faisant passer l'espèce par les Fuseaux. L'espèce devra des les Fuseaux. L'espèce devra désormais porter le nom de fusul andulatus.

### 9. Fuseau multicariné. Fusus multicarinatus. Lamk.

F. testá fusiformi, transversim sulcatá et striata, cinereo-rufescente; sulcis dorso acutis, cariniformibus; anfractibus convexis, medio plicato-nodosis; labro intus sulcato.

Poliez et Mich. Moll. de Douai. p. 438. nº 12.

\* Kieuer, Spec. des Coq. p. 17. nº 12. pl. 10. f. 1. et pl. 1. f. 1

\* Menke. Spec. Moll. Nouv.-Holl. p. 25. nº 121.

Habite dans la mer Rouge. Mon cabinet. Tours très arrondis, à plis ou nœuds d'autant plus saillans qu'ils approchent davantage du sommet; spire presque aussi longue que la queue. Longueur, '5 pouces 2 lignes.

### Puseau sillonné. Fusus sulcatus. Lamk.

F. testá subfusiformi, ventricosá, transversim sulcatá, griseá; sulcis prominulis, spadiceis; anfractibus valde convexis, ultimo dempto, longitudinaliter plicatis; cauda recurva, spira breviore; apertura albà.

Ency. pl. 424. f. 3.

Fab. Columna, aquat. et terr. Observ. p. LIII. f. 7.

Desh. Ency. meth. Vers. t. 2, p. 130, nº 8.

Kiener, Spee, de Coq. p. 26, no 20, pl, 13, f. 1. Habite... Mon cabinet. Le bord droit est lisse dans le fond et n'est sillonne qu'eu son limbe interne ; il est un peu créuelé. Columelle nue, c'est-à-dire sans lame relevée en bord. Longueur, 4 pouces 7 lignes.

# Fuseau du nord. Fusus antiquus. Lamk.

F. testá ovato-fusiformi, ventricosá, mutica, transversím tenuissime striată, albidă, in junioribus rufescente; anfractibus valde convexis; cauda brevi; apertura patula; lubro intus lavigato.

Murex antiquus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 122. Gmel. p. 3546. pº 73.

Muller. Zool. Dan. 3, t. 118, f. 1-3.

Oth. Fabr. Fauu. Groenl. p. 397. no 396.

Ronanni, Reer. 3. f. 190.

Lister. Conch. t. 962. f. 15.

Seha. Mus. 3. t. 39. f. 75. t. 83. f. 3-6. et t. 93. f. 3.

Pennaut. Zool. Brit. 4. t. 78. f. 98.

Martini. Conch. 4. t. 138. f. 1292 ct 1294.

Fusus antiquus. Eney. pl. 426. f. 5. \* Lister, Anim, Augl. t. 3. f. 1.

- \* D'Acosta. Conch. Brit. pl. 6. f. 4.
- \* Murex antiquus, Dillw. Cat. t. 2. p. 724. no 86. Excl. var.

\* Id. Wood, Ind. test. pl. 26. f. 89.

- " Desh. Ency. meth. Vers. t. 2. p. 158. nº 30.
- \* Blainv. Faune franç. Moll. p. 80. nº 1. pl. 4 A. f. 3.
- \* Potiez et Mich. Moll. de Douai. p. 439. nº 14.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 28. nº 22. pl. 18. f. 1.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 754.

\* Schuma. Nouv. syst. p. 215.

\* Murex despectus. Born. Mus. p. 314. Non Linnei.

\* Id. Schrot. Eigl, t. 1. p. 522. nº 42.

\* Tritonium antiquum. Mull. Zool. Dan. Prodr. p. 243. no 2939

\* Pennant, Zool, Brit, 1812. t. 4. pl. 81.

Habite les mers du nord. Mon cabinet, Bord droit lisse à l'intérient columelle nuc. Longueur, 5 pouces 9 lignes.

### 12. Fuseau double-crête. Fusus despectus. Lamk. (1)

F. testá ovato-turritá, subfusiformi, ventricosá, transversita sarial albido-lutescente: antivarità. albido-lutescente; anfractibus convexis, medio bicarinatis: albido-prominente, tubercari unica prominente, tuberculato-nodosa; cauda brevi; apertura labro intus lavigato

Murex despectus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1222. Gmel. P. 3557

Oth, Fabricius, Faun. Groenl. p. 396. no 395.

Martini, Conch. 4. t. 138. f. 1293 et 1296.

Schroëter, Einl. in Conch. 1. p. 523. nº 43. t. 3. f. 5.

Fusus despectus. Ency. pl. 426. f. 4.

- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 726. nº 89.
- \* Murex subantiquatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 726. nº 90.

\* Wood. Ind. test. pl, 27. f. 93. 94.

\* Desh. Ency. méth. Vers. t. 2. p. 159. nº 31.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 754.

<sup>(1)</sup> Le Murex despectus de Linné se confondrait avec l'April us, si l'on s'en rapportait pui quus, si l'on s'en rapportait uniquement à la figure de Lister laquelle il renvoie, car cette s laquelle il renvoie, car cette figure représente très fidélement l'Antiquus; mais il ne pent de la figure de Liste fidélement l'Antiquus; mais il ne pent de la figure de Liste fidélement la fidelement l l'Antiquus; mais il ne peut néanmoins exister de doute sur validité des deux espèces line validité des deux espèces linnéennes, celle-ci étant caractériste par Linné, au moyen des deux par Linné, au moyen des deux angles élevés qui règnent sur les tours de la spire.

\* Tritonium despectum. Mull. Fann. Sueci. prodr. p. 243. nº 2940.

\* Blainv. Faune franç. Moll. p. 81. nº 2.

\* Kicuer, Spec. des Coq. p. 29. nº 23. pt. 19. f. 2.

Habite les mers du Nord. Mon cabinet. Voisin du précédent par ses rapports, il s'en distingue par ses carenes et les tubercules de sa spire. Longueur 4 pouces 2 lignes.

### Fuseau cariné. Fusus carinatus. Lamk.

F. testa susiformi-turrità, transversim striatà, cariniferà, sulvo-rusescente; anfractibus angulatis, suprà planulatis, bicarinatis : carina inferiore submarginali; spira apice mamilari; labro intils albo, lavigato.

Murex carinatus. Pennant. British. Zool. 4. t. 77. f. 96.

An Martini, Conch. 4. t. 138. f. 1295?

Murex fornicatus. Pars. Dillw. Cat. t. 2. p. 725, nº 88.

\* Lister, Mantissa, pl. 3. f. 1?

\* Desh, Ency, meth. Vers. 1, 2, p. 159, no 32.

Kiener, Spec. des Coq. p. 30, nº 24, pl. 19, f. 1.

Habite dans les mers du Groënland. Mon cabinet. Queue courte; Ouverture arrondie; bord droit parfaitement lisse, ainsi que la columelle qui est nue. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

### Fuseau proboscidifère. Fusus proboscidiferus. $l_{amk}$ . (1)

F. testà fusiformi, ventricosà, transversim sulcatà, fulvo-rufescente; anfractibus angulatis, suprà planulatis : angulo tuberculis nodiformibus coronato; spira parte superiore cylindracea, proboscidiformi, apice mamillari; labro intùs lævigato.

Bonanni. Reer. 3. f. 101.

Lesser, Testaceo-théol, p. 278. f. nº 69.

Comme le dit très bien Lamarck, ce n'est pas à cette es-Que doit appartenir le nom de Fusus aruanus; il suffit de que doit appartenir le nom de Passa anuanus de Linné, dans le Museum Ulricæ, pour être convaincu que cette espèce N'est autre que le Pyrula carica de Lamarck, qui doit devenir autre que le Pyrula carica de Lamares, qui principal de le pyrula aruana. Dillwyn, en modifiant la Synonymie defeclucuse de Linné, a fait du Murex aruanus une autre espèce qui te de Linné, a fait du Murex arnonnes une accessorer le rapporte à celle-ci. Cette espèce doit donc conserver le <sup>"Pporte</sup> a cene-co." que Lamarck lui a imposé.

- \* Rumph. Mus. Amb. pl. 28. f. A.
- \* Murex arnanus. Born. Mus. p. 313.
- \* Martini, Conch. t. 4. p. 191, Vign. 39. f. D.
- \* Fav. Conch. pl. 35. f. M?
- \* Murex aruanus. Dillw. Cat. t. 2. p. 723. nº 84.
- \* Id. Wood. Ind. test. pl. 26. f. 87.
- \* Fusus proboscidiferus. Desh. Ency, méth. Vers. t. 2, p. 148, 11. 21
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 22. nº 16. pl. 16 et pl. 16 bis-
- \* Swain. Exot. Conch. pl. 19.

Habite... Mon cabinet. Je l'ai eu sous le nom de Trompe d'Artimais les caractères et les synonymes du Murex aruanus de Linde et de Gmelin pa lui comme et de Gmelin ne lui conviennent nullement. Ce Fuseau est existemement remarqueble mement remarquable par la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie supérieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie superieure de sa spire qui ressemble à une trompe de la partie superieure de la partieure de la partie superieure de la partieure de l semble à une trompe droite, comme implantée et terminale. gueur, 3 pouces ir lignes.

### 15. Fuseau d'Islande. Fusus islandicus. Lamk. (1)

F. testá fusiformi-turrità, infernè ventricosà, muticà, transveri striata, albida; anfractibus convexis; labro tenui, intits levio caudá breviuscula, subrecurva.

Fusus islandicus. Martini. Coneh. 4. 1. 141. f. 1312. 1313.

Murex islandicus. Gmel. p. 3555. nº 110. Fusus islandicus. Ency. pl. 429. f. 2.

- \* Lister, Anim. Angl. pl. 3, t. 4?
- \* Crouch, Lamk, Conch. pl. 17. f. 8.
- \*. D'Acosta, Conch. Brit. pl. 6. f. 5.
- \* Murex corneus. Gmel. p. 3552.
- \* Schrot. Eini. t. p. 616. no 206. \* Murex corneus, Dillw. Cat. t. 2. p. 733. nº 104.
- \* Id. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 107.

(1) Quoique la courte description de Linné du Murex cornelle de linné du Murex cornelle de la complète description de Linné du Murex cornelle de la complète description de Linné du Murex cornelle de la complète de la complète description de Linné du Murex cornelle de la complète de la compl soit incomplète, cependant on peut y reconnaître l'espèce à laquelle plus tard Larrand laquelle plus tard Lamarek a donné le nom de Fusus islandique. C'est en raison de l'identité C'est en raison de l'identité reconnue des deux coquilles, non nous proposous d'en réunir toute la synonymie, sous le nord de Fusus corneus. M. Kissander de la synonymie, sous le nigre de Fusus corneus. M. Kiener confond avec cette espèce, aurei de variété, une cognille bien de la synonymie, sous le nille de variété, une eoquille bien distincte, toujours plus courter de la spire et du canal, il auce. en regard les deux figures de M. Kiener.

- \* Desh. Ency, méth. Vers. t. 2. p. 160. nº 34.
- Potiez et Mich. Cat. des Moll. p. 437. nº 10.
- \* Bouch, Cliant, Cat, des Moll, du Boul, p. 63.
- Kiener. Spec. des Coq. p. 37. no 30. pl. 6. f. 2. Excl. varietate. Habite les mers d'Irlande. Mon cabinet. Il est voisin par ses rapports du F. antiquus. Columelle nue; bord droit très simple. Longueur, 3 pouces et demi.

Fuseau noir. Fusus morio. Lamk. (1)

F. testá fusiformi, ventricosá, transversim striatá, nigrá, fasciis albis binis, inæqualibus cinctá; anfractibus convexis, medio obsoletè nodulosis, versus apicem tuberculatis; caudá spirá breviore.

Murex morio. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1221. Gmel. p. 3544. nº 62.

Adans, Sénég. pl. 9. f. 31. le Nivar. specimen junius.

Kuorr, Verg. 1. t. 20, f. 1.

Fusus morio. Eucy. pl. 430. f. 3. a.

Knorr. Del. nat. Select. t. r. Coq. pl. BV. f. 4.

Bonanni. Recr. 3, f. 357.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 753.

\* Seba, Mus, t. 3. pl. 79. Duæ figuræ inferiores. pl. 80. Figuræ omnes.

\* Perry. Conch. pl. 1. f. 4. 5.

\* Roissy, Buf. Moll. t. 6. p. 61. nº 2.

Murex morio. Wood. Ind. test. pl. 26. f. 78.

Mus. Gottw. pl. 29. f. 209 a. Junior. pl. 31. f. 209 a. b. c.

<sup>(1)</sup> Lorsque les collections étaient pauvres en individus d'unc All Lamarck: deux espèces harqué espèce, il pouvait arriver ce que nous d'aux espèces d'un même type. Auque plusieurs fois dans l'ouvrage ut Laman, plusieurs fois dans l'ouvrage ut l'alla de la laman, plusieurs fois dans l'ouvrage ut l'alla de la laman, plusieurs fois dans l'ouvrage ut l'alla de la laman, plusieurs fois de la laman, plusieurs f hard établies pour les varietes extremes de conserve un grand hippe de variétés intermédiaires, les naturalistes peuvent et de variétés intermédiarres, les naturalistes productions de variétés de variét be exactement aux Fusus morio et coronatus. Huit ou dix indi-Schoisis prouvent que ees deux espèces n'en font qu'une, daquelle le nom de Fusus morio doit rester. M. Schumacher, ruelle le nom de Fusus morio doit rester. In. Constitute le nom de Fusus morio doit rester. In. Constitute la cette espèce le Pyrula citrina de Lamarck, en a fait genre Pugilina, qui ne saurait être admis dans une honne methode.

\* Regenf. Conch. t. 1. pl. 11. f. 61.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 640.

\* Murex morio. Boru. Mus. p. 310.

\* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 515. nº 35.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 719. nº 76. Excl. variet.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 56. nº 46. pl. 22. f. 2. pl. 23. f. 2

\* Menke. Spcc. Moll. Nouv.-Holl. p. 25. nº 123. Habitel'Océan Atlantique, sur les côtes d'Afrique. Mon cabinet quille fort commune dans les collections, et qui sans donte ne la tait pas autrefois primeral tait pas autrefois, puisqu'on n'en trouve presque aucune figure dels les auteurs. Linné en exprime très bien les caractères; et cepelle dant sa synonymia in l'institution de la constant de la con dant sa synonymie indique l'espèce suivante qu'il ne dislippuil pas. Le tour inférieur de notre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne des nodulations de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de nodulations de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il ne de la contre coquille est arrondi et n'offre qu'il n'o des nodulations déprimées et fort obtuses. Columelle nue, julé rieur du bord droit fortement sillonné. Vulg. la Cordelière, gueurs 6 nouces gueurs 6 pouces,

### 17. Fuseau couronné. Fusus coronatus. Lamk.

F. testá fusiformi, valdè veutricosá, transversè sulcatá, nigra, for ciis albis hinis income l'i ciis albis binis, inæqualibus cincta; anfractibus angulatis supplementatis; angula tulianti. planulatis; angulo tuberculis eminentibus, compressis coronales caudá spirá braviera

Lister. Conch. t. 928. f. 22.

Bonanni, Recr. 3. f. 357.

Seba. Mus. 3. t. 79. figuræ tres, et t. 80. ferè omnes.

Martini. Conch. 4. t. 139. f. 1300. 1301.

Encyclop. pl. 430. f. 4.

[b] Var. testá multo minore; tuberculis anfractuum crebrioribus. Fusus morio. Var. Ency. pl. 430. f. 3. b.

\* Pugilina fasciata. Schum. Nouv. syst. p. 216. \* Desh. Ency. meth. Vers. t. 2. p. 155. nº 23.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Seul parmi les auteurs qui ont parlé de cette accession. ont parle de cette coquille, je ne la confonds point avec la pretente, et le crois communication dente, et le crois communication de la confonds point avec la pretente de la crois communication de la dente, et je crois pouvoir la présenter comme espèce. Effective ment, elle en est touisse ment, elle en est toujours distincte: 1º parce qu'elle s'offic stamment sous une forme distincte: stamment sous une forme plus raccourcie; 2° qu'elle est plus true; 3° que ses tource true; 3° que ses tours sont très anguleux; 4° que le dernier est bien étagée. Longueur, 4 ponces une ligne; de la variété, 2 ponces 3 lignes. FUSEAU. 453

### Fuseau rampe. Fusus cochlidium. Lamk.

F. testa, fusiformi, transversè sulcata, rufa; anfractibus supernè angulatis, suprà planissimis, area ambulacriformi et spirali æmulantibus : supremis angulo tuberculntis; apertura alba; labro intus lavignto.

Lin, Syst. nat. éd. 10. p. 753.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 640.

Murex cochlidium. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1221. Gmel. p. 3544. nº 63.

Murex cochlidium, Born. Mus. p. 311.

D'Argenv. Couch. pl. 9. fig. A.

Seba. Mus. 3. t. 52. f. 6. et t. 57. f. 27. 28.

Chemn. Conch. 10. t. 164. f. 1569.

Favanne, Conch. pl. 35, fig. B 3.

Id. Schrot. Einl. t. r. p. 516. nº 36.

Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 61. nº 3.

Pyrula cochlidium. Ency. pl. 434. f. 2.

Murex cochlidium. Dillw. Cat. t. 2. p. 20. nº 77.

' Id. Wood. Ind. test. pl. 26. f. 79.

Desh. Ency. meth. Vers. t, 2, p, 156, no 24.

Kiener. Spec. des Coq. p. 55. nº 45. pl. 30. f. 1.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Espèce remarquable par sa rampe spirale bien aplatie; cette rampe est divisée dans sa longueur par un sillon qui la parcourt. Columelle nue. Longueur, 3 ponces 9 lignes.

## Fuseau mexicain. Fusus corona. Lamk.

f. testri abbreviato-fusiformi, ventricosa, coronata, rufo-fusca, albofasciată; anfractibus superne angulatis, supra plnnis: angulo lamellis plicato-acutis, crectis, spiniformibus coronato; cauda sulenta; apertura albida; labro intùs lævigato.

Murca corona mexicana. Chemn. Conch. 10. t. 161. f. 1526. 1527.

Murex corona. Gmcl. p. 3552. nº 161.

Fusus corona. Ency. pl. 430. f. 4.

Murex corona, Dillw. Cat. t. 2. p. 732. no 102.

1d. Wood. Ind. test. pl. 27. f. 105.

Desh. Ency. meth. Vers. t. 2. p. 156. nº 25.

Kiener. Spec. des Coq. p. 58, no 47, pl. 24, f. 1.

Davila, Cat. t. 1. pl. 9. f. A.

Habite dans le golfe du Mexique. Mon cabinet. Son dernier tour a deux fascies. Le bord droit se rétrécit graduellement jusqu'à l'extrémité du canal. Lougueur, 2 pouces 8 lignes. Vulg. la Couronne du Mexique. Coquille fort rare, qui a aussi une rampe spirale aplatie, mais bordée d'épines.

20. Fuseau raifort. Fusus raphanus. Lamk. (1)

F. testă fusiformi-turrită, ventricosă, tenui, transverse strială, albida, fulvo-nebulosa, anfractibus medio angulato-carinalis timo bicarinato; carinis omnibus tuberculato-dentatis; apertura alba; labro intus lævigato.

Buccinum nodosum. Martyns, Conch. 1. f. 5.

Murex raphanus, Chemn. Conch. 10. t. 163. f. 1558.

Fusus raphanus. Encyclop. pl. 435. f. 1.

\* Desh. Ency. meth. Vers. t. 2. p. 161. no 39.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 33. nº 26. pl. 21. f. 2.

Habite la mer Pacifique, près des îles des Amis. Mon cabinet. quille rare, mincc, lègère, remarquable par ses carènes dentées et ses sutures crénelées. Longueur, 2 pouces 3 lignes.

21. Fuseau aurore. Fusus filosus. Lamk. (2)

F. testá fusiformi-turritá, crassá, nodosá, tactu lavigatá, albido fulvá lineis aventi. fulva, lineis aurantio-rubris creberrimis cincta; anfractibus pernè nodosis: nodis hemisphæricis; aperturá albá; labro intilistica.

Encyclop. pl. 429. f. 5.

" Perry. Conch. pl. z.f. z.

\* Murex gibbulus. Cmel. p. 3557, no 125.

\* Murex polygonus pars. Dillw. Cat. f. 2. p. 736.

\* Schub. et Wagn. Sup. à Chemn. p. 156. pl. 234. f. 4105. \* Fusus filosus. Kiener. Spec. des Coq. p. 40. nº 32. pl. 21. f. 1

\* Knorr. Vergn. t. 5. pl. 16. f. 4.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 157. nº 26.

(1) Cette espèce, nommée Buccinum nodosum par Martyns, doit conserver ce premier nom spécifique, parce qu'il est le plus ancien. Dans une borne de la proposition della proposition della proposition della proposition della proposi ancien. Dans une bonne nomenclature, cette coquille derra prendre le nom de Fusus nodosus.

(2) Ayant remarqué sur un individu de cette espèce quelque la cette espèce que la la cette de la cette espèce que la la cette espèce e traces de plis columellaires, j'en ouvris les tours, à l'aide de la meule, et je reconnus sur la columellaires. meule, et je reconnus sur la columelle des plis qui doiveut faire passer cette espèce parmi les la columelle des plis qui doiveut avait passer cette espèce parmi les Turbinelles. Cette coquille a pli déjà recu le nom de Cibbulus déjà reçu le nom de *Gibbulus* par Gmelin, ce nom dev<sup>ra</sup> lei être rendu. FUSEAU. 455

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande; expédition de Baudin. Mon cabinet. Queue courte, subombiliquée. Longueur, 2 ponces 11 lignes. Espèce rare.

Fuseau polygonoïde. Fusus polygonoides. Lamk. (1)

V. testá fusiformi, transversè sulcatá, plicifera et tuberculata, albida, rufo-,naculosa; anfractibus medio angulato-tuberculatis, inferne Pliciferis; labro margine dentato, intùs rufo et striato; lamina columellari alba, prominente.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Péron. Mon cabinet. Le dernier tour offre deux rangées de tubercutes. Queue subombili-

quée. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

Fuseau verruculé. Fusus verruculatus. Lamk.

F. testá susiformi, transversè sulcatà, pallidè rusescente; sulcis dorso planulatis; anfractibus eingulo medio elatiore, verrueoso instructis : verrucis rufo-fuscis; labro intus lavigato; caudá subrecurvá.

Martini. Conch. 4. t. 144. f. 1341.

Fusus occiliferus. Encycl. pl. 429. f. 7.

Kiener, Spec. des Coq. p. 12 nº 8. pl. 15, f. 1.

\* Murex verrucosus junior. Dillw. Cat. 1. 2 p. 710. nº 75.

Desh. Encycl. meth. Vers. 1. 2. p. 151, no 11.

Habite .... Mon cabinet. Variété du Murcx verrucosus de Gmelin: Ses verrues colorècs le font paraître ocellisère. Longueur, 2 pouces et demi.

Fuseau veiné. Fusus lignarius. Lamk. (2)

F. testá subturrità, crassiusculà, glabra, albidà, rufo aut fusco ve-

(2) Sous le nom de Murex lignarius, Born donne une espèce tots Sous le nom de Murex lignarius, norn donne me de différente de celle de Linné. La coquille de Born n'est même genre Fuseau, puisqu'elle a trois plis à la columelle, genre Fuseau, puisqu'elle a trois pus a de ce volume). elle. C'est notre Turbinella Knorii (Voy. p. 391 de ce volume).

<sup>(1)</sup> D'après M. Kiener, le Fuscau que j'ai fait figurer dans Paprès M. Kiener, le Fuseau que jui de Biangulatus, serait le page de M. de Laborde, sous le nom de Biangulatus, serait moides de Lamarck. Il était im-<sup>Nage</sup> de M. de Laborde, sous le nom co-nême que le Fusus polygonoides de Lamarck. Il était impossible, sans le secours d'une figure, de reconnaître mon cste la Mer-Rouge, dans la courte description d'une co-Mile indiquée de la Nouvelle-Hollande. Il est à présumer he Lamarek a été trompé sur la patrie de l'espèce.

nulată; aufractibus superne unică serie nodulosis; caudă brevii labro inties sulcato.

Murex liguarius. Lin. Syst. nat. éd. 12. pl. 1224, Gmel. p. 3552 nº 98.

Seba. Mus. 3 t. 52. f. 4.

Fusus lignarius. Eneyel. pl. 424. f. 6.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 755.

\* Delle Chiaje, dans Poli, Testac. t. 3. 2e p. pl. 48. f. 16. 17.

\* Bonanni, Recr. 3 f. 72.

\* Murex lignarius. Dillw. Cat. t. 2. p. 734. nº 106.

\* Id. Schrot, Hinl. t. 1. p. 53r. nº 50.

\* Payr. Cat. des moll. de Corse. p. 147. nº 293.

" Desh. Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 162. nº 40.

- \* Desh. Exp. scien. de Morée, Zool. p. 172. nº 277.
- \* Blainv. Faune franc. Moll. p. 82. nº 3. pl. 4. A. f. 1.
- \* Potiez et Mich. Moll. de Douai. p. 442. nº 28.

" Phil. Enum. moll. Sicil. p. 202. nº 1.

- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 43, nº 35, pl. 22, f. 1.
- \* Fossilis. Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2, p. 426. Habite les mers du Nord. Mon cabinet. Longueur, 2 ponces 5 light

### 25. Fuseau rubané. Fusus syracusanus. Lamk.

F. lestá fusiformi-turrità, longitudinaliter plicatà, transversim strietà, albo et rufo altania albo et rufo alternè zonatd; anfractibus superne angulato ed right tis; carinis tubercultis: carinis tuberculato-nodosis: caudá breviuseulá; labro striato.

Murex syracusanus. Lin, Syst, nat, éd. 12. p. 1224. Gmel. P. 3554. nº 104.

Bonanni, Recr. 3 f. 8o.

Chemn. Conch. 10. t. 162. f. 1542. 1543.

Fusus syracusanus. Eneyel. pl. 423. f. 6. a. b.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 755.

\* Blainv. Malac. pl. 15. f. 1.

\* Kammerer Rudolst, Cab. pl. 9. f. 7.

- \* Murex syracusanus. Schrot. Einl. t. 1 p. 533. nº 42.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 739. nº 116.

\* Id. Wood. Ind. test. pl. 27. f. 119.

\* Delle Chiaje, dans Poli, Testae, t. 3. 2° p. pl. 48. f. 11. 12.

\* Payr. Cat. des moll. de Corse. p. 147.

- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 2. p. 152. nº 13.
- \* Desh. Expéd. se. de Morée. Zool. 173. nº 280.
- \* Blainv. Faune franç. Moll. p. 84. nº 6. pl. 4. A. f. 2.

457

- \* Potiez et Mich. Moll. de Douai. p. 440. nº 21.
- \* Phil. Enum. moll. Sieil. p. 203. nº 2.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 23. no 17. pl. 4. f. 2.

Habite dans la Méditerranée. Mon eabinet. Spire bien étagée. Longueur, 22 lignes.

### Fuseau de Tarente. Fusus strigosus. Lamk. (1)

- F. testa subfusiformi, scabra, longitudinaliter plicata, transversim sulcatà, albà, rufo-nebulosà; anfractibus convexis, medio carinà dentatà cinctis; plicis remotiusculis, dorso scabris; labro intùs striato, margine denticulato.
- \* Delle Chiaje, dans Poli, Testac. t. 3. 2º p. pl. 48. f. 13. 18.

\* Murex craticulatus? Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1224.

\* Murcx rostrotus. Olivi, Adriat, p. 153.

\* Fusus rostratus. Desh. Eneyel, meth. Vers. t. 2, p. 151, no 12. \* Ginnani. Adriat. 1. 2. pl. 7. f. 56.

Desh. Expéd. sc. de Morée. Zool. p. 173. p. 281.

\* Fusus aciculatus. Delle Chiaje, dans Poli. Test. t. 3. pl. 48. f. 13.

\* Var. Murex lignosus, Delle Chiaje, loc, cit. pl. 48. f. 18.

\* Blainv, Fauv, franç, Moll. p. 87. no 10. pl. 4. D. f. 1. Fusus provincialis.

Fossilis. Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 416. uº 36. pl. 8. f. 1. Habite dans le golfe de Tarente. Mon cabinet. Queue plus courte que la spire. Coquille assez jolie et apre au toucher. Longueur Près de 23 lignes.

Fuseau varié. Fusus varius. Lamk. (2)

F. testá fusiformi, scabriusculá, longitudinaliter plicatá, transversim

(1) C'est avec quelque doute que je rapporte à cette espèce C'est avec quelque donte que je rapporte description de Linné: il y a dans la courte description descr le ques caractères qui conviendraient mieux à une variété du husus syracusanus. Si le doute est permis pour Linné, il ne l'est Pour le Murex rostratus d'Olivi : aussi je propose de substi-Pour le Murex rostratus d'Onvi : aussi je propose de la la nom de l'auteur italien à celui de Lamarck, à cause de Pasteriorité. L'espèce à laquelle M. de Bianivine de l'égle presente de l'espèce à laquelle M. de Bianivine de l'égle presente de l'égle presente de l'égle presente de l'égle presente de l'espèce à laquelle M. de Bianivine de l'égle presente de celle de Lamarck. M. de Blainville a cependant connu le Pai Fusus strigosus; mais il le prend pour une espèce nouvelle decrit sous le nom de Fusus provincialis.

(2) Cette espèce, la suivante, ainsi que celle nº 30, n'ont

sulcată, albo ctrufo varid; anfractibus convexis, tuberculis minis mis, acutis, submuricatis; vaudā gracili; labro crenulato, inuis le vigato.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande; voyage de Baudin. Mos cabinet. Loogueur, 2 pouces une ligne. It devient plus grand.

#### 28. Fuseau côtes-serrées. Fusus crebricostatus, Lamk.

F. testá fusiformi-turrità, longitudinaliter costatà, transversim sultanti catà: costie cresiment catá; costis crassiusculis, crebris, albis, apice nodulosis: interstitiis spadiceo-punctatis; labro intùs sulcato.

Habite .... Mon cabinet, Longueur, 16 lignes,

#### 29. Fuseau d'Afrique. Fusus afer. Lamk.

F. testa ovata, subfusiformi, veutricosa, transversè sulcata, cinere rufescente; anfractibus planiusculis, margine inferiore tuberculator nodosis : ultimo superne tuberculis postice costellatis coronalo; bro intus striato bro intùs striato.

Adans, Seneg. pl. 8. f. 18. le Lipin. Murex afer, Gmel, p. 3558, nº 129. Fusus afer. Ency. pl. 426. f. 6. a. b.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 34, nº 27, pl. 18, f. 2.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 640. Murex. nº 275.

Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Longueur, 1 pouce.

#### 30. Fuseau rougeâtre. Fusus rubens. Lamk.

F. testá fusiformi-abreviatá, subovatá, transversim sulcatá, rubento avice albidas cultis apice albida; sulcis prominulis, albis; anfractibus convexis, letè plicato-nodulosis; aperturá angustará, albá; labro denticulado de la les mers de line de la labro denticulado de la labro de labro de la labro de labro Habite les mers de l'Ile-de-France. Mon cabinet. Longueur, 10

31. Fuseau sinistral. Fusus sinistralis. Lamk. (1) F. testå sinistrorså, fusiformi-turrita, angusta, transversim sulvata

point été mentionnées par M. Kiener dans sa Monographie des Fuseaux. Nous avons déjà remarqué des lacunes semblables dans l'ouvrage de ce patrichi. dans l'ouvrage de ce naturaliste, elles sont d'autant plus regret tables qu'elles primer l' tables qu'elles privent la seience de renseignemens utiles devait s'attendre cenendare de devait s'attendre cependant à trouver dans l'ouvrage de M. Kir ner toutes les espèces de L. ner toutes les espèces de Lamarck, il avait fait la promesse de les y mettre, et c'est par là avait fait la promesse de les y mettre, et c'est par là avait fait la promesse de la promess les y mettre, et c'est par là que sa publication devait acquerit (1) Voici encore une espèce dont le nom devra être change un grand intérêt.

longitudinaliter costată, albido-fulvă; anfractibus convexis; caudâ breviuscula, mucroniformi; labro intus sulcato, margine denticulato.

Favanne, Conch. pl. 33. fig. A 6.

Fusus maroccanus, Chemn, Conch. t. 105, f. 896.

Murex maroccensis. Gmel. p. 3558. nº 132.

Fusus sinistralis. Ency. p. 424. f. r. a. b.

Chemo, Naturf. t. 12. pl. 3. f. 2.

Schrot, Einl. t. 1. p. 644. Murex. nº 287.

Murcx moroccensis. Dillw. Cat. t. 2. p. 741. nº 121.

\* Id. Wood. Iod. test. pl. 27. f. 124.

\* Desh. Eocy. méth. Vers. t. 2. p. 161. nº 37.

Kiener. Spec. des Coq. p. 35. nº 28. pl. 6. f. 2.

Habite l'Océan des Antilles, près de la Guadeloupe. Mon cabinet. Vulg. la Quenouille-d'enfant. Ouverture arrondie. Longueur, 9 lignes et demie.

# Fuseau marqueté. Fusus Nifat. Lamk.

F. testa susiformi-turrità, lavi, alba, maculis quadratis, luteo-rufis, transversim scriatis picta; anfractibus convexis; cauda brevi, cmarginata; labro simplieissimo.

Lister. Conch. t. 914. f. 7.

Adans. Seoeg. pl. 4. f. 3. le Nifat.

Favanne. Conch. pl. 33. fig. I.

Martini. Conch. 4. t. 147. f. 1357.

Buccinum Nifat. Brug. Dict. nº 56.

Murex pusio. Gmel. p. 3550. nº 90. Non Linnæi.

Fusus Nifat, Sow. Genera of Shells. f. 3.

Desli, Encycl. meth. Vers. t. 2. p. 161. nº 38.

\* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 185. pl. 252. f. 5.

Buccinum Nifat. Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 29. nº 33.

Murcx pusio. Born. Mus. p. 316. non Linnæi.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 728. nº 94.

ld. Schrot. Einl. t. r. p. 526. nº 45.

Id. Wood, Ind. Test. pl. 27. f. 97.

Kiener. Spec. des Coq. p. 42. nº 34. pl. 23. f. t. pl. 24. f. 2. Habite les mers du Sénégal. Mon cabinet. Son canal, quoique court,

Chemnitz, le premier, l'a fait connaître sous le nom de Murex na<sub>loccanus</sub>, le premier, l'a fait connaître sous le lice. Rendermus. Eu passant dans le genre Fuseau, cette espèce doit rendre le nom de Fusus maroccanus.

est manifeste, et se termine par une échanerure analogue à celle des Buccins; mais il ne saurait appartenir au genre de ceux chi puisqu'il est canaliculé. Longueur, 22 lignes.

33. Fuseau articulé. Fusus articulatus. Lamk. (1)

F. testâ fusiformi-turrità, transversim tenuissimè striatà, nitidă, luloi aut.violaceo-cærulescente, lineis spadiceo-fuscis, articulatis einclii labro intùs sulcato; columellà supernè uniplicati; caudà brevi emarginatà.

Fusus pusio. Eney. pl. 426. f. 1. a. b.

\* Lister. Conch. pl. 823. f. 41.

\* Gualt. Ind. pl. 52. f. r.

\* Lister. Conch. pl. 912.f. 3?

\* Knorr. Vergo. t. 4. pl; 21. f. 6.

- \* Murex pusio, Lin. Syst. nat. t. 12. p. 1223?
- \* Martini. Couch. t. 4. pl. 127. f. 1218 à 1220.
- \* Buccinum plumatum. Gmel. p. 3494. aº 108.
- \* Buccinum plumatum. Dillw. Cat. 1, 2, p. 624. nº 87.
- \* Blainv. Faun, franç. Moll. p. 83, nº 4. pl. 4 D. f. 4.
- \* Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Donai. p. 435, nº 1.

\* Kieoer. Spec. des Coq. p. 44. n° 36. pl. 26. f. 2.

Habite... Mon cabinet. L'extrémité de son canal offre l'échancture du précédent; mais les caractères de son bord droit et du sommel de sa columelle l'en distinguent fortement. Outre ses lignes article lées, il a toujours une fascie blanche sur le milien de son derniet tour et à la base dn pénultième. Longueur, 18 tignes. Il a de nommé Pusio mal-à-propos dans l'Encyclopédie.

(1) Il y a bien des raisons de croire que eette espèce n'est point le Murex pusio de Linné: aussi je ne l'ai eité qu'avet doute. Linné renvoie, il est vrai, à une figure de Gualtieri qui appartient bien au Fusus articulatus, et sa phrase caractéristique pourrait s'appliquer à cette espèce; mais dans sa phrase espite cative, Linné dit: Testa glauco cærulescens, fasciis longitudite libus griscis undatis, ce qui ne convient pas au Fusus articulatus, ni à aucune de ses variétés. Trompé sur les caractères de l'espèce linnéenne, Born a transposé, sous le nom de Pusio, la description et la synonymie du Fusus Nifat; ce qui a été imité par Gmelin et par Dillwyn. Aussi ees auteurs ont donné le nou de Buccinum plumatum à l'espèce qui est peut-être le Pusio de

# 34. Fuseau bucciné. Fusus buccinatus. Lamk. (1)

F. testá subturritá, transversim tenuissimè striatá, albá aut fuscá; anfractibus convexiusculis; labro simplici; cauda brevi, dorso sulcatá, emarginatá.

An Murex vulpinus? Born. Mus. p. 317. t. 11. f. 10. 11.

Le Rafel, Adans. Seneg. p. 52. pl. 4. f. 2.

\* Schrot, Einl. t. 1. p. 640. Murex. nº 274.

\* Murex vulpinus. Gmel. p. 3558. nº 128.

\* Murex vulpinus, Dillw. Cat. t. 2. p. 728. nº 93.

1d. Wood, Ind. Test. pl. 27. f. 96.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 46. nº 37. pl. 8. f. 2.

Habite ... Mon cabinet, Couleur uniforme, mais variable; canal distinct, quoique court. Longueur, 17 lignes.

Fuseau aculéiforme. Fusus aculeiformis. Lamk. (2)

F. testá subturritá, angustá, lævi, nitidá, rufo-castaneá; anfractibus planulatis : supremis longitudinaliter plicatis; apertura alba; labro simplicissimo; cauda brevi, dorso sulcata, cmarginata.

hané. Au lieu de donner encore un nom à cette coquille, La-Marck aurait dû préférer celui de Gmelin qui, par sa priorité, dit être préséré. Cette espèce deviendra donc le Fusus plumalus.

(t) Celte espèce est, sans le moindre doute, le Murex vulpide Born, et je suis convaincu que si Lamarck avait consulté description aussi bien que la figure de l'auteur en question, il anti omis le point de doute qui accompagne la citation qu'il ansi, dans la persuasion où je suis que le Fusus bucci-Aussi, dans la persuasion ou je suis que la même espèce que le Murex vulpinus, cette espèce que le Murex vulpinus, à cause de l'antéest la même espèce que le Murez emp......, à cause de l'antéprendre le nom.

(2) Cette coquille, ainsi que celle qui précède et peut-être Cette coquille, ainsi que cene qui precent et est court et est le Nifat, ne sont point des Fuscaux; le canal est court et est véritablement chancré, comme dans les Buccins. Aussi, phis long-temps, nous avions reporté ces deux espèces au kenre Buccin, et l'opercule de l'Aculeiformis est venu confirmer Acute formus est vende de l'Acute formus est vende du du de l'Acute formus est vende de l'Acute formus est vende du du de l'Acute formus est vende de l' huceinum undatum. Ces espèces devront entrer dans les Tritonium Muller.

Ency. pl. 426. f. 3. a. b.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 47, no 38, pl. 29, f. 2.

Habite... Mon cabinet. Coquille étroite, à spire très pointue, beau roux-marron, sauf le tour de l'ouverlure qui est blanc vers pour le pour le proposition de la lance vers per le proposition de la lance vers per la lan bord. Longueur, 14 lignes. La figure citée le rend assez mal et ce qu'elle représente les tours de spire comme étant convesces el qu'elle donne trop d'ampleur au dernier.

### 36. Fuseau scalarin. Fusus scalarinus. Lamk. (1)

F. testá fusiformi-turritá, subventricosá, lævi, nitidá, albo-lutescente, maculis quadratis fuscis subtessellată; anfractibus præsertim mis, supernè angulatis, suprà plannlatis, aream ferè scalariforme æmulantibus; spirá peracutá; caudá breviusculá, emarginald.

Habite.... Mon cabinet. Jolie coquille à rampe étroite, dont le planulation est un par incliné planulation est un peu inclinée, Bord droit lisse à l'intérieur, por gueur, 16 lignes et deci-

gueur, 16 lignes et demie.

### 37. Fuseau pervers. Fusus contrarius. (2)

F. testá sinistrorsá, fusiformi-turritá, contortá, oblique ventricosó transversim strictá n transversim striată, albă aut fulvă; anfractibus valde conversii labro simplici, întite latini labro simplici, intùs lævigato; cauda brevi, emarginata.

(1) Si l'on rassemble un certain nombre d'individus du sur s'Alfat. on en representation nombre d'individus du sus Nifat, on en rencontre qui ont un angle à la partie superieure des tours, et une rencontre qui ont un angle à la partie rieure des tours, et une rampe aplatie règne jusqu'au sommet. Entre ces individus à rampe et ceux à tours arrondis, on troite toutes les nuances et l'annuelles de l'annuelle toutes les nuances, et l'on a ainsi la preuve que toute la série appartient à un même tres et l'or a la preuve que toute la shipe appartient à un même type spécifique. Lamarek, qui probable meut ne counsissait nes constitues de la probable meut ne counsissait nes constitues de la preuve que toute la probable meut ne counsissait nes constitues de la preuve que toute la preuve que la preuve la preuve que la preuve la preuve la preuve meut ne connaissait pas ces intermédiaires, a fait le Fusus sequences avec la variété angulance la Transce , a fait le Fusus sequences de la variété angulance la Transce , a fait le Fusus sequences de la variété angulance la Transce , a fait le Fusus sequences de la variété angulance la Transce , a fait le Fusus sequences de la variété angulance la Transce , a fait le Fusus sequences de la variété angulance la variété angulan rinus avec la variété angulcuse du Nifat.

(2) D'après ce que dit M. Kiener du Fusus contrarius, Lamerch auruit confondu deux contrarius y auruit confondu deux espèces, l'une vivante et l'autre fossile. M. Kiener, avant compané l'addition de M. Kiener, ayant comparé l'individu vivant de la collection de Lamarck, avec qualques en la collection de la Lamarck, avec quelques autres répandus dans les collections des amateurs de Paris, contra de la collections de la collection des amateurs de Paris, s'assura de l'identité de cet individu and celui qui nous a servi de transcription de l'identité de cet individuant celui qui nous a servi de type pour l'espèce que nous avons pour mée Fusus sinistrorsus, dans l'E méc Fusus sinistrorsus, dans l'Encyclopédie méthodique. De celle identité, M. Kiener conclus à la identité, M. Kiener conclut à la suppression de notre espèce el à sa réunion avec le Eugene contra de notre espèce el à sa réunion avec le Fusus contrarius, et ilse croit tellement cer-

463

Murex contrarius. Lin. Gmel. p. 3564. nº 156.

Lister. Conch. 1. 950. f. 44. b.c.

Favanne, Conch. pl. 32, fig. N. pl. 79, fig. F. et pl. 80, fig. R.

Chemn. Conch. 9. t. 105. f. 894. 895.

Fusus contrarius. Encyclop. pl. 437. f. 1. a b.

Murex despectus. Herman. Natur. 1. 16. pl. 2. f. 7.

Murex contrarius fossilis, Blumenb, Abbild. Nat. pl. 20.

Murex contrarius. Lin. Mantissa. p. 551.

\* Murex antiquus. Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 724. nº 86.

Desh. Encyc. meth. Vers. 1. 2. p. 160. nº 35.
Potiez et Mich. Moll. de Douai. p. 439. nº 15.

Habite la mer du Nord. Mon cabinet. L'individu vivant ou frais que je possède est blanc; l'extrémité de son canal a une échancrure à la manière de celle des Buccins. Longueur, 23 lignes. J'ai aussi deux individus fossiles de cette espèce, trouvés en Angleterre,

de son opinion qu'il décrit et figure, sous le nom de Conberius, un individu bien frais de notre Fusus sinistrorsus. Il me que M. Kiener, en agissant ainsi, ne s'est point assez que M. Ktener, en agressant a...., dispose; si M. Kiener cût seulement consulté l'ouvrage dispose; si M. Kiener cut semement contractive est une coquille la contractive est une coquille la contractive fois par l'immortel auanarek, il aurait vu que le Pasas commente la que la que le Pasas commente la que Systema naturæ, dans son Mantissa plantarum; si, re-Systema naturæ, dans son manusa para la descrip-dant à toutes les sources, il avait mis à côté de la descripde Linné les figures de Hermann dans le Naturforscher, de Linné les figures de Hermann dans le la joint celles que Blumenbach; si,' à ces figures, il aurait facilement rede Blumenbach; si, à ces ngures, il carait facilement reque le Murex contrarius de Linné est une coquille à part, que le Murex contrarus de Limie de l'esque nous avons nommée Fusus sinistrorsus. En se livrant ne nous avons nommee Fusus surestiers.

recherches préparatoires dont nous venons de parler, Riener cût évité de confondre deux espèces, de transposer noms, et enfin, sans cette confusion, 'il aurait fait figurer son ouvrage le véritable Contrarius qui ne s'y trouve pas. Qui ce qui précède nous fait persister à maintenir notre Fusus strorsus auquel nous rapportons la figure du soi-disant Conde M. Kiener.

dans le comté d'Essex. Ils sont fauves ou roussâtres, Longueur, s pouces 7 lignes.

† 38. Fuseau pagode. Fusus pagoda. Less.

C. testá elongato-fusiformi, gracili, fuscescente; spirá brevi; anffaritibus converie in a linguit tibus convexis, in medio carinato-serratis: ultimo ad basin subangui lato, canali gracili, longissimo terminato; apertura opato-ango losa, violascescente; labro tenui.

Lesson. Illustr. de zool. nº 40. pl. 40.

Muller, Synop, Test, p. 108, nº 3.

Fusus pagodus. Kien. Spec. des Coq. p. 7. nº 4. pl. 5. f. 2.

Coquille fort elégante qui rappelle notre Fusus serratus, fossile des environs de Paris. La spire est plus courte que le canal terminal elle est régulièrement conique et terminée, comme dans la plupation des Fuscaux, par un comme de la plupation des Fuscaux, par un sommet lisse, obtus et manicionné. Les tuples au nombre de cont à built au nombre de sept à buit, sont divisés en deux parties égalet of une carène mineu et translation une carene mince et trauchante dout le bord est profoodéments coupé en dents de soio. coupé en dents de scie. En dessus de cette carène, les tours de spire sont plans : en desseus : sont plans; en dessous, ils sont médiocrement convexes. Le dernier tour est court. Vora la la convexes de la court tour est court. Vers la base, il présente un augle assez aigu, es se termine subitement au présente un augle assez aigu, es se termine subitement en un canal très gréle fermé, dans toutes longueur, par un bond longueur, par un hord gauche relevé qui se rapproche du poudroit et ne laisse auvent droit et ne laisse ouverte qu'une se rapproche de l'és droite. En delios gremarque sur le capal aux l remarque sur le canal quelques stries obliques sur lesquelles relèvent de petites association. relèvent de petites aspérités. L'ouverture est ovale obronde: est d'un blanc légèrement violacé, et son bord droit, mince tranchant, présente derre de la company tranchant, présente deux angles dont l'un correspond à la careste dentelée, et l'autre à l'arabe de l'autre à l'arabe de la care de l'arabe de l'arabe de l'arabe de la care de l'arabe de la care de l'arabe de la care de la care de l'arabe de la care de l'arabe de la care de dentelce, et l'autre à l'angle de la base.

Cette coquille, très rare, et qui appartient à la collection de M. lessert. est d'un bourne de la collection de M. lessert, est d'uu bruu pâle uniforme. Elle a 60 millimètres de lessert de la complete de la comp

† 39. Fuseau engaîné. Fusus vaginatus. Desh.

F. testá fusiformi turritá, glabrá, albo-fuscescente; spirá acuminalis aufractibus profundo america, albo-fuscescente; anfractibus profundė separatis, in medio carinato-serratis; alligians desperatis de desperatis desperatis desperatis desperatis de desperativa de de desperativa de desperativa de desperativa de desperativa de d anfractu basi convexiusculo, in canali longo, gracili, desinenti apertura brevi sulvi Murcz vaginatus. Philippi. Enum. moll. Sicil. p. 211. pl. 11.

Fusus echinatus, Kiener, Spec. des Coq. p. 19, nº 14, pl. 2, f. 2, la Habite les mers de Sicile et Habite les mers de Sicile, et se trouve fossile dans les terrains terrains terrains récens de la Sicile.

Nous rendons à cette espèce le nom que M. Philippi, le premier, lui imposa. En transportant l'espèce du genre Murex dans celui des Fuseaux, M. Kiener n'avait pas le droit de changer le nom spécifique.

Celte curieuse espèce ne manque pas d'analogie avec le Fusus pagoda; elle est allougée, fusiforme; sa spire est à-peu-près aussi
longue que le canal terminal; ou y compte sept tours profoodémeot séparés entre cux par une suture qui se rapproche sans cesse
de l'axe central de la coquille. Ces tours sont médiocrement convexes, et ils sont divisés en deux parties ègales par une rangée de
longues écailles spiniformes, comprimées, creusées en dessous. Le
dernier tour est convexe à sa base; il se termine subitement en un
canal très grèle, légèrement courbé vers son extrémité et ouvert
dans toute sa longueur comme dans les autres Fuseaux. L'ouverture est petite, courte, obronde; son bord droit, minee et tranchant, est rendu anguleux par l'angle spinifère qui y aboutit.
Toute cette coquille est lisse; elle est d'un fauve pâle en dehors et
d'un beau blanc en dedans;

Les grands individus ont 45 à 50 mill. de long et 22 à 25 de large, en y comprenant la longueur des épines.

# 40. Fuseau aiguillette. Fusus lancea. Desh.

F. testá clongato-fusiformi, angustissimá, acuminatá, griseo-fuscescente, longitudinaliter crebri-costatá, transversím inæqualiter striatá; anfractibus convexis, numerosis: ultimo brevi, candá gracili terminato; striis distantibus, subgranulosis; aperturá minimá, ovato-rotundá; labro tenui, crenulato.

Murex lancea, Gmel. p. 3556. no 117.

Mnrex angustus. Gmel. p. 3556. no 118?

Schrot. Einl. t. 1 .p. 622. Murex. no 221.

Id. p. 623. nº 222?

Valentyn. Amboi. pl. s. f. 6?

Martini. Conch. f. 4. pl. 145. f. 1347.

Murex lancea. Dillw. Cat. 2. p. 718. nº 73.

Pusus aculeiformis. Sow. Genera of Shells. f. 2.

Fisus ligula, Kiener, Spec. des Coq. p. 18. nº 13. pl. 9. f. 2.

Murex lancea. Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 75.

Fuens lanceola. Reeve. Conch. syst. t. 2. p. 185. pl. 232. f. 2.

Habite les mers d'Amboine, d'après Valeutyn. Nous rétablissons la synonymie complète de cette espèce, et l'on peut s'apercevoir des variations qu'elle a subies. Cela nous donne occasion de lui restituer son premier nom oublié par presque tous les auteurs.

TOME IX.

Cette coquille a beaucoup d'analogie avec le Fusus aciculatus qui est fossile aux continue d'analogie avec le Fusus aciculatus qui est fossile aux environs de Paris; elle se distingue néaumoins par des caractères spécifiques constans, ce qui ne permet pas de la regar der comme l'analogne de l'espèce parisienne. Elle est allongies fusiforme, très étroite; la spire, très pointue au sommet, est plus longue que le canal de la base. Ou y compte un grand nombre tours étroits tube grand nombre que le canal de la base. tours étroits, très couvexes, chargés de côtes longitudinales épaises ses, rapprochées, sur lesquelles passent des strics transverses inégales, peu distantes et subgranuleuses. Le caual terminal et le fact. cylindrace et la fente qui se continue avec l'onverture est expressement étroite : continue avec l'onverture est expressement etroite : continue avec l'onverture est expressement et expressem mement étroite : cette ouverture est jaunâtre en dedans, elle est longuenr. Les côtes de cette coquille sont d'un fauve gris pale

Cette coquille, fort rare dans les collections, a 50 millimètres de los et 10 de large,

## † 41. Fuseau tourelle. Fusus forceps. Perry.

F. testá elongato-fusiformi, angustá, albá, longitudinaliter costa transversim sulvati transversim sulcata, striis longitudinalibus, creberrimis ornationalitations anfractibus convexis, suturd profunda separatis: ultimo profunda separatis: ultimo profunda separatis: canali gracili, longissimo terminato; apertura ovato-rotunda; bro tenui, intire professi. bro tenui, intùs profunde sulcato.

Murex forceps, Perry. Conch. pl. 2. f. 4.

Fusus turricula, Kiener, Spec, général, des Coq, p. 6. pl. 5. f. 1.

Fusus longissimus junior ? Sow. Genera of Shells. f. I.

Fusus turricula, Rceve, Conch. syst. pl. 232, f. t.

Nous rendous à cette espèce son premier nom que M. Kiener night rait pas du lui ôter. Quoique l'ouvrage de Perry soit peu estant il contient cenendant qualité il contient cependant quelques bonnes figures, et celle qu'il a dur née du Fusus forces et celle qu'il a quelques pour le contra de la figure force de la figure de la née du l'usus forceps fait reconnaître l'espèce avec la plus graple facilité.

Cette coquille a beaucoup d'analogie avec le Pusus colus; mais elle s'en distingue constantant de la c s'en distingue constamment. Elle est allongée, étroite; la spire est presque aussi longue que l presque aussi longue que le canal de la base; elle est pointue compose d'un assez grand compose compose d'un assez grand nombre de tours très convexes, séponde par une suture profonde et par une suture profonde et subcanaliculée. Sur ces tours se et ellés de grosses côtes longimetres. ce grosses côtes longitudinales, au nombre de huit ou neuf, et elles sont traversées par des sillans sont traversées par des sillons transverses nombreux, égaux, ellops lesquels se montre assez sons lesquels se mentre assez souvent une petite strie. Entre ces sillon et ces vôtes, ou remayeure à la nome et ces côtes, on remarque, à l'aide de la loupe, un très grand nom

bre de très fines stries longitudinales, lamelleuses qui résultent des accroissemens. L'ouverture est obronde, la columelle est peu arquée, tandis que le bord droit se développe en demi-cercle. Ce bord droit est chargé à l'intérieur d'un nombre assez considérable de sillons profonds. Le canal terminal est grêle et allongé comme dans le Fusus colus.

Celle coquille, fort élégante, a 12 centimètres de long et 30 millimètres de large.

# 42. Fuseau de Martyns. Fusus toreuna. Desh.

F. testà elongato-fusiformi, angustà; spirá longà, acuminatà; anfractibus convexiusculis, longitudinaliter costatis, in medio angulato-nodosis, transversim tenuè sulcatis: ultimo caudà gracili, longà terminato; aperturà ovatà, albà; labro serrato, intùs sulcato.

Murex toreuma, Martyns, Univ. Couch, pl. 56. Habite l'île Pulo-Coudore, dans l'Océan de l'Inde.

Cette belle espèce a beaucoup d'analogie avec celle que M. Kiener donne comme le Nicobaricus. Nous avions même pensé que ces deux equilles appartenaient à la même espèce; mais un examen plus approfondi nous a fait découvrir des caractères constans sur tons les individus. Le Fusus toreuma est une coquille allongée, étroite, qui se rapproche un peu du Fusus colus, mais qui est un peu plus ventrue. La spire, très longue et très pointue, compte un grand nombre de tours convexes sur lesquels s'élèveut des côtes longitudinales qui diminuent d'épaisseur vers les derniers tours et disparaissent sur le dernier. Un angle médian, peu saillant, divise les tours en deux parties égales. Cet augle devient noduleux en passaut sur les côtes, et chaeun des tubereules blanchâtres est rendu plus apparent par une tâche d'un brun fonce qui, sur l'augle, occupe l'intervalle de chacuu d'eux. Le dernier tour est court; il se prolonge à la base en un canal très grèle, Presque aussi long que la spire et sur lequel il n'y a jamais que des stries obliques. Ce canal, à son extrémité surtout, est d'un bruu marrou plus fonce que le reste. L'ouverture est ovalaire, d'un très beau blanc; la columelle est aecompaguée d'un bord droit assez épais; le droit est finement dentelé dans toute sa longueur, il est sillonné en dedans. Nous pourrions signaler plusieurs variétés de couleur dans cette espèce. Il y a des individus qui, comme celui figuré par Martyns, sout d'un brun uniforme, avec les tubercules blancs marques de brun fonce à la base; d'autres ont les côtes

blanches avec les intervalles bruns; d'autres, enfin, sont blanches enfin, sont blanches

Cette coquille est longue de 11 contimètres et demi et large de 30 millimètres.

† 43. Fuseau à larges côtes. Fusus variegatus. Desli-

vexis, medio tuberculatis, costalis; costis transversalibus depressis stringis costalis; depressis, striatis, convexis, sulco separatis; coudá spirá breviore labro crenulato inti labro crenulato, intùs sulcato.

Murex variegatus. Perry. Conch. pl. 2. f. 3.

Fus, laticostatus, Desh. Encyc. méth. Vers. t. 2. p. 151. nº 10.

Desh, Magas, de Zool, Coq. pl. 21, 1831.

Fus. laticostatus. Kicoer. Spec. des Coq. p. 13, nº 9. pl. 16.

Lorsque nons avons donné le num de Laticostatus à cette espère, nous ne connaissions nous ne connaissions pas Pouvrage, du reste fort médiocre, perry, dont il p'ovietait et l' Perry, dont il n'existait qu'un seul exemplaire à cette époque, Paris. Nous l'étant procuré depuis, nous y avons trouvé une passable de notre grades passable de notre espèce sous le nom de Murex variegatus, dernier nom doit être préféré au nôtre à cause de son antérione

Cette coquille est grande, allongée, étroite, solide, épaisses blanche, à spire longue et maiste, étroite, solide, épaisses blanche, à spire longue et pointue, formée de dix tours confidere à peiuc carénés dans le milieu, où ils présentent un rang de milieu, cules pen saillans uni staffe. cules peu saillans qui s'effacent sur les derniers tours et se chare gent cu côtes longitudinales sur les premiers ; chaque tour de spire est muni de sent côtes travers : est muni de sept côtes transverses, larges, aplaties, séparées par un sillou étroit, et finement atricit. un sillon étroit, et finement striées dans toute leur longueur autre base du dernier tour so transverses, larges, aplaties, séparges la base du dernier tour so transverses. base du dernier tour se truuvent des côtes semblables aux gulpresse mais celles qui sont sur le des mais celles qui sont sur le dos du canal sont étroites, saillantes, subcarénées et beaucoup plus d' subcarénées et beaucoup plus distantes que les antres; le caulle la base est cylindracé. la base est cylindracé, plus court que la spire; en dessous, sibordé dans toute sa longueur a que la spire; en dessous, sib bordé dans toute sa longueur par le bord gauche qui est le la laut. L'ouverture est petite de la laut. laut. L'ouverture est petite, toute blanche en dedans; le bord droit est subcaréné. sillonné et autre de dans ;

† 44. Fuseau de Dupetit-Thouars. Fusus Dupetit-Trougreib Kiener.

F. testá clongato-fusiformi, acuminata, alba, transversim sulcaldi anfractibus convexis. nrimis la medio anfractibus convexis, primis longitudinaliter costatis, in medio subcarinatis : ultimo brovi subcarinatis: ultimo brevi, canali longo, incrassato terminalo: apertura ovata: labro dentata Kiener. Spec. des Coq. p. 15. no 11. pl. 11.

Habite les côtes de la Californie.

Grande et belle espèce qui a de l'analogie avec le Murex versicolor de Gmelin, mais qui s'en distingue aussi bien que de toutes les antres espèces du même geure. Elle est allongée, fusiforme, à spire pointue, plus longue que le canal terminal. On compte à cette spire 14 tours convexes dont les premiers sont pourvus de côtes longitudinales larges et peu saillantes, lesquelles se perdent et disparaissent sur les deux derniers tours. Toute la surface de la coquille est ornée d'un grand nombre de gros sillons transverses, simples, qui viennent abnutir au bord droit de l'ouverture et du canal, et s'v terminent en autant de dentelures assez aiguës. Le deruier tour se prolonge insensiblement à la base en un canal un peu moins long que la spire, épais, subcylindracé, assez souvent reuflé dans le milieu de sa longueur, et dans la plupart des iudividus, ouvertà la base en une fente ombilicale infundibuliforme. L'ouverture est ovale-oblongue, d'un très beau blane; son bord droit est sillonné eu dedans ; le bord gauche est mince et chargé de quelques rides à sa partie supérieure. Sons un épiderme d'un brun jaunâtre, cette coquille est d'un blanc uniforme,

Les grands individus ont jusqu'à 20 centim, de longueur et 60 mill.

de large.

## 45. Fuseau versicolore. Fusus versicolor. Desh.

F. testà magna, clongato-fusiformi, longitudinaliter costatà, transversim multisulcatá, albá, fulvo-nebulosá, fusco maculatá; anfractibus convexis, in medio nodoso subcorinatis : ultimo basi convexo, cauda angusta terminato; apertura ovato-angusta, alba; labro tenui, dentato, intus sulcato; sulcis geminatis.

Murex versicolor, Gmel. p. 3556, nº 119.

Schrot, Einl. t. r. p. 623. Murex. nº 223.

Knorr, Vergn. t. 3. pl. 14. f. 1.

Martini. Coneh. t. 4. pl. 146. f. 1348.

Murex versicolor. Dillw. Cat. t 2. p. 718. no 74.

Habite les mers de l'Inde.

Grande et belle coquille que je ne trouve mentionnée dans aucun des ouvrages récens : ni Lamarck, ni M. Kiener n'en donneut la description. La figure de Martini rend cette espèce assez reconnaissable, surtout si l'ou consulte les premiers exemplaires de l'ouvrage publié par ce naturaliste. Cette coquille est allongée, fusiforme; elle est anssi grande que le Fuseau de Dupetit-Thouars, et, par sa coloration, elle se rapproche un peu des grauds individus du Fusus

nicobaricus. Sa spire, pointne au sommet, compte onze et doute tours convexes sur lesquels s'élèvent des côtes longitudinales ped proèminentes, larges, et qui disparaissent pen-à-peu sur le dernier tour. On voit ègalement sur la surface de cette coquille un assez grand nombre de sillous transverses, égaux, fort saillans, dout devient noduleux en passant sur les côtes longitudinales. Le devient noduleux en passant sur les côtes longitudinales. Le dernier tour est assez ventru et se termine en un canal plus cont que la spire, cylindracé, pen épais et sur lequel les sillous transverses sont beaucoup plus rapprochés. L'ouverture est ovale-obloir verses sont beaucoup plus rapprochés. L'ouverture est ovale-obloir que, d'un heau blanc; son buid droit est dentelé et sillouné que dedans, et ces sillons sont accouplés deux à denx. Toute cette coquille est d'un blanc fauve, et elle est irrégulièrement tachelie de brun ou flammulée de cette couleur. Les taches brunes se montrent particulièrement sur le sillon du mifien des tours.

Cette belle coquille a 17 centim. de long et 45 de large.

### + 46. Fuseau austral. Fusus australis. Quoy.

F, testă susiformi, subventricosă, transversim tenuiter striată, sprid candon gineă, rufescente; anfractibus convexis, subnodulosis; spiră candon aquante; apertură ovali; labro margine den Tato, intius leviter strictibul Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. t. 2. p. 495. pl. 34. f. 9-14.

Kiener. Spec. des Coq. p. 25. nº 19. pl. 12. f. 1.

Habite la Nouvelle-Hollande, dans les ports du roi Georges de Western.

Cette espèce tient du Fuseau sillonné et du multicaréné, mais cillo diffère de ce dernier par des stries plus rapprochées, des bourge lets moins pronoucés, et des tours de spire plus gros; elle diffère du sillonné par l'allongement de son canal et sa bouche plus ovalée et d'un autre côté, en la voyant par le dos, on a de la peine à la distinguer de la Fasciolaire ferruginense. Elle est assez grande peu veutroe, ayant le canal presque aussi long que la queue. L'ouverture ovalaire, à peine striée en dedans, assez fortement dealie verture ovalaire, à peine striée en dedans, assez fortement dealie verture ovalaire, à peine striée en dedans, assez fortement dealie en la columelle. Celle-ci est rugueuse, presque aplanie, puis reletée la columelle. Celle-ci est rugueuse, presque aplanie, puis reletée en lame le long du canal, qui est ondulé et rouge brun foncé in térieurement. Ses lignes transverses sont inégales en grosseur et térieurement. Ses lignes transverses par d'autres lignes en long, infiniment plus déliées. L'extrémité de la queue est nodue leuse. La couleur générale est d'un brun rouge, plus intense sur

les reliefs. L'ouverture est flambée de la même couleur, mais plus claire, l'ériderme est velu et roussâtre. (Quoy.)

La longueur de cette espèce est de 77 mill., sou épaisseur de 27.

## † 47. Fuseau costulé. Fusus craticulatus. Blainv.

F. testá ovato-fusiformi, medio ventricosa, albo fulvá; anfractibus subcarinatis, plicato-nodosis, suprà planulatis; lineis striisve transversis, squamulosis; aperturà avatà, canali gracili, cantarto, clauso terminatà.

Fusus craticulatus. Blainv. Faur. franc. p. 87. nº 11. pl. 4 D. f. 2. Var. Fusus strigosus. Blainv. Id. p. 86. nº 6. pl. 4 D. f. 3.

Habite la Méditerranée et se trouve fossile en Sicile.

Fort belle espèce de Fuseau qui se rapproche des Murex, en cela, du moins, que les deux bords de son canalse rapprochent et se soudent entre eux. Cette coquille est allongée, susiforme, ventrue dans le milien; la spire, très pointue, se compose de sept à huit tours divisés en deux par un angle aigu, mais non saillant. La partie supérieure des tours est plane et même concave; la partie inférieure est convexe. Sur ces tours, des côtes longitudinales se mettent en relief, elles deviennent noduleuses à l'angle des tours. Toute la coquille est chargée de stries transverses inégales qui, toutes, dans les individus bien frais, sout chargées d'un très grand nombre de fines écailles que l'on ne distingue bien qu'à l'aide de la loupe. Le dernier tour se prolonge insensiblement à la base en un canal plus eourt que la spire, assez fortement tordu sur lui-même. L'ouverture est régulièrement ovalaire; elle est d'un blane légèrement violacé en dedans. Le bord droit est mince et tranchant ; il est sillonné en dedaus. La coloration de cette espèce est peu variable; elle est d'un fauve pâle et blanchâtre, et l'extrémité du canal est teintée d'un brun marrou assez fonce.

Les grands individus ont 38 mill. de long et 20 de large.

# 48. Fuseau mandarin. Fusus mandarinus. Duclos.

F. testà ovato-fusiformi, longitudinaliter subcostatà, alba, transversim fusca lineată; anfractibus convexis : ultimo magno, ventricoso. canali brevi, contarto terminato; aperturâ alba, avatâ; iabro intus sulcato, fusco punctato.

Fusus mandarinus. Duelos. Mag. de Zool. pl. 8. (1831).

Fusus zelandicus. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrolabe, t. 2. p. 500. pl. 34. f. 4. 5, (1833).

1d. Kiener, Spee. des Coq. p. 27. nº 31. pl. 14. f. 1.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Cette coquille était déjà nommée par M. Duclos lorsque MM. Quol et Gaimard la publièrent de nouveau sous un autre nom dans for vrage de zoologie qui fait partie du Voyage de l'Astrolabe. consèquence de l'antériorité du nom de M. Duclos, nous le regulations à l'espèce dons à l'espèce.

Coquille ovale, oblongue, ventrue, à spire plus longue que le const terminal. Cette spire est obtuse au sommet et elle est eoniposée de sept à huit tours convexes sur lesquels se relèvent des côtes longitudinales peu réquisions dividus. Tunte la surface de la coquille est occupée par un grand nombre de sillous transverses, ou plutôt de petits filets salilari assez rapprochés, d'un beau brun rouge fonce, qui ressortent d'un manière élégante sun la fact de la language d manière élégante sur le fond blanc de la coquille. Le dernier les est ventre, et il se comment est ventru, et il se termine insensiblement à la base en un tradition de la court, un peu contenne de la court court, un peu contourné dans sa longueur, et présentant à sa la longueur de présentant à sa cole une sente ombiliente étroite. une sente ombilicale ctroite. L'ouverture est ovale-oblongue; est blanche en dedauce le est blanche en dedans; le bord droit est sillonné à l'intérieur et terminé par des cannelures entre chacune desquelles se montre tache brune qui correspondit contre de la contr tache brune qui correspond anx linéoles de cette couleur qui sont en dehors de la coquille.

Cette espèce est longue de 75 mill. et large de 38.

### † 49. Fuseau de Blosville. Fusus Blosvillei, Desh.

F. lestâ oblongă, pyriformi, ventricosă, transversim striată et sulcalist fuscă; anfractibus medio angresi fuscă; anfractibus medio angulatis, superne subplanulatis, longitudinaliter costation relicionaliter costation relicionaliter costation relicionaliter costation relicionalite relicionalite costation relicionalite - tudinaliter costatis; ultimo sensim in caudam attenuato; labro in sulcato.

Desh. Ency. méth. Vers. t. 2. p. 155. nº 22.

Cette petite coquille rappelle en miniature la forme du Fusus colosselles tout en conservant company tont en conservant cependant des caractères qui lui sont propressent est allongée, ventrue, formée de la conservant cependant des caractères qui lui sont propressent est allongée, ventrue, formée de la conservant est allongée. est allongée, ventrue, formée de six à sept tours convexes, angular dans le milieu, chargés de convexes dans le milieu, chargés de convexes de convexe dans le milieu, chargés de sept à huit côtes longitudinales, sur chargés de sept à la constant de la chargé de sept à la chargé cuue desquelles s'élève un tubereule à l'endroit de l'angle des toures la partie sunérieure des toures de l'endroit de l'angle des toures de l'endroit de l'angle des toures de la partie sunérieure des toures de la partie sunérieure de la partie de la par la partie supérieure des tours est aplatie en plan oblique et couverté de fines stries transverse de la la la la contraction de la contrac de fines stries transverses, tandis que leur partie inférieure, al dessous de l'angle est character de leur partie inférieure, soient dessous de l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se quelquesstries fines de l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se quelquesstries fines de l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se quelques l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle, est chargée de sillons entre lesquels se que l'angle de sillons entre lesquels entre quelques stries fines; toute la partie inférieure du dernier contra s'attenue insensiblement s'atténue inscusiblement, est munie des mêmes sillous. L'ouverture est ovale, oblongue, terminée de est ovale, oblongue, terminée inférieurement par un canal large ment ouvert. La columella Comment par un canal large ment ouvert. ment ouvert. La columelle forme une petite torsion à son of sine é par lu caudine le bord gauche est conforde a conforde le bord gauche est confondu avec la columelle, et le droit, très é pair,

473 FUSEAH.

largement erénelé, est profondément sillonné à l'intérieur. La cuuleur de cette espèce est uniformement brun foncé; l'ouverture est d'un blanc jaunâtre.

Elle est longue de 35 mill.

## 50. Fuseau turritellé. Fusus turritellatus. Desh.

F. testà clongato-angustà, turriculatà, apice acutà, fusco-nigrescente, longitudinaliter costată, transversim tenuè striată; anfractibus convexiusculis: ultimo brevissimo; apertura minima; fusca; labro incrassato, intus denticulato.

Desh. Expéd. scient, de Morée. Zool. p. 174. nº 284. pl. 19. f. 28 à 30. 43 à 45.

Habite les eôtes de Morée.

Ce très petit Fuseau a quelque ressemblance, quant à sa forme extéricure, avec une Cérite on avec une antre coquille turriculée; il est allongé, à spire pointue, composée de six à sept tours légèrement eonvexes, sur lesquels on remarque des petites côtes longitudinales et des stries transverses assez fines; de ces dernières on en compte quatre ou cinq sur l'avant-dernier tour; le dernier tour est heaucunp plus court que la spire; il est terminé par un petit caual un peu relevé vers le dos. L'unverture est très petite, ovalaire, d'un brun rougeatre; son bord droit légèrement épaissi est sinement dentelé dans toute sa longueur : toute cette coquille est d'un brun uoirâtre et foncé.

Sa longueur est de 6 mill. et sa largeur de 2.

# 51. Fuseau violet. Fusus violaceus. Desh.

F. testa minima, ovata, utrinque acuminata, longitudinaliter costata, transversim striată; striis distantibus, fuscis; apertură angustă, violacea; labro incrassato, inaequaliter intus dentato; anfractibus convexis, primis violaceis, alteris albo violascentibus.

Desh. Expéd. scient. de Morée. Zool. p. 174. nº 283. pl. 19. f. 19.20.21.

Habite les côtes de Morée.

Petite coquille ovale-oblongue, à spire pointue, à-peu-près aussi longue que le dernier tour ; elle est composée de six à sept tours très convexes, sur lesquels sont disposées très régulièrement un Petit nombre de côtes longitudivales, saillantes et presque aiguës sur leurs bords. Ces côtes sout traversées par quatre on cinq stries légèrement saillantes, fort étroites et également distantes les unes des autres; le dernier tour est enslé et prolongé à la base en un canal court, sur le dos duquel on voit trois rides obliques; l'ou-Verture est petite, plus longue que largo, violette en dedans; le

bord droit est épaissi; il est garni à l'intérieur d'une série de fe tites dents inègales, dont les supérieures sont les plus grosses; la canal de la bace rei de la canal de la base est étroit, assez profond et déconvert dans tonte sa loogueur; la couleur de cette espèce est d'un violet asset foncé au scrimet, d'un violet pâle dans le reste de son étendue, et les stries transverses sont d'un brun fonce. Etle est longue 7 mill. et large de 3 et demi.

### † 52. Fuseau nain. Fusus minutus. Desh.

F. testá minimá, ovatá, utrinquè attenuatá, incrassatá, longitudir naliter plicatà, transversim tenuè striatà, fulvà; anfractibus vexis, angustis; ultimo cauda brevi terminato; aperlura operlura angusta, purti, lat. angustá, ovatá; labro incrassato, intús denticulato, violascente. Desh, Expéd. scient, de Morée. Zool. p. 193, nº 282, pl. 19. f. 31.

Habite sur les côtes de Morée, de Sicile, d'Afrique.

Jolic petite coquille qui paraît fort rarc et que l'on pourrait rette et rapporter pu être rapporter au genre Murex; mais comme elle n'a point avrice, il nous semble avait. varice, il nous semble qu'elle convient micux aux Fuseaux interest petite, avaleire avaleire production de la convent micux aux Fuseaux interest. est petite, ovalaire, rensiée dans le milieu, pointue à 505 expré mités; sa spire est courte, composée de ciuq à six tolus servexes, pour vezes, vexes, pourvue de plis longitudinaux légèrement obliques, prochès et traverses prochès et traverses par un grand nombre de stries saillages régulières, presque égales, dont les deux premières, plus grosses couronnent les tours de premières plus grosses de premières plus grand nombre de stries saute couronnent les tours de petits tubercules. Le dernier tour est glob buleux; il se prolonge à la lace buleux; il se prolonge à la base en un canal court, assez proposite et recouvert en avant d'une le ct recouvert en avant d'une lame courte et mince, qui le change en un véritable tuvan. l'entre la courte et mince, qui le change l'entre le change cn un véritable tuyau; l'ouverture est fort petite, ovalaire, la port bord gauche est mines et applie bord gauche est mince et appliqué dans toute l'étendue de la commune de la droit s'éposieit. lumclle; le droit s'épaissit en dedans, et il est pourvi dans longueur de sent crénelures é longueur de sept crènelures égales; ce bord est teint d'une compourpre violacée: le rocte d'une faute pourpre violacée; le reste de la eoquille est d'un brun faurent quelquefois assez foncé. quelquefois assez foncé, approchant de la coulcur marron-Elle a 6 mill. de long et 4 de large.

### † 53. Fuseau contraire. Fusus sinistrorsus. Desh.

F. testá ovato-acutá, sinistrorsá, ventricosá, albidá, transperial striatá et sulcatá: anfrontibus striatá et sulcatá; anfractibus regularibus, convexis; cauda tobrevi, contortá.

Fav. Conch. pl. 32. f. A.

Fusus contrarius. Kiener. Spec. des Coq. p. 36. nº 29. pl. 30 f. 10

Habite la Méditerranée et l'Océan de l'Inde. Fossile eu Sieile, aux environ des Falerme (Voyez la note du Fusus contrarius, p. 462).

Ce Fuseau est grand, ovalaire, ventru, atténué à ses deux extrémités, terminé à la base par un canal fort court et oblique; il est composé de sept tours de spire, le premier est mamelonné, et les suivans sont régulièrement espacès, arrondis, convexes, à suture simple, mais profonde. Toute la eoquille est couverte de sillons nombreux, convexes, simples, rapprochès sur les premiers tours, plus distans et séparés par une strie interposée sur les deruiers ; ils sont généralement plus fins et plus serrés à la partie supérieure des tours de spire, dans le voisinage de la suture. L'ouverture est ovale, oblongue, pointue à ses deux extrénutés; inférieurement elle se termine par le canal qui est indiqué par une torsion de la columelle; celle-ci est bordée par le bord gauche, minec et peu saillaut, qui s'épaissit et s'aplatit d'une manière notable, à la base, en laissant à découvert une fente ombilicale peu profonde; le bord droit est assez épais, simple, lisse en dedans et un peu sinueux à sa partie supérieure.

La longuenr de l'individu vivant est de 95 mill. Celle du fossile

de 120.

# de 120. 54. Fuseau dilaté. Fusus dilatatus. Quoy et Gaim.

F. testa ovata, turgida, transversim tenuissime striata, albo rubente; anfractibus carinato-tuberculatis; apertura ampla, subovali, alba; margine dextro valde angulato, sulcato; columella plana.

Quoy et Gaim, Voy, de l'Astrol. t. 2. p. 498, pl. 34. f. 15. 16. 17. excluez l'analogue fossile.

Kiener, Spee, des Coq. p. 3r. nº 25. pl. r. f. 2.

Habite la baie des Iles, à la Nouvelle-Zélande.

Cette espèce est remarquable par l'ampleur de son dernier tour très dilaté, caréné au sommet comme tous ceux de la spire, avec de gros bourrelets anguleux et espacés. Le sommet est épais, court, de même que le canal qui est large, un peu recourbé en haut et rejeté à gauche. L'ouverture est grande, ovalaire, d'un bean blanc; le bord droit, qui forme un angle presque droit, est oudulé sur le bord et sillonné intéricurement. Ces sillons sont quelquefois rougeâtres dans une partie de leur trajet vers le limbe. La columelle est plane et lisse. Tout le têt est transversalement strié en ondes par de grosses et petites raies. Dépouille de son enveloppe marine, qui est grisâtre, ce Fuseau, sur un fond blanc, est strié de brun rougeâtre (Quoy).

Il est long de 77 mill. et large de 5.

#### † 55. Fuseau linéolé, Fusus linea. Desh.

F. testa ovato-oblonga, utrinque attenuata, levigata, alba, rosent lineis confertis, regularibus, castanco rubris, transversis ornalii anfractibus convexiusculis: ultimo caudá brevi terminalo; aper tura alba, ovato-acuminata; labro simplici, intùs striato.

Buccinum linea. Martyns. Univ. Conch. pl. 48.

Murcx lineatus. Chemn. Coneh. t. 10. p. 278. pl. 164. f. 1572. Id. Gmel. p. 3559.

Fusus lineatus, Quoy, Voy, de l'Astr. t. 2. p. 501, pl. 34. f. 6.7.8. 1d. Kiener. Spee. genér. des Coq. p. 48, nº 39, pl. 30. f. 2.

Les auteurs récens qui ont mentionné cette espèce ont qu'elle était depuis long-temps qu'elle était depuis long-temps nommée et figurée par Martyist dans son Universal agree de la language de la la dans son Universal conchologist. Nous rendons, en conséquelle de cette antériorité, son véritable nom à cette espèce. Que ique la figure de Mariyus représentation de la cette espèce. figure de Marlyns représente une eoquille plus grande que no sont celles nouvellement ? sont celles nouvellement figurées, elle appartient cependant à même espèce, ce que pour partient de pendant de même espèce, ce que nous pouvons constater par un individu de notre collection uni est processione. notre collection qui est presque aussi grand que celui de l'auteut auglais.

Cette coquille est très distincte de toutes ses congénères, et des plus faciles à reconnectre. faciles à recounaître. Elle est d'un médiocre volume, ovale, par longue; son canal est court ca con la contraction de la longue; son canal est court, ce qui la place parmi les Fuscaus einiformes: elle est tout d'appe einiformes; elle est toute lisse, d'un blanc rose, et elle est dir dir d'un grand nombre de linéoles régulières assez également tantes, transverses d'un base resultères assez également tantes, transverses, d'un bean rouge brun, plus ou moins inleus selon les individus. L'ourerture selon les individus. L'ouverture est ovale, blanche eu dedans; et le bord droit, mines et transfer le bord droit, minee et tranchant, est strié à l'intérieur.

Cette jolie coquille a 37 millim, de long et 20 de large.

#### † 56. Fuseau flammé. Fusus igneus. Desh.

F. testá ovato-oblongá, angustá, buccinoideá, lævigatá, fuscestélla flammulis rubescentibus aceta flammulis rubescentibus eastancisve ornatā; anfractibus conversion culis; primis longitudinalis. culis; primis longitudinaliter tenuè plicatis: ultimo transpersion basi striato.

Martini, Conch. t. 4. p. 72. pl. 127. f. 1217. Buccinum igneum. Gmel. p. 3494.

Schrot, Einl. t. r. p. 372, Buccinum, nº 68. Buccinum igneum. Dillw. Cat. t. 2. p. 624. uº 86.

Id. Wood. Ind. Test. pl. 83. f. 87.

Habite .....

- F. Chemmitati

Jolie espèce qui paraît avoir été oubliée par ceux des auteurs récens qui ont traité de la couchyliologie. Quoiqu'elle se rapproche des Buceins, nous pensons cepcudaut qu'elle doit rester parmi les Fuseaux au même titre que l'Articulatus de Lamarck, et que plusieurs autres espèces. Elle est allongée, étroite; la spire, obtuse au sommet, paraît avoir été tronquée naturellemeot comme dans le Bulimus decollatus, par exemple; ses tours sont peu nombreux, médiocrement couvexes et les deux premiers sont chargés de petits plis longitudinaux. Le reste de la eoquille est lisse, si ce n'est à la base du dernier tour où l'on remarque un petit nombre de stries fioes et obliques. L'ouverture est un peu plus courte que la spire ; elle est ovalaire, blanche, et son angle supérieur est creusé d'une petite rigole intérieure. Le canal de la base est très court: il est profond et ouvert de telle manière qu'il laisse apercevoir uoe partie de l'enroulement de la columelle, à-peu-près comme dans le genre Tarière. La coloration de cette espèce la rend faeile à distinguer. Sur un fond d'un fauve pâle et uniforme, se dessinent de grandes et larges flammules qui desceodent d'une suture à l'autre. Dans la plupart des individus, ees flammules sont interrompues sur le dernier tour par deux rangées transverses de taches quadrangulaires de la même couleur.

Cette equille a 40 mill. de long et 20 de large.

# 57. Fuseau variqueux. Fusus varicosus. Kiener.

F. testá ovato-subventricosá, buccinoideá, longitudinaliter costatá, transversim tenuè striatà, alba, costis fuscescentibus; anfractibus convexiusculis: ultimo ventricoso, canali brevi et angusto terminato; aperturà ovatà, alba; labro obsolete dentato.

Murcx varicosus. Chemo. Conch. t. 10. p. 256. pl. 162. f. 1546.

Fusus varicosus. Kiener. Spec. des Coq. p. 41. nº 33. pl. 10. f. 2.

Habite les mers du Pérou.

Coquille qui a autant l'apparence d'un Bucein que d'un Fuscau; elle est ovale, ventrue, à spire obtuse au sommet, composée de six ou sept tours convexes sur lesquels s'élèvent un assez grand nombre de côtes longitudinales qui se suiveut obliquement d'un tour à l'autre. Toute la surface est occupée par des strics transverses, peu hombreuses, peu profondes et qui deviennent plus grosses vers la base du dernier tour. Celui-ei est ventru, subglobuleux et se termine brusquement en uue queue étroite et courte. L'ouverture est régulièrement ovalaire, elle est d'un beau blane, et le bord droit, peu épaissi, présente en dedans quelques dentelures obsolètes.

Cette coquille est d'un blanc légèrement jaunâtre, et ses côtes sont d'un brun pâle.

Cette coquille est longue de 35 mill, et large de 20.

### † 58. Fuseau ventru. Fusus saturus. Desh.

F. testá ovato-ventricosá, longitudinaliter subplicatá, transvenim obsoletè bi-costată, fusceșcente; anfractibus convexis, angustis, sutura canaliculata separatis; ultimo ventricoso, canali brevidesi nente; apertură magnă, albo-lutescente; labro simplici.

Buccinum saturum. Martyns. Univ. Coneh. pl. 47.

Buccinum ventricosum. Gmel. p. 3498.

Id. Dillw. Cat. t. 2, p. 641. nº 131.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

Belle espèce figurée pour la première fois par Martyns et que ne trouvons pas mentionnée dans les auteurs plus modernes qui se flattent de doter la science de mooographies. Cette coquille a de la unique avec la Pressante de mooographies. ualogie avec le Fusus despectus, elle en a également arce l'ari tiquus, et, comme eux, elle appartient probablement au genre tonium de Muller. Elle est ovale-ventrue; sa spire, pen allongue est composée d'un petit nombre de tours convexes, séparés entre cux par une suture étroite et caualiculée : sur ces tours s'élèrel des plis longitudies : des plis longitudinaux peu réguliers; ils sont traversés par deux côtes transverses chiunes de la constant de l eôtes transverses obtuses, distaotes et peu saillaotes. Les plis per tent à la nartie supériment de la nartie superiment de la nartie superiment de la nartie de la nartie superiment de la nartie sup tent à la partie supérieure du dernier tour, et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour, et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour, et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour, et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour, et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses dont nous aroune de la dernier tour et aux deux côtes transverses de la dernier d verses dout nous avons parle, il s'en ajoute deux autres beautouil inler plus effacees. Ce dernier tour, très ventru, se termine inschaffer ment en nu canal court, large, légèrement relevé vers le dos. L'ou-verture est arande court, large, légèrement relevé vers le dos. L'ouverture est grande, ovalaire, d'un blanc jaunâtre; son bord d'apile est simple et son bord d'un blanc jaunâtre; son bord d'un blanc jaunâtre son bord d'un blanc est simple et son bord gauche, fort étroit, laisse à découvert bril petite fente ombilicale. Toute cette coquille est d'un fauve privantre uniforme, co qui lui de cette coquille est d'un fauve nâtre uniforme, ec qui lui donne un peu l'apparcoce de la corpe,

Elle a 90 mill. de long et 60 de large.

## † 59. Fuseau en lyre. Fusus lyratus. Desh.

F. testà magnà, ovato-ventricosà, suscescente; spirà acuminala, all' fractibus transcenti, in acuminala, all' fractibus transversim bicostatis: ultimo ventricoso, multicostatis costis distantibus, obtusis, ultimis minoribus; aperturd moonth ovata, albo-rubente; labro incrassato, subdentato; canali bresidato, profundo.

Buccinum lyratum, Martyns. Univ. Coneh. pl. 43.

Murcx lyratus. Gmel. p. 3531.

Murex glomus cereus. Chemn, Conch. t. 10. p. 281. pl. 169. f. 1634

Murex lyratus, Dillw. Cat. t. 2. p. 696. nº 30.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, au port du roi Georges.

Grande et magnifique coquille restée jusqu'à présent extrêmement rare dans les collections; elle se rapproche, à certains égards, du Fusus carinatus dout elle se distingue cependant par de très bons caractères spécifiques. Elle est ovale-ventrue; sa spire, conique, est à-peu-près aussi longue que le dernier tour. On y compte neuf tours séparés eutre eux par une suture subcaualiculée. Leur partie supérieure est formée par un plan incliné qui, sous l'apparence d'une rampe oblique, remonte jusqu'au sommet. Deux gros cordons s'élèvent sur le milieu inférieur des tours; ils sont gros, épais, , distans, et sur le dernier tour, à ces deux cordous, sept autres s'ajontent et forment antant de cereles réguliers autour de la euquille. Ce deruier tour, très ventru, se termine insensiblement en un eanal large, comme écrasé et largement ouvert du côté de l'ouverture: celle-ci est ovalaire, d'un blane fauve rougeâtre; le hord droit est épais, subdenté, simple; le gauche est étroit, épaissi et calleux vers la base de la columelle. Toute cette coquille est d'un brun corné plus ou moius foncé, selon les individus, mais toujours uni-

La longueur de cette espèce est de 13 ceutim. et sa largeur de 9.

fo. Fuseau squamuleux. Fusus squamulosus. Phil. F. lestá fusiformi, medio ventricosa, alba; anfraetibus convexis, longitudinaliter costatis, transversim cingulatis; cingulis squamulis, fornicatis, exasperatis; apertura alba, ovata, cauda gracili, recurva terminata.

Philip. Enum. Moll. Sieil. p. 204, nº 6. pl. 11. p. 31.

Habite les mers de la Sieile.

Coquille qui n'est point très rare dans les cellections, et cependant elle n'est point mentionnée par M. Kiener, dans sa monographie du genre Fuseau. Elle est ovale-oblongue; sa spire, pointue au sommet. est composée de huit tours convexes dout les premiers sont aplatis à leur partie supérieure. Des côtes longitudinales obtuses et saillantes descendent obliquement d'une suture à l'autre; sur le dernier tour, elles gagnent jusqu'à l'origine du canal. Outre ces côtes, la coquille est ornée de petits filets saillans également distans et sur lesquels se relevent une multitude de petites écailles imbriquées qui rendent cette coquille âpre et rude au toucher. Le dernier tour se termine insensiblement en un canal étroit et court, conlourné dans sa longueur et faiblement relevé du côté du dos. L'ouverture est petite, toute blanche, ovale-obroude; son bord droit,

mince et tranchant, est finement festonné dans toute sa longueur Les grands individus de cette coquille ont 45 mill, de long et 25 de large.

Espèces fossiles.

#### 1. Fuseau ventre-lisse. Fusus longævus. Lamk.

nulatis, kevigatis; margine superiore obtuso, incurvo: supremis striatis et plicato-nodulosis; caudá gracili.

D'Argenv. Conch. pl. 29. f. 6. fig. quarta.

Martiui. Conch. 4. t. 141. f. 1319. 1320.

Murex largatus. Gmel. p. 3555. no 111.

Murex longavus. Brander. Foss. Hant. f. 40. ct 93.

Fusus longavus. Annales du Mus. vol. 2, p. 317. nº 3.

Encyclop. pl. 425. f. 3. a. b. et f. 4.

\* Fav. Conch. pl. 66. f. M. 2.

\* Knorr. Petrif. suppl. pl. 5 A. f. 7.

\* Seba. Mus. t. 4. pl. 106. f. 17. 18.

\* Guettard. Sur les acc. des coq. mciu. de l'Ac. 1739. p. 189. pl. 6. f. 5. \* Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 6.2

. \* Roissy. Buf. moll. t. 6. p. 63, no 6. \* Desh. Coq. foss. de Paris. 2. p. 523. no 10. pl. 74. f. 18 à 21.

\* Bronn. Leth. Géogn. t. 2 P. 1068. pl. 41. f. 22.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Il offre différentes valie tés d'âge, bien distinguées tés d'âge, bien distinguées par leur aspect. Longueur, 4 pouces

### 2. Fuseau Noé. Fusus Noæ. Lamk.

F. testá fusiformi, apice basique transversim sulcatá; spirá costulis nodulosá; anfractuum mangin

Murex Now. Chemn. Conch. 11. t. 212. f. 2096. 2097.

Fusus Noæ. Annales du Mus. ibid. nº 2. et pl. 46. f. 2. Encyclop. pl. 425. f. 5.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 528, n° 14. pl. 75, f, 8,9 12. 13.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 3 polices.

### 3. Fuseau ridé. Fusus rugosus. Lamk.

F. testā fusiformi, subcancellatā; sulcis transversis remotiusculis tis longitudinalibus. distantik...

Murex porrectus. Brander. Foss. Hant. t. 2. f. 35.

FUSEAU.

Fusus rugosus. Annales du Mus. ibid. p. 316. nº 1.

Encyclop. pl. 425. f. 6.

An murex fossilis? Gmel. p. 3555. nº 112.

Roissy. Buf. Moll. t. 6 p. 62. no 4.

\* Fav. Conch. pl. 66. f. m. 7?

\* Desh. Encyc. Méth. Vers. t. 2. p. 153. nº 18.

\* Id. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 519. nº 7. pl. 73. f. 4 à 11.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

## 4 Fuseau clavellé. Fusus clavellatus. Lamk. (1)

F. testâ susiformi-clavatâ, transversè striată; costis obtusis, nodulosis; caudâ longâ, gracili.

Murex deformis. Brander. Foss. t. 2. f. 37. 38.

Fusus clavellatus. Annales, ibid. p. 317. nº 4.

Encyclop. pl. 425. f. r.a. b. et f. 2. a. b.

Habite... Fossile de Griguon. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces une ligne.

# Fuseau en escalier. Fusus scalaris. Lamk.

F. testá abbreviato-fusiformi, ventricosá; anfractibus duobus ultimis læviusculis, supernè scalariformibus: supremis striatis et margine inferiore nodulosis.

Encyclop. pl. 425. f. 7.

Fusus longævus. Brand. Foss. Hant. pl. 6. f. 73.

1d. Sow. Min. Conch. pl. 63.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 525. no 11. pl. 72. f. 13. 14. Habite... Fossile de Valmondois, Assy, Mary, Tancron, Senlis, Lévemout. Mon cabiuet. Longueur, 2 pouces.

# Fuseau épineux. Fusus minax. Lamk.

F. testá abbreviato-fusiformi, ventricosá, transversim striatá, spinis longis armatá; anfractibus superne coronato-spinosis: ultimo infra spinas tuberculis acutis unica serie pruedito; cauda recurva.

Murex minax. Brander. Foss. t. 5. f. 62. Murex minax. Encyclop. pl. 441. f. 4.

Murex minax. Sow. Min. Conch. pl. 229. f. 2.

<sup>(</sup>t) Espèce établie avec de jeunes individus du Fusus longælonge et en reporter la citation au supprimer et en reporter la citation de la citati

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 568, no 53. pl. 77. f. 1 a h Habite... Fossile de Mondieu, près Sedan, et des environs de por toise. Mon cabinet, intérieur du bord droit muni de sillons interrompus, Longueur, 2 pouces 7 lignes.

#### 7. Fuseau costulé. Fusus costulatus. Lamk.

F. testa ovato-fusiformi, ventricosa, longitudinaliter costala, trans versim sulcată; costis nodulosis; caudă spird breviore.

Fusus torulosus. Encyclop. pl. 428. f. 3, a. b.

\* Fusus polygonatus, Brong. Vicent. p. 73, pl. 4. f. 4.

\* Desh. Coq. Foss. de Paris. t. 2. p. 562. nº 48. pl. 75. f. 16. 17. Habite... Fossile de Beyne, Grignon, Betz. Mon cabinet. Limbe in térieur du bord de site. térieur du bord droit subcrénelé. Longueur, x3 lignes et demile.

### 8. Fuseau bulbiforme. Fusus bulbiformis.

F. testá ovato-fusiformi, ventricosá, glabrá; spirá mucronalá, bresi caudá obsoletà strictional

Lister. Conch. t. 1028. f. 3.

Favanue. Conch. pl. 66. fig. M rr.

Murex bulbus. Brander. Foss. t. 4. f. 54.

Murcx bulbus. Chemp. Couch. 11. t. 212 f. 3000. 3001.

Fusus bulbiformis. Annales, ibid. p. 387. nº 26.

Encyclop. p. 428. f. 1. a. b.

- \* Desh. Coq. l'oss. de Paris. t. 2. p. 570. nº 54. pl. 78. f. 5 à 10. 14 à 18.
- \* Sow. Conch. Man. f. 549.

\* Seba. Mus. t. 4. pl. 106. f. 21 à 25.

\* Walch et Knorr. Reliq. diluv. t. 2. pl. C 4. f. 3.

\* Bronn. Leth. geogn. t. 2. p. 1069. pl. 41. f. 20.

Habite... Fossile de Griguon, de Courlagnon, etc. Mon cabinel.

### 9. Fuseau petite-figue. Fusus ficulneus. Lamk.

F. testá ovato-fusiformi, ventricoso-turgida, lamelloso-costatá, fractibus spira marcina in tractibus fractibus spira margine inferiore squamoso-asperatis: ultimo spring angulato spirationismo inferiore squamoso-asperatis: ultimo spirationismo inferiore squamoso-asperatis: ultimo spirationismo inferiore squamoso-asperatis: pernè angulato, subspinoso; columella intorta, basi uniplicadi. urex ficulnens. Chemicalia Murex ficulneus, Chemn. Conch. 11, t. 212, f. 3004. 3005.

Fusus ficulneus. Annales. ibid. p. 386. nº 25.

Encyclop. pl. 428. f. 2. a.b.

\* Murex bulbus, Brand. Foss. Hant. pl. r. f. 56?

\* Sow. Min. Conch. pl. 291. f. 9.

Desh. Coq. Foss, de Paris, t. 2. p. 572. nº 55, pl. 73. f. 21 à 26. Habite.... Fossile de Grignon, Mon cabinet. Le pli dont sa columelle est munie, contre l'ordinaire de son genre, la rend remarquable. Sa queue est courte et arquée. Longueur, 2 pouce.

Fuseau tortillé. Fusus intortus. Lamk.

F. testá fusiformi-turritá, subtorulosá, decussatim striatá; striis transversis inferioribus cmimentioribus distinctis ; calumella intortá.

Fusus intortus. Annales, ibid. p. 318. nº 8. et t. 6. pl. 46. f. 4 à 6. Encyclop.pl. 441. f. 6. a. b.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 538. nº 23. pl. 73. f 4. 5. 10. 11. 14. 15.

Habite.... Fossile de Griguon. Mon cabinet. Longueur, 17 lignes.

Fuseau aciculé. Fusus aciculatus. Lamk.

F. testâ fusiformi, angustissima, trausversim striatâ, longitudinaliter costulatà; cauda longa, strictà, subaciculatà.

Fusus aciculatus, Annales, ibid. nº 5. et t. 6. pl. 46. f. 6.

Encyclop. pl. 425, f. 8. a. b.

\* Brand, Foss. Hant, pl. 2. f. 36.

\* Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2, p. 514. nº 2, pl. 71. f. 7.8.

\* Fusus acuminatus. Sow. Min. Conch. pl. 274. f. 1. 2. 3.

Fusus asper. Id. loc. cit. f. 4 à 7.

\* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 2. p. 152. nº 14.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Il n'est presque point Ventru. Longueur, 2 pouces.

Fuseau cordelé. Fusus funiculosus. Lamk.

P. testâ fusiformi-elongatû, obsolctè costatâ, decussatâ, rugasâ; rugis transversis, alternis majaribus; columellà subplicatà.

Fusus funiculosus. Annales, ibid. p. 386. nº 22.

Encyclop. pl. 428. f. 6. a. b.

Desh, Encyclop, meth, Vers, t, 2. p, 153, no 15.

1d. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 518. nº 4. pl. 72. f. 5. 6.

Habite.... Fossile de Original. Lamk. Habite..., Fossile de Grignon. Mon cabinet. Langueur, 14 lignes.

F. testá ovato-oblongá, transversè rugosá; costis longitudinalibus Obsoletis; columellà obliquè excisà; caudà brevi: labro intus dentato.

Pusus excisus. Annales. ibid. p. 319. no 11.

Eucyclop. pl. 428. f. 4. a. b.

[b] Var. columella basi subbiplicata.

\* Brand. Foss. Hant. pl. 1. f. 19.

\* Desli, Coq. foss. de Paris, 1, 2, p. 556, nº 43, pl. 74, f. 6, 7, 8, Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Longueur de sa variété, près de 9 lignes. Mon cabinet.

Nota, Voyez, pour les autres espèces fossiles, l'exposition qui s'en trouve dans les Annales.

#### 14. Fuscau subulé. Fusus subulatus. Lamk.

transversis tenuissimis, obsolctis; cauda brevi.

Fusus subulatus. Auuales. Vol. 2. p. 318. nº 6.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2.p. 535. nº 20. pl. 76. f. 13. 14. Habite.... Fossile de Grignon. Mon eabinet et celui de M. Defrance. Petit Fuseau très élégant et très différent par sa forme du Fuséau aciculé. Le canal du ca base aciculé. Le canal de sa base est beaucoup plus court que la spire ce qui doune à la convitte ce qui doune à la coquille une forme presque turriculée. 2 centimètres environ.

### 15. Fuseau grain-d'orge. Fusus hordeolus. Lamk.

F. testâ fusiformi, turrită; anfractibus lævibus, convexis; convex

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 548. no 33. pl. 96 bis. f. 6.67 h Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Cost plus petite espèce de France. plus petite espèce de Fuscau que je connaisse; elle n'a que 5 ou 6 millim, de longueur

#### 16. Fuseau polygone. Fusus polygonus. Lamk.

F. testa ovata, multicostata, transversim rugosa; marginibus fractuum elevatis. fractuum elevatis, oppressis; apertura dentata.

Fusus polygonus. Ann. ibid. p. 319, nº 9.

\* Broug. Vicent. p. 73. pl. 4. f. 3.

\* Desb. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 563. pl. 71. f. 5. 6.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Coquille courte, presque ovale, ventrue, ayant sur chaque tour spire neuf à douze côtes absure par ayant sur chaque tour spire neuf à douze côtes obtuses et longitudinales. Elle est, par outre, fortement ridée transcripte de la constitudinales. outre, fortement ridée transversalement, et a le bord supérieur de chaque tour élevé et application chaque tour élevé et applique contre celui qui le précède. Los gueur, 35 millimètres

#### 17. Fuseau raccourci. Fusus abbreviatus. Lamk.

F. testá ovato-conicá, vasi abbreviatá; cingulis transversis, rugosito costato-nodulosis: columnili:

Fusus abbreviatus. Ann. ibid. no 10.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 550. nº 35. pl. 76. f. 10. 11. 12. Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il est ovaleconique, raccourci à sa base, et offre sur chaque tour de spire une bande transverse, ridée ou sillonnée et noduleuse. Longueur, 12 à 13 millimètres.

## Fuseau nain. Fusus minutus. Lamk.

F. testá ovatá, costulis crebris nodulosá; transversis, cingulatim coalitis.

Fusus minutus. Ann. ibid. p. 320, nº 12.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 552. no 38. pl. 96 bis. f. 16 à 20. Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Espèce fort petite, à spire conique, offrant sur chaque tour des costules nombreuses. Longueur, 5 on 6 millimètres.

## Fuseau stries-rudes. Fusus asperulus. Lamk.

F. testà ovato-turrità, costulatà; striis transversis, asperiusculis; aperturà striatà.

Fusus asperulus, Ann. ibid. nº 13.

Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2. p. 546, no 30, pl. 96 bis f. 15.

Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Espèce encore fort petite, sa longueur n'excédant pas 7 ou 8 millimètres. Elle est ovale-turriculée, à canal raccourci, et n'offre que cinq à sept tours de spire. Tonte sa superficie présente de petites côtes nombrenses et des stries transverses qui la rendent rude au toucher.

Puseau plissé. Fusus plicatus. Lamk. (1)

F. testa ovato-turrità, costulis longitudinalibus luvissimis plicatà; caudà brevi.

Fusus plicatus. Ann. ibid. nº 14.

Habite.... Possile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Autre espèce encore fort petite, avoisinant la précédente par sa forme, mais n'ayant point de stries transverses apparentes. Les plus grands individus n'ont que 10 millimètres de longueur.

<sup>(1)</sup> Cette coquille n'est point un Fuscau, comme l'a cru Laparck qui n'a cu à sa disposition que des individus mutilés; elle le plantient au genre Pleurotome, et nous lui avons douné le nom l'une erreur de Lamarck, était parmi les Fuscaux.

#### 21. Fuscau scalaroïde, Fusus scalaroides, Lamk.

F. testá turrità; costulis longitudinalibus, angustis, distinctis; transversis obsoletis; cauda brevi.

Fusus scalaroides. Ann. ibid, uº 15.

[b] Var. striis transversis, exquisitis et asperulis.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 544. no 29. pl. 74. f. 1 à 3.

pl. 75. f. 1, 2, 3.

Habite.... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Ce Foseau est turriculé, et a jusqu'à 16 ou 17 millimètres lougueur. Ses tours de lougueur. Ses tours de spire sont garnis d'une multitude de pedité eôles longitudinales étans de partie d'une multitude de pedite. eòles longitudiuales, étroites, séparées, et assez semblables à colle de la Sealaire nonvoice l'acceptante de l'accept de la Sealaire nommée Faux Scalata. Ces côtes ne sont pas louisi égales entre elles; ear quelques-unes, plus grosses que les autres pourraient être considéré pourraient être considérées comme des bourrelets persistants, l'on pouvait distinguer le considérées de la considérée de la l'on pouvait distingner la fissure qui unit leur hord droit à la corquille. Ses stries, transcription quille. Ses stries transverses sont fines, égales, nombreuses, pair apparentes; mais dans la var. [b], elles sont beaucoup plus entres.

#### 22. Fuseau multinede. Fusus multinodus. Lamk.

F. testà ovatà, utriuquè conicà, infernè transversim striatà; spid nodulis minimis et creleviti.

\* Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2, p. 575, nº 58, pl. 74, f. 15, 16, 17 Habite.... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Coquille eourte, ovale, ressoublement eourte, ovale, ressemblant à un barillet conique aux deux boils. Sa moitié inférieure viete Sa moitié inférieure n'offre que des stries fines et transferses et la supérieure précept et la supérieure présente une spire conique, dont les tours soit chargés d'une multitude de la conique dont les tours soit chargés d'une multitude de la conique de la con charges d'une multitude de très petits nœuds ou côtes en tuber eules, qui la font pereitre. eules, qui la font paraître couronnée à chaque étage. Longueufr

### 23. Fuseau cerclé. Fusus alligatus. Lamk. (1)

F. testá ovato-turritá, subdecussatá; rugis transversis promínulis caudá brevinsentá

Habite... Fossile de Crignon. Cabinet de M. Defrance. Ce Fuseau est rare, et a environ 12 millimètres de longueur. Sa spire est copir que, plus longue que, Plus longue que, plus longue que l'acceptance de longueur. que, plus longue que l'ouverture, en y comprenant le canal de sa

<sup>(1)</sup> Cetté espèce, ayant été établie sur une variété du Fusus niculosus, devra disparaîtue d funiculosus, devra disparaître des catalogues.

base. Des stries longitudinales très fines se croisent avec ses rides transverses; mais ces rides, plus grosses et plus éminentes, font paraître la coquille comme cerclée transversalement dans toute sa longueur.

## 4. Fuseau marginé. Fusus marginatus. (1)

F. testá fusiformi-turritá; spirá costulis numerosis nodulosá; anfractuum margine superiore prominulo, tumidiusculo.

[b] Var. abbreviata; spiræ nodulis turgidioribus.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Toute sa superficie est finement striée en travers, et sa spire est ornée d'une multitude de petites côtes qui la rendent également noduleuse. Longueur, 10 ou 11 millimètres.

## Fuseau noduleux. Fusus nodulosus. Lamk.

F. testá ovatá, lævi, costulis uodulosá; columellá obscurè biplicatá.

Pusus nodulosus. Ann. ibid. p. 385. nº 19.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Il est à-peuprès lisse, noduleux d'une manière remarquable par la saillie de ses petites côtes oblongues; ot sa colomelle porte deux plis transverses peu apparens. Longueur, environ 12 millimètres.

## Fuseau anguleux. Fusus angulatus. Lamk.

F. testá fusiformi-ventricosá; costis grossis, acuto-angulatis; striis transversis, prominulis, remotis.

Fusus angulatus. Ann. ibid. no 20.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 520. nº 8. pl. 74. f. 4. 5. 11. 12. Habite... Fossile de Griguon. Cabinet de M. Defrance. Coquille fusiforme, ventrue dans sa partie moyenne, à quene grêle ou étroite, de la longueur de la spirc. Des côtes anguleuses, grossières et un pen distantes, rendent cette spire très raboteuse. Les stries longitudinales sont serrées et peu remarquables; mais les transverses sont écartées et saillantes. La columelle porte deux plis à peine apparens. Longueur, près de 3 centimètres.

# 7. Fuseau à un pli. Fusus uniplicatus. Lamk.

P. testá subcostatá, decussatá, asperulá; striis transversis elevatis; columellá uniplicatá.

Fusus uniplicatus. Ann. ibid. nº 21. et t. 6. pl. 46. f. 3. a b.

Espèce que l'on devra supprimer parce qu'elle a été faite un jeune individu du Fusus polygonus.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 536. pl. 96 bis. f. 1. 2. Habite... Fossile de Grignon. Mou cabinet et celui de M. Defrance. Très belle espèce, qui a jusqu'à 35 millimètres de longueur. a des côtes obtuses, médiocrement élevées, et deux sortes stries qui se croisent, mais dont les transversales sont moins ser rées et bien plus saillantes, La columelle est chargée d'un seul plus Nota. Peut-être convieudrait-il de rapporter cette espèce au gention des Fasciolaires, ainsi que quelques autres Fuscaux ici mentionnés et qui portent sur leur columelle quelques plis peu élevés.

28. Fuseau heptagone. Fusus heptagonus. Lamk.

F. testá fusiformi-elongatá, pyramidatá, septifariam costatá; strib decussatis, obsolctis; columella subuniplicata.

Fusus heptagonus, Anu. ibid. p. 386. nº 23.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 534, no 19. pl. 71. f. 9. p Habite... Fossile de Courtagnon? Mon cabinet. Cette coquille 6 forme d'un Fuscan allemante. forme d'uu Fuseau allongé, peu ventru et pyramidal. Sa spire cel régulièrement licptagoue, ce qui fait reconnaître au premier as peet cette espèce singulière. Longueur, 46 millimètres.

29. Fuseau subcariné. Fusus subcarinatus.

F. testa ovata, turgida, transverse striata; anfractibus carinato angulatis, supernè planiusculis.

Fusus subcarinatus. Ann. ibid. nº 24.

\* Brogn. Vicent. p. 73. pl. 6. f. 5.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 565. nº 5 t. pl. 77. f. 7 a 14 Habite... Fossile de Chaumont. Cabioet de M. Defrance. Ce seau est court, renflé, et a l'aspect d'un Murex; mais il mandire véritables hourselets court de l'aspect d'un Murex; véritables bourrelets, et n'a que des côtes longitudinales peu vées, qui, dans lour paris vées, qui, daus leur partie supérieure, forment chacune un angle un peu pointu, presque épineux. Ses tours de spire sont caripés, anguleux et un constant de spire sont caripés et un constant caripés et un constant de spire sont caripés et un caripé de spire sont caripés et un constant de spire sont caripés et un constant de spire sont caripés et un caripé de spire sont caribé de spire sont caripé de spire sont caripé de spire sont cari ment, une rampe qui tourne en spirale, et dont le plan est légérement incliné et chargé de strics qui se croisent.

30. Fuseau térébral. Fusus terebralis. Lamk. (1)

F. testa striis transversis et granulatis cincta; anfractibus medio carinatis, dentatis, carinatis, carin carinatis, dentatis; spirá terebratá.

<sup>(1)</sup> Cette espèce est identiquement la même que le Pleuron ma terebratis de Lamond toma terebratis de Lamarek; elle fait donc un double emplo qu'il faut faire disparaître, puisqu'en esset l'espèce est du gente

Fusus terebralis. Ann. ibid. p. 387. nº 27.

Habite... Fossile de Grignon, Cabinet de M. Defrance. Coquille rare, d'une forme élégante et très remarquable. Elle est exactement fusiforme, chargée de stries transverses, grauuleuses, en quelque sorte semblables à des rangs de perles. Ses tours de spire sout carinés dans leur milieu, et chaque carène est dentée sur son bord tranchant, comme les roues d'une montre. Ce petit Fuseau a l'aspect d'un Pleurotome; mais son bord droit n'a point d'èchan-

Fuseau petite-lyre. Fusus citharellus. Lamk. (1)

P. testa turrità : costulis longitudinalibus lævibus, angustis : caudá brevi; columellá rectà.

Fusus citharellus. Ann. ibid. p. 388.nº 28.3

Habite ... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Ses petites côtes longitudinales sont très lisses, et disposées à-peu-près eomme les cordes d'une lyre ou d'une harpe. Columelle droite. Taille petite.

Fuseau lisse. Fusus lævigatus. Lamk.

P. testa fusiformi-turritá; spira conica, lavigata; mamilla terminali. Fusus lavigatus. Ann. ibid. nº 29.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 547. no 32. pl. 72. f. 15. 16. 17. Habite ... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Spire lisse. exactement conique et proportionnellement plus longue que la

Fuseau striatulé. Fusus striatulatus. Lamk. (2) F. testá fusiformi-turrità; anfractibus planiusculis, supernè depressis; striis transversis subtilissimis æqualibus.

Fusus striatulatus, Ann. ibid. nº 30.

Habite ... Fossile de Grignon, Cabinet de M. Defrance, Ce pelit Fuseau est bien caractérise par la forme particulière de ses tours de spire, et par la finesse et la régularité de ses stries. Il n'a que 5 millimètres de longueur. Chaque tour de spire est un peu aplati sur le ventre, et déprimé en dessus.

(2) Celui-ci est encore un Pleurotome; c'est notre Pleuro-

<sup>(1)</sup> Le Fusus citharellus est encore un Pleurotome auquel Le Fusus citharellus est encore un Fleuros. Avons donné le nom de Harpula, ne sachant pas que l'esèce était déjà parmi les Fuseaux.

34. Fuseau à deux plis. Fusus biplicatus. Lamk. (1)

F. testà ovatà, transversim striatà; costis longitudinalibus crebitis obtusis ; columetta biplicata.

Fusus biplicatus. Ann. ibid. nº 31.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Sa spire conique, composée de cinq ou six tours un peu convexes, charges de petites côtes longitudinales, obtuses et peu clevces. Longueuf 6 millimètres.

35. Fuseau variable. Fusus variabilis. Lamk.

F. testá ovatá, multicostatá, transversè striatá; anfractibus suban gulosis.

Fusus variabilis. Ann. ibid. p. 389. nº 32.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 551. n° 36. pl. 96 bis. [, 9]

Habite.... Fossile de Grignon. Ce petit Fuseau présente une espèce qui n'a rien de bien prononcé, et qui, en outre, varie un peu de les individus qui c'a les individus qui s'y rapportent: elle n'a que 9 millimétres de longueur.

36. Fuseau troncatulé. Fusus truncatulatus. Lamk.

F. testa ovato-turrita, transverse striata; anfractibus margine periore truncatis; spirà plicatà.

Fusus truncatulatus, Ann. ibid. nº 33.

Habite.... Fossile de Griguon. Cabinet de M. Defrance. Petit for scau très rare, et hien caractérisé par la saillie et la troncature de bord sunérieur de ses tours la confidence de se tours la c bord supérieur de ses tours de spire. Il est strié transversalement et sa spire est assez élégamment plissée dans sa longueur. Il est loud d'environ a millionie. d'environ 7 millimètres.

† 37. Fuseau à dents de scie. Fusus serratus. Desh.

F. testa clongata, angusta, fusiformi, prælonga; cauda gracili, spira longiore, angusta, fusiformi, prælonga; cauda gracili, spirá longiore; anfractibus convexis, trisulcatis, in medio convexis, trisulcatis, trisulcati natis; carina serrato-dentata.

Desh. Dict. class. d'hist. nat. atlas. no 7. f. 3.

Id. Encycl. meth. Vers. t. 2, p. 153. no 16.

Id. Coq. foss. de Paris, t, 2, p. 513, no 1, pl. 74, f. 12, 13.

Habite... Fossile de Parnes, Mouchy.

<sup>(1)</sup> Lorsque nous avons publié notre ouvrage sur les fossiles e Paris, nous nous sommes acces notre ouvrage sur les fossiles de Paris, nous nous sommes assuré que cette espèce était une véritable Cancellaire la Constitue de cette espèce était une

On peut comparer cette espèce pour sa forme au Fusus colus. Il est en effet allongé, assez étroit ; sa spire, très pointoe, est à peu-près aussi longue que le canal terminal; elle se compose de 11 à 12 tours, dont les premiers sont régulièrement convexes et charges de petites côtes longitodinales égales et régulières, sur lesquelles passent des stries transverses ; sur le quatrième ou cinquième tour, l'une de ces stries, celle qui est placée sur le milieu, devient nu peu plus grosse et plus saillaute que les autres, et, s'accroissant plus rapidement qu'elles, produit bientôt sur tous les tours suivans une carene médiane tranchaute. Les côtes longitudinales, d'abord rapprochées et s'étendant d'une suture à l'autre sur les premiers tours, se raccourcissent peu-à-peu et finissent par être remplacées par une sèrie de tubercules comprimés et aigns, qui, placés sur la carène, la découpent en dentelures assez règulières. Le uonibre des stries transverses ne s'est point aceru depuis le jeune âge; et, réparties sur les derniers tours sur une plus grande surface, elles paraissent beaucoup plus écartées. On compte ordinairement trois de ces stries au-dessus de la carène; une seule et rarement deux au-dessous. Le dernier tour est fort court; il est convexe en dessous, et la seconde des deux stries est toujonrs plus saillante que l'antre. De la base de ce tour s'élève un canal grêle, subcylindrique, fort étroit et très fragile, couvert en dehors de stries très obliques et présentant en dessous uue gouttière assez profonde et très étroite. L'ouverture est subarrondic: la columelle est droite, simple, dépourvue de bord gauche; le bard droit est mince, tranchant et légérement sinueux sur le côté.

Le plus grand individu que nous connaissions de cette espèce est loug de 10 centimètres et large de 32 millimètres.

# Fuseau longirostre. Fusus longirostris. Brocc.

P. testà elongato-fusiformi, angustà, transversim striatà et sulcatà, longitudinaliter costatà; costis brevibus interruptis, nodulosis; anfractibus convexis, supernè subplanulatis; ultimo caudà prælongà, gracili terminato.

Brocchi. Conch. Foss. subap. t. 2. p. 418. pl. 8. f. 7.

Desh. Exp. sc. de Moréc. Zool. p. 172. nº 278.

Desli. Eneyel, metli, Vers. t. 2, p. 153. no 17.

Habite ... Fossile dans les terrains subapennins.

Coquille qui ne mauquo pas d'analogie avec quelques-unes des espèces vivantes connues, et particulièrement avec le Fusus longissimus; mais celle-ci reste toujours plus petite. Elle est allongèe, à spire turriculée, pointue, dont les tours sont convexes et sensiblement aplatis en dessus. Sur ces tours se montrent des côles longitudinales qui se terminent sans atteindre les sutures. Le der nier tour est couvexe à la base, et il se termine assez subilement en une queue grèle, presque aussi longue que la spire. Sur la sur face des tours se montrent des sillons transverses assez gros, distans, entre lesquels il existe un réseau assez fin, quoique per régulier de strics longitudinales et transverses. L'ouverture est ovalaire, étroite; le bord droit est mince, et il est faiblement sillonné en dedaus.

Cette belle espèce a 12 centimètres de long et 38 millimètres de la gélie

† 39. Fuseau gothique. Fusus gothicus. Desh.

F. testá elongato-fusiformi, clariformi, transversim rugosá; anfractilus encomi tibus superne granulatis, striatis, in medio carinato-dentalis, in timo cauda gracili, contortà terminato; operturà ovatà; lano tenui, intus sulcato.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 518. nº 6. pl. 74. f. 9. 10.

Habite... Fossile de Parnes et de Mouchy.

Très belle et très rare equille, dont la spire ressemble, par ses off nemens, au sommet de certaiues tours gothiques. Elle est allongues fusiforme, proportionoellement plus ventrue que les espèces qui précèdeut. La spire, à laquelle on compte dix tours, est très pour tue; les tours sout assez larges et divisés en deux parties à pet près égales; la supérieure forme une rampe aplatic qui reploulé jusqu'au sommet; elle est couverte de stries trausverses fines, la nombre des ciuq ou six; l'antre partie des tours est séparée de première par une carère des la contra des tours est séparée de première par une carère de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra première par une carène assez saillante, épaisse et régulièrement dentelée: au dessous d'au dentelée; au-dessous d'elle on voit deux ou trois gros sillous, est tre lesquels viennent se placer, dans quelques individus, une ou leux stries très fines. Le description stries très fines. Le dernier tour est globuleux; il se termine sensiblement en un caral sensiblement en un eanal grêle, un peu contourné à son extrémilé. Toute cette partie inférieure de la coquille est couverte de sillors semblables à ceny de la coquille est couverte de sillors semblables à ceny de la coquille est couverte de sillors de la coquille est couverte de la coquille est couverte de sillors de la coquille est couverte de la coquille est couverte de sillors de la coquille est couverte de la coquil semblables à cenx de la spire, alternant avec deux stries el graduellement déeroissant jusqu'à l'extrémité du canal. L'ouverlus est presque apresident est presque anssi large que haute; la columelle, légèrement arquée dans sa longues de quée dans sa longueur, est revêtue d'un bord gauche mince et étroit, qui se reléan par étroit, qui se relève vers l'origine du canal et la recouvre en partie. Le bord droit act tie. Le bord droit est assez minee et tranchant; il est festonné et sillonne à l'extérieur. sillonne à l'extérieur. Outre les parties que nous avons signalies sur la surface externe d sur la surface externe de ce t'useau, nn remarque encore, dans la plunart des individus plupart des individus, un graud nombre de petites stries longitur dinales, produites par les accroissemens.

Cette coquille est lougue de 65 millimètres et large de 27.

## † 40. Fuseau massue. Fusus clavatus. Brocc.

F. testâ turrită, angustă, apice acuminată, anfractibus convexis, longitudinaliter costatis; costis crassis, obtusis; cingulis transversis elevatis, sulco profondo discreto cum striă filiformi interposită; ultimo anfractu subglobuloso, non carinato, caudă prolongă terminato.

Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 418. pl. 8. f. 2. Desh. Expéd. Sci. de Morée. Zool. p. 193. nº 279. Habite... Fossile dans les terrains tertiaires du Plaisantin.

Coquille très distincte du Fusus rostratus dont elle se rapproche le plus, en ee qu'elle est constamment dépourvue de la carène qui divise les tours dans le plus grand nombre des individus. Ce Fusus clavatus est étroit; sa spire est allongée, pointue; ses tours sont très eonvexes, il s'élève à leur surface huit ou neuf eôtes longitudioales grosses, épaisses, rapprochèes. Sur le dernier tour, ces côtes n'atteignent pas la base. Ou remarque sur toute la surface de la coquille de uombreux sillons transverses dans l'intervalle desquels il y a toujours une strie très fine. L'ouverture est ovale, subsémilumaire; le bord droit, assez épais, est profondément sillonné en dedans; le canal terminal est grêle, mais un peu plus court que la spire.

Les grands individus ont 70 mill. de long et 25 de large. Fuseau très grand. Fusus maximus. Desh.

F. testa maxima, gigantea, incrassata, ponderata; spira acuminata; anfractibus primis costellatis et transversim striatis; alteris lavigatis, superne planulato-spiratis; ultimo anfractu maximo, subcylindraceo, cauda incrassata terminato; apertura ovato-oblonga, superne valde emarginata; columella cylindracea, incrassata, marginata.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 526. nº 12. pl. 71. f. 11. 12. Habite. Fossile de Chaumont.

Cette coquille est la plus graude du genre que nous connaissions à l'état fossile. Par sa forme géuérale, elle se rapproche beaucoup du Fusus longœvus; elle est allongée, elaviforme; la spire est allongée et pointne, elle est formée de neuf à dix tours dont les premiers sout coniques et pourvus, comme dans les espèces précédentes, de côtes longitudioales assez épaisses, traversées à leur partie supérieure seulement par un petit nombre de stries transverses. Ces premiers tours ont la suture bordée par un bourrelet aplati, qui, bientôt s'élevant peu-à-peu, finit sur les derniers tours par se changer en une large rampe spirale. Le dernier tour est

très grand, un peu subcyliudracé; il se termine à la base en upe queue lougue et épaisse, creusée en une gouttière assez large et profonde. Sur la surface extérieure de ce dernier tour, ou remair que des stries longitudinales, fines, assez régulières et légérentell onduleuses. L'ouverture est ovale-oblongue; la gouttière qui la termine à sa partie supérieure est très profonde dans les vieux dividus. La columelle est très épaisse, cylindrique; elle est rest tue d'un bord gauche assez large et appliqué dans toute son étélique le bord due le bord dur le bord dur le bord de la bo due; le bord droit est épais, et il offre un caractère particulier par la forme de la large sinuosité concave qui occupe presque toute sa lougueur.

Cette coquille, extrémement rare, devait avoir au moins deux décir mètres de longueur.

#### † 42. Fuseau lisse. Fusus lævigatus. Desh.

F. testá fusiformi, elevatá, bulbiformi, apice acuminatá, obsoleté los ejtudinalitas acetati gitudinaliter costatà, lævigatà; spirà brevi, conica; anfractibul convexiusculis; ultimo globuloso, cauda gracili, spira breviore ler minato; opertură ovato-angustă, utrinque attenuată; columellă obsolete hindiagie, 1-t. obsoletè biplicatà; labro tenui, simplici.

[Var. a. Desh.] Testa angustiore; anfractibus transversim tenulisim striatis; striis obsoletis, inequalibus.

Seb. Mus. t. 4. pl. 106. f. 19. 20.

Mart. Coneh. t. 4. (ab. 141. f. 1319. 1320.

Murex lavigatus. Gmel. Syst. nat. p. 3555. III.

Desh, Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 532, no 16, pl. 70. f. 14. 15.

On voit par la synonymie que cette coquille a été connue long de la avant Lamprele et coi d'a avant Lamarck, et qu'elle purtait déjà le nom de Murex lævigalut. lorsque, par une inattention fâcheuse, le savant naturaliste propose celui de Euros basicant naturaliste propose celui de Fusus levigatus pour une espèce différente de celle de Complination de celle de celle de Complination de celle de Complination de celle de Complination de celle de celle de Complination de celle de celle de Complination de celle d de celle de Gmelin. Il sera nécessaire de rectifier la synonymie d'après les indications sera nécessaire de rectifier la synonymie d'après les indications que nous donnons ici. Gmelin et Martini avaient confonder consente de la synon, de la avaient confondu, sous une même dénomination, des individus de cette espèce et des icon une même dénomination, des individus de cette espèce et des icon une même dénomination, des individus de cette espèce et des icon une même dénomination, des individus de la cette espèce et des icon une même dénomination, des individus de la cette espèce et des icon une même dénomination, des individus de la cette espèce et des icon une même dénomination, des individus de la cette espèce et des icon une même dénomination des individus de la cette espèce et des icon une même dénomination des individus de la cette espèce et des icon une même dénomination des individus de la cette espèce et des icon une même dénomination des individus de la cette espèce et des icon une même dénomination des individus de la cette espèce et des icon une même dénomination des individus de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une même de la cette espèce et des icon une membre de la cette espèce et des icon une membre especie et des icon une membre especie et de la cette espece espece et de la cette especie espece et de la cette espece espece espece espece espece espece espece especie espece especie espece espece espece espece espece especie especie espece especie especi especie especie especie especie especie especie especie especie cette espèce et des jeunes du Fusus longævus. Une fois cette reclie fication convenablement fait fication convenablement faite, la synonymie devient très facile

Le Fuseau lisse est une coquille allongée, fusiforme, en massue, ayant la spire courte, coniente de la spire courte, coniente de la spire courte. la spire courte, conique, pointue, composée de sept tours légéronnels se ment convexes, rénnie ment convexes, rénnie ment convexes, rénnie ment convexes. ment convexes, réunis par une suture simple et sur lesquels se montrent un petit nombre de côtes lungitudinales, irrégulières el presque obsolètes. Le donni presque obsolètes. Le deruier tour est subglubuleux, il est convexe

à la base et se termine de ce côté en une queue grêle et cylindracée, faiblement contournée à sou extrémité : toute la surface extérieure de la coquille est lisse; son ouverture est ovale-oblongue; son angle supérieur est aigu, mais sans gouttière. La columelle est cylindracée, revêtue d'un bord gauche très mince et appliqué dans toute sou étendue. Vers son extremité, on remarque deux plis presque transverses, mais inéganx; ces plis columellaires ne se voient bien que lorsque la coquille est cassée. Le bord droit est mince et tranchant; il est simple et sans inflexion. La variété se distingue par un assez grand nombre de stries transverses, inégales, que l'on remarque principalement sur les premiers tours de spire.

Les grands individus ont 60 mill, de long et 21 de large.

# 43. Fuseau à côtes épaisses. Fusus crassicostatus. Desh.

F. testá ovato-fusiformi, utrinquè attenuatà, in medio ventricosà, apice basique obsoletè striată; anfractibus convexiusculis costis sex crassis, latis, instructis; ultimo anfractu ventricoso, basi caudá brevi, contortá terminato; aperturá ovatá; columellá valdè contortà; labro tenui, simplici, supernè sinuoso.

Seba. Mus. t. 4. pl. 106. f. 14-15.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 541. nº 25. pl. 72. f. 1. 2.

Habite... Fossile à Parnes.

Cette coquille est allongée, fusiforme, atténuée à ses extrémités, renslèc dans le milieu; la spire est conique, composée de neuf tours convexes un peu déprimés à leur partie supérieure et pourvus de six grosses côtes longitudinales obtuses, plus saillantes à la base qu'au sommet des tours. Dans la plupart des individus, ces eôtes sont irrégulièrement espacées; dans d'autres, elles se correspondent d'un tour à l'autre, et alors la spire prend la forme d'une pyramide hexagone; le dernier tour est très renssé et les côtes qui s'y voient sont larges, grosses, obtuses et peu prolongées à la base; de ce côté, la coquille se rétrécit assez subitement en un canal fort court, épais et fortement relevé en dessus à son extrémité. La surface extérieure semble toute lisse; mais, examinée à la loupe, on remarque au sommet des tours, et dans l'espace déprimé, quelques stries très fines et obsolètes ; à la base du dernier tour il en existe aussi, mais Plus écartées et moius régulières. L'ouverture est ovale-anguleuse supérieurement ; elle se termine inférieurement en un canal étroit et profond. La columelle est épaisse, eylindracée, fortement contournée dans sa longueur : elle est accompagnée d'un bord gauche peu épais, appliqué dans toute sa longueur; ce bord se renverse dans une feute ombilicale assez large, creusée à la base de la columelle.

On trouve cette coquille assez fréquemment. Les grands individus ont 63 mill. de long et 25 de large.

### † 44. Fuseau de Lamarck. Fusus Lamarckii.

F. testà ovato-elongatà, fusiformi, acuminatà; spirà ultimo anfrachi longiore, contabulată, în medio carinată, longitudinaliter plicit minimis, irregularibus ornata; ultimo anfractu canali obliquo, terminato; apertură ovată, angustă; labro tenuissimo, fragili

Desb. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 543. pl. 94 bis. f. 3. 4. 5.

Cette coquille est mince, fragile, allongée, fusiforme, très pointile sommet. sommet; sa spire est plus longue que le dernier tonr; les della premiers tours sont lisses, arrondis et separés par une suture profonde. Cos deux teurs fonde. Ces deux tuurs, d'un aspect particulier, ne paraissent les appartenir à la maria accession de la maria della dell appartenir à la même coquille; les suivans sont divisés en parties presque érales parties presque égales par une carène obtuse, saillante et en lorge de bourrelets : pur decre de la lette et de bourrelets; an-dessus de cette carène, les tours sont aplais et forment une rampe spirale; en dessous, ils sont legèrement vexes et l'on remarque en le dessous, ils sont legèrement proposition de le dessous de l'on remarque en le dessous de la dessous de vexes et l'on remarque, entre la carène et la suture, une selle simple et médiocrement a l'institute. simple et médiocrement saillante. Ou remarque de plus, sur louis lasurface de la coquille, des petits plis longitudinaux irréguliere. Le dernier tour est court ; il se termine par un canal étroit est allongé et légèrement courtes. allonge et légèrement coutourné daus sa longueur. L'ouverture étroite, ovale; la columelle cet circuit à doute la columelle cet circuit à des la columelle cet circuit à des la colume le cet circuit à la cet circuit à la colume le cet circuit à la colume le cet circuit à la cet circuit à étroite, ovale; la columelle est simple, cylindracée; le bord droft est mince et translant

Cette petite coquille est lougue de 9 mill. et large de 4.

### † 45. Fuseau costellisère. Fusus costelliser. Desh.

F. testá oblongá, fusiformi, subventricosá, longitudinaliter conful transversim rugosa; costis crassis, regularibus, arcualis, distantibus, striis tennihus distantibus, striis tenuibus interpositis; anfractibus conversionimos subventricoso spiratem : timo subventricoso, spirá longiore, caudá latá brevique terminales aperturá ovato-oblorgá colorista. apertura ovato-oblonga; columella contorta; labro tenui, julio obscure plicato.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 558, nº 45. pl. 76. f. 27-28.

Coquille ovale-oblongue, fosiforme, atténuée à ses extrémités, reprire truc dans le milieus en spiro truc dans le milicu; sa spire est courte et composée de six tours dont le dernier est plus manual dont le dernier est plus grand que tous les autres réunis; ces plus grand que tous les autres réunis que tous les autres reunis que d sont très convexes et chargés de grosses côtes longitudinales

très régulières, obtuses et assez fortement arquées dans leur lougueur; sur les premiers tours, elles sont traversées par deux sitlons presque médians, écartés et éganx entre eux; en dessus et au-dessous d'eux, on remarque des sillons plus petits et des stries très fines; sur le dernier tour, ces deux sillous se continuent à sa partie supérieure, ainsi que les stries; le reste de la surface est couvert de sillons et de stries semblables, mais de plus en plus rapprochées et plus fines, à mesure que l'on s'auproche de l'extrémité antérieure. Ce dernier tour est convexe. ventra à sa partie supérieure et conique à la base, où il se termine insensiblement en un canal large et court. Les côtes longitudinales disparaissent vers le milieu de sa longueur. L'ouverture est ovale-oblougue, étroite; son augle supérieur est aigu, mais sans gouttière intérieure. La columelle est assez épaisse, tordne vers son extrémité; le bord droit est peu épais; il est coutourne dans sa longueur, et il offre intérieurement quelques rides ou dentelores obsolètes.

La longueur de cette espèce est de 26 mill. et sa largeur de 12, 46. Fuseau tiare. Fusus thiara. Brocc.

F. testa elongato-angusta, subulata, eleganter plicata; anfractibus planis, superne papillis marginalis; ultimo anfractu caudâ supernè striatà, angustà, terminato; aperturà lanceatà, augustà; labro intus sulcato.

Brocchi. Conch. foss. subap. t. 2. p. 424. pl. 8. f. 6.

Habite... Foss. des terrains tertiaires du Plaisantin.

Coquille allongée, fasiforme, étroite, très pointue au sommet et fort élégante. Ses tours sont nombreux, aplatis, ornés de plis longitodinaux, réguliers, un peu obliques. Le sommet de ces plis s'élève eu un tubercule pointu, placé an-dessous de la suture et dont la succession produit pour celle-ci un bord élégamment crénelé. Le dernier tour est subanguleux vers la base, et il se prolonge en un canal cylindrace, étroit, obliquement strie en dessus. L'onverture est très petite, oblongue, lancéolée; sou bord droit s'épaissit avec l'âge, et il est finement sillonné en dedans.

Celte jolie coquille a 32 mill. de long et 10 de large.

47. Fuseau demi-plissé. Fusus semiplicatus. Desh.

F. testa ovato-fusiformi, subventricosa, utrinque attenuata, superne longitudinaliter costată, transversim sulcată; spiră ultimo anfractu breviore; apertură ovato-angastă, superne canaliculată, inferne canali brevi, contorto terminatà; labro incrassato, subplano, intus valde sulcuto.

TOME IX.

Var. a Desh. Testá breviore; plicis minoribus; caudá breviore. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 554. nº 40. pl. 76. f. 37. 38, el pl. 78. f. r. 2.

Habite, Fussile à Rétheuil, Guise-Lamothe.

Coquille assez singulière, se rapprochant des Buccins par sa forço generale; elle est ovale-oblungue, ventrue dans le milieu, alle nuce à ses extremités; sa spire est plus courte que le dernier tours elle est régulièrement conique, et composée de six à sept tous étroits, médiocrement convexes; leur suture est simple et à periore creusée en govitient de la periore de la perio creusée en gouttière; leur surface est occupée par des côtes lour gitudinales attitudinales attitudi gitudinales, obliques, épaisses, larges et peu saillantes ; elles sont traversées par des sillons réguliers, aplatis, larges, dans l'intervalle despuels es results des results de resu valle desquels se montrent quelquefois une ou deux stries verses. Sur le dernier tour, les côtes se terminent brusquement vers le milieu de sa longueur, et alors ou u'aperçoit plus jusqu's la base que les sillons trus. la base que les sillons transverses dont nous avons parlé. Celle base du dernier tour se prolonge insensiblement en un canal court, assez large et un peu tordu dans sa longueur. L'ouverture est ovalaire; sou angle supérieur est très aigu et creusé en une per tite partière fort it tite gouttière fort étroite. La columelle est tordue dans sa hard gueur; elle est revêtue d'un bord gauche mince et étroit; le druit est fort épais dans les ries de la cante druit est fort épais dans les vieux individus; il est aplati en availe et il semble avoir été court de la contraction de et il semble avoir été coupé de manière à montrer toute son épair seur : il est nouven de son épair et seur : il est nouven de son épair et seur : il est nouven de son épair et seur : il est nouven de son épair et seur : il est nouven de son épair et seur : il est nouven de son épair et seur : il est nouven de son épair et seur : il est nouven de son épair et seur : il est nouven de son épair et seur : il est nouven de son été de son ét seur; il est pourvu, dans sa longueur, de dentelures rapprochées

Nous avions d'abord pris la varièté pour une espèce distincte; des une comparaison plus attention une comparaison plus attentive nous a fait découvrir l'identilé des caractères principales elle so d'action à la découvrir l'identilé des caractères principaux; elle se distingue par les caractères que nous avons signalés.

avons signalés.

Les grands individus ont 34 mill. de long et 16 de large.

### † 48. Fuseau mitre. Fusus mitræformis. Brocc.

F. testa elongato-fusiformi, angusta, tenuissime transversim striis minutissime municipi striis minutissimė punctatis; anfractibus convexiusculis, primistractibus convexius convexiu carinatis, tenuè plicatis: ultimo oblongo, cauda brevi, ascendent terminato; apertura a reminato; terminato; aperturá angustá, utrinquè attenuatá; labro lævi, submarginato.

Brocchi, Conch. foss, subap. t. 2. p. 425, pl. 8. f. 20.

Si cette coquiile avait des plis à la columelle, on la prendrait indu-bitablement pour une mitre. bitablement pour une mitre; elle est allougée, étroite, fusiforne la spire est aussi longue que la la spire est aussi longue que le dernier tour; elle est composée FUSEAU. 499

huit tours peu convexes, dont les premiers sont ornés de deux petites carenes granuleuses et de petits plis longitudinaux qui disparaissent promptement. Toute la coquille est ornée d'un grand nombre de stries très fines, parfaitement règulières et très finement ponetuées. Le dernier tour, ovalaire, se termine insensiblement en un canal très court, un peu relevé en dessus. L'ouverture est laucéolée, allongée, étroite; son bord droit est épais et simple dans toute sa longueur.

Les grands individus de cette espèce ont 43 mill, de long et 15 de

49. Fuseau plicatule. Fusus plicatulus. Desh.

P. testà ovato-oblongà, utrinquè attenuatà, apice acutà; anfractibus convexiusculis, primis longitudinaliter costatis, alteris supernè nodulosis, transversim tenuè striatis; ultimo anfractu spirà longiore, basi striis crassioribus instructo, canali brevi, profundo, angusto, terminato; apertura ovata, superne angulata; columella arcuatá; labro incrassato, intis sulcato.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 575, no 57, pl. 73, f. 18-20.

Habite ... Fossile à Monneville.

Petite eoquille assez singulière et qui rappelle plutôt par sa forme certaines espèces de la Touraine et des environs de Dax que celles des environs de Paris. Elle est ovale-oblongue, à spire pointue, un peu plus courte que le dernier tour. Les tours sont convexes; les premiers sont chargés de côtes longitudinales rapprochées et un peu obliques, sur lesquelles passent des stries transverses très fincs. Sur l'avant-dernier tour, ces côtes disparaissent complétement et sout remplacées par une seule rangée de tubercules peu saillans et obtus. Les stries persistent sur tout le reste de la coquille, seulement plusieurs de celles qui sont à la base du dernier tour sont plus saillantes et plus grosses que les autres. Ce deruier tour se termine en un canal fort court, étroit, Profond et presque droit. L'ouverture est régulièrement ovale ; son angle supérieur est à peine creusé par une petite gouttière intérieure, décurrente. La columelle est arquée, et le bord ganelle dont elle est munie est mince, étroit et peu apparent; le bord deoit est épaissi, un peu évasé et plissé régulièrement à l'intérieur.

Cette coquille paraît fort rare: nous u'en avons vu qu'un petit nombre d'individus. Ellea 10 mm. Puseau bicaréné. Fusus bicarinatus. Desh. nombre d'individus. Elle a 18 mill. de long et 10 de large.

P. testá ovatá, buccinoideá, ventricosá, longitudinaliter costatá; an-

fractibus brevibus, convexis, transversim bicavinatis; ultimo att fractu spira longiore, basi conoideo, transversim sulcato; aper tură ovată, angustă; labro incrassato, intiis obsolete sulcato, sur pernè sinuoso.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 564. nº 50. pl. 76. f. 3-4.

Coquille singulière qui a quelque analogie avec le Fasus bifdui. Elle est ovale, ventrue, et, par sa forme, plus voisioe des Bucches que des Fuscaux. Sa spire est courte, conique, composée de segui huit tours très courts, couvexes, sensiblement aplatis à leur parte supérieure; ils cont supérieure; ils sont pourvus de côtes longitudinales au nombre de neuf ou dive elles au nombre de neuf ou diversité de neuf ou de n de neuf on dix; elles sont assez étroites, obtuses, distantes el versées par denx petites carènes qui s'élèveut eu dentelures aigues lorsqu'elles passes aigues lorsqu'elles passent sur le sommet des côtes. Le derpier tour est plus allonge que la spire; il est très ventru, et ses collè moins nombreuses que sur les tours précédens, viennent se longer jusqu'à la basseure les tours précédens, viennent se lieu longer jusqu'à la base; outre les earènes placées à la parlie rieure de ee dernier tour, on voit sur sa base des sillous traps verses, presque égaux et à-peu-près à égale distance les uns et antres. L'ouverture est ovale-oblongue; son angle supérieur et creusé par une petite gentile creusé par une petite gouttière à peine apparente, tant elle pen profonde. La columella controlle de la colume de la colum peu profonde. La columelle est un peu tordue à son extrépidie elle est accompagnée d'un bord gauche mince, étroit et applique dans toute sou étroit et applique lonné en dedans et présentant, à sa partie supérieure, une situle large et superficielle qui rappell large et superficielle qui rappelle un peu celle de certains ples rotomes.

Cette coquille, rare, a 26 mill. de long et 17 de large.

# † 51. Fuseau à courtes lames. Fusus sublamellosus.

F. testa fusiformi, subventricosa, longitudinaliter plicatii, lad off sim rugosa; ultimo anfractu spira longiore, caudá contorta, gusta terminato: anestura gustá terminato; aperturá ovatá, labro tenui, intus plicato.

Var. a Desh. Testa minore; plicis longitudinalibus numerosioribus irregularibus; sulcie transcription

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 549. nº 34. pl. 76. f. 22. 25. 26. 29.

En nous en rapportant uniquement aux figures citées de M. Son pour son Murex defossus aurait la pl son Murex defossus aurait la plus grande ressemblance avec nome espèce, et son Murex sexdentatus avec notre variété; mais, n'ayant pas res coquilles sous les yeux, noos ne les citous qu'avec

Le Fusus sublamellosus est allongé, attenné à ses extrémités, ventru dans le milieu; sa spire, un peu plus courte que le dernier tour, se compose de sept à huit tours très convexes, sur lesquels sont disposés en nombre plus an moins considérable, selon les individus, des plis longitudinaux aigus et tranchans, quelquefois un penlamelliformes et assez semblables à cenx que l'on remarque dans le Murex magellanieus de Lamarek. Outre ces plis, on voit sur la surface de la coquille des sillons transverses éganx, très réguliers, aplatis, assez semblables à de petites cordelettes que l'on aurait posées avec régularité sur une surface lisse. A la base du dernier tour, ces sillons sont un pen plus rapprochés et plus profonds. Le canal terminal est moins long que l'onverture : il est étroit, profond et fortement contourné sur lui-même, de sorte que son extrémité se relève vers le dos de la coquille. L'ouverture est ovale-oblongue; son angle supérieur n'a point de gouttière; la columelle est subcylindracée et accompagnée d'un bord ganche mince et assez large; le bord droit est épaissi à l'intérieur, plissé et quelquesois dentelé sur l'épaississement. La variété de cette espèce mériterait pent-être d'en être distinguée; ses plis longitodinaux sont plus nombreux et plus réguliers, et les sillons transverses sont également plus nombreux et beaucoup plus rapprochės.

Cette espèce, assez rare, est longue de 23 millim, et large de 10. Gene espece, assez rate, ... Fusus regularis. Sow.

F. testà obloagà, fusiformi, ventricosà; spira conicà, acuminatà, ultimo anfractu breviore; anfractibus convexis, suprà subplanis, longitudinaliter costatis, transversim regulariter tenuè sulcatis: sulcis aquidistantilus, striis tenuissimis clathratis; ultimo aufractu ventricoso, basi cauda brevi, augusta, contorta, terminato; apertura ovata, labro superne late et profonde sinuoso.

Murex antiques. Brand. Foss, hant. pl. 6, f. 74.

Id. Sow. Min. Conch. pl. 187, f. 2.

An eadem species, varietas? Murex carinella. Sow. loc. cit. f. 3. 4.

Fusus regularis. Sow. Min. Conch. pl. 423. f. 1.

Desh, Coq. foss. de Paris, t, 2. p. 559. nº 46. pl. 76.f. 35, 36.

Habite ... Fossile à Rétheuil, Guise-Lamothe, Soissons ; à Barton, en Angleterre.

Brander avait assimilé cette coquille au Murex antiquus de Linné;

mais le plus suporficiel examen suffit pour découvrir l'erreur de cet auteur, erreur, du reste, rectifiée par M. Sowerby qui, dans son Mineral Conchology, a donné à cette coquille un nonveat

nom spécifique.

Cette espèce est ovale-oblongue, un peu buccincide ; l'ouverture el le canal qui la termine sont aussi lougs que laspire: celle-ci est régulièrement conique, composée de huit à neuf tours convexes sur lesquels sont disposées, avec régularité, de grosses côles longer paraissent vers le milieu du dernier tour. Toute la surface de la connille est abarecie le coquille est chargée d'un très grand nombre de stries transsers inégales; les plus grosses, en moindre nombre, sont assez régulier rement espacers, et se moutrent particulièrement sur le milieure à la base du dernier tour. Outre ces stries, ou en prouve energe d'autres longitudinales dont l'entrecroisement avec les premise établit sur la surface de cette coquille un réseau fin et ass<sup>og</sup> rég lier. L'ouverture est ovale, oblongue ; le bord droit, assez épaison présente à sa partie que le présente de la company de la co présente à sa partie supérieure une large dépression pen profese et qui a une applique de la company et qui a une analogie éloignée avec l'échanceure de certains peut rolomes. Le constitue de la constitue de certains peut rolomes. rotomes. Le canal terminal est peu allongé; il est légérelles courbé en dessus et à courb courbé en dessus et à gauche, et il est perce, à la basc de la dessus et à gauche, et il est perce, à la basc de

Les grands individus de cette espèce ont 65 millim, de long et 40 de large.

large.

#### PYRULE. (Pyrula.)

Coquille subpyriforme, canaliculée à sa base, ventrue dans sa partie supérieure, sans bourrelets en dehors, per ayant la spire courte, surbaissée quelquefois. Columelle lisse. Bord droit sans échancrure.

Testa subpyriformis, basi canaliculata, superne tricosa; varicibus nullis. Spira brevis, interdum subretusa. Columella lævis. Labrum non fissum.

OBSERVATIONS. — Linné confondait les Pyrules, ainsi que en d'autres geures parres bien d'autres genres, parmi ses Murex. Il lui suffisait, pour catririser ce dernier rectériser ce de la contract de la contr ractériser ce dernier genre, que la eoquille eût un canal à sa base: aussi ce même genre cer il li base: aussi ce même genre est-il d'une étendue exorbitante; et comprend des familles font des il comprend des familles fort différentes qui méritaient d'en étre PYRULE. 503

distinguées. Bruguières, qui le réforma, ne distingua point les Pyrules des Fuseaux, et n'eut égard, pour ceux-ci, qu'à leur défaut de varices. Néanmoins, les Pyrules diffèrent fortement des Fuseaux par leur spire courte, et parce que le renslement remarquable du dernier tour se trouve toujours dans la partie supérieure de la coquille : ce qui n'arrive jamais dans aucun de los Fuseaux, ces derniers étant ventrus, soit dans leur milieu, soit inférieurement. Aussi les coquilles des Pyrules ont-elles à-

Peu-près la forme d'une poire ou d'une figue.

Les remarques que nous avons ajoutées aux genres qui précèdent abrègent de beaucoup ce que nous avons à dire sur genre Pyrule. En effet, nous avons vu qu'un certain nombre espèces ne pouvaient guère se séparer des Fuseaux, tandis qu'il y en a un gronpe qui devra, par la suite, constituer un genre à part, à moins qu'on ne veuille lui conserver plus spéciaement le nom de Pyrule. Le groupe, dont il est ici question, est te nom de rytue de group, receles autres Pyrules pour s'apercevoir que toutes les espèces distinguent par un facies particulier, que l'on ne retrouve pas dans les autres Pyrules. Nous savons qu'un jeune naturaliste, Ronsseau, qui, daus un voyage récemment entrepris, a dé-Veloppé un très grand zèle pour l'histoire naturelle, a observé Vivant l'animal du Pyrula ficus et qu'il l'a trouvé beaucoup plus semblable à celui des Harpes ou des Tonnes, qu'à celui des Muou des autres Pyrules, L'animal en question a le pied très grand, très épais, dépourvu d'opercule, ce qui le rapproche émitres epais, deponive d'opereur, le citer; mais ce tapprochement éprouvera des difficultés de la part de ceux des Conchyliologues qui adoptent en principe, et comme fondamen-Ale, la division des Mollusques gastéropodes zoophages en ceux ont la coquille canaliculée à la base et ceux qui l'ont seulement échancrée. Il est évident que cette classification devra souffrir des exceptions, puisque ces Pyrules canaliculées deront des exceptions, puisque ces 1920es outenuerées, à hoins que les zoologistes ne consentent à subordonner les caraque les zoologistes ne consentent à substitute de les coquilles. Plusieurs personnes ont déjà senti qu'il était nécessaire de reformer le genre Pyrule; déjà elles en ont retiré un grand

nombre d'espèces pour les ranger parmi les Pourpres. Le Py rula meiongena et la plupart des espèces buccinoïdes, à columelle légèrement aplatie, ont été-transportées d'un genre dans l'autre, sans que eette opinion puisse se justifier, et nous pou vous même affirmer pour le Melongena, eutre autres, que, par son opercule, il appartient au type des Murex. Nous peusous qu'il en est de même du Pyrula bezoar, et que de toutes les Pyrula bezoar rules de Lamarck, que l'on a voulu faire passer dans les poul pres, une seule devra y rester: c'est le Pyrula neritoidea. Il y encore dans le genre Pyrule deux coquilles bien singulières, et qui probablement ne devront pas y rester. L'une, le Marex spir rillus de Linué, qui a certainement plus d'analogie avec Murex haustellum qu'avec les Pyrules; l'autre est le Bulla rafte de Linné, dont Lamarck a fait son Pyrula papyracca. Celle coquille souvent irrégulière, très variable, paraît apparte nir à un type particulier dont l'animal diffère vraisenble blement de celui du Pyrula ficus et de celui des autres especes de Pyrules proprement dites. Quelques auteurs ont dejà tendo de faire avec eette coquille un genre à part; mais il ne pouris être sauctionné qu'au moment où l'animal sera connu. Après avoir retiré quelques espèces du genre Pyrule, M. Kiener par réduit à 22. Nous en connaissons 33, auxquelles il faut en al der que propose par le propose par ter au moins une vingtaine de fossiles appartenant, pour le par grand nombre, aux terrains tertiaires. On en mentionne ques-pnes dans les terrains tertiaires. ques-unes dans les terrains crétacés, et ee sont les espèces que se rapprochent cour les crétacés, et ee sont les espèces que se rapprochent, pour leur forme générale, du Murex spirillus de Linné.7

ESPÈCES.

1. Pyrule canaliculée. Pyrula canaliculata. Lamk.

P. testa pyriformi, ventricoso-tumida, tenui, læviusculd. partilla fulva; anfractibus sunama fuiva; anfractibus superne angulatis, suprà planulatis, ad sulla canali distinctis : anfraction canali distinctis: anfractuum superiorum angulo crevulato; confi longiuseula,

Murex canaliculatus, Lin. Syst. nat. éd. 12, p. 1222, Gmel. p. 3541.

Gualt. Test. t. 47. fig. A.

Martini, Conch. 3. t. 66. f. 738-740. et t. 67. f. 742. 743. Pyrula canaliculata, Enevelop, pl, 436, f, 3,

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 753.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 641.

\* Murex canaliculatus. Born. Mus. p. 312. Exclus. plur. syn.

\* Lister, Conch. pl. 878, f. 2.

\* Murex canaliculatus. Dillw. Cat. 1. 2, p. 721. nº 80.

\* Id. Wood, Ind. Test. pl. 26, f. 82.

\* Pyrula spirata, Kiener. Spec. des Coq. p. 11. 10 7. pl. 10. f. 1. exclus var.

\* Desh, Encycl. méth. Vers. t. 3, p. 866, nº 5.

\* Knorr. Delic. nat. select. t. 1. Coq. pl. BVI. f. 4.

\* Mus. Gottw. pl. 30. f. c.

\* Valentyn Amboina. pl. 11. f. 92.

Habite la Mer Glaciale et celle du Canada, Mon cabinet. Grande coquille, peu pesante pour son volume, et éminemment canalien-lée aux sutures. Dans les jennes individus, l'angle du dernier tour est crénelé comme celui des autres. Spire un peu saillante, Longueur, 6 pouces 10 lignes.

## Pyrule bombée. Pyrula carica. Lamk. (1)

- P. testă pyriformi, ventricoso-tumidă, crassă, poudevosă, transversîm tenuissime striată, allido-fulvă; ultimo anfractu superne unică serie tuberculato: superioribus basi tuberculiferis; caudă breviusculă.
- \* Murex aruanus. Lin. Mus. Ulric. p. 641. nº 322.
- \* Muvex arnauns pars. Lin, Syst, nat. éd. 10. p. 753.

\* Murex arnanus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1222.

Lister. Conch., t. 880, f. 3, b. Gualt, Test, t. 47, fig. B.

\* Baster. Opuscula subsc. p. 33. pl. 6AB. f. 1.

\* Ellis, Corall, p. 85, pl. 33, f. 6,

<sup>(</sup>t) C'est à cette espèce que l'on doit rapporter le Murex la synonymie, on pourrait éprouver de l'embarras, car Linné proboscidiferus du même auteur; mais la description de Linné, avec les caractères de la Pyrule, il est évident que c'est à cellequ'il faut reporter l'espèce linnéenne; par la même raison, lonn spécifique de Lamarck, doit être remplacé par celui de linné,

Knorr, Vergn. 1, t. 30, f, r, et 6, t, 27, f, 1.

Martini. Conch. 3. t. 67. f. 744. et t. 69. f. 756. 757.

\* Schrot. Einl. t. r. p. 544. Murex, no 7.

\* Murex carica. Dillw. Cat. t. 2, p. 722, 110 81,

Pyrula carica, Encyclop. pl. 433. f. 3.

Murcx carica. Gmel. p. 3545. nº 67.

\* Id. Wood, Ind. Test. pl. 26. f. 83.

\* Desh. Encyc. méth. Vers. t. 3. p. 866. nº 6.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 3. no r. pl. 3 f. r.

Habite... Mon cabinet. Coquille encore fort grande, épaisse, per sante, et souvent très rembrunie ou colorée par le limon. Lor gueur, 6 pouces.

### 3. Pyrule sinistrale. Pyrula perversa. Lamk.

P. testá sinistrorsá, pyriformi, valdè ventricosá, glabrá, albido fuled. lineis Janaitudia. 121 fulva, lineis longitudinalibus latis rufo-fuscis ornala; aliminanti anfractu superni tuhanuli anfractu superne tuberculis coronato: superioribus basi tuberculis

Murcx perversus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1222. Gmel. p. 3546.

110 72.

Lister. Conch. t. 907. f. 27. et t. 908. f. 28.

Gualt. Test. t. 30. fig. B.

D'Argenv. Conch. pl. 15. fig. F.

Favanne, Conch. pl. 23. fig. H 2.

Seba. Mus. 3. t. 68. f. 21. 22.

Born. Mus. t. 11, f. 8, 9.

Chemn. Conch. 9. t. 107. f. 904-907.

Pyrula perversa. Encyclop. pl. 433, f. 4, a, b.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 753.

\* Lin, Mus. Ulric. p. 642.

\* Roissy, Buf. Moll. t. 6. p. 66. nº 3.

\* Murex perversus. Born. Mus. p. 313.

\* Id. Schrot. Einl. t. r. p. 521, nº 41.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 724. nº 85.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 88.

\* Reeve. Conch. Syst. t, 2. p. 191. pl. 236. f. 5.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 7. nº 4. pl. 9. 12.

\* Id. Var. dextra? pl. 8. f. 2.

\* Desh. Encyc. Méth. Vers. t. 3. p. 867. nº 7.

Habite l'Océan des Antilles, la baie de Campéche, etc. Mon cabinel.

Vulg. l'Unique. Dans es incres Vulg. l'Unique. Dans sa jeunesse, elle est finement striée en de hors, et a l'intérieur de son bord droit sillonné. Longueur, 6 pouces ro ligues.

## 4. Pyrule candelabre. Pyrula candelabrum. Lamk.

P. testá pyriformi, supernè ventricosa, caudatá, transversim striatá, grisco-cærulcscente; ultimo anfractu supernè lamellis maximis, complicatis, distantibus, muricato; spirá planulatá, retusissima aperturá albá; labro intùs striato.

Encyclop. pl. 437, f. 3, et pl. 438, f. 3,

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 8. no 5. pl. 8. f, 2.

Habite... Mon cabinet. Coquille très rare, et très singulière par l'aplatissement extraordinaire de sa spire. Posée sur cette partie,
elle s'y soutient, sa queue étant presque vertiçale, ce qui lui
donne la forme d'un candelabre. Sa rareté est si grande, qu'aucun
auteur, que je sache, ne l'a figurée ni mentionnée. Je l'ai eue de
M. Paris. Longueur, 4 pouces 11 lignes.

## Pyrule trompette. Pyrula tuba. Lamk. (1)

P. testá subpyriformi, caudatá, transversim sulcatá, pallidè fulvá; wentre superiùs ultrà medium disposito; anfractibus medio angulatotuberculatis: ultimo supernè tuberculis longis armato; spirá exsertiusculá.

Martini, Conch. 4. t. 143, f. 1333.

Murex tuba. Gmel. p. 3554. nº 103.

Fusus tuba. Encyclop. pl. 426. f. 2.

Desh. Encycl. mcth. Vers. t. 3. p. 869. no 12.

- Fusus tuba. Kiener. Spec. des Coq. p. 51. uº 42. pl. 26 f. 1.
- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 619. Murex. nº 212.
- Murex tuba. Dillw. Cat. t. 2. p. 726. no 78.
- Buccinum tuba, Wood. Ind. Test. pl. 23, f. 68,
- Murex tuba. Wood, Ind. Test. pl. 26. p. 80.

<sup>(1)</sup> M. Kicner rapporte cette espèce au genre Fuseau; elle doit appartenir au même genre; mais M. Kiener confond avec le Tusba une petite coquille que nous avons décrite, pour la preduce fois, dans l'Encyclopédie, sous le nom de Fusus Blosvillei. Pouvons affirmer que M. Kiener se trompe; notre espèce, lui pouce et demi de longueur tout au plus, a des caractères sont propres.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Vulg. la Trompette-disdragons. Longueur, 5 pouces 2 lignes.

6. Pyrule bucéphale. Pyrula bucephala. Lamk.

P. testa pyriformi, crassa, ponderosa, anteriù: muricata, pallido fulva; ultimo anfractu duplici serie tuberculorum armato: culis seriei superioris multò majoribus; cauda sulcata, subumbie licatá.

Lister, Conch. t, 835. f. 6, b.

Murex carnarius, Chemu, Conch. 10. t. 164, f. 1566, 1567

\* Murex pugilinus. Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 737.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 4, nº 2, pl. 4, f. 1,

Habite l'Océan indieu. Mon cabinet. Spire courte, à tours anguleus et tuberculeux, et à sutures enfoncées; queue subombilique ouverture d'un blane rosé, Longueur, 4 pouces 9 lignes, Vuls la Téte-de-toureau Tête-dc-taureau.

7. Pyrule chauve-souris. Pyrula vespertilio. Lamk. (1)

P. testá subpyriformi, crassá, ponderosa, anterius muricata, spoteros controlos estas subpyriformis, crassá, ponderosa, anterius muricata, spoteros controlos estas controlos estas ceo-rufescente; ultimo anfractu supernè tuberculis eompressis com nato; spirá exsertiusculá; suturis simplicibus; caudd sulcolds subumbilicatà.

Fusus carnavius. Martini. Conch. 4. t. 142. f. 1323. 1324. et forte

Murex respertilio. Gmel. p. 3553, no 100.

Pyrula carnaria. Encyclop. pl. 434. f. 3. a. b.

Murex pugilinus, Born. Mus. p. 314.

- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 737. no 111. Exclus. varietale.
- \* Murex vespertilio. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 114.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 6. nº 3. pl. 5. f. 1.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Celle-ci a de grands raphons

<sup>(1)</sup> Il est fâcheux que Lamarck n'ait pas conservé à celle pèce le nom de Parrelle de la conservé à celle espèce le nom de *Pyrula pugitina*, qui doit lui revenir, publicest le premier non cu'all c'est le premier nom qu'elle a reçu de Born. Depuis la publication du Voyage de la resulte a reçu de Born. cation du Voyage dans l'Inde, de M. Bellanger, dans l'ouvrage duquel nous avons donné duquel nous avons donné quelques espèces nouvelles de quilles, nous avons en correi quilles, nous avons eu occasion d'examiner de nombreuses riétés du Pyrula avenantiliriétés du Pyrula vespertilio, et nous avons reconnu que potre Pyrula fulva venait prendre place parmi elles.

avec la précédente, et, en effet, a été confonduc avec elle par quelques auteurs; mais elle en est constamment distincte : 1º parce qu'elle n'a point de sutures enfoncées ou subcanaliculées; 2º que sa spire est plus saillante; 3º que son dernier tour n'a qu'une rangée de tubercules. Longueur, 4 pouces 4 lignes. Vulg. la Tétede-veau.

## 8. Pyrule mélongène. Pyrula melongena. Lamk. (1)

P. testa pyriformi, ventriçoso-turgida, glauco-cærulescente aut ruforubente, albo-fasciatá; anfractibus ad suturas canaliculatis: ultimo interdim mutico, sapiùs tuberculis acutis, variis, muricato; spirá brevi; apertura lævi, albā.

Murex melongena, Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1220, Gmel. p. 3540.

nº 50.

Lister. Conch. t. 904. f. 24.

Bonanni. Recr. 3, f. 186, 295, Rumph. Mus. t. 24, f. 2 et 3.

Gualt. Test. 1, 26, fig. F.

D'Argeny, Conch. pl. 15. fig. H.

Favanne. Conch. pl. 24. fig. E. 2.

Scha. Mus. 3. t. 72. f. 1-9.

Knorr. Vergn. 1. 1. 17. f. 5. ct 2. t. 10, f. 1.

Martini. Conch. 2. t. 39. f. 389-393 et t. 40. f. 394-397.

Chemn. Conch. 10. t. 164. f. 1568.

Pyrula melongena, Encyclop. pl. 435, f. 3. a. b. c. d. e.

\* Lin. Syst. nat. cd. 10. p. 750.

\* Perry. Gonch. pl. 34. f. 3.

\* Blainv. Malac. pl. 17. f. 3.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 13. nº 8. pl. 1. pl. 2. f. 3. Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 871. nº 17.

\* Fav. Conch. pl. 66. f. r. 8.

\* Bast. Foss. de Bord. p. 68. nº 4.

\* Fossilis. d'Arg. Conch. pl. 29. p. 10. nº 4.

\* Regenf. Conch. t. r. pl. 5. f. 49. et pl. 10. f. 36

\* Blainv. Malac. pl. 17. f. 3.

elle de l'analogie, à la suite de ses Casques, sons le titre de Sebaur les variétés tuberculeuses ou épineuses, l'autre pour les vaiètès lisses.

\* Lin. Mus. Ulric, p. 637.

\* Roissy, Buf, Moll. t. 6, p. 67, nº 4.

- \* Melongena fasciata, Schem. Nouv. Syst. p. 212.
- \* Murex melongena. Born. Mus. p. 306.
- \* Id. Schrot. Einl. t. r. p. 509. nº 30.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 710. no 59.
- \* Id. Wood. Ind. Test. pl. 26, f. 59.

\* Sow. Conch. Man. f. 552.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet, espèce bien distincte, et très remarquable par ses caractères, mais qui offre un grand nome bre de variétés dans sa taille, ses murications diverses, et sa color ration. Taille de la plus grande, dont le bord droit est un peuplis dentelé que dans les autres, 5 pouces 2 lignes.

9. Pyrule réticulée. Pyrula reticulata. Lamk. (1)

P. testa ficoidea vel anpullacea, cancellata, alba; striis trans versis majoribus, distantibus; spira brevissima, convexo-relusa, centro mucronatà; aperturà candidà.

Gualt. Test. t. 26. fig. M.

Seba. Mus. 3. t. 68. f. r. el 3. 4.

Knorr, Vergn. 3. t. 23. f. 1.

Martini. Conch. 3. t. 66. f. 733.

Eucyclop. pl. 432. f. 2.

- \* An eadem? Sow. Genera of Shells. f. 1.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 28, nº 19. pl. 12, f. 1.

\* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 804. nº 1.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Espèce constamment distincte de la suivante, avec laquelle Linne l'a confondue. Le treillis épais que forment ses stries la rend très remarquable. Dans sa jeunesse, elle a, sur celles qui sont transverses, de petites taches jattues qui disparaissent en grande disparaissent en grande de la contraction d disparaissent en grande partie dans un âge plus avaucé. Longuell's 4 pouces. Vulg. la Figue-blanche.

### 10. Pyrule figue. Pyrula ficus. Lamk.

P. testa sicoidca vel ampullacea, tenuissime decussata, griseo-cario lescente, maculis variis, spadiceis aut violaccis adspersa; striis

<sup>(1)</sup> Lamarck comprend dans la synonymic de cette espèce une figure de Martini (pl. 66, f. 733), qui représente certaine ment une autre espèce. M. Kiener la désigne sous le nom Pyrula ventricosa de Sowerby.

transversis majoribus, confertissimis; spira brevi, convexá, centro mucronatá; fauce violacco-curulescente.

Bulla ficus. Lin. Syst. nat. cd. 12. p. 1184. Gmel. p. 3426. nº 14.

Lister. Conch. t. 751. f. 46. a. Bonanni, Recr. 3. f. 15.

Rumph. Mus. t. 27, fig. K.

Petiv. Amb. t. 6. f. 9.

Gualt. Test. t. 26, fig. I.

D'Argenville, Conch. pl. 17, fig. O.

Favanne, Conch. pl. 23. fig. H. 5.

Seha. Mus. 3. 1. 68. f. 5. 6.

Knorr. Vergn. 1. t. 19. f. 4.

Martini. Conch. 3. t. 66. f. 734. 735.

Pyrula ficus. Encyclop. pl. 432. f. 1.

Mus. Gottw. f. 70. a. b.

\* Knorr. Delic, nat, selec, t. r. coq. pl. B. II. f. 7.

\* Murex ficus. Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 752.

\* Id. Lin. Mus. Ulric. p. 637.

Brookes, Introd. of Conch. pl. 5. f. 64.

\* Crouch. Lamk. Conch. pl. 17. f. 9.

\* Roissy. Buf. Moll t. 6. p. 65. no 1. pl. 59. f. 2.

\* Schum. Nouv. Syst. p. 215.

\* Bulla ficus. Born. Mus. p. 2. 4.

\* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 177. nº 14.

\* Burrow. Elem. of Conch. pl 14. f. 6.

\* Bulla ficus. Dillw. Cat. t. 1. p. 484. nº 29.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 13. f. 29.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 30. nº 21. pl. 13. f. 1.

Desh. Encyclop. meth. Vers. t. 3. p. 865, no 2.

Sow. Conch. Man. f. 390.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet. Son réseau très fin et très serré et son ouverture violette la distinguent éminemment. Vulg. la Figue truitée ou violette. Longueur, 3 pouces 4 lignes.

## Pyrule ficoïde. Pyrula ficoides. Lamk.

P. testá ficoidea, eancellatá, albo-lutescente, fasciis albis, spadiceomaculatis einctá; striis transversis distantibus; spirá brevissimá, plano-retusá, centro mucronatá; aperturá albo-carulescente.

Lister. Conch. t. 750. f. 46.

Knorr. Vergn. 6, t. 27. f. 46.

\*Schub. et Wagn, Sup. à Chemu, p. 95, pl. 226, f. 4014, 4015 Exclus. variet.

Kiener. Spec. des Coq. p. 291. nº 20. pl. 13. f. 2.

Desh. Encyclop. meth. Vers. t. 3. p. 865. no 3.

Habite... l'Océan des Grandes-Indes? Mon cabinet. Son réseaut moins fin que celui de la précédente, offrant des stries transserses bien écartices, et sa spire très retuse, ne permettent pas de la confine avec colle que confine avec colle que la confine avec colle que colle que la confine avec colle que la confine avec colle que c fondre avec celle que l'on vient de citer. Ses fascies, d'ailleurs sont maculées d'une manière très particulière. Longueur, 2 poules 8 lignes 8 lignes.

### 12. Pyrule à gouttière. Pyrula spirata. Lamk. (1)

P. testa pyriformi, subficoidea, eaudata, transversim striata, luteo rufoque nebulosa; anfractibus ad suturas canaliculatis; spirit exsertius culd morrores.

Lister. Couch. t. 877. f. 1.

Martini. Conch. 3. t. 66. f. 736. 737.

- \* Pyrula spirata. Var. Kiener, Spec. des Coq. p. 11. nº 7. pl. 10.
- \* Pyrula canaliculata, Schub. et Wagn. Sup. à Chemu. p. 93. pl. 226, f. 4010 et 4011.
- \* Desh. Eucycl. méth. Vers. t. 3. p. 865. nº 4.
- \* Bulla ficus, Var. B. Gmel. p. 3426.
- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 189. Bulla. nº 7.
- \* Bulla pyrum. Dillw. Cat. t. r. p. 485.

Habite... Mon cabinet. Quoique canaliculée aux sutures, celte quille est fort différence à quille est fort différente de notre P. canaliculata, no 1. Elle tient très près aux signes par co formation de la canaliculata. très près aux figues par sa forme générale; mais elle a une générale; mais elle a une générale; table queue. Longueur, 2 pouces 11 lignes. Vulg. la Contre unique

(1) Le nom de cette espèce devra être changé pour celui de illwyn. L'ouvrage de l'autour Dillwyn. L'ouvrage de l'auteur anglais, ayant été publié de 1817, est antérieur de cing are à 1817, est antérieur de cinq ans à celui de Lamarck. Le nom de Pyrula pyrum devra deno como de la lamarck. Pyrula pyrum devra done remplacer celui de Pyrula spiritum. M. Kiener confond, sous la M. Kiener confond, sous le nom de Spirata, deux espèces distinctes reconnues par tous distinctes reconnues par tous les auteurs, le Canaliculata et ci de ci. Cette confusion, est cause ci. Cette confusion est cause que M. Kiener s'est contenté de ligurer une variété et par le t figurer une variété et non le type du Pyrula spirata.

## 13. Pyrule tête-plate. Pyrula spirillus. Lamk.

P. testà anteriùs ventricosà, longè caudatà, transversim tenuissimè striată, albidă, luteo-maculată; ventre abbreviato, medio carinato, suprà planulato, infrà medium tuberculato; spira depressissima, centro mamilliferá.

Murex spirillus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1221. Gmel. p. 3544. nº 64.

Knorr. Vergn. 6. t. 24. f. 3.

Martini, Conch. 3. t. 115. f. 1069.

Schroëter, Einl. in Conch. r. t. 3. f. 4

Pyrula spirillus. Encyclop. pl. 437. f. 4. a. b.

Perry. Conch. pl. 3. f. 4.

Kiener, Spec. des Coq. p. 10, nº 6. pl. 15, f. 2.

Desh. Ency. meth. Vers. r. t. 3. p. 872. nº 18.

Sow. Cooch. Man. f. 384. et 550.

Turbinellus spirillus. Swain. Zool. illus. 1re série. t. 3. pl. 177.

Haustellum carinatum, Schum, Nouv. syst. p. 213. (1)

\* Murex spirillus. Boro. Mus. p. 312.

Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 517. nº 27.

Id. Dilly, Cal. t. 2. p. 721. nº 79.

Id. Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 81. Habite l'Océan iodien, sur les côtes de Tranquebar. Mon cabinet. Queue longue et grêle; vootre court, à carène légèrement festonnée et toujours tachetée de fauve, ainsi que la spire. Longueur, 3 pouces r ligne. Vnlg. le Ton-ton.

## 4. Pyrule allongée. Pyrula elongata. Lamk.

P. testá elongato-pyriformi, augustá, longicaudá, læviusculá, lateorufescente; anfractibus supernè longitudinaliter plicatis: plicis anterius nodo terminatis; spirá caudáque transverse striatis.

Martini, Conch. 3. t. 94. f. 908.

Buccinum tuba. Gmel. p. 3484. nº 55.

Fusus elongatus. Kiener. Spec. des Coq. p. 53. nº 44. pl. 28.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Onverture étroite; bord droit lisse à l'intérieur. Longueur, 4 pouces 3 lignes.

Pyrule ternatéenne. Pyrula ternatana. Lamk. P. testá pyriformi, anterius ventricosá, longé caudatá, transversim striata, longitudinaliter plicata, luteo-rufcscente; anfractibus me-

<sup>(1)</sup> Voyez la note du Murex haustellum. TOME IX.

dio angulato-tuberculatis, suprà planulatis, contabulatis: ullimo supernè tuberculis longiusculis coronato.

Lister. Conch. t. 892, f. 12.

Seba. Mus. 3. t. 52. f. 5.

Knorr. Vergn. 6. t. 15. f. 4. et t. 26. f. 1.

Fusus ternatanus. Martini. Conch. 4. t. 140. f. 1304. 1305.

Murex ternatanus. Gmel. p. 3554. nº 107. Fusus pyrulaeeus. Encyclop. pl. 429, f. 6.

\* Mus. Gottw. pl. 31. f. 211 a. b. e. 212 a. b. 213 b. 214.

\* Valentyn Amboine. pl. 1. f. 2.

\* Fusus ternatanus, Kiener, Spec. des Coq. p. 52, nº 43. pl. 27.

\* Schrot, Einl, t. 1. p. 614, nº 203.

\* Murex ternatanus, Dillw, Cat. t. 2, p. 738, nº 113.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 27. f. 116.

Habite les mers des Moluques, près de Ternate. Mon cabinel. Espècie voisine de la précédente par ses rapports, mais plus ventrelles spire mieux étacée, et au précédente par ses rapports de la précédente partier spire mieux étagée, et ayant ses tours couronnés de tubercouper plus saillans. Ou contract de la couronnée de tubercouper plus saillans. plus saillaus. Ouverture blanche, bord droit lisse à l'intérieur.

Longueur, 4 pouces 11 lignes.

#### 16. Pyrule bezoar. Pyrula bezoar. Lamk. (1)

P. testâ ovato-abbreviată, ventrieosissimă, erassă, rudi, sulcis latis transversim cinetii tubano. Ec transversim einetti, tubereuliferti, squalide fulva; ultimo aufattubereulorum seriebus mikus tuberculorum seriebus tribus muricato, anterius lamelloso; brevi, emarginato.

Buccinum bezoar. Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1204. Gmel. P. 3496

nº gr.

Martini. Conch. 3. t. 68. f. 754. 755.

\* Murex rapiformis. Var. B. Born. Mus. p. 307.

\* Wood, Ind, Test. pl. 23, f. 104.

\* Purpura bezoar, Kiener. Spec. des Coq. p. 64. nº 40. pl. 15, f. 49.

(1) Comme nous l'avons dit, le genre Pyrule demande des réformes; mais il est impossible d'admettre celles que propose. M. Schumacher, dans son E testacés, Cet auteur a créé un genre Rapana pour le Pyrula sont con la laquelle il joint la Russia. zoar à laquelle il joint le Buccinum tranquebaricum. On conçoit que des genres ainsi constitué que des genres ainsi constitués ne peuvent être adoptés.

- \* Buccinum bezoar. Dillw. Cat. t. 2. p. 630. nº 103.
- Junior. Mus. Gollw. pl. 27. f. 1872.

\* Davila, Cat. t. r. pl. 11. f. E. e.

\* Rapana foliacea. Schum. Nouv. Syst. p. 314.

Buccinum bezoar, Schrot. Einl. t. r. p. 343. nº 36.

Habite les mers de la Chine. Mon cabinet. Coquille de forme très ramassée, raboteuse, d'une couleur sale, et d'un aspect peu agréable; spire contabulée, médiocrement élevée: queue conrte, retroussée, ombiliquée. Longueur, 3 pouces une ligne.

### 17. Pyrule radis. Pyrula rapa. Lamk. (1)

P. lesta pyriformi, anteriùs ventricosissima, solidiuscula, transversim striata, albido-rufescente; ultimo anfractu bifariàm aut trifariàm tuberculato; suturis impressis; spira brevi; cauda latè umbilicata, depressa, recurva.

Lister. Conch. t. 894. f. 14.

Knorr. Verg. 5. t. 21. f. 2.

Martini. Conch. 3. 1. 68. f. 750-753.

Murex rapa. Gmel. p. 3545, nº 68.

Pyrula rapa. Encyclop. pl. 434. f. 1. a. b. figuræ mediocres.

Schrot. Eiul. t. r. p. 545. Murex nº 8.

Buccinum bulbosum. Dillw. Cat. t. 2. p. 631. n. 104.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 23.f. 105.

at age

<sup>(1)</sup> On doit reprocher à Lamarck de n'avoir pas assez resla nomenclature de Linné et d'y avoir apporté des channomenciature de Linie de la science ne sera faite, si arbitraires et inutiles; jamais la science ne sera faite, si doit suivre encore long-temps un si funeste exemple. Il y a delt survre encore tong-temps de Pyrula rapa et papyracea. 1 rectifications à faire au sujet des l'étre changé. En effet, tinné, dans la roe édition du Systema natura, établit avec une bis lonne synonymie le Murex rapa dont il fait plus tard son bulla rapa. Cette espèce est exactement la même que le Pyrula popracea de Lamarck; mais Lamarck, au lieu de conserver à Pece son premier nom, a le tort de lui en substituer un aute le son prenner nom, a le tote de la coquille que Linué ne son prenner le nom de Rapu à une coquille que Linué ne son premier the de donner le nom de raspa a une contraire son premier pas. On pourrait bien restituer à l'espèce son premier hon de Rapiformis donné par Born, ce qui serait préférable au h<sub>on</sub> de Rapiformis donne par Born, ce que service de Solande Bulbosum adopté par Dillwyn d'après les manuscrits de Solander.

- \* Schub. et Wagn. suppl. à Chem. p. 97, pl. 226. f. 4016. 4017.
- \* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 190. pl. 236. f. 3.
- \* Desh. Encyclop. meth. Vers. t. 3, p. 868, uo 10.
- \* Mus. Gottw. pl. 11. f. 77. 78.
- \* Roissy, Buf. Moll. t. 6, p. 66, no 2.
- \* Murex rapiformis. Var. a. Born. Mus. p. 307.

Habite l'Ocean indien. Mon cabinet. Quene fortement recourbée el lame!leuse; large ombilic, Longueur, 2 ponces 5 lignes. Valg. Radis.

### 18. Pyrule papyracée. Pyrula papyracea. Lamk.

P. testa pyriformi, anteriùs ventricosissima, tenui, pellucida, transversim tenuissimė striata, posticė sulcata, pallidė citrina; spirate tusissima, mucronata; cauda subumbilicata, recurva.

Bulla rapa, Lin, Syst. Nat. éd. 12. p. 1184. Gmel. p. 3426. Rumph. Mus. t. 27. fig. F.

Petiv. Amb. t. q. f. 8.

Gualt, Test. t. 26. fig. H.

D'Argeny, Conch. pl. 17. fig. K.

Seba. Mus. 3. t. 38. f. 13-24. et t. 68. f. 7. 8.

Knorr. Vergn. 1. t. 19. f. 5.

Martin. Couch. 3. t. 68. f. 747-749.

Pyrula papyracea, Encyclop. pl. 436. f. 1. a. b. c.

\* Klein, Tentam, Ostrac. pl. 80.

- \* Recvc. Conch. Syst. t. 2. p. 191. pl. 136. f. 4.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 31. nº 22. pl. 14. fi. 1, 2. 3.
- \* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 869. no 11.
- \* Sow. Conch. Man. f. 389.
- \* Knorr. Deliciæ Nat. Selec. t. 1. Coq. pl. BII. f. 8.
- \* Valentyn Amboinc. pl. 9. f. 84.
- \* Murex rapa. Lin. Syst. Nat. cd. 10. p. 752.
- \* 1d. Lin. Mus. Ulric. p. 638.
- \* Bulla rapa. Born. Mus. p. 205.
- \* Id. Schrot, Einl, t. 1. p. 179. nº 15.
- \* 1d. Dillw. Cat. t. r, p. 485, nº 31.

Habite l'Ocean indien. Mon cabinet. Singulière par la temilé de son test et par ses sillonnes de la temilé de la contest et par ses sillonnes de la contest et par se sillonnes de la contest et p cette Pyrule varie dans la longueur de sa queue, qui est tantille plus ou moins allongée et le production de sa queue, qui est apour plus ou moins allongée et tautôt presque nulle. Longueur, 2 pour ces 2 lignes. Vula de Reviere

### <sup>19.</sup> Pyrule galéode. *Pyrula galeodes*. Lamk.

P. testa ovato-pyriformi, anterius ventricosa, crassá, transversim sulcata, griseo-fulva; sulcis rufis; ultimo anfractu tuberculis complicatis subquadriseriatis muricato; margine superiore squamoso; spira caudaque brevibus.

Rumph. Mus. t. 23. fig. D.

Petiv. Amb. t. 8. f. TI.

\* Mus. Gottw. pl. 11. f. 74. 75. pl. 28. f. 207 b.

Griw, Mus, Reg. Soc. pl. 9. Wilk, With plaited spilles, f. 1. 2. Gualt. Test, t. 31. fig. F.

D'Argenv. Concli. pl. 15. fig. G. figura medioeris.

Favanne. Concli. pl. 24. fig. F 3 idem.

Seba. Mus. 3. t. 49. f. 80-82.

Knorr. Vergn. 3. t. 7. f. 3.

Martini. Conch. 2, t. 40. f. 398. 399.

Pyrula hippocastanum. Eneyel. pl. 432. f. 4.

\* Buccinum Bezoar. Born. Mus. p. 259.

\* Murex hippocastanum. Born. Mus. p. 304. (1)

\* Muvex calcaratus. Var. B. Dillw. Cat. t. 2. p. 711.
\* Schrot. Einl. t. r. p. 543. Murex. no 1.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 21, no 14, pl. 5, f. 2.

Habite l'Océan des Moluques. Mon cabinet. Queue subombiliquée, un peu recourbée vers le dos et échancrée; ouverture blanche; bord droit lisse à l'intérieur. Longueur, 2 pouces une ligne.

Pyrule anguleuse. Pyrula angulata. Lamk.

P. testá ovato-pyriformi, anteriùs ventricosá, transversim striatá, albidă; ultimo anfractu supernè angulato, ad augulum et versis basim tubereulis longiuseulis armato; spirá exsertiuseulá; caudá brevi.

Seba. Mus. 3. t. 52. f. 19. 20. et t. 60. f. 10.

Martini. Conch. 2. t. 40. f. 400. 401.

Pyrula lineata. Encycl. pl. 432. f. 5.

<sup>(1)</sup> Par un singulier double emploi chez un auteur d'ailleurs l'exact et dont la synonymie est généralement très bonne, ou genres deux fois cette espèce sons deux noms et dans deux été complétement dans l'erreur à l'égard du Murex hyppocastrum l'inné, qui est une Pourpre, tandis que le sien est une

- \* Schrot. Einl. t. r. p. 596. Murex. nº 165.
- \* Rumph, Mus. pl. 24. f. nº 4.
- \* Knorr. Vergn. t. 6. pl. 24. f. 2.
- \* Murex calcaratus, Var. B. Dillw. Cat. t. 2. p. 711.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 20. nº 13, pl. 7, f. 2.

Habite la mer Rouge. Mou cabinet. Queue subombiliquee, légére ment recourbée, échancrée au bout. Longueur, 2 pouces.

21. Pyrule écailleuse. Pyrula squamosa. Lamk.

P. testa pyriformi, anterius ventricosa, transversim sulcata, albido fulvo-fasciatà; ultimo anfractu penultimoque margine superiore squamosis; spira exsertiuscula; cauda subumbilicata, brevi, ema" ginată; labro margine interiore sulcato.

Seba. Mus. 3. t. 60, f. 9.

Martini. Conch. 2. t. 40. f. 402.

Pyrula myristica. Encycl. pl. 432. f. 3. a. b.

- \* Schrot. Ein!, t. 1, p. 543. Murex, nº 2.
- \* Murex calearatus. Var. D. Dillw. Cat. t. 2. p. 711.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 19. nº 12. pl. 4. f. 2.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 870. nº 14.

Hahite... Mon cabinet. Elle a quelquefois une rangée de pelits de perits de bercules au sommet de son dernier tour. Longueur, 2 poiles 5 lignes.

### 22. Pyrule noduleuse. Pyrula nodosa. Lamk.

P. testa pyriformi, anterius ventricosa, medio læviuscula, inferior sulcata, pallide lutea; ultimo anfractu superne nodis coronale; suprà depresso, concavo; spira brevi, acuta; labro intis striato Murex ficus nodosa, Chemn. Conch. 10, t. 163, f. 1564. 1565.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 16. no 10. pl. 6. f. 1. 2.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 870. no 15.

\* Savigny. Expéd. d'Eg. Coq. pl. 4 f. 16.

\* Gmel. p. 5545.

\* Martini. Conch. t. 3. pl. 66. f. 741.

\* Murcx ficus, Dilw. Cat. t. 2. p. 722. nº 82.

Habite la mer Rouge. Mon cabinet. Queue courte, ombiliquée. Louigueur, environ gueur, environ 2 pouces. Elle a de grands rapports avec la suivante.

23. Pyrule citrine. Pyrula citrina. Lamk.

P. testá pyriformi, auterius ventricosá, muticá, medio lavi, infernos sulcatá, citrina de la compositiones de la compositiones de la compositione sulcata, citrina; ultimo anfractu superne obtuse angulato, supri

519 PYRULE.

depressiuseulo; spirá brevi, acutá; aperturá luteo-aurantiá; labro crasso, margine interiore sulcato.

Martini, Conch. 3. t. 94. f. 909. 910.

Buccinum pyrum. Gmel. p. 3484. nº 56.

Pugilina lavis, Schum, Nouv. syst. p. 816.

\* Schrot. Einl. t. r. p. 358. Buccinum. nº 7.

Buccinum pyrum. Dillw. Cat, t. 2. 616, nº 68.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 23. f. 69.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 17. nº 11. pl. 3. f. 2.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 869. no 13.

Habite l'Océan indieu et la Mer Ronge, selon Gmelin. Mon cabinet. Coquille solide; queue courte, échancrée au bout. Longueur. 2 pouces 1 ligne. Vulg. la Poire lisse à bouche orangée.

## 4. Pyrule raccourcie. Pyrula abbreviata. Lamk. (1)

P. testa subpyriformi, ventricosissima, scabriuscula, transversim sulcatá, albido-cinerascente; spirá exsertiusculá; caudá brevi, late umbilicată, dorso sulcis elevatis, subechinatis, muriculată; labro intùs striato, margine denticulato,

Lister. Conch. t. 896. f. 16.

Murex galea. Chemn. Conch. 10. t. 160. f. 1518. 1519.

Pyrula abbreviata. Encyclop. pl. 436. f. 2. a. b.

\* Purpura abbreviata. Kiener. Spec. des Coq. p. 75. nº 47. pl. 19. f. 36. Exclus. variet.

Habite ... Mon cabinet. Longueur, 18 lignes et demie.

## Pyrule bouche-violette. Pyrula neritoidea. Lamk.

P. testá subpyriformi, ventricosá, ecassá, rudi, transversím striatá, squalide alba; aufractibus turgidis; spira exsertiuscula; cauda brevi; fauce violacea.

Plusieurs conchyliologues rangent cette espèce, ainsi que Plusieurs conchynologues tangues Ces coquilles ont, en thet, le Neritoidea surtout, la plus grande partie des caractères des Pourpres. Cependant il serait bon, pour se fixer définitivetheat, que l'on consuit au moins l'opercule de ces espèces. Déjà, Quoy et Gaimard ont représenté l'animal du Neritoidea, Quoy et Gaimard ont represente randia. M. Kiener regarde tonne une variété du Pyrula abbreviata le Deformis de Laharck; cependant les figures que M. Kiener donne de ces co-Willes nous semblent scules suffire pour combattre son opinion.

Murex neritoideus. Chemn. Conch. 10. t. 165. f. 1577. 1578. Gmel. p. 355g. nº 16g.

Fusus neritoideus. Encyclop. pl. 435. f. 2. a. b.

- \* Purpura neritoidea. Quoy et Gaim, Voy, de l'Astr. Zool, t. 2 pl. 38. f. 22. 23. 24.
- \*. Id. Kiener. Spec. des Coq. p. 77. nº 48. pl. 19. f. 57.

\* Mus. Gottw. pl. 11. f. 80. c.

Habite,... Mon eabinet. Sa spire varie dans ses dimensions, selou les individus. Son ouverture, d'un violet fonce, la rend remarquable. Bord droit strié en dedans, Longueur, 18 lignes.

26. Pyrule difforme. Pyrula deformis. Lamk.

P. testa ventricosa, scabriuscula, albida; anfrectibus angulato-cari natis, nodulosis: ultimo disjuneto, carinis duabus cincto, subplici fero; caudá brevi, umbilicatá; fauce violacescente; labro tenúl-

\* Purpura abbreviata. Var. Kiener. Spec. des Coq.

Habite.... Mou cabinet, Ouverture arrondic; spire un peu saillande Longueur, près d'un pouce.

27. Pyrule rayée. Pyrula lineata. Lamk.

P. testá pyriformi-abbreviatá, ventricosá, glabra, pallide fulchi longitudinaliter rufo-lincata; apertura patula; columella albai labro intùs albo-lutescente.

\* Pyrula elata. Schub. et Wagn. Sup. à Chemn. p. 94. pl. 226

f. 4012. 4013.

\* Buccinum bulbus. Wood. Ind. Test. Sup. pl. 4. f. 8.

\* Pyrula lincata. Gray. Beeck. Voy. Zool. p. 114.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 24, nº 5, pl. 15, f. 1.

Habite... Mon cabinet. Son dernier tour est légèrement déprimé sur parieurs de le primé sur la sur le prime s périeurement. Spire courte; queue un peu relevée, échaucrée ad bout; point d'ombilic. Longueur, 13 lignes.

28. Pyrule plissée. Pyrula plicata. Lamk. (1)

P. testa pyriformi, obovata, ventricosa, longitudinaliter plication transversim tenuissime striata, flavescente; plicis tenuibus,

<sup>(1)</sup> Nous signalons avec regret cette nouvelle lacune dans l'ouvrage de M. Kiener. Cette espèce n'y est pas même men tionnée. Il nous semble, cependant, que l'un des principaux resultats que devait se propient que l'un des principaux resultats que devait se propient su l'un des principaux resultats que devait se propient su l'un des principaux resultats que devait se propient su l'un des principaux resultats que devait se propient su l'un des principaux resultats que devait se propient su l'un des principaux resultats que devait se propient su l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux resultats que devait se partire de l'un des principaux de l'un de l'un des principaux de l'un des princ sultats que devait se proposer l'auteur, était de satisfaire les besoins de la science, en figurant et en décrivant toutes les espèces de Lamarck, et, plus soigneusement surtout, celles qui,

tantibus; anfractibus margine superiore carinula cinctis; spira

brevi, acutà : labro intus lavigato.

Habite.... les mers du Brésil? Elle vient d'un cabinet de Lisbonne. Mon cabinet. Longueur, 14 lignes. Sa queue me paraît un peu fruste. Elle n'est point ombiliquée.

Nota. Voyez, pour les espèces fossiles, les Annales du Muséum,

vol. 2. p. 389 et suiv.

## <sup>†</sup> <sup>2</sup>9. Pyrule ventruc. *Pyrula ventricosa*. Kiener.

P. testa ovato-oblonga, ficoidea, ampullacca, tenui, apiccobtusissimā, albo-spadiceā, costis transversis distantibus, fusco subarticulatis cincta, tenuè obsoletè decussata; apertura ovata, albo pallidè violascescente.

Kiener, Spec. des Coq. p. 27. nº 18. pl. 12. f. 2.

Martini. Conch. t. 3. pl. 36. f. 733.

An Bulla decussata? Wood, Ind. Test, Suppl. par Gray, pl. 3. f. 3.

Habite les mers de l'Inde et de la Chine.

Espèce bien distincte que l'on reconuait facilement à ses côtes transverses, distantes, assez grosses et obtuses, sur lesquelles sont disposées assez régulièrement des taches d'un brun roux. Entre ces côtes, dans le plus grand nombre des individus, il y a une strie un peu plus saillante que les autres; elle est accompagnée de plusieurs autres plus fines encore qui, traversées par des stries d'accroissement, multipliées et assez régulières, forment à la surface de la coquille un réseau de mailles fines et obsolètes. L'ouverture est très ample, elle se prolonge en un canal largement ouvert, peu profond, sans échancrure terminale. Cette ouverture est blanche, teinte d'une très légère nuance de violet; en deliors, la coquille est d'un fauve ronssâtre très pâle.

Cette coquille, qui ctait rare autrefois dans les collections, y est maintenant assez abondamment répandue. Elle a 11 centim. 112 de

long et 65 mill, de large.

## 30. Pyrule de Dussumier. Pyrula Dussumieri. Kiener.

P. testà elongatà, ficoideà, tenui, apice obtusà, striis transversis, planulatis longitudinalibusque decussatà, pallide fuscescente, strigis longitudinalibus, angulatis, fuscis ornata; apertura ovatooblonga, intus castanea, ad marginem albo pallide violasces ente.

Kiener. Spec. des Coq. p. 25. nº 17. pl. 11.

commine celle-ci, manquent de synonymie et n'ont point encore ele ligurées.

Habite les mers de Chine.

M. Dussumier qui, dans ses divers voyages, s'est constamment ap plique à enrichir les collections du Muséum, ayant rapporté, pour la première fois, cette espèce, méritait bien d'y voir attacher son nom par M. Valenciennes. Cette coquille remain quable est, parmi les Pyrules fieoïdes, celle qui, en proportien est la plus étroite et a la queue la plus allongée. Son tet mine est couvert en dehors d'un grand nombre de petites eôtes trans verses, assez larges, mais très aplaties. Il semble qu'ayant eté molles, on les a écrasées avec le doigt; ce qui leur a donné de autre earactère particulier, c'est que les bords, à peine relevés sont très aigus. Ces côtes sont assez égales daus la plupart des individus; dans d'autres, elles alternent avec des côtes beaucoup plus per tites. Enfin, des stries longitudinales étroites qui out le même ractère d'aplatissement que les côtes par leur entrecroisement for ment un réseau assez régulier. Si l'on examine ce réseau als loupe, il semble que les stries longitudinales passent dessoils les transverses. L'ouverture est allongée, ovalaire, d'un brun asse intense dans le fond, mais d'un brun violacé très pâle à l'entre. Elle se prolonge en avant en uo canal peu large et peu prolond dont l'extrémité, d'un brun foncé, est seusiblement relevée en paul sus. Sur un fond d'un blanc roussâtre, cette coquille estornée d'un très grand nombre de fascies longitudinales d'un brun roux, onder leuses, ou plutôt festonnées.

Cette coquille est loogue de 12 centim. 12 et large de 60.

### † 31. Pyrule élargie. Pyrula patula. Brod. et Sow.

P. testā pyriformi, ventricosā; spirā brevissimā; anfractibus superior ribus tuberculato muricalis: ultimo superne angulato; apertura marna, natula lati: magnā, patulā; labio superne angulato, spiram versits in fine profunde excavato; columella arcuata, ad basim flexuosa; labio lumcllari tenui; epidermide crassa, striata.

Gray. Beeck, Voy. Zool. p. 115. pl. 35, f. 1, 34, f. 10, 35, f. 3, kiener. Speech de C.

Kiener, Spee. des Coq. p. 14. nº 9. pl. 2. f. 1. 2.

Cette espèce a la plus grande analogic avec le Pyrula melongent. Quelques personnes pensent même que l'ou devrait réunir celté espèce avec le Melon peur l'ou devrait réunir celté ordre que l'ou devrait réunir celté espèce avec le Melon peur peur l'ou devrait réunir celté espèce avec le Melon peur l'ou devrait réunir celté espèce avec le Melon peur l'ou devrait réunir celté espèce avec le Melon peur l'ou devrait réunir celté espèce avec le Melon peur le control de la celte de espèce avec le Melongena et en constituer une variété. Nous peur sons qu'elles deivent de sons qu'elles doivent être séparées, parce que tous les individus que nous avons vus nous ont présenté quelques caractères constans qui, quoique peu apparens, deviennent importans par leur con-

523 PYRULE.

stance même. Cette coquille est grande et épaisse; elle est pyruliforme, et c'est principalement par le jeune âge qu'elle diffère le plus constamment du Melongena; en effet, dans les individus bien conservés, les premiers tours sont constamment caréués dans le milieu, et sur les côtes longitudinales qui les traversent, s'élève une série de tubercules aplatis et assez comparables, pour la forme, à ceux que l'on voit sur les derniers tours du Pyrula Vespertilio, Ces unbercules disparaissent sur les derniers tours, ou sont remplacés par d'autres tubercules beaucoup plus gros et variables, à-peu-près comme dans le Pyrula melongena. L'ouverture est très ample. d'un blanc jaunstre, toute lisse; la columelle est large et aplatic à la base; le bord droit se détache, à sa partie supérieure, de l'avantdernier tour par une rigole étroite, profonde et fort oblique. La surface extérienre est lisse, striée à la base du dernier tour; elle est d'une belle couleur brane et ornée de fascies transverses blanchâtres, inégales, et plus on moins nombreuses, selon les individus. Long., 13 cent.; larg., 9. Il y a de plus grands individus.

## 32. Pyrule subrostrée. Pyrula subrostrata. Gray.

P. testá ovato-subclaviformi, lavigatá substriatáve, in medio ventricosa, albido straminea; spira brevi, acuta; anfractibus primis costato angulatis, transversim striatis: ultimo basi canali brevi. crasso terminato; apertura ovato-oblonga, alba; labro acuto, obsoletè crenulato.

Buccinum subrostratum, Gray dans Wood, Ind. Test. Sup. pl. 4. f. q.

Fusus lapillus. Brod. et Sow. Zool. journ. t. 4. p. 378.

Pyrula subrostrata, Gray, Beeck, Voy. Zool, p. 115. pl. 36. f. 15:

Habite les rivages de l'Océan Pacifique.

Coquille qui, par sa forme et l'épaisseur de son têt, rappelle un peu quelques espèces fossiles des environs de Paris; elle est au nombre de celles que l'on pourrait placer indifféremment, soit dans les Fuseaux, soit dans les Pyrules. Son tel est épais et solide; elle est ovate subclaviforme, à spire courte. Les premiers tonrs sont anguleux dans le milieu, pourvus de côtes longitudinales et chargés de strics transverses assez profondes. Tons ces accidens diminuent insensiblement et disparaisseut sur le dernier tour qui est lisse, arrondi et strié sculement à la base. De ce côté, il se prolonge en un canal court et solide, fort épais, légérement contourné dans sa longueur et relevé en dessus. L'onverture est ovale oblongue; elle est d'un beau blanc laitenx; le bord droit est légérement crénelé et il s'épaissit subitement en dedans; la columelle est très épaisse, cylindracée et dépourvue de bord gauche Sous un épiderme très minre, d'un brun verdâtre pâle, toule la coquille est d'un jaunâtre très pâle.

Cette espèce, rare encore, a 37 mill. de long et 23 de large.

### + 33. Pyrule chinoise. Pyrula sacellum. Desh.

P. testá ovato-abbreviatá, turbiaatá, veatricosá, squalide rufescenta fusco marmorată; anfractibus in medio carinatis, ad suturam cana liculatis, superne planulatis, trisulcatis; carina dentato-squamosa: ultimo anfractu transversim tricostato, in interstitiis tenuè sulcale, basi latè umbilicato; apertura alba, ovata; labro profunde sub cato, acuto, tenuè dentato.

Murex sacellum. Chemn. Conch. t. 10. p. 267, pl. 163. 1561. 1562.

1d. Gmel, p. 3530.

1d. Dillw. Cat. t. 2. p. 691. no 20.

Nous rétablissons ici nne espèce que Lamarck et la plupart des alle tenrs paraissent avoir confondue avec le Pyrula bezoar; la fighte de Chemnitz, que nous citons dans notre synonymie, représente cette espèce d'une manière assez exacte, et nons voyons en pendant que Lamarek l'a rapportée à une Pourpre qu'il nome egalement Sacellum, mais dont la description ne s'accorde pas avec la figure mentionnée. M. Kiener consacre l'errent car Lamarck en figurant parmi les Pourpres, et sous le nom de Sercellum une résistel en cellum, une veritable Pourpre, mais qui est tellement dillérente de la figure de Chemnitz, meutionnée par M. Kiener lui-monée qu'il semblerait que l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du Species a cité Chemuitz de moire, et il conserve de l'anteur du se l'a moire; et il se convaiucra lui-même qu'il n'a pas vu la figure de Chemnitz de la figure de Chemnitz de la figure de la fig Chemnitz, s'il veut se donuer la peine de mettre en regard avec elle, celle de son Russus de la peine de mettre en regard avec

Le Pyrula sacellum est une coquille ovale-obronde, courte, qui est intermédiaire entre les *Pyrula bezoar* et rapa de Lam<sup>arch</sup>, mais qui se distingue activité. mais qui se distingue nottement des deux. Sa spire est courte, con nique, nointue au content des deux. nique, pointue au sommet, composée de sept à huit tours, à sur turc eanalienties au la composée de sept à huit tours, à sur turc eanaliculée, aplatie en dessus et divisée en deux par unet carene deutelée. Sur la carene deutelée. carène deutelée. Sur la partie supérieure des tours, ou compte ordinairement trais ordinairement trois, rarement quatre gros sillons transverses, la partie inférieure. la partic inférieure, il y a trois fines stries. Le dernier [001] est grand, très convexe, subcaréué supérieurement, et sa surface est divisée par trois côtes transcribé supérieurement, et sa surface est divisée par trois côtes transverses, obtuses, subnoduleuses, entre lesquelles il va un parit lesquelles il y a un petit nombre de petits sillons rapprochés el assez souveut subgranuleux. Ce dernier tour se prolonge à la base en une queue large et épaisse, percée d'un grand ombilie infundibuliforme. L'ouverture est ovalaire, elle est blanche, et le bord droit, dentelé dans toute sa longueur, est profondément sillonné en dedans. Toute cette coquille est d'un fauve pâle terne. Longueur, 55 mill., largeur, 40.

## Espèces fossiles. Pyrule lisse. Pyrula lævigata. Lamk. (1)

P. testá obovatá, lævi, obsoletissimè striatá; spirá retusá, mucro-natá.

Pyrula lavigata. Annales. vol. 2. p. 390. nº 1. et t. 6. pl. 46. f. 7.

Martini. Conch. t. 3. p. 191. Vign. f. 3.

\* Buccinum candidum. Gmel. p. 3485.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 359. Buccinum. no 11.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 618. nº 72.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 579, no 1. pl. 78. f. 3. 4. et 11 à 14.

\* Roissy, Buf. Moll. t. 6. p. 67. no 5.

Habite... Fossile de Grignon et Courtagnon. Mon cabinet. Elle a l'aspect, surtout dans les jeunes individus, de notre Pyrula Ficus; mais la coquille est plus épaisse et n'offre point ces stries croisées et bien apparentes qu'on observe sur les Pyrules appelées Figues. Daus les individus les plus âgés, le veutre de la cuquille est beaucoup plus élevé, moins arrondi, et présente une saillie remarquable. Bord gauche plus épais et calleux dans sa partie supérienre. Longueur, 55 millimètres.

## Pyrule subcarinée. Pyrula subcarinata. Lamk.

P. testá lævi; dorso obtusè carinato; anfractibus supernè concavis, subcanaliculatis; spirá acuminatá.

Pyrula subcarinata. Ann. ibid. nº 2.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 580. nº 2. pl. 79. f. 16. 17.

Habite... Fossile de Houdan. Cabinet de M. Defrance. Elle a presque la forme du Voluta labrella; mais sa columelle n'a aucun pli.
Elle est lisse comme la précédente, dont elle se rapproche beau-

<sup>(1)</sup> En étudiant avec soin le Buccinum candidum de Gmelin, hous avons reconnu en lui cette espèce de Pyrule fossile. Il sera nécessaire de substituer le nom de Gmelin à celui de La-haltek, et cette espèce deviendra le Pyrula candida.

coup par ses rapports. On l'en distingue néanmoins faeilement par l'espèce de saillie du ventre de la coquille, qui forme supér rieurement une carene obtuse, et par le sommet concave de ses tours de spire.

### 3. Pyrule tricarinée. Pyrula tricarinata. Lamk. (1)

P. testá clavatá, decussatá; striis tribus transversis, remotis, eminen tioribus.

Pyrula tricarinata. Ann. ibid. p. 391. no 3, et t. 6, pl. 46. f. 9.

\* Sow. Genera of Shells. f. 3.

Habite... Fossile de Parnes, Cabinet de M. de Jussieu. Espèce rare et très remarquable, qui appartient à la division des Pyrules diles Figues, et qui est chargée comme elles de stries longitudinales de stries transporters de stries de stries de stries transporters de stries de stries transporters de stries de strie de stries transverses qui se croisent. Mais, dans cette espèce, trois des stries transverses controlles des stries transverses controlles des stries transverses controlles de stries transverses qui se croisent. des stries transverses sont heaucoup plus élevées que les autres, et font paraître la coquille tricarinée. Longueur, 33 millimètres.

4. Pyrule élégante. Pyrula elegans. Lamk.

P. testà ovatà, subventricosà, decussatà; striis transversis elevalis, dulatis, distinctis.

Pyrula clegans. Ann. ibid. no 4.

\* Pyrula Greenwoodii, Sow. Min. Conch. pl. 498.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 581. nº 3. pl. 79. f. 8. 9.

\* Roissy, Buf. Moll. 1. 6. p. 68. nº 6.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Celle-cli plus ovale et a la spire un peu plus élevée que les autres. Sa sur preficie est appée de chaire de la sur les perficie est ornée de stries fines, croisées, dont les transserses sont ondulcuses.

### 5. Pyrule à grille. Pyrula clathrata. Lamk. (2)

P. testá obovato-clavatá, decussatá; ctriis transversis, alternis mir noribus.

Pyrula clathrata, Ann. ibid. nº 5, et t. 6, pl. 46, f. 8.

<sup>(1)</sup> Nous considérons cette espèce de Lamarck comme variété de son *Pyrula nexilis*. Il suffit, en effet, d'avoir sous yeux une douzaine d'individus pour observer le passage inselle sible, entre ces espèces, et rester convaineu de la nécessité de leur réunion.

<sup>(2)</sup> Nous n'avons jamais pu retrouver ectte coquille pour l'examiner, et jamais non plus aucune espèce semblable n'a été depuis

Habite... Fossile de Griguon. Cabinet de feu M. Richard. Elle a tout-à-fait la forme du Bulla ficus de Linné, et peut être regardée comme l'analogue fossile de l'une des deux espèces vivantes dont les synouymes ont été confoudus parmi ceux de la Figue. Ses stries transverses sont plus fortes que les longitudinales: mais on en observe une petite dans l'intervalle qui sépare les grosses.

6. Pyrule tricotée. Pyrula nexilis. Lamk.

P. testá ovato-clavatá, decussatá; striis transversis majoribus, subæqualibus, distinctis.

Pyrula nexilis. Ann. ibid. nº 6.

\* Murex nexilis. Brand. Foss. hant. pl. 4. f. 55.

\* Pyrula nexilis. Sow. Min. Conch. pl. 331.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 582. no 4. pl. 79. f. 1 à 7.

Habite... Fossile de Conrtagnon et de Grignon. Cabinet de M. Defrance. Cette espèce paraît être la même que le Murex nexilis de Brander [Foss. Hanton. p. 27. nº 55]. Elle ressemble beaucoup à la Figue; mais sa spire est un peu plus élevée, et on la trouve toujours plus petite.

7. Pyrule à trois côtes. Pyrula tricostata. Desh.

P. testă ovato-oblongă, subclaviformi, apice obtusă; spiră longiusculă; anfractibus convexis, transversim tenuissime striatis: ultimo anfractu ventricoso, superne transversim costellis tribus instructo: costis nodoso-plicatis.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 584. pl. 79. f. 10. 11.

Habite fossile de Retheuil, Guise-Lamothe.

Cette petite coquille a de la ressemblance, par sa forme et par ses accidens extérieurs, avec le Pyrula clava, fossile aux environs de Bordeaux, et figuré par M. Bastérot dans le 2º volume des Mémoires de la société d'histoire naturelle. Mais il s'en faut de beaucoup que cette ressemblance soit assez parfaite pour regarder comme analogues ces deux espèces; celle-ci est tonjours petite, mince et fragile, ovale-oblongue, en massue; la spire, assez longue, est formée de six tours étroits et légèrement convexes; le dernier est très graud, ovalaire, un peu aplati; à sa partie supérieure, il est

le l'envée, soit à Grignon, soit dans d'autres localités du bassin de Paris. Il y a, en Italie, une espèce, et à Bordeaux une autre, anxiquelles pourrait s'appliquer ce que dit ici Lamarck de son pruda clathrata. Est-ce l'une d'elles qu'il a cue sous les yeux avec une fausse indication de localité?

traversé par trois côtes égales, dout les deux inférieures sont plus rapprochées. Ces côtes sout ornées de petites nodosités plus ou moins rapprochées, selon les individus, et s'allongeant quelquesois longitudinalement de manière à descendre d'une côte à l'anifre sous forme de petits plis. Le dernier tour se termine à la base en un canal grêle et pointu, légérement contourné dans sa longueur. Tonte la surface extérieure est ornée de stries transverses, régulations et l'après de la surface extérieure est ornée de stries transverses, régulations et l'après de la surface extérieure est ornée de stries transverses, régulations et l'après de la surface extérieure est ornée de stries transverses, régulations et l'après de la surface extérieure est ornée de stries transverses, régulations et l'après de la surface extérieure est ornée de stries transverses, régulations et l'après de la surface extérieure est ornée de stries transverses. lières et très fines. Ces stries se moutrent aussi bien sur les côles et sur les tubercules que sur le reste de la surface. L'ouverture est oblongue, étroite. Son extrémité supérieure forme un angle asset aigu; la columelle, faiblement arquée, est revêtue d'un sone gauche très mince et à peine apparent; le bord droit est lui-mème très mince et fragile; il présente trois petites ondulations corres pondantes aux côtes de l'extérieur.

Cette coquille est assez rare. Les grands individus ont 30 millimetre de loug et 13 de large.

† 8. Pyrule massue. Pyrula clava. Bast.

P. testa ovato-oblonga, ficoidea, tenui, fragili, striis transversis lott gitudinalibusque decussată; anfractibus superne planulatis, in me dio angulatis, nodulosis: ultimo quadricostato; costis nodoso plane catis; apertură ovată, oblongii, în canali lato, longo, contorto sinente.

Bast. Foss. de Bord. p. 67. nº 2. pl. 7. f. 12. Sow. Genera of Shells. f. 2. Pyrula burdigalensis.

Fort belle espèce de Pyrule fossile appartenaut à la section des fire coïdes: elle est corde alle est corde all coïdes; elle est ovale-oblougue; sa spire est en proportion par allongée que dans les autres espèces du même groupe; elle est columnes de de la columne de la column posée d'un petit nombre de tours aplatis en dessus, angulens des le milieu, et sur cet angle s'élève une rangée de nodosités obnisés et pliciformes. Le des la companie de la co et pliciformes. Le dernier tour est très graud, et toute sa surface si assez grossièrement treillissée par l'entrecroisement des stries gitudinales et transverses. Outre ce réseau de stries, on remandinales et transverses. encore sur ce deraier tour quatre grosses côtes transverses plus de moins grosses colon la colon de servicio de la colon de la moins grosses, selon les individus, et sur lesquelles se relèven de tubercules oblence elles tubercules oblongs, pliciformes, très variables pour le nombre el la grosseur : le comb grosseur; le canal terminal prolonge insensiblement le derpier tour; il est long et grêle comme dans la Pyrnle de Dussumler. est un peu contourné à gauche lorsque l'on met la coquille sur l'ouverture, le capat au contourné à gauche lorsque l'on met la coquille sur l'ouverture le capat au contourné de la capat au l'ouverture, le canal en avant. L'ouverture est ovale-oblongue étroite, lisse; le bord droit est mince et tranchant et finement

Cette belle espèce, rare surtout quand elle est entière, a 86 mill. de long et 30 de large. Nous avons des individus mutilés qui annoncent une taille plus considérable.

9. Pyrule de Lainé. Pyrula Lainei. Bast.

P. testá ovato-turbinatá, utrinquè attenuatá; spirá conicá, supernè profundè sulcatá, transversìm obsoletè sulcatá; anfractibus infernè angulato-tuberculosis; tuberculis crassis, spiniformibus: ultimo anfractu basi tuberculato; aperturá ovatá, angustá; labro denticulato; columellá incrassatá, basi perforatá.

Bast. Foss. de Bord. p. 67. nº 3. pl. 7. f. 8.

Habite... Fossile aux environs de Bordeaux et de Dax.

Les personnes qui connaissent le Turbinella pusillaris peuvent se faire une assez juste idée de cette espèce; ear toutes deux se ressemblent quant aux caractères généraux, et différent aussi par des ca-

ractères génériques et spécifiques.

Cette Pyrule se distingue d'abord, parce qu'elle n'a pas de plis à la columelle, et elle se reconnaît avec la plus graude facilité comme espèce, au moyen de quatre gros sillons très profonds et subécailleux qui occupent la partie supérieure des tours, entre la suture et la rangée des grands tubercules spiniformes. Dans le Pyrula melongena, il y a souveut à la base du dernier tour une rangée de tubercules spiniformes; dans cette espèce, cette rangée de tubercules existe toujours, et elle est placée exactement comme dans la Turbinelle dont nous venons de parler. La surface du dernier tour est occupée par un grand nombre de petits sillous trausverses, inégaux, aplatis, obtus; ils sont traversés par un grand nombre de stries d'accroissement assez régulières; le bord droit est dentelé dans toute sa longueur, et la columelle, très épaisse, est ouverte à la base en un ombilic en grande partie recouvert par une lame renversée du bord gauche.

Cette coquille est lougue de 80 mill. et large de 55. Nous avons vu

des iudividus ayant presque le double du volume.

#### DEUXIÈME SECTION.

Un bourrelet constant sur le bord droit dans toutes les espèces.

### STRUTHIOLAIRE. (Struthiolaria.)

Coquille ovale, à spire élevée. Ouverture ovale, sinue terminée à sa base par un canal très court, droit, non échancré. Bord gauche calleux, répandu; bord droit sinué, muni d'un bourrelet en dehors.

Testa ovata; spira exserta. Apertura ovalis, sinuala canali brevissimo, recto integroque basi terminata. Labo calloso, ad ultimum anfractus explanato; labro sinuala replicato, extus marginato.

Observations. — Les Struthiolaires, vulgairement nomméte Pieds-d'autruche, sont des coquillages exotiques fort rares et très singuliers par les caractères des deux bords de leur verture. Elles paraissent tenir un peu aux Buccins; mais, outre qu'elles n'ont point d'échanceure à la base de leur canal, elles frent, sur leur bord droit, un bourrelet dont cenx-ei sont pourvus. Quoique ces coquilles soient marines, je présume que les Mollusques auxquelles elles appartiennent viennent souvent sur les rivages, où alors, sortant fréquemment de leur coquilles y produisent les callosités qu'on observe anx deux bords de son ouverture.

Il est bon de remarquer que, dans ce genre, le bourrelet de bord droit est le seul qui se trouve sur la coquille; tandis que, dans les trois suivans, il y en a en outre sur la spire.

Nous ne connaissons encore que deux espèces de celui dont il agit maintenant.

s'agit maintenant.
[Long-temps avant que Lamarck instituât son genre Struthio laire, trois espèces qu'il aurait pu y ranger, avaient été signalées, dès 1785, par Martyns, dans son Universal conchiologist. L'ar

Née suivante, Spengler, dans le xvii volume du Naturforscher, reproduisit deux des espèces de Martyns qu'il ne cite pas, parce que très probablement il n'avait pas encore connaissance de onchyliologiste anglais. Depuis cette époque, Martyns et Chemnitz sigurèrent l'espèce la plus commune de Struthiolaire, et enfin, en 1812, Lamarck proposa le genre dans l'extrait du cours, et le plaça dans sa famille des Canalifehes, à la suite des Murex et des Ranelles : à dater de ce moment, tes coquilles, confondues par Gmelin et par Dillwyn parmi les Jurex, furent séparées en genre, et tous ceux des auteurs qui adoptèrent, et c'est le plus grand nombre, le maintinrent dans Papports que Lamark lui donna. M. de Blainville, cependant, dans son Traité de malacologie, le rapprocha des tritons motiver son opinion sur des observations nouvelles. Laharck, en donnant de sa famille des Canalifères une nouvelle distribution dans son Histoire des animaux sans vertèbres, en-Talina le genre Struthiolaire dans la seconde section de cette and the genre Strumolant dans la Ranelles et les Tritons, se hadant sur ce caractère que, dans les Struthiolaires, il y a à burerture un seul bourrelet persistant sans qu'il y en ait sur spire, tandis qu'il y en a deux opposés dans les Ranelles, et ne ces bourrelets sont irrégulièrement épars dans les Tritons. tel des bourrelets sont irregunerement (parallet ependant il ne Acrangement pouvait paratie l'active Struthiolaire du Dictionnaire classique d'histoire aaturelle, nous discutions des carectiones du genre, nous les comparions à ecux des Rostellaires; guilé par une analogie qui nous paraissait suffisante, nous boposions de faire passer le genre en question de la famille des Posions de l'aire passer le genre cu que l'analifères dans celles des ailées de Lamarek, et de lui faire Frendre place à côté des Rostellaires. Nous avons soutenu cette philon dans l'Encyclopédie, et quelques années après, les tradans l'Encyclopeaue, et quesques annuelle d'une ma-Mere eelatante. En effet, nous trouvons dans leur onvrage de 2001 elatante. En ellet, nous d'ouveils dans leur de l'Astrolabe, faisant partie du royage de circumatique petite esthe de Struthiolaire, et cet animal a les plus grands rapports de Struthiolaire, et cet animai a les plus s. en octasion d'observer vivant dans la Méditerranée.

L'animal de la Struthiolaire rampe sur un pied ovalaire, fort épais, du centre duquel s'élève un pédicule assez long, fort gros, qui rentre dans la coquille, et qui sert d'appui à une tête fort singulière, en ce qu'elle est prolongée en une trompe cylindracée, conique, plus longue que la coquille elle-même et termiuée par une petite troncature dans laquelle se trouve l'ouverture de la bouche. A la base de cette tête, et de chaque côlé, s'élève un tentacule assez long, très grêle, très pointu, portant un point oculaire très noir au côté externe de la base. Sur l'extrémité postérieure du pied se trouve attaché un petit opercule corné rudimentaire. Le manteau revêt l'intérieur de la coquillei mais il ue se prolonge pas en canal exsertile, comme dans les Buccius. Ce caractère lui est commun avec le Rostellaire, dont nous parlions tout à l'heure.

On ne connaît encore qu'un petit nombre d'espèces de ce genre curieux. Toutes, jusqu'à présent, proviennent des meri de la Nouvelle-Hollande; jusqu'à présent, aueune n'a été tront vée à l'état fossile. On a cru cependant, en avoir rencontré dans le bassin de Paris, dans les sables inférieurs des environs Beauvais; mais, ayant eu l'occasion d'examiner ces coquilles dans un bon état de conservation, nous avons reconnu que ces espèces, attribuées aux Struthiolaires, dépendent du genre Bue ein, et sont voisines d'une espèce vivante fort remarquable, fragurée par Chemnitz, sous le nom de Buccinum plumbeum, connaissance de l'animal de cette coquille dèterminera probablement sa séparation en un genre particulier.

M. Kiener, dans son Species général des coquilles vicantes, en traitant du genre Struthiolaire, a rappelé notre opiniou son sujet, l'a discutée, et a conclu de cette discussion qu'elle ne devait pas être adoptée, et qu'il fallait préférer celle M. Menke, qui place les Struthiolaires dans le voisinage des Cassidaires. Pour arriver à cette conclusion, M. Kiener examine les caractères extérieurs de l'animal de la Struthiolaire figure par MM. Quoy et Gaimard, et il trouve à cet animal les par grands rapports avec ceux des Pourpres et des Cassidaires. L'erreur de M. Kiener est manifeste, et j'en appelle à son propre ouvrage, daus lequel les animaux des trois genres en ques tion sout représentés. Il suffirait de mettre les figures en pré-

sence pour être convaince qu'il y a de notables différences cutre les genres dont il s'agit; mais la différence des Struthiolaires ressortirait bien mieux si, au lieu de représenter cet avimal contracté par la liqueur, M. Kiener avait reproduit la figure faite d'après le vivant, publice par MM. Quoy et Gaimard. En faisant intervenir dans la question un renseignement aussi brécieux que celui-là, nous pensons que nous aurons démontré qu'il n'y a aueune ressemblance entres les animaux des Struthiolaires, des Cassidaires et des Pourpres. Il est vrai que depuis que nous avons publié notre opinion, la science a acquis de nouveaux renseignemens sur les animaux des Rostellaires; renseignemens sont tels qu'ils détermineront la séparation deux genres des espèces que Lamarck comprenait dans celui Rostellaires. En effet, l'animal du Rostellaria curvirostris, exemple, et de trois ou quatre autres espèces analogues, est très voisin de celui des Ptérocères et des Strombes, tandis Que l'animal du Rostellaria pes pelicani est tout différent, et comme nous le verrons bientôt, c'est avec lui que les Struthiolaires ont la plus grande analogie. Il suffira, pour s'en convainde rapprocher les figures que nous venons de citer avec du Rostellaria pes pelicani, sigurée dans le t. 111 de Poli. ou adopte le genre Aporrhaïs de Monfort, comme l'a récemhent proposé M. Sowerby, ce sera donc près de lui que de-Propose M. Sowerby, to set a line of the set and settle of the set trouver les Struthiolaires. Il reste à discuter actuellehent si ees deux genres doivent ou non fairc partie de la fades ailées, question que nons aurons à examiner prochainement. Nous ajouterons encore une observation sur les tspèces de Struthiolaires de M. Kiener. On voit que ce naturaliste n'a pas recherché, dans les ouvrages originaux, les espèces pas recherche, dans les destinguées avant lui; il confond toujours avec le Struthiolaria Modulosu de Lamarek, le Buccinum papulosum de Martyns qui constitue une espèce parfaitement distincte. Sous le nom de Cre-Audata, M. Kiener confond également deux espèces dont l'une Avait déjà été bien reconnue par Martyns, sous le nom de Buceinum vermis. M. Sowerby, dans son Thesaurus conchyliorum, mienx distingué les espèces que ne l'a fait M. Kiener; mais il acux distingué les especes que ne ra rais de la véri-table tort, à notre avis, de ne pas rétablir pour elle la vérilable nomenclature, et de donner des noms nouveaux à des coquilles, depuis long-temps connues, et nommées dans les auteurs anglais particulièrement.

#### ESPÈCES.

1. Struthiolaire noduleuse. Struthiolaria nodulosa. (1)

St. testá ovato-conicá, crassá, transversim striatá, alba, flammulas longitudindibus, undatis, lutais, pictà; anfractibus supernè latis, suprà planulatis, ad angulum nodulosis; suturis simplicibus labro inties luteo-rufescente.

Martyns, Conch. 2. f. 53, 54.

Favanne, Conch. pl. 79. fig. S.

Murex pes struthiocameli, Chemn. Conch. 10. t. 160, f. 1520, 1521 Murex stramineus. Gmel. p. 3542. nº 55.

Struthiolaria nodulosa. Encyclop. pl. 431. f. 1. a. b.

" Blainv. Malac. pl. 17, f. 1.

\* Spengler. Naturf. t. 17. p. 24. pl. 2. f. A. B.

\* Crouch. Lamk. Conch. pl. 17. f. 10.

\* Murex stramineus. Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 62.

\* Struthiolaria nodulosa, Kiener, Spec. des Coq. p. 3, nº 1, pl. s exclus, varietate.

<sup>(1)</sup> Deux espèces ont été confondues, jusqu'à ce jour, sous une même dénomination: cela tient probablement à ce que con espèces ont ité le respèces ont ité le respecte de la companie de la co espèces ont été long-temps rares dans les collections, et que pouvait bien estreile pouvait bien attribuer à l'imperfection des figures les différences que l'experience que l' rences que l'on apercevait entre elles. Aujourd'hui que, puis abondantes en part l abondantes, on peut les comparer, les naturalistes doivent parer les espèces d'après leurs véritables enraetères, et en rectifier la nomendature. Airei d'a tisser la nomenclature. Ainsi, il faut supprimer du Struthiolatie nodulosa la figure de Martyns, qui représente une espèce best distincte, et reverent distincte, et revenant sans cesse à restituer aux espèces premier nom coloisie premier nom, celui-ci reprendra celui de Chemnitz et soro inscrite sous le nom de Struthiolaria pes struthiocameli. L'espèce de Martyns devra pare l de Martyns devra prendre le nom que ce naturaliste lui donale premier, et non pas col le premier, et non pas celui de Struthiolaria gigas que propose M. Sowerby, dans son Thecam M. Sowerby, dans son Thesaurus conchyliorum; le Buccinum pulosum de Martyne deviende pulosum de Martyns deviendra donc pour nous le Struthiolario papulosa. papulosa.

- \* Struthiolaria straminea. Sow. Genera of Shells.
- \* Id. Sow. Thes. Conch. p. 23, pl. 5, f. 16, 18, 20, fig 1, 2.

\* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 200. pl. 245. f. r. 2.

llabite les mers de la Nouvelle-Zélande. Mon cabinet. Longueur, 2 pouces 1 ligne. Vulg. le Pied-d'autruche.

### 2. Struthiolaire crénulée. Struthiolaria crenulata. (1)

St. testá ovato-conicá, griseo-lutescente; anfractibus supernè angulatis, suprà planulatis; suturis plicato-crenatis.

Auris vulpina. Chemn. Conch. 11. t. 210. f. 2086. 2087.

\* Spengler. Naturf. t. 17. p. 24. pl. 2. f. C. D.

\* Buccinum vermis. Martyn. Univ. Conch. pl. 53.

- \* Struthiolarid inermis, Sow. Thes. Conch. part. 1. p. 23. nº 2. pl. 5, f. 12. 13. 19.
- \* Struthiolaria crenulata, Kiener, Spec. génér, des Coq. p. 5. pl. 2. f. 3, exclus varietate.
- \* Murex australis. Gmel. p. 3542. nº 36.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 712. nº 61.

- \* Reeve. Couch. Syst. t. 2. p. 200. pl. 245, f. 3. 4.
- \* Struthiolaria inermis. Sow. Genera of Shells. f. 5.4.

Habite... Collection du Museum. Celle-ei a ses sutures crènelées et l'angle de ses tours simple, ce qui la distingue principalement de celle qui précède.

3. Struthiolaire pustuleuse. Struthiolaria papulosa.

S. testá ovato-conicá, crassá, fulvo-castaneá, transversim striatá; anfraetibus in medio angulatis, nodulis papilliformibus ornatis; aperturá albá; labro collumelláque callosis.

(1) Il est certain qu'en s'en rapportant uniquement à la synonymie que Lamarek doune à cette espèce, on doit la rejeter
du catalogue. En effet, l'Auris vulpina de Chemnitz n'est point
line coquille marine, ce n'est point une Struthiolaire, mais bien
line bulle à lèvre épaisse de l'île Sainte-Hélène; mais la coquille de la eollection du Museum, que Lamarek mentionne, est
line véritable Struthiolaire figurée dans l'ouvrage de Martyns,
sous le nom de Buccinum vermis; il faut done substituer ce
dernier nom spécifique à celui de Lamarck, et nommer à l'avelir cette espèce Struthiolaria vermis.

Buccinum papulosum, Martyn, Univ. conch. pl. 54. Struthiolaria gigas. Sow. Thes. conch. part 1. p. 23. nº 3. pl. 5.

f. 17. Struthiolaria nodulosa. Var. Kiener, Spec, génér, des Coq. P. 3. pl. 2, f. 2.

Habite les mers de la Nouvelle-Zélande.

Nous avons rendu à cette espèce son premier nom, et nous avous dù rejeter celui qu'a proposé tout récemment M. Sowerby. M. Kiener a confondu l'espèce comme variété du Nodulosa de Lamares. Cette coquille, restée rare jusqu'à présent daus les collections, est la plus grande espèce du genre; elle ressemble beaucoup au Struthiolaria nodulosa, mais on la distiugue par plusiems car ractères qui sont constans: 1º les stries transverses. Elles 5001 ici moins nombreuses, plus grosses, un en compte sept principales sur chaque tour, une plus petite est interposée entre chaculat d'elles ; 2º les granulations qui sont sur l'angle des tours : dans le nodulosa, elles sont coniques et pointucs, ici elles sont objuses, beaucoup plus petites et presque toujours oblongues; 3º la callosité columellaire. Dans le Nodulosa, cette callosité, par son hord supérieur, reste à une certaine distance de l'angle de l'avant-der nier tour, elle forme une courbure régulière et sans sinuosité jusqu'à la base du caual. La callosité, du reste, semble plutôt appuyée que soudée sur l'avant-dernier tour. Dans le Papulosa, la callo sité remonte jusqu'à l'angle de l'avant dernier tour; elle est plus large, et elle se soude par un bord aminci, et enfin, vers le plieu de la bantone de l lien de la hauteur de l'ouverture, elle forme en dehors une single site profonde qui ne se montre jamais dans l'autre espèce; 4 en fin, la coloration : dans le Nodutosa, on sait qu'elle consiste en flammules rougeatres d'un brun ronge sur un fond d'un bland fauve. Ici, la coloration est uniforme, d'un brun ferrugineux pet foncé, tirant un peu sur le fauve.

L'individu de notre collection a 10 centim, de long et 57 mill. large,

## † 4. Struthiolaire oubliée. Struthiolara scutulata. Desh.

S. testa ovali, lævi; anfractibus angulatis; sutura varice tumida, lævi impleta: lahia arrivertibus angulatis; sutura varice tumida, lævi impletà; labio externo vix reflexo, paululum incrassato; labio interno crasso (Sow.).

Buccinum scutulatum. Martyns. Univ. conch. pl. 55. Chemn. Conch. t. 10. p. 179 Vig. 21 f. CD.

Gmcl. p. 3498. nº 174.

Struthiolaria oblita, Sow. Thes. conch. part. 1, p. 24. pl. 5. f. 14. 15.

Buccinum scutulatum. Dillw. Cat. t. 2. p. 622. nº 80.

Wood, Ind. Test. pl. 23. f. 81.

Sow. Tank. Cat. app. p. 18.

Habite les mcrs de la Nouvelle-Zélande.

Nous mentionnons cette espèce uniquement d'après les auteurs, car nous ne la possédons pas, et nous ne pouvons, par conséquent, en douner une description un peu complète; nous insisterons cependant sur deux caractères qui rendent cette coquille facile à reconnaître parmi ses congénères. La suture est occupée par une callosité lisse, assez semblable à celle des ancillaires. Le bord droit est beaucoup moins épais que dans les autres espèces, et l'individu, représenté par Martyns, a ce bord mince et tranchant.

Comme pour la précédente espèce, nous avons rétabli la nomenclature, et lui avons restitué son premier nom.

L'iudividu, figure par Martyns, a 55 mill. de long et 35 de large,

#### RANELLE. (Rancila.)

Coquille ovale ou oblongue, subdéprimée, canaliculée base, et ayant à l'extérieur des bourrelets distiques.

Bourrclets droits ou obliques, à intervalle d'un demilour, formant une rangée longitudinale de chaque côté.

Testa ovata vel oblonga, subdepressa, basi canaliculata, whis varieibus distichis onusta. Apertura rotundata vel

Varices plus minusve obliqui. ad dimidiam partem anfractus remoti, utroque latere seriem longitudinalem efformantes.

OBSERVATIONS. — Moyennes, en quelque sorte, entre les l'unithiolaires et les Rochers, les Ranelles sont singulièrement et même par la situation particulière de leurs bourrelets, même par la légère dépression que leur coquille offre en général.

orsque son accroissement l'oblige, cet animal sort et se met à

découvert d'un demi-tour entier, et reste ainsi stationnaire jusqu'à ce que le nouveau demi-tour soit formé. Ce fait, qu'indique l'examen de la coquille, se reconnaît par les bourrelets dis posés constamment sur deux côtés opposés; et c'est en partie ces bourrelets latéraux qu'est due la légère dépression de coquille, puisqu'ils accroissent les dimensions de ses côtés, en n'ajoutant jamais à celles de son dos et de son ventre.

Les bourrelets des Ranclles sont les uns mutiques, les autres

tuberculeux, quelquesois même épineux.

[Ce que Lamarck dit relativement à l'aceroissement des Rapel les, prouve que ce zoologiste ne s'était pas rendu un compte exact de l'accroissement des coquilles envisagé d'une manière générale. Il est impossible qu'un Mollusque s'avance subitentent hors de sa coquille, d'une quantité plus ou moins considérable, et reste ainsi découvert pendant le temps nécessaire à la sécrétion de la partie de son têt qui doit le recouvrir. Pour admettre mécanisme de l'accroissement des Ranclles, des Tritons ou des Murex, il faudrait supposer que, dans ces genres, le manteau jouit de propriétés que ne possedent pas le reste des Mollusques Il faut se rappeler, en effet, que la coquille, formée de parties distinctes, est sécrétée particulièrement par le bord du Mante teau; que c'est ce bord, modifié presque à l'infini, qui doune naissance aux tubercules, aux épines, aux digitations, en mot, à toutes les parties extérieures des coquilles. Dans la partie intérieures des coquilles. tie intérieure du têt, la partie la plus minec du manteau, celle qui enveloppe toute la masse viscérale, sécrète une couche liste et nolie de matière de la matière d et polie de matière calcaire qui contribue à consolider toute coquille en lui donnant de l'épaisseur. Si tel est le mécanisme véritable de l'accroissement des coquilles, on ne peut supposer, avec Lamarch, que l'accroissement des coquilles, on ne peut supposer, avee Lamarck, que l'animal des genres que nous venous de metronner puises faire. tionner puisse faire d'un seul coup les pièces calcaires qui ser parent les bourrelets. Si l'accroissement avait lieu de cette mar nière, on n'observerait aucune strie d'aceroissement, et ceperdant, elles sont là auci dant, elles sont là aussi nombreuses que partout ailleurs. L'observation prouve que les mollusques des Ranelles et la Bochers ont dour période. Rochers ont deux périodes dans leur accroissement. Pendant la première, ils construisont l'accroissement. première, ils construisent l'intervalle d'un bourrelet à un autre; pendant la seconde la manufe pendant la seconde, le manteau prend un état particulier; il se

thinéfie, acquiert quelquefois des digitations plus ou moins lonbues, diminue insensiblement de volume, change d'état pour reprendre celui qu'il avait d'abord. Ces changemens s'opèrent, mivant les genres, à des intervalles égaux ou inégaux ; il en résulte la succession régulière des bourrelets dans les Ranclles et les Murex, et l'irrégularité de ces parties dans les Tritons. Si lon rassemble les divers états d'accroissement dans une même espèce, on s'aperçoit qu'au moment où se développe un bourrelet, le têt en est très minee, et ee bourrelet, gonflé à l'extétienr, est creux en dedans, et s'il en part des épines ou des disitations, ces épines ou ces digitations sont elles-mêmes creusées en canal. Peu-à-peu ce bourrelet, ces épines, se remplissent de matière calcaire, sinissent par s'obstruer, et souvent un épaississement intérieur est ajouté à celui du dehors. Pendant toute cette seconde période de la formation du bourrelet, il est madifeste que toutes les parties protubérantes du hord du manleau se sont successivement amoindries, et c'est au moment où et organe a repris son état le plus habituel, que l'animal recommence un nouvel aceroissement en avant, jusqu'au moment où une nouvelle turgescence du bord du manteau détermine la sécrétion d'un nouveau bourrelet. On a recherché la cause déterninante de ces changemens successifs dans l'état du manleau: quelques zoologistes ont cru pouvoir les assujettir à l'ordre régulier des saisons; d'autres, et particulièrement M. de eguner des saisons, des périodes s'accordent avec celles de la génération. Nous pensons que ces explications ne sont point suffisantes; car, d'un côté, les Ranelles et les Rochers vivent dans des climats où il n'y a qu'une seule saison, puisque dans des cimats ou i de la même pendant toute année. D'un autre côté, les bourrelets, se montrant sur la cowille, dès ses premiers accroissemens, il faudrait supposer lue, des sa sortie de l'œuf, l'animal est propre aux fonctions de la génération, ce qui n'a pas lieu, comme le savent très bien les zoologistes. Ce que nous pouvons dire de plus certain de cette périodicité de ces coquilles, c'est que nous n'en connaissons pas la cause.

L'animal des Ranelles a la plus grande ressemblance avec celui des Murex: aussi, nous nous abstiendrons d'en donner ici la description. Quant aux espèces, elles se distinguent facilement de celles des autres genres par cette succession régulière de bourrelets opposés qui, en donnant à la coquille une largenr plus grande en proportion, font croire qu'elle cst plus aplatic que celle des autres genres, quoiqu'en réalité il n'en soit rien. Lamarek, comme on le voit, n'a mentionné qu'un petit nombre d'espèces auxquelles M. Kiener en a ajouté douze sellement. M. Sowerby le jeune, dans son Conchological illustration, en a fait connaître dix espèces de plus que M. Kiener, ce qui porte à trente-sept le nombre des espèces vivantes connues actuellement. Quant aux fossiles, elles sont peu nombreusés, nous en connaissons six appartenant aux terrains tertiaires moyens et supérieurs.

#### ESPÈCES.

1. Ranelle géante. Ranella gigantea. Lamk. (1)
R. testá fusiformi-turritá, ventricosá, transversím sulcatá et striató.

<sup>(1)</sup> Il y a plusieurs observations à faire sur cette espèces l'une des plus anciennement connues. On en trouve une figulation rcconnaissable dans l'ouvrage de Rondelet. A cette figure Rondelet, Linné, dans la 10° édition du Systema nature, ajoille une sigure de Columna, sans avoir lu les détails que ce naturaliste donne à con qui trait ait donne à son sujet; s'il en eût pris connaissance, Linné aurait cité cette figure à son Murex tritonis, qu'elle représente fidèlement. A ces deux figures, Linné en associe deux autress l'une de Rumphius, qui est la même que celle de Rondelei, el une de Gualtieri, qui est probablement la même, variété vent true. Si l'on retranche la figure de Columna de la synonymie de Linné, on peut admettre l'espèce à laquelle il donne le non de Murex olearium. Ce Murex olearium est exactement la mente espèce que celle à laquelle Lamarck donne ici le nom de for nella gigantea. Comme beaucoup d'autres, cette espèce est riable, ct c'est avec une de ses variétés qui a conservé, jusque dans l'âge adulte, les caractères de la jeunesse, que Linné a fait une autre espèce, sous le nom de Murex reticularis. Il cite dans la synonymic de cette seconde espèce une figure de Bonanni (f. 193),

alba, rufo-nebulosa; sulcis tuberculoso-asperatis; ultimo anfractu, penultimoque medio tuberculis majoribus seric unica cinctis; cauda ascendente.

Murex reticularis. Lin. Gmel. p. 3536. nº 17.

Lister. Couch. t. 935. f. 30. Mala.

Bonanni. Recr. 3. f. 193. idem.

Peliv. Gaz. t. 153. f. 6. idem.

Gualt. Test. t. 49. fig. M. et t. 50. fig. A.

Born. Mus. t. 11. f. 5.

Martini, Conch. 4. t. 128. t. 1228.

Ranella gigantca. Encyclop. pl. 413. f. 1.

\* Apolle gyrin. Murex gyrinus. Blainv. Malac. pl. 19. f. 1. Ranella ranina, Id. Malac. p. 400.

Delle Chiaje, dans Poli. Test. t. 3. pl. 49. f. 1.

Miest la variété en question, et une autre de Gualtieri (pl. 49, qui est la représentation du jeune âge. Plus tard, dans la édition du Systema naturæ, Linné a maintenu cette synomie et y a ajouté une troisième figure, celle de Rumphius of et y a ajoute une trosson assez exacte du Buccisenticosum. Il nous semble qu'il était faeile de mettre un lenne à cette consusion, en réunissant la seconde espèce, le Murea cette comission, en recanada de la première qui re-Présente le type, et en épurant autant que possible la syno-Mymie. Lamarck, malheurcusement, n'a pas suivi cette mar-Simple et rationnelle; il néglige le Murex olearium, Prend pour type le Murex reticularis, et au lieu d'en adoppour type le Murea rettenne, il lui en substitue un mom, eomme cela était naturel, il lui en substitue un sans nécessité. Voilà donc une espèce qui a trois noms, et la quelle nous proposons de rendre celui qui lui convient, de Rancella reticularis. Il ne faut point admettre toute la synonymic the donne Linné au Murex olearium, dans la 12º édition du greema, parce que Linné, entre la 10° et la 12° édition de son envre, avait modifié son opinion sur son Murex olearium; car, dans la 10° édition, il fait dominer sous ce nom l'espèce nom-Ranella gigantea par Lamarek, tandis que, dans la 12e, c'est le Priton succinctum du même auteur; aussi, dans la note qui con-Cerne le Triton succinctum, nos observations s'appliquent exclusi-Vennent au Murex olearium de la 12º édition.

- \* Rondel. Hist. des poiss. p. 56.
- \* Gesner. de Crust. P. 347. f. 1.
- \* Aldrov. de Test. p. 349.
- \* Lesser. Testaceo-théol. p. 260. t. nº 64.
- \* Murex olearium. Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 748.
- \* Desh. Encyclop. meth. Vers. t. 3. p. 877. no 1.
- \* Rumphius. Mus. Amb. pl. 49. f. r.
- \* Gyrina maeulata. Schum. Nouv. Syst. p. 253.
- \* Murex reticularis. Born. Mus. p. 300.
- \* Id. Schrot, Einl. t. 1. p. 500, nº 21.
- \* Id. Olivi. Adriat. p. 152.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 25. nº 17. pl. r.
- \* Ranella gigantea. Payr. Cat. des moll. de Corse, p. 148. nº 291
- \* Blainy, Fanne frang, p. 119. pl. 4 G. f. 1.
- \* Philip. Enum. moll. Sieil, p. 211. no 1.
- \* Potiez et Mieh. Cat. de Donai. p. 542. nº 3.

Habite les mers de l'Amérique. Mon cabinet. Grande coquille, nemment tuberculeuse, et qui n'est point véritablement rélieure lée, mais dont les rangées de tubercules, qui sont toutes transfer ses, se trouvant fort rapprochées eutre elles, particulièrentent sur les tours supérieurs, semblent former un treillis qu'on a ante dans les figures. Bord droit denté en son limbe interne. Longuell 5 pouces et demi.

### 2. Ranelle bouche-blanche. Ranella leucostoma. Lamk

- R. testá ovato-conicá, transversím tenuissimè striatá, rufo-castanella anfractibus medio tuberculis parvulis serie unica cinclis; varie bus albo nigroque variis; fauce albà.
- \* Grew. Mus. Reg. Soc. pl. 10. Thick Lipp'd Wilk, f. 1. 2. ?
- \* Triton leucostomum. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astrol. Zool. 1.3. p. 546. pl. 40. f. 3. 4.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 29. nº 21. pl. 9.f. 1.
- \* Desh. Encyclop. Méth. Vers. t. 3. p. 878. nº 12.

Habite les mers de la Nonvelle-Hollande. Mon cabinet. Très belle coquille, fort rare, probablement inédite, remarquable par blancheur de sou commune de sou commu blancheur de sou ouverture et la coloration de ses bourrelate Bord droit denté, très lisse à l'intérieur; un pli assez fort au sommet de la catana. sommet de la columelle; queue un peu courte, recourbée. Lor gueur, 3 pouces 11 ligues.

#### 3. Ranelle turriculée. Ranella candisata, Lamk.

R. testá turritá, transversím striato-granulosa, albá, luteo-nebur

losa; striis granosis, confertis: unica majore prominula in dorso anfractuum; anfractibus infrà suturas marginatis; columella rugosa; labro intus sulcato.

Murcx candisatus. Chemn. Conch. 10. t. 162. f. 1541. 1545.

Murex conditus. Gmel. p. 3565. nº 174.

- \* Murex candisatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 699. nº 35.
- \* Ranclla candisata, Sow. Genera of Shells. f. r.
- \* Kiener. Spcc. dcs Coq. p. 35. nº 26. pl. 13. f. 1.
- \* Colubraria granulata, Schum. Nouv. Syst. p. 251.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 427. nº 9.

Habite... Moa cabinet. Ouverture ovale-arrondics queue courte.

Longueur, 2 pouces 9 lignes.

## 4. Ranelle Argus. Ranella Argus. Lamk. (1)

R. testá ovali, valdè ventricosá, transversim tenuissimè striatà, longitudinaliter plicato-nodosá, lutescente, spadicco-fasciatá; nodis rubris, subocellatis; labro crasso, intùs albo, limbo interiore crenato.

Rumph. Mus. t. 49. fig. B.

Petiv. Amb. t. 6. f. 6.

Knorr. Vergn. 5, t. 3, f. 3.

Favanne, Conch. pl. 32. fig. F.

Martini. Conch. 4. 1. 127. f. 1223. Murex Argus. Gmel. p. 3547. nº 78.

Ranclla polyzonalis. Encyclop. pl. 414. f. 3. a. b.

(1) Sous le nom de Murex olearium, Born confond avec un riton le Ranella Argus de Lamarek. Cette eonfusion a été cause sans donte que Gmelin d'abord, et plus tard Dillwyn, ont rapporté au Murex Argus une variété qui est un Triton voisin de l'anelle, on eonfond eneore avec l'Argus une autre Ranelle qui est constamment distincte, et qui a été séparée récemment par cuming, sous le nom de Ranella vexillum. Cette espèce a été très bien figurée par Rumphius, pl. 49, f. B. Si l. Kiener cût comparé les earactères du Ranella Argus avec cux du Vexillum, judicieusement séparé par M. Sowerby, il deat vu que l'Argus a toujours sur le bord droit une grosse deut saillante, comme dans les Monoceros, dent qui n'existe jamais dans le Vexillum.

- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 554. nº 32. Murex.
- \* Murex Argus. Dillw. Cat. t. 2. p. 694. nº 26. excl. variet.
- \* Id. Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 27.
- \* Kiener. Spec, des Coq. p. 31, nº 23, pl. 3, f. 1.
- \* Desh. Encyclop. mcth. Vers. t. 3. p. 878. nº 3.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 425. nº 1.

Habite l'Océan indien et des Moluques. Mon cabinet, Belle coquille, large, épaisse, noduleuse, remarquable par ses fascies assez nombreuses, sur lesquelles scules ses nœuds sont situés. Longueur, 3 pouces 1 ligne. Vulg. l'Argus fascié.

5. Ranelle grenouille. Ranella crumena. Lamk. (1)

R. testa ovato-acuta, ventricosa, tuberculato-muricata, transversi sulcatà aut striato-granulosa, albido-rufescente; tuberculis lon

(1) Nous avons plusieurs observations à présenter au sujet du Murex rana de Linné. D'abord nulle part, dans ses ouvrages, Linné ne parle de la couleur de l'ouverture de cette coquille couleur fort remarquable cependant et fort caractéristique Linné, sous ce nom de Murex rana, a confondu plusients cspèces, comme ecla se voit dans la 10° édition du Systema ainsi que dans le Museum Ulricæ. Dans la 12º édition du se tema, les variétés sont supprimées, et la synonymie se rapporte presque entièrement à une scule espèce; il suffirait en pour la rendre correcte, de supprimer les figures de d'Argent ville. La plupart des auteurs ont bien reconnu l'espèce ja Linné; mais, au lieu de suivre l'exemple qu'il donne daus 12° édition du Systema, presque tous, Born, Gmeliu, Schro ter, etc., y rapportent diverses espèces à titre de variétés. Dillwyn a rendu la synonymic correcte, et Lamarck a ajoulé à la précision des caractères spécifiques. Tant que cette espèce a été la seule a été la scule connue qui cût l'ouverture d'un rouge orangé, elle a été facile à distinguer; mais actuellement il y en a une seconde qui en est très voisine; elle a été décrite, pour la première pour la premier pour la première pour la premier pour l sous le nom de Ranclla foliata, par Broderip, dans le tome?

du Zoological journal et acte decrite, pour la premiere

du Zoological journal et acte decrite, pour la premiere

ibles du Zoological journal, et pour que la confusion sut impossible, l'auteur anglais ajouta la description du Crumena, et il eul précaution de faire forment. précaution de faire figurer les deux espèces sur la même planche (Zool. journ., pl. sup. 11). Malgré ces précautions, M. Kiener

giusculis, acutis, fusco-maculatis; aperturá aurantio-rubrá, albesulcatâ.

Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 748. exclus. variet.

. \* Id. Lin. Mus. Ulric. p. 629. nº 298.

Murex rana. Liu. Syst. Nat. éd. 12. p. 1216. excl. plur. synonym. Gmel. p. 3531. nº 23. exclus. varictatibus.

Lister, Conch. t. 995, f. 58.

Bonanni, Recr. 3. f. 182.

Rumph, Mus. t. 24. fig. G.

Petiv. Gaz. t. 100. f. 12. ct Amb. t. 11. f. 15.

Gualt. Test. t. 49. fig. L.

Seba. Mus. 3. t. 60. f. 13. et 15-18.

Knorr, Vergn. 2, 1, 13, f. 6, 7.

\* Grew. Mus. Reg. Soc. pl. 10. Square Wilk. f. 1. 2.

\* Born. Mus. p. 295. Murex rana. Var. a.

\* An eadem junior? Regenf. Conch. t. 1. pl. 6, f. 64.

Favanne, Conch. pl. 32. fig. B. 4.

Martin. Conch. 4. t. 133. f. 1270. 1271.

\* Murex rana. Var. 1. Schrot. Einl. t. 1. p. 486. no 10.

Ranella crumena. Encyclop. pl. 412. f. 3.

\* Id. Burrow. Elem. of Couch. pl. 18. f. 3.

\* Dillw. Cat. 1. 2. p. 691. nº 21.

\* Ranella granulata. Blainv. Malac. pl. 400. Ranelle crapaud. Id. pl. 18. f. 2.

\* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 21.

\* Sowerby, junior. Conch. illustr. pl. 3. f. 9.

\* Broderip, Zool, Journ. t. 2. p. 200. pl. sup. 11.f. 2.

\* Ranella elegans. Kiener. Spec. des Coq. p. 4. nº 2. pl. 3. f. 1.

\* Potiez et Mich. Cat. de Donai. p, 426. nº 5.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabioet. Le deruier tour a trois rangées de tubercules pointus; les autres n'en ont qu'une. Longueur, 3 pouces. Vulg. la Bourse.

Ranelle épineuse. Ranella spinosa. Lamk.

R. testá ovatá, depressá, tuberculis acutis, brevibus, sparsis, muricatá, grisco-fulva; varicibus lateralibus longè spinosis; cauda sulcata; labro intùs crenato.

dependant donné le Foliata pour le Crumena; et, d'après Reck, il nomme Ranella elegans le véritable Crumena. Cette erreur signalée, il est facile de l'éviter.

Lister, Conch. t. 949. f. 44. Seba. Mus. 3. t. 60. f. 19. Knorr. Vergn. 3. t. 7. f. 5. Favanue. Conch. pl. 32. fig. B. 2. Martini, Conch. 4. t. 133, f. 1274, 1276. Encyclop. pl. 412. f. 5. a. b.

\* Lesser Testaceo-théol. p. 260. f. nº 65.

\* Perry. Conch. pl. 5, f. 6.

\* Crouch. Lamk. Conch. pl. 17. f. 11.

\* Sow. Genera of Shells. f. 3.

\* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 22. \* Kiener, Spec. des Coq. p. 7. uº 4. pl. 5.

\* Desh, Encycl, meth. Vers. t. 3. p. 879. nº 4. \* Bufonaria spinosa. Schum. Nouv. Syst. p. 252.

\* Murex rana. Var. B. Born. Mus. p. p. 295.

\* Id. Var. 2. Schrot. Einl. t. 1. p. 487.

\* Murex spinosus. Dillw. Cat. t. r. p. 692. nº 22.

\* Poliez et Mich. Cat. de Douai. p. 425. nº 2. Habite les mers de l'Inde. Mon cabiuct, Espèce fort remarquable par ses épines longues et latérales, Vulg. le Crapaud à pattes, Loir

gneur, 2 pouces 2 lignes.

7. Ranelle gibbeuse. Ranella bufonia. Lamk. (1) R. testá ovali, gibbá, crassá, tuberculato-nodosá, albo-griseá, pos

<sup>(1)</sup> Gmelin est le premier qui ait séparé une espèce sons nom de Murex busonius. Après une phrase caractéristique par précise, il rassemble quatre citations dans sa synonymie, ctsi en rapproche les figures citées, on s'aperçoit facilement qu'elle représentent au moins trois espèces distinctes. A cette synony mie défectueuse que Dillwyn adopte, il ajoute une quatrime espèce figurée par Chemnitz. Lamarek n'a apporté aucun chip gement dans la synonymie de l'espèce; mais, par sa phrase ractéristique, il désigne surtout, comme Ranella bufonia, la cor quille dont nous établirions la synonymie de la manière suiv vante: D'Argenville, pl. 9, f. R; Favanne, pl. 32, f. B1; Sebat pl. 60, f. 14? Chemniz, pl. 192, f. 1845, 1846; Encycloped 412. f. 1 a. b. Nons supprimerions, comme représentant autre espèce, la figure 20 de Seba, les figures de Martini, figure 1843, 1844 de Chamit figure 1843, 1844 de Chemnitz.

culis minimis fuscis pictà; laterum nodulis utvinque tribus canaliferis; apertura alba, subrotunda; labro crassissimo, margine interiore deutato.

D'Argeny, Conch. pl. 9. fig. R.

Favanne, Conch. pl. 32. fig. B 1.

Seba. Mus. 3. t. 60. f. 14. 20.

Martini. Couch. 4. t. 129. f. 1240. 1241.

Murex bufonius. Gmel. p. 3534. nº 32.

Chemn. Conch. 11. t. 192. f. 1843-1846.

Ranella bufonia. Encyclop. pl. 412. f. 1. a. b.

\* Blainv. Malac. pl. 18. f. 2?

\* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 26.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 11. 110 7. pl. 7. f. 1.

Habite l'Océan indien. Mon cabinet. Coquille épaisse, gibbense, chargée de grosses tubérosités noduleuses, à bourrelets serobiculés et munis de trois tuyaux canalifères qui s'élèvent à chaque côté de la spire. Vulg. le Crapaud à gouttières. Longueur. 2 ponces 10 lignes.

# 8. Ranelle granuleuse. Ranella granulata. Lamk. (1)

R. testà ovato-acutà, striis granulosis confertis cinctà, pallidè luteà, fulvo-zonata; columella sulcata; labro crasso, dentato.

Lister. Conch. t. 995, f. 56?

Martini. Conch. 4. t. 133, f. 1272, 1273.

Encyclop. pl. 412. f. 4. a. b.

[b] Var. dorso ventreque unituberculatis.

\* Aldrov. de Test. p. 357. f. 6.

\* Murex crassus. Dillw. Cat. t. 2. p. 692. no 23.

\* Id, Wood, Ind, Test, pl. 25, f. 23.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 18. 110 12. pl. 12. f. r.

\* Grew. Mus. Reg. Soc. pl. 10. Long Square Wilk. f. 1. 2.

\* Desh. Encyclop, meth. Vers. t. 3. p. 880. nº 6.

Habite... l'Océau indien? Mon cabinet. Espèce très distincte par ses nombrenses rangées de granulations. La var. [b] n'en diffère que parce qu'elle offre un tubercule un peu élevé, comprimé sur les côtés, et disposé transversalement sur le dos et sur le ventre de son dernier tour. Longueur, 2 pouces 3 lignes.

<sup>(1)</sup> Dillwyn, dans son Catalogue, a nommé cette espèce, longlentis avant Lamarck, Murex crassus. Ce premier nom devra être restitué, et l'espèce deviendra le Ranella crassa.

#### 9. Ranelle granifère. Ranella granifera. Lamk.

R. testá oblonga, ovato-conica, scabriuscula, striis granosis cinciá, albo-lutescente aut rufa, albo-fasciata; granis subacutis; columella sulcata; labro margine deutato.

Lister. Conch. t. 939. f. 34.

Seba. Mus. 3. t. 60. f. 21-24.

Knorr, Vergn. 6, t. 24. f. 6.

Favanne, Conch. pl. 32, fig. B. 6.

Martini. Conch. 4. t. 157. f. 1224-1227.

Encyclop. pl. 414. f. 4.

\* Mus. Gottv. pl. 136, f. 235, a. b. 236.

\* An. Murex reticularis? Murray. Fund. testac. Amæn. Acad. t. 8. p. 143. pl. 2. f. 18.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 16. nº 11. pl. 11. f. 1.

Desh. Encyclop. meth. Vers. t. 3. p. 880, no 7.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 426. nº 4.

Habite... Mon cabinet. Celle-ci est plus allongée et moins large que la précèdente. Ses granulations sont assez fortes et un peu point tues. Longueur, 23 lignes.

# 10. Ranelle semi-grenue. Ranella semigranosa. Lamk. (1)

R. testa ovato-conica, transversim tenuissime striata, rufo-fusedi ultimo anfractu dorso nudo, subtus granifero; anfractibus perioribus utrinquè granosis; columellà sulcatà; labri limbo in tùs nodoso.

\* Kiener, Spec, des Coq. p. 19. no 13. pl. 2. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Le milieu des tours supérieurs a dens rair gées de granulations plus fortes que celles qui sout près des sur tures. Longuenr, 19 lignes.

# 11. Ranelle bituberculaire. Ranella bitubercularis. Lamk

R. testá ovato-acutà, transversè sulcatá et striatà, albidà; anfrattibus dorse enhances tibus dorso subtusque bituberculatis; tuberculis distinctis, compressis, anice en diccin sis, apice spadiceis; cauda ascendente.

Encyclop. pl. 412 f. 6.

(1) M. Kiener prend pour la même espèce que celle-ci le Ranella cœlata de M. Broderip; mais M. Kiener se trompe, Nous avons sous les yeux les deux espèces, et elles se distinguent par de très bons corrections de très bons caractères.

- \* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 880. nº 8.
- \* Murex tubercularis. Wood. Ind. Test. p. 25. f. 25.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 26. nº 18. pl. 6. f. 2.

Habite... Mon cabinet. Espèce remarquable par les deux tubercules dorsaux de chacun de ses tours, qui sont répétés également en dessous. Longueur, 19 lignes et demie.

## <sup>12</sup>. Ranelle grenouillette. Ranella ranina. Lamk. (1)

R. testá ovato-acutá, striis granosis cinctá, albá, zonis rufo-castaneis pictá; caudá brevi; aperturá rotundá; labro margine dentato.

Murex gyrinus, Syst. nat. ed. 12. p. 1216. Gmel. p. 3531. no 24.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 748.

\* Murex gyrinus. Born. Mus. p. 296.

Martiui. Conch. 4. t. 128. f. 1233-1235.

Knorr. Vergn. 6. t. 25 f. 5. 6.

Seba. Mus. 4. t. 60. f. 25-27.

\* Mus. Gottv. pl. 36. f. 237. a. b.?

\* Murex gyrinus. Schrot. Einl. t. 1. p. 488. nº 11.

Ranella ranina. Encyclop. pl. 412. f. 2. a. b.

\* Perry. Conch. pl. 5. f. 2.

\* .Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 693. nº 24. exclus. variet. pluribusque synony.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 24.

\* Desh. Encycl. meth. Vers, t. 3. p. 881. nº 9.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 28. nº 20. pl. 2.f. 3.

\* Sowerby, Conch. Man. f. 393.

Habite dans la Méditerranée, selon Linné. Mon cabinet. Espèce petite et fort jolie, que Linné paraît comparer à l'insecte aquatique nomme Gyrin. Longueur, 13 lignes et demie.

<sup>(1)</sup> Linné, dès la 10° édition du Systema naturæ, avait donné nom à cette espèce, et l'avait décrite de manière à la faire lonnaitre facilement. Lamarck a cu tort de l'inscrire sous un nouveau, et nous proposons de lui rendre la dénomination spécifique que Linné le premier lui imposa; dès-lors elle deviendra la Ranella gyrinus. Dillwyn confond plusieurs espèces vec celle-ci, de sorte que, sous le nom linnéen, il y a cinq espèces parmi lesquelles se trouve le véritable Gyrinus.

#### 13. Ranelle gladiée. Ranella anceps. Lamk.

R. testá parvulá, sublanecolatá, ancipiti, lævi, nitidá, albá varicibus lamelliformibus, ad latera oppositis; lamellis longi tudinalibus medianis suprà infràque dipositis; caudà brevi, complanatà.

Ranella pyramidalis. Brod. Proc. of Zool. soc. 1832, p. 194.

Id. Sow. junior. Conch. illus. Ranella. pl. 1. f. 2.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 36, nº 27, pl. 4, f. 2.

Habite .... Mon cabinet. Longueur, 6 lignes trois quarts.

#### 14. Ranelle pygmée. Ranella pygmæa. Lamk.

R. testá parvá, ovato-acutá, ventricosa, decussata, cinereo-rujes cente; costellis longitudinalious exiguis, erebris; caudd brevi labro denticulato.

\* Kiener. Spec. Coq. p. 33. nº 24. pl. 10. f. 2.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 881. nº 10.

\* Blainv, Fann, franç. p. 121, nº 3, pl. 4 C. f. 3.

\* Bouch, Chant, Cat. des moll, du Boul, p. 63, nº 114.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 427. nº 8.

Habite dans la Manche, sur les côtes du Havre. M. Lucas. cabinet. Ses stries et ses petites côtes la font paraître treillissée. Longueur, 5 lignes et demie.

#### 15. Ranelle lisse. Ranella lævigata. Lamk.

R. testá fossili, ovatá, ventricosá, lavi; caudá spiráque brevibus labro intus erenulato.

Knorr. Foss. pl. 46. f.819.

\* Bonan, Observ. circà viv. Coq. f. 42.

\* Sow. Genera of Shells. f. 2.

\* Sow. junior, Conch. illust, Ranella, f. 15.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 34, nº 25, pl. 13, f. 2.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 882. nº 11.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 426. nº 6.

Habite ... Fossile du Piemont, Mon cabinet, Longueur 17 lignes.

#### + 16. Ranelle perlée. Ranella margaritula. Desh.

R. testà ovatà, utrinquè attenuatà, depressà, rufo fuscoque pielà anfractibus convexis, in medio angulato-nodosis, transversim strictis; striis alternic minorit tis: striis alternis minoribus, granulis tenuissimis ornatis; turd opata, intus violacescente, utraque extremitate canaliculation margine incrassato, dentato; columella rugosa, basi grannloch Desh. Voy. de Bellanger dans l'Inde. Zool. pl. 3, f. 13. 14. 15.

Ranella neglecta. Sow. jun. Conch. illustr. f. 22.

Kiener. Spec. des Coq. p. 14. no 9. pl. 8. f. 2.

\* Sow. Conch. Mau. f. 394. Ranella neglecta.

Habite les mers de l'Inde.

Nous avions depuis long-temps décrit et figure cette espèce dans le voyage de M. Bellanger, lorsque M. Sowerby lui donna un autre nom qui ne saurait être adopté. Voisine du Ranella bufonia, cette espèce se distingue, non-seulement par la forme de son ouverture, mais encore par le grand nombre de fines stries transverses inégales, et tontes chargées de fines granulations arrondies et assez semblables à ces petits grains colorés dont on fait de la tapisserie. Les interstices de ces petits cordons sont ponctués très finement et d'une manière très élégante. Les tours sout divisés en deux parties égales par un angle sur lequel s'élèvent trois tubercules comprimés sur lesquels les strics granulenses se muntrent comme sur le reste. Les bourrelets sout aplatis, élargis, l'ouverture est ovale, régulière, légérement viulacée en dedans, et ses extrémités se prulongent en un canal court et assez profond, dont le supérieur est en partie obstrué par une callosité assez profondément cannelée. La columelle est ridée dans sa longueur, et ces rides deviennent granuleuses à la base. La coloration de cette espèce consiste en taches nuageuses brunes sur un fond fauve.

Cette coquille a 39 mill. de long et 27 de large.

### 17. Ranelle subgranuleuse. Ranella subgranosa. Beck.

R. testā ovato-oblongā, utrinquè attenuatā, depressā, rufo fuscoque strigatā, transversīm inæqualiter striatā: striis granulosis; anfractibus angulato-nedosis: nodulis acutis: aperturā ovatā, intus fusco violacescente; labro dentato, basi expanso.

An biplex rana. Perry, Cuuch. pl. 5. f. 4?

Kiener. Spec. des Coq. pl. 4. f. 1. Ranella Beckii.

Ranella subgranosa. Sow. jun. f. 18.

\* Reeve. Conch. syst. t. 2. p. 196. pl. 252, f. 18.

Habite la mer de Chine.

M. Beck ayant donné ce nom de Subgranosa à cette espèce, M. Kiener ne devait pas le changer, surtout sons le prétexte que le mot subgranosa ressemble beaucoup au semigranosa qui appartient à une espèce de Lamarck. Nous le répétons, un nom spécifique ne doit être changé sous aucun prétexte.

Espèce bien distincte, qui a de l'analogie avec le Ranella crumena de Lamarck, mais qui n'a jamais l'ouverture orangée. Elle a d'ailleurs d'autres caractères qui la font reconnaître aisément

parmi toutes ses congénères. Elle est ovale-oblougue, à spire pointue, à laquelle on compte liuit tours anguleux dans le milien. Sur cet angle s'élèvent cinq à six tubercules pointus. Tout le reste de la coquille est couvert de stries sines et iuégales qui ressemblent à de petits chapelets de perles disposés avec assez de symétrie. Le dernier tour se termine insensiblement en un canal assez allongé et plus étroit que dans la plupart des espèces. Les buurrelets sont peu saillans, et ils sont eux-mêmes chargés de stries granuleuses. L'ouverture est assez grande; elle est ovalaire; 500 angle supérieur se prolonge en une gouttière évasée à son extré . mité et surmontée latéralement d'une petite oreillette. Le bord droitest épais, il est dentelé dans les deux tiers supérieurs de sa longueur, mais à la base il se renverse et se prolonge en une languette plissée dans sa longueur. Cette coquille est d'un brun oerace ou vineux, orne de stries brunes irrégulières : elle est blanchâtre sur les côtés.

Cette equille a 70 mill. de long et 40 de large.

#### + 18. Ranelle rhodostome. Ranella rhodostoma. Sow.

R. testa ovato-turbinata, albo-lutescente; anfractibus angustis, in medio angustato-nodosis, nodulis bipartitis, apice granosis rubris: ultimo anfractu triseriatim granuloso, canali lato, brevis simo, terminato; aperturá rotundá, intus roseá, superne infer nèque brevi, canaliculatà.

Sow. jun. Conch. illus. Ranclla. f. 10.

An eadem? Perry, Couch, pl. 4. f. 1 biplex-rosa.

Habite à Mahsha, l'une des Philippines.

Petite coquille fort singulière et que l'on distingue facilement de toutes ses congénères. Elle est ovale-ventrue, subturbinée; 505 tours étroits, au nombre de six, sont auguleux vers le milieux et sur cet angle se relèvent un petit nombre de gros tubercules ponetues de rouge au sommet. Sur le dernier tour, deux autres rangées de tubereules s'ajoutent à la première ; elles sont plus étroites, et se relèvent en côtes transverses en passant sur bourrelets marginaux. Daus eet endroit, deveuues plus saillantes ces côtes laissent entre elles de grandes eavités quadrangulaires. L'ouverture est très pelite, elle est arroudie, et d'un très beau rose pourpré dans toutes ses parties. L'angle supérieur est occupé par une gouttière décurrente à l'intérieur qui vient aboulir à un petit canal étroit et oblique. Le bord droit est très épais, il dentelé à l'intérieur; le gauche élargi, surtout à la base, est profondement ride. Quand cette coquille est fraîche, elle est d'un blanc jannâtre, et ses tubercules ainsi que ses cotes, sont pouctués de rouge brun.

Elle est longue de 30 mill, et large de 20.

## 19. Ranelle foliacée. Ranella foliata. Brod.

R. testá ovato-conica, ventricosá, transversim subgranuloso-sulcatá, interstitiis longitudinaliter striatis, albescente vel subrosea; anfractibus tuberculorum acutiusculorum serie unico armatis: labio columellari expanso, foliato; labii exterioris margine expanso, tenui; apertură ovată, valde sulcată, aurantiacă, superne în sinu alto. foliato, varicem prætcreunte, desinente.

Brod. Zool. Journ. (1826) t. 2. p. 199.

Ranella crumena. Kiener. Spec. des Coq. p. 3, nº 1, pl. 2, f. 1. Habite ... l'ile Maurice?

Très belle espèce connue depuis un petit nombre d'années, décrite et figurée, pour la première fuis, par M. Broderip, dans le t. 2 du Zoological Journal. Comme nous l'avons vu dans la note relative au Ranella crumena, M. Kiener a pris cette espèce pour le Crumena lui-même, malgré le soin minutieux que l'auteur anglais avait mis à la distinguer. Cette coquille est ovale ventrue; sa spire, pointne, est formée de huit tours anguleux dans le milieu et ayant sur cet angle une série de grands tubercules poiutus, subspiniformes, au nombre de quatre dans l'intervalle de chaque bourrelet. Sur le dernier tour, untre cette rangée de grauds tubercules, il y en a une, quelquefois deux, de tubercules plus petits. Tonte la surface extérieure est couverte d'un grand nombre de stries granuleuses assez grosses, égales et rapprochées. L'ouverture est ovalaire; tout son pourtour est du jaune orangé le plus vif; son bord droit s'étale en une large expansion foliacée sur laquelle on voit un grand nombre de rides dont le sommet est blanchâtre. Il y a sur la culumelle un large bord gauche qui se détache particulièrement vers la base, et sur lequel se montrent des rides assez semblables à celles du bord droit. Enfin, ce qui caractérise cette espèce, non moins bien que ce qui précède, c'est l'angle supérieur de l'ouverture qui se prolonge en une gonttière profonde jusqu'à la hauteur de l'avant-dernier tour. Sur un fond d'un blanc fauve pen foncé, cette coquille est marbrée et ponctuce de fauve roussatre.

Les grands individus ont 65 mill, de long et 45 de large.

20. Ranelle pavillon. Ranella vexillum. Sow.

R. testá ovato-ventricosá, albá, transversim castaneo-fasciatá; fas-

ciis plicato-granosis; anfractibus convexis; varicibus simplicibus, depressis, latis; apertură alba, ovată, utrogue latere dentată. Rumphius. Mus. pl. 49. f. B.

Klein, Tent. Ostrac, pl. 7, f. 128.

Sow. jun. Couch, illus. Ranella. pl. r. f. 3.

Habite les mers du Pérou.

Gette espèce est restée confondue avec le Ranella argus, et M. Sowel by, le premier, l'a séparée. Malgré cet exemple, M. Kiener, 1011 en décrivant et figurant l'Argus véritable, a néanmuins considéré cette espèce comme une varièté. Elle est cependant constantinent distincte par tuns ses caractères; elle est ovale-oblongue, ventruer epaisse; les tours sont arrondis, et les bourrelets qui en parlagent la surface sont larges, aplatis, peu saillans. Sur la surface dessinent agréablement un grand nombre de fascies brunes, traib verses, sur lesquelles s'élèveot des grannlations aplaties. Souvents dans l'interstice de ces fascies transverses, il y a une ou deux strics brunes; l'ouverture est ovalaire, toute blanche, sans caual super rieur; son bord droit est épaissi en dedans, et il est armé de nent dents asser aignité. dents assez aiguës. La columelle est également pourvue, sur louis la base, de sept à huit dents transverses pliciformes. Comme non l'avous dit à l'occasion du Ranella argus, le Ranella vexillum pa jamais sur le bord druit la dent saillante que nous avons fait remarquer dans l'autre espèce.

Cette equille est longue de 70 mill, et large de 42.

#### † 21. Ranelle cachée. Ranella cœlata. Brod.

R. testá pyramidali, subponderosá, castaneá, costis striisque trono versis granoso-moniliformibus, nigricantibus; aperturá rugosonosa, fulva, dentibus rugisque albidis; labri limbo fimbrialo, fusco, alho radiato.

Brod. Proced, of Zool. Soc. Lond. 1832. p. 179. Sow. jnn. Conch. illustr. Ranella, pl. 2, f. 8.

M. Kiener confond cette espèce avec le Ranella semigranosa de la march, que ignore est est espèce avec le Ranella semigranosa marck, quoiqu'en esset elle suit parsaitement distincte. La figure seule de M. Sowerher. seule de M. Sowerby, assez médiocre cependant, suffirait pour faire reconnaître l'espèce aux personnes qui seraient moins préoccupées que M. Kingard de cupées que M. Kiener de la réunion aux espèces de Lamarck, de celles qui neuvent arcine de la réunion aux espèces de Lamarck, de eelles qui peuvent avoir avec elles une ressemblance plus ou molos directe.

Cette coquille est ovale, déprimée; ses tours, convexes, sont angle leux dans le milieu, et cet angle est formé par une petite côte ple fide. Sur la surface des tours, il y a plusieurs rangées de granulations, dont une, particulièrement, plus grosse que les autres, borde la suture. L'ouverture est particulièrement remarquable; elle est ovale, fauve; le bord droit est épaissi, et les six dents dont il est garni sont b'anches au sommet. Ce bord droit se renverse en dehors en une lamelle assez mince, brune, sur laquelle sont ereusées einq digitations blanchâtres et rayonnantes. L'angle supérieur est creusé en une gouttière courte et oblique; le bord gauche est peu épais, et il est irrégulièrement parsemé de petites aspérités blanches. Sur un fond d'un brun rouge assez foncé, les rangées de granulations se dessiuent en fascies d'un brun noir.

Les grands individus de cette espèce ont 45 mill, de long et 28 de large.

## † 22. Ranelle tuberculée. Ranella tuberculata. Brod.

R. testa pyramidali, seriatim tuberculata, transversim striata, subfulva, albo fasciata; tuberculis subæqualibus, nigricantibus; apertura albida; columella subrugosa; labri limbo inilis dentato, dentibus subremotis.

Brod. Proced. of Zool. Soc. Lond. 1832, p. 179.

Sow, junior. Conch. illustr. Ranella, f. 13.

Kiener, Spec. des Coq. p. 27, nº 19, pl. 12, f. 2.

Habite l'océan Pacifique.

Goquille ovalc-oblougue, comprimée, se distinguant particulièrement par les tubercules dont est garnie sa surface. Les tours sont étroits, au nombre de neuf, et sur leur surface se montre un réseau à graudes mailles formé par l'entrecroisement de petites côtes longitudinales et trausverses. C'est à l'entrecroisement de ces côtes que s'élèvent les tubercules qui, de cette manière, forment à-la-fois des rangées transverses et des raugées longitudinales. Dans l'intervalle des côtes transverses, on remarque quelques stries inégales. L'ouverture est ovale-obroude, elle est blanche, sans canal supéricur. Le bord droit est épais, et il est garni dans sa longueur de sept à huit dents peu saillantes. La coloration de cette espèce est d'un brun noir nuiforme, avec une fascie blanche sur le milieu du dernier tour.

Cette espèce est longue de 40 mill. et large de 25.

# 23. Ranelle ventrue. Ranella ventricosa. Brod.

tt. testá ovato-acutá ventricosissimá, tuberculatá, transversim striatá, subgranosá, albidá, fasciis angustis, castaneis; aperturá albá, crenatá. Brod. Proced. of Zool. Soc. Lond. 1832. p. 178. Sow. junior. Conch. illustr. Ranella. f. 16. Kiener. Spec. dcs Coq. p. 15, no 10. pl. 14. f. 2. 2a. Habite le Pérou.

Les varices de cette espèce sont très effacées; il y a même des individus chez lesquels on pourrait contester leur existence; cependant, par l'ensemble de ses caractères, cette coquille appartient au genfu Ranelle, Elle est ovale-ventruc; sa spire, courte et conique, compose de six tours étroits, auguleux dans le milieu. Cet augle est chargé de tubercules obtus. Lorsque cette coquille est bien conservee, ce qui est excessivement rare, on voit sur sa surface un reseau de stries excessivement fines, ainsi qu'un petit nombre de cordons peu saillans transverses, obscurement granuleux. quelques individus, la rangée supérieure de tubercules devient grosse et procmiuente. Le dernier tour est très vootru, il se ter mine en un canal très court et largement ouvert. L'ouverture est grande, ovale-obronde; elle est blanche sur ses bords et violace en dedans. Le bord droit, médiocrement épaissi, se détache de la vant-dernier tour au moyen d'une échancrure large et profonde que l'on pourrait comparcr à celle des Pleurotomes. La columelle est fortement arquée, et le bord gauche qui la revêt est large, aplai et calleux. Cette coquille est d'un brun marron assez foncé mais sale, et elle est ornée d'un petit nombre de fascies transverses d'un brun beaucoup plus intense.

Cette espèce a 65 mill. de long et 45 de large.

#### † 24. Ranelle précieuse. Ranella perca. Desh.

R. testá subfusiformi, turritá, fulvá; anfractibus convexis, subonalical se subcanaliculatá separatis; costis transversis longitudinalibusque clathratis, nodosis; varicibus depressissimis, latis, spinosis; tura subrotunda, intùs violacesceute, canali gracili, longo, minatá.

Biplex perca. Perry. Couch, pl. 4. f. 5. Ranella pulchra. Sow. Conch. illust. f. 19. Jay. Cat. on the Shells. p. 115. pl. 2. f. 6. Kiener. Spec. des Coq. p. 8. nº 5. pl. 6. f. 1.

Habite les mers des Indes-Orientales, d'après M. Kiener. Coquille rare et précieuse qui a été figurée pour la première fois par Perry, dans sa Conchyliologie, il lui a donné le nom que nous restituons actuellement à l'espèce. Cette coquille est allongées fusiforme; sa spire est allongée, étroite, et l'on y compte neuf tours convexes fortement séparés entre eux par une suture profonde et subcanaliculée. Outre des strics fines et transverses qui se voient sur toute la surface de la coquille, il y a eucore un réseau à grandes mailles formé de petites côtes lougitodinales et transverses, à l'entrecroisement desquelles s'élève on petit tubercule arrondi. Le dernier tour est globuleux, et il se termine assez brusquement à la base en on caual grêle, plus allongé que dans la plupart des autres espèces. La forme des boorrelets rend surtout cette espèce des plus remarquables. Ils sout, en effet, très aplatis, foliacès, soutenos par deux côtes qui, sor leur bord, se prolongent en épines saillantes. L'onverture est très petite, arrondie, saus canal supérieur. Sou bord droit est simple et violacè à l'intérieur. Toute cette coquille est d'un fauve brun pâle, uniforme.

Elle est longue de 48 mill. et large de 35, en y comprenant la longueur des épines.

## 1 25. Ranelle brillante. Ranella nitida. Brod.

R. testá subrhomboideá, valdè depressá, transversim tuberculatostriatá (tuberculis subacutis), nigro-purpureá, interdim albo-fasciatá, varicibus latis, pinnatis, laciniatis, albis; columellá cavá; labri limbo intùs denticulato: canali subelongato.

Brod. Proced. of Zool. Soc. Lond. 1832. p. 179.

Sow. junior. Conch. illustr. Ranella. f. 4.

Kiener. Spec. des Coq. p. 9. nº 6. pl. 2. f. 2.

Habite la Colombie occidentale.

Petite coquille fort singolière qui se rapproche beaucoup du Ranella perca. Elle est allongée, subfusiforme, sillounée en travers, et garnie de trois ou quaire plis longitudinaux dans l'intervalle des bourrelets. Les bourrelets rendent cette espèce facile à reconnaître, car ils sont très aplatis, très larges, et leur bord tranchant est découpé en six épines qui sont les prolongemens des côtes transverses. Ces bourrelets sont blanchâtres, tandis que le reste de la coquille est d'un brun très foncé. L'ouvertore est ovalaire, étroite, sans canal sopérieur. Le canal terminal est à-peu-près aussi long qu'elle; il est fort étroit, et le dernier bourrelet s'étend jusqu'à son extrémité.

Cette petite coquille, fort curieuse, est longue de 25 mill. et large de 16.

#### ROCHER. (Murex.)

Coquille ovale ou oblongue, canaliculée à sa base, ayant

à l'extérieur des bourrelets rudes, épineux ou tuberculeux.

Bourrelets triples ou plus nombreux sur chaque tour de spire; les inférieurs se réunissant obliquement avec les supérieurs par rangées longitudinales. Un opercule corné.

Testa ovata vel oblonga, basi canaliculata, extus varicibus asperis, tuberculatis aut spinosis onusta. Apertura rotundata.

Varices in anfractibus ternæ vel plures; inferioribus cum aliis per series longitudinales obliquè adjunctis. Oper culum corneum.

Observations. — Après les nombreuses réductions qu'il a fallu faire subir au genre Murex de Linné, celui que je présente ici sous le même nom constitue encore néanmoins genre fort considérable en espèces, très naturel quant à l'association de celles qu'il embrasse, et en outre fort intéressant par la beauté ou la singularité des coquillages qui s'y rapportent.

Bruguières avait réduit les Marex à ceux qui offrent des bourrelets persistans sur la surface de la coquille; ce qui écarte les Fasciolaires, les Fuscaux, les Pyrules, etc., etc. En admettant cette considération, qui réunit des objets bien rapprochés par leurs rapports, j'ai remarqué que l'ensemble qui en résultait offrait cependant une sorte de famille. Cette famille, néanmoins, peut être encore partagée en trois coupes très distinctes, telles que les Ranelles, les Rochers et les Tritons, chacune d'elles embrassant un assez grand nombre d'espèces. Il ne s'agit pour cela que de considérer l'étendue des pièces que l'animal ajoute à sa coquille lorsqu'il a besoin de l'agrandir, et par suite la disposition des bourrelets, ainsi que leur nombre sur chaque tour de la spire.

Les Rochers dont il s'agit ici sout, parmi les coquilles varicifères, celles dont les bourrelets sont les plus nombreux: il y en a au moins trois et souvent davantage sur chaque tour. Il suffit de les compter sur celui qui est inférieur. On remarquera que ces bourrelets s'ajustent, quoique un peu obliquement, avec ceux des tours supérieurs, et que tous ensemble forment

ROCHER. 559

Sur la coquille des rangées longitudinales qui deviennent obliques vers le sommet de la spire.

Ainsi les Rochers sont très faciles à reconnaître au premier aspect, ayant trois rangées de bourrelets ou davantage sur chaque tour, tandis que les Ranelles n'en ont que deux, et que les struthiolaires n'ont que le bourrelet du bord droit. Les pièces que l'animal des Rochers ajoute à sa coquille, à chaque station qu'il forme pour l'agrandir, sont donc toujours plus petites que celles que l'animal des Ranelles ajoute à la sienne, dans les mêmes circonstances.

Les observations précédemment faites sur les genres de la famille des Canalifères, nous dispensent de détails étendus sur Benre Murex, tel qu'il a été restreint par Lamarck. Nous dicons seulement, que ce sont les animaux de ce genre vivant dans la Méditerranée, qui ont fourni aux anciens cette belle binture pourpre si estiméc chez eux. La teinture la plus belle tait fournie par l'espèce que l'on trouve le plus abondanment tépandue dans toute la Méditerranée. Des dissertations nombreuses sur la Pourpre des anciens ont démoutré jusqu'à l'évidence que l'espèce connue par les naturalistes sous le nom de Aurex brandaris, est celle qui produisait la teinture la plus eshnéc. Rondelet, le premier, a soutenu cette opinion, qui a été decessivement appuyée par d'autres auteurs, jusqu'au moment Réaumur, dans les Mémoires de l'Académie, prétendit que Centre Pourpre des anciens était fournie par un mollusque très abondant sur nos côtes océaniques et qui est connu sous le de Purpura lapillus. L'opinion de Réaumur ne pouvait on pouvait, en effet, lui objecter The les anciens n'allaient pas chercher au loin la matière tiuctoriale de leurs étoffes, cela eut entraîné pour eux trop de dépenses et trop de dangers. Or, ce Purpura lapillus ne s'est jámais montré dans la Méditerrance; indépendamment d'autres preuves, on peut done, de ce sait seul, conclure contre l'opihion de Réaumur. On est revenu aujourd'hui à l'opinion de Mondelet, et notre savant ami, M. Boblaye, nous a fourni une Preuve matérielle de la validité de cette manière de voir. Boblaye, faisant partie de la commission scientifique de Morée, sut étonné de rencontrer, sur certains points peu éloignés

de la mer, des aunoncellemens considérables de la seule espèce du Murex brandaris. Il avait supposé d'abord que ces dépôts étaient dus à un phénomène géologique; mais un examen plus attentif des lieux et des circonstances lui fit découvrir que ces dépôts sont toujours placés dans le voisinage d'établissemens ruinés, parmi lesquels il s'en trouva dont les vestiges étaient sez conservés pour reconnaître en eux les restes d'anciennes usines à teinture. Il paraît que, pour les teintures du moindre prix, on réunissait plusieurs autres espèces de mollusques, tels que le Murex trunculus de Linné, le Purpura hæmastoma et plus sicurs autres; car la matière tinctoriale existe dans un assen grand nombre de ces animanx. On a cherché à rétablir les procédés au moyen desquels les anciens tiraient des mollusques lcur teinture pourpre; on y est parvenu, et un Espagnol, Marti, envisageant la question sous le rapport économique, proposa, dans un mémoire publié en 1779, de rétablir sur plusieure sieurs points des côtes espagnoles des usines pour la teintufe pourpre par le procédé des anciens; mais cette proposition pe pouvait être alors prise en sérieuse considération, parce que les procédés pour obtenir de belles teintures pourpres par d'autres matières étaient assez connus et assez surs pour que l'on put se passer de la teinture antique. Il scrait ici hors de propos chercher avec Pline et Marti quels étaient les moyens employés par les anciens pour extraire la pourpre des mollusques.

Nous ne reviendrons pas actuellement sur les diverses réformes dont le genre Murex de Linné a été l'objet. Toutes celles tentées par Bruguières et Lamarck, ont été depuis long temps adoptées dans la science, et le temps a déjà sanctionné cette adoption. Cependant, comme nous l'avous vu, plusieurs des genres proposés par ces naturalistes ne sont pas très naturels, et nous les avons signalés. Nous ne parlerons pas de plusieurs genres proposés par Montfort et par M. Schumachen, parce qu'ils ne répondent pas aux besoins de la science. Il en est un cependant créé par Montfort, sous le nom de Typhis, qui semble devoir faire exception à la réprobation que mérit tent, à tant de titres, la plupart des genres proposés par même auteur. Tout le temps que l'on ne connut qu'anc ou deux espècés dans ce groupe, on les joignit sans difficulté aux Mures,

mais depuis que le nombre s'en est augmenté, la constance dans le caractère a fait de nouveau surgir le genre Typhis, particulièrement parmi les conchyliologues anglais. Pour nous, nous le l'acceptons pas an même titre que les autres genres de la même famille; nous le considérons comme un groupe sousgénérique, si nous acceptions le sous-genre dans une méthode naturelle. Les personnes qui ne connaissent que les espèces vivantes peuvent croire plus que nous à la validité des caractères du genre Typhis. On sait que ce groupe se caractétise Particulièrement par une épine tubuleuse qui s'élève entre les varices, et dont la dernière reste ouverte et pénètre dans la Guille, non loin de l'ouverture. Dans la plupart des espèces, cette épine sistuleuse occupe le milieu de l'intervalle qui sépare varices. Dans d'autres espèces, on voit cette épine se rap-Procher d'une manière notable de la varice elle-même; et cusin, en est une dans laquelle cette épine est comprise dans l'épais-Seur de la varice même, et pendant l'accroissement, cette épine, Partie ouverte, a la ressemblance la plus grande, soit avec le canal supérieur des Ranelles, soit avec l'épine tout extérieure ne l'on tronve à la même place dans beaucoup de rochers. Il tablit donc un passage insensible entre les Murex proprethent dits et les Typhis, et si l'on joint à cela la ressemblance des Opercules, l'on pourra conclure avec nous qu'il faut faire de ces coquilles, non un genre, mais un groupe dans le genre des Murex.

Malgré les réformes considérables qui se sont opérées dans genre Murex, il reste cependant composé d'un très grand hombre d'espèces, soit vivantes, soit fossiles. En réunissant les spèces vivantes publiées à celles qui sont répandues dans les collections, on peut les porter à 170 au moins. Quant aux espèces fossiles, M. Michelotti en compte 44 dans les terrains subapennins; nous en avons 19 dans le bassin de Paris, et il eu existe une cinquantaine au moins, tant aux environs de Bordeaux dans les faluns de la Touraine, dans le bassin de Vienge, etc. On voit, d'après cela, que la Monographie de M. Kiener si incomplète, puisqu'il mentionne seulement 94 espèces. Pour aujourd'hui une monographie des Murex vivans et fossiles, l'on aurait à décrire près de 300 espèces.

Nous venons de mentionner l'ouvrage de M. Michelotti : il est Tome IX. intitulé Monographic du genre Murex, avec l'énumération des espèces qui se trouvent à l'état fossile dans les terrains supra crétaces de l'Italie. Cette Monographie, comme nous venons de le dire, mentionne 44 espèces, parmi lesquelles l'auteur en signale un assez grand nombre dont les analogues, d'après luis vivent encore, soit dans la Méditerranée, soit dans l'Océan de l'Inde; il est à croire que l'auteur, fort bon observateur du reste, n'a pas cu à sa disposition une collection bien nommée, et les ressources nécessaires pour en châtier la nomenelature; car nous avons remarqué un assez grand nombre d'erreurs que le pet de netteté de figures données par l'auteur ne nous a pas permis de rectifier, et nous avons été contraint, à regret, de faire d'usage de la Monographie de M. Michelotti. ]

#### ESPÈCES.

Queue grêle, subite, toujours plus longue que l'ouverture.

#### 1. Rocher cornu. Murex cornutus. Lin.

M. testa subclavata, anterius ventricosa, longe caudata, trans persim striata, albida, luteo vel rufo zonata; ventre magne, bifariam cornuto : cornibus canaliculatis, crassiusculis, curis;

Murex cornutus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1214. Gmel. p. 3525. 103.

Bonanni. Recr. 3, f. 283.

Rumph. Mus. t. 26. f. 5.

Gualt. Test. t. 3o. fig. D.

Seba. Mus. 3. 1. 78. f. 7-9. Favanne, Conch. pl. 38. fig. E 2.

Martini, Conch. 3, t. 114. f. 1057.

\* Purpura cornuta. Fab. Columna aquat, et terr. Observ. P. Ex. f. 5.

\* Adans. Voy. au Sén. p. 127. pl. 8. f. 20. Le Bolin.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 746.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 627.

\* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 52. nº 4.

\* Born. Mus. p. 288.

\* Schrot, Einl. t. 1. p. 478. n. 3.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 683, nº 5.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 414. nº 9.

- \* Desh. Encyc. méth. Vers. t. 3. p. 894. nº 1.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 5.
- \* Schub. et Wagn. Sup. à Chemn. t. 12. p. 134. pl. 131. f. 4068-4069.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 14. nº 9. pl. 2. f. 14.

Habite l'Ocean des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet. Vulg. la Grande-massue-d'Hercule. Longneur, 6 pouces.

## Rocher droite-épine. Murex brandaris. Lin.

M. testá subclavatá, anterius ventricosá, caudatá, albido-cinereá; ventre magno, bifariàm spinoso: spinis canaliculatis, rectis; spirá prominulá, muricatá; caudá versus extremitatem nudá.

Murex brandaris. Liu. Syst. nat. éd. 12. p. 1214. Gmel. p. 3526. nº 4.

Bonanni. Recr. 3. f. 282.

Lister. Conch. t. 900. f. 20.

Rumph. Mus. t. 26. f. 4.

Petiv. Gaz. t. 68. f. 12.

Gualt. Test. t. 30. fig. F.

D'Argenv. Zoomorph. pl. 4. fig. C.

Favanne. Couch. pl. 38. fig. E r. ct pl. 71. fig. N r.

Seba. Mus. 3, t. 78, f. 10, 11.

Knorr. Vergn. 6. t. 17. f. 1.

Martini. Conch. 3. t. 114. f. 1058. 1059.

Chemn. Couch. 10 t. 164. f. 1571.

- \* La Pourpre. Rondel. Hist. des Poiss. p. 44.
- \* Gesner. De Crust. p. 242.
- \* Mus. Moscardo. p. 212. f. 1.
- \* Jonst. Hist. uat. de exang. pl. 10. f. 5, 6.
- \* Le Bolin. Adans. Voyage au Sénég. p. 127. pl. 8. f. 20.
- \* Knorr. Verga, t. 2. pl. 18. f. 12. et pl. 22. f. 4. 5.
- \* Boru. Mus. p. 289.
- \* Schrot, Einl. t. 5. p. 479. nº 4.
- \* Mus. Gottv. pl. 38. f. 262. 263. 264.
- \* Regenf. Conch. t. r. pl. 6. f. 67.
- \* Delle Chiaje dans Poli, Testac. 1. 3. pl. 49. f. 8.
- \* Fossilis. Var. brevicaudata Mercati metal. Vatic. p. 299. f. 2. 3. 5.
- \* Liu. Syst. nat. éd. 10. p. 747.
- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 52. nº 3.
- \* Olivi. Adriat. p. 151.
- \* Marti. Memor. sobre la purp. de los Antiguos. f. 2.
- \* Rosa, Delle Porpore, f. 2. 3.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 683. nº 6.

\* Lieblein. Observ. anat. sur le Murex brandaris. Ann. des science natur. t. 14. p. 177. pl. 10,

\* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 149. nº 297.

\* Philip. Enum. Moll. Sicil. p. 207. nº 1.

\* Blainv. Faunc franç. p. 123, nº 1. pl. 5, f. 6, et pl. 4 D. f. 8.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 415. nº 14.

\* Guérin. Icon. du règne animal, pl. 19. f. 1.

\* Fossilis. Brocch. Conch. foss. subap. t. 2. p. 389.

\* Desh. Encycl. metli. Vers. t. 3. p. 894. nº 2.

\* Wood, Ind. Test. pl. 25, f. 6.

\* Desh. Expéd. scient. de Morée. Zool. p. 189. nº 523. pl. 25.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 16. nº 10. pl. 3. f. 1.

\* Fossilis, Bronn. Leth. Geogn. t. 2. p. 1080, pl. 41. f. 26. Habite les mers Méditerranée et Adriatique. Mon cabinet. Coquille sillonnée transversalement; onverture fauve. Vulg. la Pelite massue. Longueur, 3 ponces et demi.

3. Rocher forte-épine Murex crassispina. Lamk. (1)

M. testá anterius ventricosú, longè caudatú, per totam longitudi nem trifariàm spinosa, pallide fulva; spinis longis, validis, inferni crassis; ventre majusculo, transverse sulcato et striato; spira prominente.

Murex tribulus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1214.

(1) Il est bien certain que cette espèce est la même que celle nommée Murex tribulus par Linné. Lamarck le reconnaît pri même en citant le nom linnéen au commencement de sa syno nymie; il est donc nécessaire de restituer à cette espèce un nom qu'elle n'anrait jamais dù perdre. Il est certain que Linat rapporte à son espèce quelques figures de la suivante Mures tenuispina; mais cette confusion, facile à rectifier, n'autorise pas à changer le nom de l'espèce. Olivi assure avoir trouvé une comille de cette avoir trouvé une quille de cette espèce sur la plage de Venise; mais il est à croire qu'elle v était resur la plage de Venise; mais il est à croire qu'elle y était par accident, car elle ne vit pas dans Méditerranée. Nous devons faire observer que Lamarck confound dans fond dans sa synonymie deux espèces bien distinctes, l'une le vrai Tribulus de Linné auquel le nom devra être rendu; l'autre le Tribulus maximus de Chemnitz avec laquelle Dillwyn a fait Bonanui, Recr. 3, f. 269.

Lister, Conch. t. 902. f. 22.

Rumph. Mus. t. 26. fig. G.

Gualt. Test. t. 31. fig. A. [ultima dextra excepta.]

Seba. Mus. 3. t. 78. f. 4.

Knorr, Vergn. 1, 1, 11, f. 3, 4.

Martini, Couch. 3. t. 113, f. 1052-1054.

Murex tribulus maximus. Chemn. Conch. 11. 1. 189, f. 1819. 1820.

\* Blainy, Malac, pl. 17 bis, f. 2.

\* Fab. Columna. aquat. et terrest. Observ. p. Lx. f. 6.

\* Mus. Moscardo. p. 212. f. 2.

- \* Ferrari Imperato. Hist. nat. p. 686, fig. infer.
- \* Murex tribulus. Var. A. Born. Mus. p. 287.
- \* Marex tribulus. Schrot. Einl. t. 1. p. 476. nº 2.

\* Id. Olivi. Adriat. p. 151.

- \* Id. Burrow, Elem. of, Conch. pl. 18. f. 1.
- \* Murex tribulus, Murray, Fund. Test. anicen. acad. t. 8, p. 143. pl. 2, f. 15.
- \* Knorr, Delic, nat, select, t. r. Coq. pl. BV, f. 5.

le Murex scolopax. Ce Murex avait déjà été figuré par Martini, comme variété du Tribulas, pl. 113, f. 1052. Pour rendre boune la synonymie du Murcx crassispina de Lamarck, il faut donc en supprimer les figures que nous venons de mentionner. Sowerby, dans ses Illustrations conchyliologiques, a commis the erreur qui l'a conduit à un double emploi; il donne comme Crassispina de Lamarck la figure 1052 de Martini; puis, au Murex scolopax, les figures 1819, 1820 de Chemnitz, sans s'apercevoir qu'elles représentent exactement la même espèce; il th résulte une autre erreur, c'est que M. Sowerby n'a point fisure le vrai Tribulus ou Crassispina de Lamarck. M. Kiener tombe exactement dans les mêmes fautes que le naturaliste and shais, et tous deux les commettent pour n'avoir pas recherthe dans les auteurs l'origine de ces espèces : il ne faut donc pas chercher la figure du Crassispina dans l'onvrage de M. Kiener. Lespèce nommée M. rarispina par M. Sowerby junior, dans son Conch. illustr., f. 52, nous paraît une variété du Tribulus; ce n'est pas le vrai Rarispina de Lamarek.

- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 746. Murex tribulus.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 626.
- \* Perry. Conch. pl. 45, f. 2,
- \* Roissy, Buf, Moll, t. 6. p. 5r. nº 2.
- \* Murex tribulus. Var. A. Dillw. Cat. t. 2. p. 682, nº 4.
- \* Potiez et Mich, Cat, de Douai, p. 417. nº 19.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. 3. p. 895, no 3.

Habite l'Occan des Grandes-Indes. Mon eabinet, Espèce assez conmune dans les collections. Vulg. la Grande-bécasse épineuse. Longueur, 4 pouces 8 lignes.

#### 4. Rocher fine-épine. Murex tenuispina. Lamk.

M. testá anterius ventricosá, longe caudatá, per totam longitudinem trifarium elegantissime spinosa, grisea; spinis longissimis tenuibus; creberrimis, superne aduncis; ventre mediocri, transver sim sulcato et striato; spira prominente.

Rumph, Mus. t. 26. f. 3.

Gualt. Test, t. 31, fig. B. [Fig. A. ultima dextra.]

D'Argeny, Couch, pl. 16, fig. A.

Favanne. Conch. pl. 38. fig. A 1. A 2.

Scha. Mus. 3. t. 78. f. r-3.

Knorr. Vergu, 5, t. 27, f. 1.

Murex tribulus duplicatus. Chemn. Conch. 11, t. 189, f. 1821, el t, 190, f, 1822.

- \* Lesser. Testaceothéol. p. 278. f. nº 72.
- \* Perry. Conch. pl. 45. f. 3.
- \* Murex tribulus. Var. B. Dillw. Cat. t. 2, p. 682.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3, p. 896. nº 4.
- \* Murex tribulus. Wood, Ind. Test. pl. 25. f. 4.
- \* Sow. Genera of Shells. Murex. f. 2.
- \* Sow. jon. Conch. Illus. no r.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 5, nº 2, pl. 6 et 7, f. 1.
- \* Murex tribulus. Var. β. Born. Mus. p. 288.
- \* Quoy et Gaim, Astr. Zool, t. 3. p. 528. pl. 36. f. 3. 4.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet. pèce très distincte de la précédente, quoique, dans l'une et l'autre les mêmes sortes de parties se retrouvent; mais dans eelle-ei, les épines des trois rangées principales sont beaucoup plus fines, plus longues, plus serrèes, et forment des rangées plus élégantes. est assez rare dans les collections et très recherchée des amateurs. Longueur, 4 pouces 11 lignes.

### 5. Rocher rare-épine. Murex rarispina Lamk. (1)

M. testá anterius ventricosú, longè caudatá, trifariàm spinosá, grisco-violacescente; sulcis transversis submuricatis; spinis anterioribus longis, raris, subcurvis, cæteris brevioribus, inæqualibus; caudá versus extremitatem nudá.

Martini, Conch. 3. t. 113, f. 1056.

- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 418. nº 28.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 896, nº 5.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 17. nº 11. pl. 2. f. 1.
- \* Murex formosus. Sow. jun, Conch. illustr. f. 112.

Habite les mers de Saint-Domingue, Mon cabinet. Ouverture arrondie; partie nue de la queue assez grêle. Longueur, 3 pouces 5 lignes.

## 6. Rocher triple-épine. Murex ternispina. Lamk.

M. testá anterius ventricosa, longè caudatá, transversum sulcatá, trifariam spinosá, albidá; spinis anterioribus prælongis, ternis: naicá minore; posterioribus brevioribus, subcurvis.

\* Sow. jun. Couch. illustr. no 2. f. 68 et rro.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 6. nº 3. pl. 8. f. r. pl. g. f. r.

Habite.... Mon cabinet. Deux des trois épines supérieures sont extrèmement grandes; partie nue de la queue scabre sur les côtés; spire courte, muriquée. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

#### 7. Rocher courte-épine. Murex brevispina. Lamk.

M. testá anterius ventricosá, longè caudatá, transversim tenuissimè striatá, tuberculiferá, albido-glaucescente; caudá nudá, anterius

<sup>(</sup>t) M. Sowerby le jeune, ainsi que M. Reeve, l'un dans ses Conchological illustrations, l'autre dans son Conchologia systematica, prennent pour le Murex rarispina de Lamarck une co-fuille qui est voisine du Tribulus, qui n'en est peut-être qu'une l'ariété. Ces naturalistes se sont trop attachés à la figure fort médiocre de Martini, citée par Lamarck, plutôt comme renseignement, que comme représentation exacte de son espèce. Au reste, la figure de M. Kiener représente fidèlement le Murex l'arispina de Lamarck. M. Kiener rapporte à cette espèce quatre de celles de M. Sowerby le jeune. Nous pensons, avec M. Kiener, qu'en effet le Murex formosus est bien le même que le Rasispina, mais les trois autres sont distinctes.

subspinosa; spira brevi, muricata; spinis omnibus brevissimis.

- \* Potiez et Mich. Cat. du Douai. p. 414. nº 10.
- \* Kiener, Spec, de Coq. p. 17, nº 8, pl. 13, f. 2.
- \* Murex brandaris var. Blainv. Faune franc, p. 123, pl. 4 D. f. 9. Habite . . . Mon cabinet. Quoique cette espèce soit très distincte, je ne la vois mentionnée nulle part. Elle a, entre ses varices, deux rangées transverses de tubercules distans les uns des autres. Ou-

verture rousse; bord droit denté. Longueur, 2 pouces et demi-

#### 8. Rocher tête-de-bécasse. Murex haustellum. Lin.

M. testa anterius ventricosa, nuda, submutica, fulvo-rubente, spadir ceo-lincata; ventre rotundato, tuberculorum seriis tribus transper sis intrà variees instructo; caudà longissima, gracili; spira brevit fauce subrotundà, rubente.

Murex haustellum. Liu. Syst. nat. ed. 12. p. 1214. Gmel. p. 3524. not.

Lister. Conch. t. 903. f. 23.

Bonanni. Recr. 3. f. 268.

Rumph. Mus. t. 26, fig. F.

Petiv. Amb. t. 4. f. 8.

Gualt, Test. t. 30, fig. E.

D'Argeny, Conch. pl. 16. fig. B.

Seba. Mus. 3. t. 78. f. 5, 6.

Knorr, Vergn. 1, t. 12, f. 2, 3.

Martini. Conch. 3. t. 115. f. 1066.

- \* Bronte, Murex haustellum. Blainv. Malac. pl. 19. f. 5.
- \* Klein, Testam, Ostrac. pl. 4. f. 81.
- \* Born. Mus. p. 287.
- \* Schrot. Einl. t. I. p. 475. no I.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 680, no 1.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 418, nº 30.
- \* Sow. Genera of Shells. Murex f. 1.
- \* Desh. Ency. meth. Vers. t. 3. p. 897. nº 6.
- \* Wood. Ind, Test. pl. 25. f. 1.
- \* Sow. Conch. Man. f. 396.
- \* Lesser. Testaceothéol. p. 278. f. 71.
- \* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 746.
- \* Marvyc Meth. néces. aux voy. pl. 2. p. 34.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 626.
- \* Perry, Conch. pl. 45. f. r.
- \* Brockes, Introd. of Conch. pl. 17. f. 12,
- \* Crouch, Lamk, Conch. pl. 17. f. 12.
- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 51, no 1.

- \* Haustellum læve. Schum. Nov. Syst. p. 213. (1)
- \* Kiener, Spec, des Coq.p. 10. nº 6. pl. 13. f. 1.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques, etc. Mon cabinet. Espèce bien connue et d'une forme remarquable. Ouverture ronde, blanche et lisse daus le fond, conleur de chair et sillonnée à l'entrée, offrant sur la columelle uue lame appliquée, fortement relevée, et dont le bord saillant complète la roudeur. Vulg. la Tête-de-bécasse. Longueur, 4 pouces.

## 9. Rocher tête-de-bécassine. Murex tenuirostrum. L. (2)

- M. testa anterius ventricosa, nuda, mutica, albido-lutescente; ventre mediocri, striis transversis nodulosis cineto; cauda gracili, longissima; fauce alba.
- \* Potiez et Mich. de Douai. p. 419. nº 31.
- Habite... Mon cabinet. Coquille très rare, et bien distincte de la précédente, qu'elle avoisine néanmoins par ses rapports. Queue extrêmement longue et fort grêle, couleur uniforme; ouverture blanche; lame columellaire presque point relevée. Longueur, 3 pouces I ligne.

# 10. Rocher motacille. Murex motacilla. Chemn. (3)

M. testà ventricosà, posticè caudatà, submuricatà, longitudinaliter plicato-nodosa, alba, lineis spadiceis cincta; cauda nuda, longiusculá, ascendente.

(2) Nous ferons observer que M. Kiener ne mentionne pas

Cette espèce dans sa Monographie des Murex.

(3) Lamarek prend pour le Motacilla un espèce très distincte Month Murex elegans par M. Beck, et il donne le vrai Motacilla comme variété de cet Elegans. Ce que nous disons ici sufsans doute pour rectifier cette erreur de Lamarek.

<sup>(1)</sup> M. Shumacher joint à cette coquille le Pyrula spirillus Lamarck, et propose, dans son Essai d'un nouveau système des vers testacés, un genre Haustellum pour ces deux espèces. doute, il existe entre ces coquilles quelques rapports dans formes extérieures, et quand même nous admettrions M'elles appartiennent au même genre, il nous semble, dans actuel de la science, que toutes deux viendraient se randans le genre Murex, ear elles n'offrent point de caractères suffisans pour constituer un genre nouveau.

Murex motacilla. Chemn. Conch, 10. t. 163. f. 1563.

Cmel. p. 3530, nº 165.

[b] Var. ventre minore, albido-rufescente; spirá scabrá; caudá anterius bispinosa.

\* Dillw. Cat. t. 2, p. 681. nº 2.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 417. nº 22.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 897. nº 7.

\* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 2.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 12. nº 18. pl. 12. f. 1. 1, a.

\* Murex similis. Sow. juu. Conch. Illus. nº 20. f. 70. An eadem species? Mur. motaeilla. Sow. loc. cit. f. 69.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Bord droit crénelé et sillonné. Lougueur, 2 pouces. Vulg. le Hoche-queue.

Queue épaisse, non subite, plus ou moins longue. (a) Varices au nombre de trois.

11. Rocher chicorée-renslée. Murex inflatus. Lamk. (1) M. testa ovato-oblonga, ventricosa, transverse sulcata et striata, tr fariàm frondosa, albo rufoque nebulosa; frondibus maximis vis, canaliculatis, inciso serratis, sublaciniatis, cauda recurred; columellà roseà.

<sup>(1)</sup> La synonymie que Linné donne à son Murex ramosus à besoin sans donte d'être réformée. Cependant l'espèce peut res ter, et Lamarck l'a bien senti, puisqu'il l'admet dans sa syno nymie; mais il a le tort d'en changer le nom sans aucun motif. Ces changemens dans la nomenclature sont très nuisibles et jet tent le trouble dans la science. Nous voyons qu'il est nécessaire de rendre à l'espèce son nom de Murex ramosus que Linné le premier lui a imposé. Si l'on s'en tenait à la synonymie de la 12º édition du Systema, il faudrait abandonner l'espèce de Linné comme nous l'avons fait pour plusieurs autres, ear cette synomic reproje à nymie renvoie à quatre ou cinq espèces; mais dans le Museum Ulricæ, la synonymie est correcte, la description exacte, et il suffit de retrancher les variétés pour rétablir l'espèce. Gmelin, Dillwyn et la plupart des auteurs ont adopté l'espèce telle que Linné l'a faite dans la 12º édition du Systema, et ont cru la control la control de l'accompany de de la control de l'accompany de l'accompany de la control de la control de l'accompany de l'accompany de la control pléter en ajoutant un grand nombre de citations dans la synony

Murex ramosus. Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1215. Gmel. p. 3528.

Bonanni. Recr. 3. f. 275.

Rumph. Mus. t. 26. fig. A.

Gualt. Test. t. 38. fig. A.

Seba. Mus. 3. t. 77. f. 4.

Martini. Conch. 3. t. 102. f. 980 et t. 103. f. 981.

- \* Fab. Columna, aquat. et terrest. Observ. p. LX. f. 9?
- \* Marvye. Mcth. néces. aux voy. pl. 2. f. 35?
- \* Murex ramosus, pars. Born. Mus. p. 292.
- \* Id. Schrot. Einl. t. r. p. 481. nº 6.
- \* Burrow, Elem. of Conch. pl. 18. f. 2?
- \* Potiez et Mich. Cat. des Moll. de Douai. p. 414. nº 7.
- \* Sow. Conch. Man. f. 395.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 21. nº 14. pl, 1.
- \* Lin. Syst. Nat. ed. 10. p. 747.
- \* Murex ramosus, Herb. Hist. verm. pl. 49.
- \* Lesson on Shells. pl. 4. f. I.

Habite les mers des Indes-Orientales, etc. Mon cabinet. Belle coquille dont il n'y a guère de bonnes figures, relativement aux proportions de ses pactics. Elle a une rangée longitudinale de tubercules dans le milieu de l'intervalle qui sépare ses varices. Son ouverture est arrondie, blanche dans le fond et teinte de rose sur les bords. Linué comprenait avec elle, sons le nom de M. ramosus, plusieurs des espèces qui suivent. Longueur, 4 ponces 10 lignes. Elle devient plus grande.

# 12. Rocher chicorée-longue. Murex elongatus. Lamk.

M. testā fusiformi-eloagatā, trifariām frondosā, rufo-fuscescente; frondībus breviusculis, inciso-serratis, crispis; striis traasversis scabriusculis: tuberculo majusculo intrà varices; aperturā albā

\* Knorr. Vergn. t. 5. p. 11. f. 1.

\* Regenfuss. Conch. pl. 7. f. 6.

bie et plusieurs variétés. C'est ainsi que Gmelin, par exemple, réunit sous cette seule dénomination spécifique 10 à 12 espèces, et d'après cela on conçoit l'embarras que doit éprouver le conchyliologue pour déterminer rigoureusement une telle espèce. Dans sa réforme, Lamarck est revenu au type linnéen, et en cela son exemple doit être suivi.

- \* Poticz et Michaux. Cat. de Douai. p. 414. nº 6.
- \* Kieuer. Spec. des Coq. p. 24. no 16. pl. 15 et 16. f. 1.

Habite l'Oceau-Iudien. Mon cabinet. Ce rocher, qu'on retronve constamment le même dans les collections, n'atteint jamais la taille du précédent, et, sous une forme allougée, offre toujours des digitations plus courtes. Il est d'un roux très brun, marqué transversalement de lignes noires, et n'a qu'un tubercule entre ses varices. Queue aplatie, assez graude, ascendante; digitations sip gulièrement hérissées du côté de leur canal; ouverture d'un bead blanc ; point de lame relevée sur la columelle, ce qui est le contraire dans celui qui précède. Longueur, 4 pouces 2 lignes.

13. Rocher palme-de-rosier. Murex palmarosæ. Lamk. (1)

M. testa fusiformi-elongata, angusta, trifariam frondosa, trans verse striata, luteo-rufescente, lineis fuscis cincta; frondibus brevissimis, dentato-crispis, in summitate roseo violacescentibus; interstitiorum tuberculis parvis inæqualibus; spira longa; aper tura alba.

Bonanni, Recr. 3. f. 276.

Lister. Coneh. t. 946. f. 41.

\* Crouch, Lamk, Conch. pl. 17. f. 13.

\* Poticz et Mich. Cat. de Douai. p. 418. nº 23.

\* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3, p. 898, nº 8.

- \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. Zool. t. 3. p. 533. pl. 36. f. 10 å 12.
- \* Kiener, Spec, des Coq. p. 28, no 19, pl, 17 ct 18, f. 1. \* Schub. et Wagn. Supp. a Chemn. t. 12. p. 20. pl. 219. f. 3044 à 3045.

\* Valentyn; Amboina. pl. 9. f. 87.

Habite l'Ocean-Indien? Mon cabinet. Cette espèce est sans doule voisine de la précèdente, et néanmoins on l'en distingue facilement, can alla catalogue facilement, can alla catalogue facilement. ment; car elle est encore moins ventrue, plus allongée, à digitations beaucoup plus courtes, et à tubercules des interstices fort petits. Elle est fauve, rayée de brun, et les sommités de ses digi-

<sup>(1)</sup> On confondait assez généralement dans les collections avec celle-ci, une espèce qui en est très voisine. M. Sowerby jeune, dans ses Illustrations, l'a désignée sous le nom de Murez saulii, et M. Kiener, à tort, selon nous, persiste à maintenir cette espèce comme variété du Palmarosa,

tations sont teintes d'un rose qui tire sur le violet dans les individus bien conservés. Longueur, 4 pouces 3 lignes et demie.

### 14. Rocher laitue-sanguine. Murex brevifrons. Lamk.

M. testá subfusiformi, ventricosá, crassá, ponderosá, transversè sulcatá et striatá, trifariàm frondosá, albá, sæpiùs lin<mark>eis rub</mark>ris cinetá; frondibus brevibus; insterstitiorum tuberculo maximo.

Knorr. Vergn. 1. t. 25. f. 1. 2.

Regenf. Conch. r. t. 7. f. 6.

Martini. Conch. 3. t. 103. f. 983 et t. 104. f. 984-986.

\* Mus. Gottv. pl. 37. f. 255 a. ? pl. 38. f. 257 a.?

\* Kiener. Spec. des Goq. p. 26. nº 17. pl. 20. f. 1.

Habite l'Occan-Américain. Mon cabinet. Goquille remarquable par son épaisseur, et qui est quelquefois toute blanche. Longueur, 4 pouces r ligne.

## 15. Rocher chausse-trape. Murex calcitrapa. Lamk.

M. testá fusiformi, transversè sulcatá, trifariàm frondosá, luteorufescente, lineis fuscis cinctá; frondibus anticis longissimis, dentato-muricatis; tuberculis intrà varices; aperturà rotundatá, parvulá, albá.

D'Argenv. Conch. pl. 16. fig. C. Mala.

Favanne. Conch. pl. 36. fig. H. 1. idem.

Knorr. Vergn. 5. t. 11. f. 1.

Martini. Conch. 3. t. 103. f. 982.

- \* Murex saxatilis. Murray. Fund. Test. p. 145. pl. 2. f. 26.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 413. nº 4.

\* Desh. Encyclop, meth. Vers. t. 3, p. 898, no 9.

Kiener. Spec. des Coq. p. 29. no 20, pl. 19. f. 1.

Habite... Mon cabinet. Ses digitations antérieures sont fort longues, arquées au sommet. Longueur, 3 pouces 7 lignes.

## 16. Rocher chicorée-brûlée. Murex adustus. Lamk. (1)

M. testā abbreviato-fusiformi, subovali, ventricosā, crassā, trifariam frondosā, transversim sulcatā, nigerrimā; frondibus brevibus,

<sup>(1)</sup> M. Kiener dit qu'il faut joindre à cette espèce les Murex rubescens et maurus de M. Broderip. Cela prouve que M. Kiener n'a pas eu sous les yeux ces espèces du naturaliste anglais. Leur examen cût fait trouver à M. Kiener les caractères qui des distinguent très nettement de toutes leurs congénères.

curvis, hinc dentato-muricatis; interstitiorum tuberculo maximo; apertură parvă, subrotundă, alba.

D'Argeny, Conch. pl. 16, fig. H.

Favanne, Coneh. pl. 36, fig. I. 1.

Seba. Mus. 3. t. 77. f. 9. 10.

Knorr. Vergn. 2. t. 7. f. 4. 5.

Martini, Conch. 3. t. 105, f. 990, 991.

\* Blainv. Malac. pl. 19. f. 4.

\* Besleri, Gazophyl, nat. pl. 19. f. 1.

\* Perry. Conch. pl. 6. f. 4.

\* Poticz et Mich. Cat. de Douai, p. 413, nº 5.

\* Desh, Encyclop, meth, Vers. t. 3. p. 899, no ro.

\* Sow. jun. Conch. illustr. nº 36.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 38, nº 27, pl. 33, f. r.

Habite l'Océan des Grandes-Indes, Mon cabinet. Coquille épaisse, gros tubercules interstitiaux, et singulière par sa coloration, de est presque partout d'un beau noir, mais offrant au côle gauche de chacune de ses varices une partie blanche, en forme de raie, qui accompagne ce côté dans toute sa longueur. Sa columelle est teinte de jaune, et son ouverlure est très blanche. Longueur, 3 ponces 3 lignes.

### 17. Rocher chicorée-rousse. Murex rufus. Lamk.

M. testá ovatá, subsusiformi, transverse sulcatá et striatá, trife riam frondosa, rufa; frondibus rectis, compressis: anterioribus majoribus; interstitiorum tuberculo mediocri; aperturd rotuni datā, albā.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 37. u° 26. pl. 32. f. 1.

Habite... Mon eabinet. Ce rocher est très distinct du précédent ses franges étant toujours plus grandes, droites et comprimées, ses tubercules interstitiaux plus petits, et sa coloration uniforme à l'extéricur. Queue comprimée, recourbée, Longueur, 2 pouces o lignes.

#### 18. Rocher bois-d'axis. Murex axicornis. Lamk.

M. testa ovato-fusiformi, transversim striata, trifariam frondosa, ruf fescente: fron 1:1 fescente; frondibus laxis, rariusculis, tenuibus, superne dilalalo ramosis, interciori ramosis; interstitiis bituberculatis; apertura parva, subrotundos alba.

Rumph. Mus. 1. 26. f. 1.

D'Argeny, Conch. pl. 16. fig. E.

Favanne, Conch. pl. 36. fig. G 4.

Seba. Mus. 3. t. 77. f. 7.

Knorr. Vergu. 3. t. 9. f. 3. Martini. Conch. 3. t. 105. f. 989.

\* Klein, Tentam. Ostrac. pl. 4, f. 82.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 413. nº 2.

\* An eadem. Sow. jun. Conch. illus. f. 66. Murex axicornis Var. ?

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 31. nº 21. pl. 42. f. 2.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet. Ce rocher est joli, élégant même, ayant ses digitations écartées, menues, subrameuses. Lougueur, 2 pouces 2 lignes.

### 19. Rocher bois de cerf. Murex cervicornis. Lamk.

- M. testa parvula, obovata, transversim striata, trifariàm frondosa, albo-lutescente; frondibus angustis, rectis, rariusculis, anterioribus apice furcatis; interstitiorum tuberculis obsoletis; apertura subrotunda.
- \* Sow. Genera of Shells. Murex. f. 4.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 52. nº 22. pl. 20. f. 2.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Espèce très rare et fort recherchée. Longueur, 17 lignes.

# <sup>20</sup>. Rocher à aiguillons. Murex aculeatus. Lamk.

M. testa parvulá, oblongá, transversé striatá, trifariàm frondosá, alba, apice caudáque roseá; frondibus brevibus, ramosis, roseis, apice aculeiformibus; interstitiis tuberculo posticè plicifero.

\* Sow. Couch. illus. no 32. f. 63.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 27. no 18. pl. 39. f. 3.

Habite... Mon cabinet. Ouverture arrondie, rosée, à bord droit scabre. Sa coloration le rend fort joli. Longueur, 18 fignes et demie.

# <sup>21</sup>. Rocher petites-feuilles. Murex microphyllus. Lamk. (1)

M. testá subfusiformi, crassiusculá, transversim sulcatá, trifariàm frondosá, albidá, fuseo-lineatá; frondibus brevissimis; posterio-ribus subramosis; interstitiis bituberculatis; spirá exsertá.

<sup>(1)</sup> C'est avec beaucoup de doute que nous rapportons au Murex microphyllus de Lamarck la coquille figurée sous ce nom par M. Kiencr. Cette coquille a des caractères qui ne s'accordent pas avec la phrase caractéristique de Lamarck; ils ne s'accordent pas non plus avec les figures citées dans la Synonymie, d'où nous concluons que l'espèce de M. Kiener est diffé-

Favanne. Conch. pl. 37. fig. G.

Eucyclop, pl. 415, f. 5.

- \* Desh. Encyclop. meth. Vers. t. 3. p. 899. no 11.
- \* Reeve. Conch. Syst. 2. p. 193. pl. 238. f. 105.
- \* Sow. jun. Conch. illus. no 38. f. 105.

\* Valentyn Amboina. pl. 5. f. 42.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 418. nº 24.

\* Kicher. Spec. des Coq. p. 40. nº 28. pl. 23. f. 1??

Habite... Mon cabinet. Ouverture ovale-arrondie; bord droit deuté, sillonné au limbe interne. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

22. Rocher capucin. Murex capucinus. Lamk.

M. testá elongatá, fusiformi-turritá, crassá, transversè sulcatá, trifariam varicosa, rufo-fuscescente; varicibus subdepressis, scabris apertura alba; labro margine crenato.

Murex monachus capucinus. Chemn. Couch. 11. t. 192. f. 1849. 1850, Specimen junius.

\* Murez ramosus Var. C. Dillw. Cat. t. 2. p. 687.

\* Desli. Encyclop, meth. Vers. 3, p. 900, nº 12.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 42. nº 20. pl. 45. f. 2.

Habite . . . Mon cabinet. Coquille très rare dans son entier dévelor pement. Elle est épaisse, pesaute, à queue un peu relevée, et d'un roux très rembruni. Lougueur de mon plus grand individu, pouces 9 lignes.

23. Rocher raboteux. Murex asperrimus. Lamk. (1)

M. testa fusiformi, valdė ventricosu, scaberrima, traasversim striatu et cariaato-muricată, trifariam varicosă, fulvo aut rufo-fusces center varicibus lamellis complicatis brevibus echinatis; apertura majus culà, lutescente; lamellà collumellari margine erectà.

Lister. Conch. t. 944. f. 39 a.

rente du Microphyllus de Lamarck, Au reste, cette espèce a été distinguée par M. Sowerby, sous le nom de Murex torrefactus, et c'est elle que M. Kiener a prise pour l'espèce de Lamarck. M. Kiener pourra d'autant mieux s'assurer de la justesse de nos remarques, qu'il lui suffira de contrôler sa figure par la phrase latine qu'il emprunte à Lamarek, et la figure assez défectueuse de Favanne.

(1) Nommée depuis long-temps Murex pomum par Gmelin; cette espèce doit reprendre son premier nom.

Favanne. Conch. pl. 37. fig. B. 2.

Martini. Conch. 3. t. 109. f. 1021-1023.

Murex pomum. Gmel. p. 3527. nº 6.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 685. nº 9. Mur. pomum.

\* Murex pomum. Blainv. Fame franc. p. 132. no 9. pl. 5 A, f. 1-2.

\* Putiez et Mich. Cat. de Douai. p. 418. nº 27.

\* Desh. Encyclop, meth. Vers. t. 8. p. 900. no 13.

\* Wood, Ind. Test. pl. 25. f. 9.

\* Murex pomum. Sow. jun. Con. Ill. nº 27.

\* Kiener. Spec. dcs Coq. p. 46. no 33. pl. 25. f. 1.

Habite l'Ocean Atlantique. Mon cabinet. Bord droit, denté et sillonné en son limbe interne; queue large, aplatic, ascendante. Longuenr, 4 pouces 2 lignes.

## 24. Rocher phylloptère. Murex phyllopterus. Lamk.

M. testà oblougă, fusiformi, trialată, transversim sulcată, albă, rosco tinctă; alis magnis, nembranaceis, superne inciso-fimbriatis; interstitiorum costellis duabus tuberculiferis; apertură ovato-angustă; labro margine dentato.

\* Davila, Cat. t. 1. pl. 16. f. K.

\* Suw. Genera of Shells. Murex. f. 5.

\* Schub. et Wagn. Chemn. Supp. t. 12. p. 19. pl. 219. f. 3042-3043.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 103. nº 78. pl. 24. f. 1.

Habite... Mun cabinet. Coquille très belle et très rare, dont l'individu que je possède, qui paraît unique par son volume et le bel état de sa conservation, a été figuré dans les dessins posthumes et inédits de Chemuitz, qui me furent communiques par M. lo baron de Moll. J'ignore si on les a publiés. La coquille dont il s'agit a sa spire pyramidale pointue, la queue assez longue, uu peu relevée au bunt, et le bord droit de sou ouverture très denté. Ce n'est point le M. tripterus de Gmeliu. Longueur, 3 puuces 2 lignes.

# 25. Rocher acanthoptère. Murex acanthopterus. Lamk.

M. testá oblongá fusiformi, trialatá, transversím sulcatá et striatá, albá; alis membranaceis, supernè incisis, ad spiram interruptis et subspinosis; anfractibus angulatis; aperturá ovato-rotundatá.

Schroëtter. Einl. in Couch. 1. t. 3. f. 8.

Encyclop. pl. 417. f. 2. a. b.

\* Desli, Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 906, 110 14.

\* Wood, Ind. Test. pl. 27. f. 91.

\* Sow, jun. Couch. illus, no 59, f. 85.

TOME IX.

\* Kicner. Spec. des Coq. p. 105. no 79. pl. 38. f. 2.

Habite... Mon cabinet. Schroetter, en figurant notre coquille, rellivoie à différentes figures de Martini qui n'y appartienneut nullement. Le caractère essentiel de cette espèce consiste en ce que les trois ailes membraneuses dont elle est munic sont interrompues sur tous les étages de la spire, et ne sont continues que depuis le sommet du dernier tour jusqu'à l'extrémité de la queue. Son ouverture est ovale-arrondie, à bord droit crénelé en son limbe interne. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

26. Rocher triptère. Murex tripterus. Born. (1)

M. testė oblongė, subfusiformi, trialatė, transversė sulcatė, albė, interdium rufo-zonatė; alis membranaceis, supernė inciso-erenatis, ad spiram interruptis; interstitiis bicarinatis; carinis uniturberculatis.

Murex tripterus. Born. Mus. p. 291. t. 10. f. 18-19.

Murex purpura alata. Chemn. Conch. 10. t. 161. f. 1538-1539.

Murex tripterus. Gmel. p. 3530. nº 21.

\* Perry. Conch. pl. 7. f. 5.

\* Roissy. Buf. Moll. t. 6 p. 54. nº 8.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 688. no 15. Exclus. plur. syno.

\* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 15.

\* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 193. pl. 237. f. 54.

\* Sow. jun. Conch. Syst. nº 55. f. 54.

\* Murcx trialatus. Kiener, Spcc. des Coq. p. 112. nº 85. pl. 31.

(1) La figure de Chemnitz, représentant le Murex purpura alata, devra disparaître de la synonymie de l'espèce; elle se rapporte au Murex foliatus de Gmelin. Tout en eitant Born pour le Murex tripterus, Gmelin dit cependant que cette espèce est fossile en Champagne, ce qui prouve qu'il la confond avec le Murex tripteroides de Lamarck. Cette rectification faite, il y en a une autre à opérer dans l'ouvrage de M. Kiener, qui figure le véritable Foliatus sous le nom de Tripterus, tout en citant mémoire sans doute les figures de Born, qui représentent une toute autre espèce que M. Kiener lui-même a figurée sous le nom de Trialatus, d'après M. Sowerby; mais le naturaliste anglais a reconnu un peu plus tard que son Trialatus est la même espèce que celle de Born.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Il a une zone rousse sur la sommité de chacun de ses tours, et une antre sur le milieu du dernier. Son ouverture est ovalaire, blanche, à bord droit crénelé. Spire plus courte que le dernier tour. Longueur, 23 ligues. Notre M. tripteroides s'en rapproche, mais en est distinct.

## <sup>2</sup>7. Rocher trigonulaire. Murex trigonularis. Lamk. (1)

M. testà ovato-oblongà, subfusiformi, trigono-alutà, luviusculà, albo-lutescente; alis perangustis, continuis; tuberculis interstitiorum geminis; aperturà ovali.

An Martini. Conch. 3, t. 110, f. 1031? 1032?

\* Reeve, Couch. Syst. t. 2. p. 193. pl. 238. f. 107.

\* Sow. jun. Conch. illus. nº 56. f. 107.

Habite.... l'Océan indien l' Mon cal·inet. Ses ailes sont fort étroites. Longueur, 15 lignes.

# <sup>28</sup>. Rocher à crochets. *Murex uncinarius*. Lamk. (2)

M. testá ovatá, trigono-alatá, albido-fulvá; alis infernè dentatis; lateralibus anticè divisis; laciuiis acutis sursum uncinatis; aperturá ovato-rotundatá.

An Martini. Conch. 3. 1. 111, f. 1034? 1035?

\* Murew capensis. Sow. jnn. Coneh. illust. nº 53, f. 56.

\* Kiener, Spee, des Coq. p. 115. nº 87. pl. 6. f. 2.

Habite... Mon cabinet. Ses ailes latérales senles ont antérieurement des crochets qui le rendent fort remarquable. Longueur 11 lignes.

## <sup>2</sup>9. Rocher hémitriptère. Murex hemitripterus.

M. testá oblongo-clavatá, infernè triulatá, transversè sulvatá, squalidè albá; anfiactibus angulatis, suprà planulatis, intrà alas costato-tuberculatis; spirá brevi.

<sup>(1)</sup> M. Kiener assure que cette espèce a été établie par Lamarck avec un individu roulé et détérioré du Murex phytlopterus.

des figures 1034 et 1035 de Martini, que cette espèce était très voisine, si ce n'est semblable à celle nommée Murex clavus par M. Riener; mais il n'en est rien, car l'Uncinarius de Lamarek est une petite espèce du genre Typhis de Montfort, à laquelle d. Sowerby a donné le nom de Capens.

Encyclop. pl. 418. f. 4. a. b.

\* Murex jatonus. Sow, jun. Cnnch. illus. 10 79. f. 60.

\* Murex gibbosus, jun. Kiener. Spec. des Coq. pl. 7. f. 4.

Habite ... Mon cabinet. Son dernier tour seul est ailé. Ouverture arrondie. Longueur, 13 lignes.

30. Rocher gibbeux. Murex gibbosus. Lanik. (1)

M. testá oblongo trigoná, inferné trialatá, superné gibhoso-callosá: rufa; varicibus antice perobtusis, callosis; tuberculo interstitiali majusculo; tuberculis varicibusque albis.

Adans, Seneg. pl. g. f. 21. le Jaton.

Murex lingua vervecina, Chemn. Conch. 10. 1, 161, f. 1540-1541. Murex jatonus, Eucylop. pl. 418. f. 1. a. b.

\* Murex lingua. Dillw. Cat. t. 2. p. 688. no 14.

\* Murex decussatus, Pars, Gmel. p. 3527. nº 7.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. 1. 3. p. gor. no r5.

\* Murex lingua, Wood, Ind. Test. pl. 25, f. 12.

" Gray, Beck, Voy. Zool, p. 109.

\* Kiener, Spec, des Coq. p. 118. no 89. pl. 7. f. 3. Exclus. var. Habite les mers du Cap-Vert, près de l'île de Gorée. Mon cabinet-Spire un pen courte; ouverture blanche, ovale arroudie. Lougnear, 16 lignes. Vulg. la Langue-de-mouton.

31. Rocher triquètre. Murex triqueter. Born. (2)

M. testá oblongá, subfasiformi, trigona, trifariam varicosá, longitudinaliter subplicată, transverse sulcată, albă, interdum rubro

(2) Nous trouvons dans M. Kiener, sous le nom de Trigonit lus, le véritable Murex triqueter de Born, tandis que le même

<sup>(1)</sup> Nommée M. lingua vervecina par Chemnitz, certe espèce a été inscrite par Dillwyn, sous le nom de Murex lingua, qui, par son antériorité, doit être restitué à l'espèce. Sous le nom de Murex jatonus, M. Sowerby le jeune figure, dans son chological illustration, une coquille qui n'est pas le Jaton d'A danson; elle a la plus grande analogie avec le Murex hemitrip terus de Lamarek. Cet Hemitripterus est figuré par M. Kienes, à titre de jeune âge du Murcx gibbosus. Il faut que la figure de M. Kiener soit inexacte, car elle ne ressemble pas aux jennes Gibbosus que nous avons en oceasion de voir. Dans notre opinion, le Murex hemitripterus doit être conservé, en y joignant comme synonyme le Jatonus de M. Sowerby le jeunc.

maculată; varieibus muticis, dorso rotundatis; apertură ovatorotundată,

Murex triqueter. Born. Mus. p. 291, t. 11. f. 1-2.

Martini. Conch. 3. t. 111. f. 1038.

Murex trigonulus. Encyclop. pl. 417. f. 4. a. b.

[b] Var. testá minore, magis ventricosa et plicata, rubro-tincia. Encyclop. pl. 417. f. z. a. b.

- \* Murex ramosus. Var. E. Gmel. p. 3529.
- \* Schrot. Einl. t. 1, p. 599, Murex. nº 175.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 688. no 16.

- \* Desh. Eucyc. Méth. Vers. t. 3, p. 901, nº 16.
- \* Murex trigonulus, Kiener, Spec. des Coq. p. 119, nº 90, pl. 25. f. 2.
- \* Davila, Cat. t. 1. pl. 16, f. N. O.

\* Wood, Ind. Test. pl. 25. f. 16.

Habite... l'Occan indien. Mon cabinet. Longueur de l'espèce principale, 21 lignes et demie; de la variété, 18 lignes et demie.

32. Rocher trigonule. Murex trigonulus. Lamk.

M. testá oblongá, subfusiformi, transversim striatá, obsoletè plicatá, trifariàm varicosá, albo rufoque nebulosá; varicibus dorso subacitis.

40,

\* Murex triqueter, Kiener. Spec. des Coq. p. 120. nº 91. pl. 46. f. 3. Habite... Mon cabinet. Coquille plus étroite que la précèdente, et qui en est bien distincte d'ailleurs par ses bourrelets subanguleux. Longueur, 18 lignes.

#### [b] Plus de trois varices.

### 33. Rocher pomme-de-chou. Murex brassica. Lamk.

M. testá ventricosissimá, tuberculiferá, sexfariàm varicosá, transversè sulcatá, albá; varicibus planis, decumbentibus, lumelliformibus, hine serratis, roseis; tuberculis maximis, ad caudam subspinosá; caudá umbilicatá, recurvá; fauce purpureá.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 418. nº 25.

\* Gray. Beck. Voy. Zool. p. 108. pl. 33. f. 1.

\* Murex Ducalis, Brod. et Sow. Zool. Jour. t. 5. p. 377.

\* Sow. jun. Conch. illustr. no 88, f. 56.

auteur donne au Trigonulus de Lamarck le nom de Triqueter; il est faeile de rectifier cette double erreur.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 63. nº 49. pl. 26 et 27. f. r.

Habite... Mon cabinet. Grande et belle coquille, voisine de la suivante par ses rapports, mais qui en est très distincte par ses varices aplaties et nues sur le dos, ainsi que p. r ses tubercules. Du reste, elle a, comme le M. saxatilis, nue ouverture grande, arrondie, avec la columelle d'un rose vif, de même que le limbe interne du bord droit; celui-ci denté en seie, comme les varices.

Queue large et comprimée. Longueur, 6 pouces 2 lignes.

34. Rocher fenille-de-scarole. Murex saxatilis. Lamk. (1)

M. testi subfusiformi, valde ventricosa, serfariam frondosa, transversim rugosa et striata, alba, roseo aut purpureo zonata; fronte per superiori, partisi

dibus simplicibus, erectis, fuliaceis, complicato-canaliculais; cauda umbilicata, compressa; fauce roseo-purpurascente.

(1) Il en est du Murex saxatilis de Linne, comme de plusienrs autres espèces de ce graud naturaliste, c'est-à-dire que l'imperfection de la synonymie et la brièveté de la description ne permettent pas d'appliquer le nom à une espèce plutôt qu'à une antre. Linné a inscrit son Murex saxatilis pour la première fois dans la 100 édition du Systema. Il cite einq figures de trois auteurs; chacune de ces figures représente une espèce partieur lière. Dans le Museum Ulricæ, la synonymie est réduite à trois figures qui se rapportent à trois espèces distinctes. Malheured sement, ici, la description est tout-à-fait insuffisante, Linne étant préoccupé de l'idée que cette espèce pourrait être une va riété des deux précédentes, Murex ramosus et scorpio. Cepeu dant Liuné conserva son espèce dans la 12º édition du Systema, y ajouta la citation de trois antres espèces de Seha. Gmelina Dillwyn, Schroter ajontèrent encore à la confusion, en cher chaut à complèter la synonymie de Linné, déjà si défectueuse. Lamarck tenta de régénérer l'espèce linnéenne en la restreignant. Il choisit parmi les 10 on 12 mentionnées, celle qui lui étalt le mieux connue, et l'inscrivit dans cet ouvrage, réduisant à prois citations toute la synonymie. Nous nous demandons: pourquoi Lamarck a-t il choisi cette espèce plutôt qu'une autre? Rien que le hasard l'a guidé, et ce hasard a été malheureux, car Linné dit Testa quinquefariam frondosa. Or, celle de Lamarck a toujouts sept on huit varices, tandis qu'il en est d'autres à cinq, parmi Murex saxatilis. Lin. Syst, nat. éd. 12. p. 1215. Gmel. p. 3529.

Rumph. Mus. t. 26, f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 9. f. 26.

Martini, Conch. 3. t. 108. f. 1011-1014.

\* Klein. Tentam. Ostrac. pl. 6. f. 109.

\* Murex erystomus. Swain. Zool. illustr. 2e serie. t. 3. pl. 100.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 902. nº 17.

- \* Mus. Gottv. pl. 37. f. 255 aa. bb.
- \* Lin. Syst. nat. éd. то. р. 747.

\* Lin. Mns. Ulric. p. 629.

\* Sow. juu. Conch. illustr. no 86.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 47. nº 34. pl. 30. f. 1.

Habite l'Océau des Grandes-Indes, etc. Mon cabinet. C'est peut-être la plus grande des espèces parmi les rochers à six rangs de franges. Ses varices sout formées par des rangées de lames foliacées, en général assez droites, canaliculées, non lacinièes, et un peu pointues à leur sommet. Ouverture grande, vivement colorée de rose. Longueur, 7 pouces 4 lignes. Vulg. la Pourpre-de-Gorée. Cette coquille est d'un roux brun dans sa jeunesse.

### 35. Rocher endive. Murex endivia. Lamk.

M. testá ovato-subglobosá, ventricosá, sexfariàm frondosá, transversè sulcatá, albá, interdim rufo-zonatá; frondibus foliaceis, complicato-canaliculatis, laciniato-muricatis, breviusculis, curvis, nigris; caudá depressá, ascendente.

D'Argenv. Conch. pl. 16. fig. K.

Favanne. Couch. pl. 36. fig. K.

Seba. Mus. 3. t. 77. f. 5-6.

Knorr. Vergn. 3. t. 9. f. 2.

Regenf. Conch. 1. t. 1. f. 6.

Martini. Conch. 3. t. 107. f. 1008. Murex cichoreum, Gmel. p. 3530. nº 17.

\* Crouch. Lamk. Conch. pl. 18. f. 1.

- \* Poliez et Mich. Cat. de Donai. p. 416. nº 15.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 902. no 18.

lesquelles il eût pu choisir plus heureusement. Les espèces de Linné, qui, comme celle-ci, sont absolument incertaines, pouvant rester long-temps encore une cause d'erreurs et de diseussions, nous avons proposé de les supprimer des catalogues.

- \* Murex saxatilis. Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 18.
- \* Sow. jun. Coneli. illustr. no 92.
- \* Kiener, Spee, des Coq. p. 52, nº 37, pl. 35, f. r. Habite... Mon cabinet. Jolie coquille, très distincte de la précédente, hien moins grande, de forme presque globuleuse, et à six rangs de franges foliacées, un peu courtes, très laciniées, muriquées; et dont la coulent noirâtre tranche sur un fond blanc, quelquefois fascié de brun. Spire plus courte que le dernier tont;

ouverture arroudie; bord droit denté. Longueur, 2 pouces 9 lignes.

# Vulg, la Pourpre-impériale. 36. Rocher hérisson, Murex radix, Gmel.

M. testá ovato-globosá, rotundatá, multifariàm frondosá, echinalá, albá; frondibus foliaceis, laciniato-muricatis, breviusculis, nigris; spirá brevissimá; caudá brevi, umbilicatá.

D'Argeny, Couch, Append. pl. 2, fig. K.

Favanue, Conch. pl. 37. fig. D.

Murex radix. Ginel, p. 3527. no 10.

- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 548. Murex. nº 17.
- \* Murex Milanomathos, Pars. Dillw. Cut. t. 2. p. 686, no 11.
- \* Swain, Zool. illustr. 26 série. t. 3. pl. 113.
- \* Sow. jun. Conch. illustr. no 85.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 60. nº 43. pl. 37 et 38. f. 1.
- \* Schub, et Wagn, Supp. à Chemn, t. 12. p. 132. pl. 230. f. 4064-4065.

Habite la mer Pacifique, sur les côtes d'Acapuleo. MM. de Humboldt et Ronpland. Coquille très rare et très précieuse. Je ne la possède point; mais j'ai en occasion de l'observer et d'examiner ses caractières.

### 37. Rocher échidné. Murex melanomathos. Gmel. (1)

M. testá obovato-globosá, octofariam varicosá, echinalá, albá; varicibus spiniferis ; spinis simplicibus, subfistulosis, clausis, nigerrimis; spirá brevi.

Martini. Conch. 3. t. 108. f. 1015.

Murex melanomathos, Gmel. p. 3527. no 9.

Encycl. pl. 418. f. 2. a. b.

<sup>(1)</sup> Dillwyn confond avec celle-ci l'espèce précédente; elles sont bien distinctes cependant, comme Gmelin et Lamarck l'ont reconnu.

- \* Schrot, Einl. t. r. p. 548. Murex no 18,
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 686. nº 11.
- \* Sow. Genera of Shells. Murex. f. 6.
- \* Sow. jun. Conch. illustr. no 82.
- \* Davila, Cat. t. r. pl. 15. f. H.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 11.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 62, nº 44, pl. 29, f. 2.

Habite... Mon cabinet. Coquille toujours plus petite que la précédente, dont elle est éminemment distinguée par ses épines constamment simples et subfistuleuses. Queue un peu allongée. Longueur, environ 15 ligues.

## 38. Rocher scolopendre. Murex hexagonus. Lamk.

M. testa subfusiformi, hexagona, sexfariam spinosa, albida aut fulva; spinis tonuibus, simplicibus, breviusculis, crebris, rufis; spira exserta.

Encyclop. pl. 418. f. 3. a. b.

- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 96. nº 72. pl. 8. f. 5.
- \* Blainv. Faun. franç. p. 130. nº 7. pl. 5 A. f. 3-4.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 903. nº 19.

Habite.... Mon cabinet. Coquille ravissime, ayant six rangées d'épines simples, rousses et très fines. Elle est sillonnée transversalement. Ouverture ovale-arrondie. Longueur, près de 17 lignes.

# <sup>3</sup>9. Rocher scorpion. Murex scorpio. Lin.

M. testà oblongà, quinquefariàm frondosà, albido-rufescento; varicibus dentatis, nigris: unicà laterali majore: frondibus apice dilatatis, subpalmatis; corpore anticè subcapitato; suturà ultimà valdè coarctatà; spirà brevissimà.

Murex seorpio, Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1215 .- Gmel. p. 3529. nº 14.

Rumph. Mus. t. 26, f. D.

Petiv. Amb. t. 9. f. 14.

Gualt, Test. t. 37. f. M.

D'Argeny, Conch. pl. 16. f. D.

Favanne, Couch. pl. 36. f. G. 3.

Seba. Mus. 3. t. 77. f. 13-16.

Knorr. Vergu. 2. t. 11. f. 4. 5.

Martini. Couch. 3. t. 106. f. 998-1003.

- \* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3, p. 903. nº 20.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 25 . f. 17.
- \* Sow. Genera of Shells. Murcx.f. 3.
- \* Kiener, Spec, des Coq. p. 59, nº 42, pl. 9, f. 3.

- \* Linn. Syst. nat. ed. 10. p. 747.
- \* Valentyn. Amboin. pl. 4. f. 36. 37.
- \* Lin. Mus. Ulric, p. 628.
- \* Perry, Couch. pl. 8. f. r. 3.
- \* Roissy, Buf. Moll. t. 6. p. 54. nº 7.
- 4 Born, Mus. p. 293.
- " Schrot, Einl. t. r. p. 483. nº 7.
- \* Diliw. Cat. t. 2. p. 689. no x7.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Molnques, Mon cabinel-Les digitations palmées de son bord droit et la strangulation sulurale de son dernier tour le rendent fort remarquable. Ouverture blanche et arrondie. Longueur, 17 lignes et demie. Vulg. la Pallode-crapaud.

#### 40. Rocher unilatéral. Murex secundus. Lamk.

- M. testa obovata, transverse sulcata, sexfariam frondosa, albai varicibus nigerrimis: unica laterali marginalique multo lationes frondibus simplicibus, planis, confertis, hinc fissura notalisi sutură ultimă subcoarctată; spiră brevi.
- \* An cadem? Sow. jun. Conch. ill. no 75, f. 116?
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 116, nº 88. pl. 8. f. 2.

Habite.... Mon cabinet. Ce rocher tient un peu au précédent par sa forme générale; mais les languettes de son bord droit soul serrées, très simples et nullement palmées au bout. Longueur, 21 lignes.

#### 41. Rocher quaterné. Murex quadrifrons. Lamk.

- M. testà ovatà, ventricosà, transversim sulcatà, quadrifariam frondosa, asperrima, rufa; frondibus brevibus, inæqualiter muricatis; tuberculis interstitialibus obtusis, subsolitariis; spirio exserta scahra cxsertâ, scabrâ.
- Habite..... Mon cabinet. Ouverture très blanche; bord droit denté, à limbe interne crée-té. à limbe interne créneté. Longueur, a pouces 8 ligues.

#### 42. Rocher turbiné. Murex turbinatus. Lamk. (1)

M. testá subturbinatá, ventricosá, transferse sulcatá, tuberculis coronatá, sentifoxica coronatá, septifariam varicosa, alba, fascüs rufis interrupticonatá, varicibus supera cinctá, varicibus supera cinctá cinctá, varicibus supernè tuberculo majore, complicato, acuto ter minatis: spirá breni comi

<sup>(1)</sup> Si, comme on peut le croire, la figure de cette espéce,

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 71, nº 51. pl. 22, f. 1.

Habite... Mon cabinet. Bord droit légèrement crénelé en son limbe interne. Son dernier tour seul est couronné de tubercules subépineux. Cette coquille avoisine la suivante; mais elle est plus racconrcie et de forme presque turbinée. Longueur, 2 ponces 5 lignes.

### 43. Rocher fascié. Murex trunculus. Lin.

Al. testá sul·fusiformi, ventricosà, transversim sulcatá et striatá, tuberculiferá, anteriùs muricatá, sexfarium varicosà, albo et fusco zonatà; anfractibus angulatis, ad angulum tuberculatocoronatis; spirà exsertà, caudá subumbilicatà, ascendente.

Murex trunculus. Lin. Syst. nat. ed. 12, p. 215. — Guel. p. 3526. no 5.

Lister. Conch. t. 947. f. 42. et pl. 952, f, 1. ex columna.

Bonanni. Recr. 3, f. 271. 274. 277.

Gualt, Test. t. 31. fig. C. Mala.

Seba. Mus. 3. t. 52. f 15. 16.

Knorr, Vergn. 3. t. 13. f. 1 et 5. t. 13. f. 4. et t. 19. f. 6.

Martini. Conch. 3. t. 109. f. 1018-1020.

\* Aldrov. de Test. p. 356. f. 1. 2.

- Fab. Columna, de Purp. p. 1. et p. 13. f. 1.
- \* Daniel major. Fab. Colum. de Purp. p. 13.
- \* Fossilis. Mercati Metall. Vatic. p. 299. f. 4.
- \* Klein, Tenta. Ostrac, pl. 6. f. 104.
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 747.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 627.
- \* Born. Mus. p. 290.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 480, nº 5.
- \* Mus. Gottw. pl. 37. f. 256 a. pl. 38. f. 257b. 258. 259. 261 a.b.
- " Delle Chiaje, dans Poli, Testac. 1. 3. pl. 49. f. 7.
- \* Oliv. Adriat. p 151.

donnée par M. Kiener, est exacte, ce naturaliste aurait eu tort de renvoyer à la figure 8 de la pl. 77 de Seba, qui représente line espèce très différente qui n'a jamais que trois varices; tandis que celle de Lamarck en a sept. Il résulterait ainsi toujours, d'après la figure de M. Kiener, que M. Sowerby le jeune aurait donné pour le Murex turbinatus une espèce qui est très distincte.

- \* Martí. Memor. sobre la purp, de los antigues, f. 1.
- \* Rosa delle porpore, fig. 1.
- \* Dilly, Cat. t. 2. p. 184. nº 7.
- \* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 146. nº 298,
- \* Phil: Enum. Moll. Sicil. p. 209. nº 4.
- \* Blainy, Fann, franc, p. 125, n. 2, pl. 5, f. 5.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai, p. 417. n. 18.
- ' Desh, Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 904. n. 21.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 25. f. 7.
- \* Desh. Exped. sc. de Morée, Zool. p. 191, nº 324.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 73, n. 53, pt. 23, f. 2.
- \* Fossilis. Brown Leth. Geogn. t. 2, p. 1079, pl. 41, f. 25 a. b.

Habite la Méditerranée et l'Océan Atlantique. Mon cabinel. Coquille commune. quelque foi et l'Océan Atlantique. commune, quelquefois très muriquée par les tubercules pointes qui couronnent res étaqui couronnent ses étages. Ses zones blanches out souvent légère teinte de rose. Ouverture ample. Longueur, 2 posses 9 lignes.

44. Rocher angulifère. Murex anguliferus. Lamk. (1)

M. testá abbreviato-fusiformi, valde ventricosa, subtrigona. of assistantes transversim striata, trifariam aut quadrifariam varicosa, flavescente; varicibus vel muticis vel anticò tuberculatis; intersililis

<sup>(1)</sup> Sous le nom de Murex angutiferus, Lamarek réunit dens espèces très distinctes provenant du Sénégal. Le Sirat d'Adanson diffère d'une manière très diffère d'une manière très notable du véritable anguliferits non présenté dans Martisi II présenté dans Martini. Il semble que Gmelin ait eu l'intention de distinguer les desse de distinguer les deux espèces, mais un examen attentif des descriptions de son Marie de son Marie descriptions de son Marie de son Mar descriptions de ses Murex costatus et senegalensis démontre bientôt que l'auteur n'a fait qu'un double emploi de plus dans son indigeste compilation. Ne trouvant aucun inconvénient à utiliser l'un des populations de la l'un des populations de l'un de l'un des populations de l'un d à utiliser l'un des noms de Gmelin, nous donnons celui de ment rex costatus ou Sirat d'Adanson. On trouve dans le supplément de l'Index Testaccolonia de l'Index Testaccologicus de Wood un Murex ferrugo repraduit depuis par M. Beeve, des depuis par M. Reeve, dans son Conchologia systematica; cette co quille, dont nous avons sous les yeux un exemplaire, paraît une variété plus les paraît une variété plus brune du véritable Murex angulises de Lamarck

tuberculo magno, posticè in plicam terminato; caudá ascendente, spinis muricată.

Adans. Voyage au Sénég. pl. 8. f. 19. le Sirat.

Martini. Conch. 3. t. 110. f. 1029,-1030.

Murex costatus. Gmel. p. 3549. nº 86.

Ejusd. Murex seaegalensis. p. 3537. nº 40.

Var. Fusca. Murex ferrugo, Wood, Ind. Test. Supp. pl. 5. f. 16.

Id. Reeve, Couch, syst. t. 2, p. 193, pl. 237, f. 53.

\* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3, p. 904, nº 22.

\* Sow. jun. Conch. illustr. nº 23. f. 53.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 23. 11º 15. pl. 31. f. 1.

Habite l'Océan Atlantique, sur les côtes d'Afrique. Mon cabinet. Coquille épaisse, pesante, très ventrue, dont les varices sont terminées antérieurement, sur le dernier tour, par un gros tubercule conique. Spire pointue, muriquée; canal de la queue ouvert; ouverture blanche, rose sur ses bords; le droit denté. Longueur, 3 ponces 8 lignes.

45. Rocher côtes-de-melon. Murex melonulus. Lamk. (1)

M. testà ovato-subglobosà, ventricosà, septifariàm varicosà, transversè sulcatà, albà; varicibus nodosis, anticè tuberculatis, nigromaculatis, uao latere roseo tinctis; fauce roseà..

Favanne, Conch. pl. 37. f. B. I.

An murex rosarium? Chenin .. Conch. 10. 1. 161. f. 1528-1529.

- \* Murex rosarium. Reeve. Conch. syst. t. 2. p. 194. pl. 239. f. 118.
- \* 1d. Wood, Ind. Test, pl. 25. f. 8.
- \* Sow. jnn. Couch. illus. no 87. f. 118.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 72. nº 52. pl. 45. f. 1.

Habite... Mon cabinel. Jolie coquille, très rare, dont les caractères sont fort remarquables. Elle est blanche, et ses côtes, bordées de rose, sont en ontre ornées de larges taches noires carrées. Spire conoïde; queue tantôt presque droite et muriquée en dessus, tautôt un pen relevée et mutique; ombilie peu apparent. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

46. Rocher feuilleté. Murex magellanicus. Lamk. (2)
M. testá ovato-subfusiformi, M. ventricosá, naultifariam varicosá,

(2) Il est à présumer que cette espèce ne restera pas dans le

<sup>(1)</sup> Cette espèce est bien la même que celle nommée Murex possibility par Chemnitz. Il faut donc lui restituer ce premier logn, à l'exemple de Wood, Sowerby, et d'autres conchylio-logues.

albā; varicibus lamelliformibus, fornicatis; interstitiis transversè sulcatis; anfractibus supernè angulatis, suprà planis; caudd unte bilicata, ascendente; aperturd ampla; labro simplici.

Buccinum fimbriatum, Martyns, Conch. 1. f. 6.

Buccinum geversianum. Pallas, Spieil, Zool, t, 3, f. 1.

Knorr. Vergn. 4. t. 30. f. 2.

Favanne. Conch. pl. 37. f. H. 1.

Martini. Conch. 4. t. 139. f. 1297.

\* Davila. Cat. t. r. pl. ro. f. B. d.

\* Perry. Conch. pl. 9. f. 4. 5.

genre Murex; elle a plus d'analogie avec les Fuseaux. Quelle que soit la place qu'elle occupe par la suite dans la méthode, il deviendra nécessaire de changer le nom que lui ont consacré le nom de Lamarck: en effet, dès 1769, Pallas avait imposé le nom de Buccinum geversianum à cette espèce; et comme ce nom est antérieur à tous les autres sans exception, c'est lui qui devra être conservé. Cette espèce deviendra donc le Murex ou le Fusus geversianus, selon qu'on l'admettra dans l'un ou l'autre de ces geures. M. Schumacher, dans son essai, n'a laissé, dans le genre Murex que cette seule coquille, à laquelle il ajonte le Fusus antiquus de Lamarck; ainsi constitué, ce gente Murex ne saurait être adopté.

Pour éviter la rectification de quelques crreurs de synonymie, Dillwyn a complétement changé la valcur de cette espèce: et attribuc presque toute sa synonymie au Murex lamellosus, et n'a laissé sous le nom de Magellanicus que la variété admisé à tort par Gmelin dans l'espèce. Dillwyn a fait l'inverse de ce qui eût été nécessaire: il fallait laisser au type de l'espèce sonom, et donner un nom nouveau à la variété. Il résulte de cela que le Murex magellanicus de Dillwyn n'est pas de la même espèce que celui de Gmelin et de Lamarck. M. Kiener dit, à page 3 de la Monographie des Murex, qu'il considère comme appartenant aux Fuseaux les Murex magellanicus, Lamellosus et Lyratus de Lamarck. M. Kiener adopte en cela noire opinion, et il était naturel qu'on ne tronvât pas ces espèces parmi les Murex; mais c'est en vain qu'on les chercherait parmi les fuseaux; elles manquent dans l'ouvrage de M. Kiener.

\* Murew foliatus. Sehnm. Nonv. Syst. p. 215.

Murex magcilanicus. Gmel. p. 3548. nº 80. Exclusa. Var. B.

Encyclop. pl. 419. f. 4. a. b.

[b] Var. lamellis angustissimis, subnullis.

Murex peruvianus. Encyclop. pl. 419. f. 5. a. b.

\* Schrot. Einl. p. 557. nº 38.

\* Buccinum harpa. Var. β. Gmel. p. 3482. nº 47.

\* Murex lamellosus pars. Dillw. Cat. t. 2. p. 730. nº 97.

\* Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 90.

Habite dans le détroit de Magellau. Mon cabinet. Coquille tonte lamelleuse, à spire conique, et étagée par l'aplatissement de la partie supérieure de ses tours. Elle est unicolore; mais, dans les jeunes individus, l'ouverture est ronssâtre. Longueur, 3 pouces 9 lignes. Vulg. le Rocher feuilleté. La variété [b] habite dans les mers du Pérou. Je l'ai reçue de Dombey.

47. Rocher foliacé. Murex lamellosus. Lanik. (1)

M. testa ovato-oblonga, tenui, multifariam varieosa, alba; varicibus lamelliformibus, suberectis, apice truncatis, angulo
externo subspinosis; interstitiis lævibus; anfractibus supernè
angulatis, suprà planis; caudá breviusculá; aperturá fulvorufesceute.

Buccinum laciniatum, Martyns, Conch. 2.f. 42.

Favanoe. Conch. pl. 79. f. I.

Murex foliaceus minor. Chemn. Conch. 11. t. 190. f. 1823. 1824.

Murex lamellosus. Gmel. p. 3536. nº 174.

Murex lamellosus. Var. Diliw. Cat. t. 2. p. 730. nº 97.

\* Wood, Ind. Test. pl. 27. f. 100.

Habite les mers australes, près des îles Falkland. Mon cabinet. Vulg. le Buccin feuilleté. Espèce bien distincte de la précédente, et toujours moins graode. Longueur, 20 lignes.

48. Rocher érinacé. Murex erinaceus. Lin. (2)

M. testa ovata, subsusiformi, transversim sulcato-rugosa, qua-

(t) Cette espèce a beaucoup d'analogie avec la précédente; aussi Dillwyn l'a-t-il confondue avec elle. Gmelin a eu tort de donner un nom nouveau, ce que l'on peut également reproder à Chemnitz; car Martyns, en donnant une excellente figure de cette coquille, lui imposa le premier le nom de Buccinum laciniatum. En passant dans le genre Murex, cette espèce doit prendre le nom de Murex laciniatus.

(2) Le Murex erinaceus est une espèce intéressante, citée

drifariàm ad septifariàm varicosà, albido-fulvà; varicibus valdè elevatis, frondoso-muricatis; spira contabulatà, echimatà; cauda recurvà; canali elauso.

Murex erinaceus. Lin. Syst. nat. vol. 12. p. 1216, Gmel. p. 3530, no 19.

Gualt. Test. t. 49. f. H.

Pennant. Brith. Zool. 4. t. 76. f. 95.

Knorr. Vergu. 4. t. 23. f. 3.

partout, soit vivante, soit fossile, ct sur laquelle il sera utile de donner quelques renseignemens. Etablie par Linné, dans la 12º édition du Systema, la phrase caractéristique est très courte, insuffisante et la seule Synonymie, renvoyant à une figure très médiocre de Gualticri, ne contribue pas beaucoup faire reconnaître l'espèce. Je rapporte ici tout ce que dit Linne de l'espèce, pour mettre à même le lecteur de juger si nos all teurs réeens l'ont bien reconnne. M. testa multifariam subfrondoso spinosa, spiræ anfractibus retuso - coronatis, cauda abbrevialis Gualt. Test., t. 49, f. H. habitat in mare Mediterraned. Il est certain que les caractères indiqués conviennent assez à une espèce qui sc reneontre dans divers parages de la Méditerranée mais avec cette espèce il y en a une autre qui l'avoisine et a été également prisc pour l'Erinaceus; enfin, il y a dans céan, et jusque dans les mers du nord, une coquille internité diaire entre les deux espèces de la Méditerranée; presque tous les auteurs ont regardé comme une variété de l'Erinaceus celle espèce de nos côtes de la Manche. Nous avouous qu'il est bien difficile de résoudre la difficulté même, en présence d'un grand nombre d'individus des diverses localités. D'après les renseignes mens que nous fournit M. Bouchard Chantercaux, dans 50n intercescent Catal ressant Catalogue des Mollusques du Boulonnais, l'animal de l'ingeneus de l'Originaleus de rinaceus de l'Océan, aurait la plus grande ressemblance avec eelui de la Méditerranée pour les caractères de la forme et les couleurs. La question serait définitivement résolue, si M. Chapter de la forme tereaux avait eu l'occasion de voir également l'animal de Méditerrance. Neanmoins, nous sommes porté à croire, que l'Erinaceus de la Méditerranée est de la même espèce que celui de l'Océan.

Born. Mus. p. 294. t. 11. f. 3. 4.

An Favanue. Conch. pl. 37. f. C. r.?

Martini. Conch. 3. t. 110. f. 1026-1028.

Murex decussatus. Gmel. p. 3527. nº 7.

Murex erinaceus. Encyclop. pl. 421. f. 1. a. b. c.

[b] Var. testa minore, rugarum interstitiis imbricato squamosis.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 748. \* Schrot. Einl, t. 1. p. 485. nº 9.

\* Fossilis. Brocchi. Couch. foss. subap. t. 2. p. 391. pl. 7. f. 11.

\* Delle Chiaje dans Poli Testac. t. 3. pl. 49. f. 6.

\* Olivi. Adria. p. 151.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 690, no 19.

\* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 148. nº 296.

\* Philip. Enum. mol. Sicil. p. 208. no 3.

\* Blainv. Faune. franc. p. 129. nº 3. pl. 5. f. 1, 2. 3.

\* Gerville. Cat. p. 391. nº 1.

\* Collard. Des Ch. Cat. des Test. du Finistère. p. 51. nº 1.

\* Bouch, Chant, Cat. des Moll, du Boulon, p. 63, nº 115.
\* Potiez et Mich, Cat. de Douai, p. 416, nº 17.

\* Desh. Encyclop. meth. Vers. t. 3. p. 905. nº 23.

\* Wood. Ind. Test. p. 25. f. 19.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 78. nº 57. pl. 44. f. r. r.

Habite les mers d'Europe; commun dans la Manche. Mon cabinet. Il est très scabre. Ses rides transversales sont fort élevées. Longueur, 2 pouces 4 lignes.

# 49. Rocher de Tarente. Murex Tarentinus. Lamk.

M. testa ovato-oblonga, transversim sulcata, sexfariam varicosa, fulvo-rufescente; vuricibus muticis, anterius nodosis; cauda spira breviore, recurva; apertura alba; labro margine intus erenato.

\* Kiener, Spee. des Coq. p. 79. nº 58. pl. 44. f. 2.

\* An eadem? Murex triqueter. Olivi. Adriat. p. 153.

D'Acosta, Couch, brit. pl. 8, f. 7.

Habite dans le golfe de Tarente. Mon cabinet. Longueur, 17 lignes. Rocher scabre. Murex scaber. Lamk. (1)

M. testá ovato-conicá, ventricosá, scabrá, transversim sulcatá, octofariàm varicosá, griseá; anfractibus supernè angulatis; caudá breviusculá; aperturá albá.

(1) Lamarek confond deux espéces sous le nom de Murex seaber; toutes deux pourraient passer dans le genre Fuseau. L'une Tome IX.

Ency. pl. 419, f. 6. a. b.

[b] Var. testá minore, minus seabra; spirá contabulatá.

Ency. pl. 438. f. 5. a. b.

Habite... Mon cabinet. Spire pointue; queue subombiliquée. Longucur, 18 lignes.

#### 51. Rocher costulaire. Murex costularis. Lamk. (1)

M. testá ovatá, infrà medium ventricosá, transversim acuté sulcatá, septifariàm varieosa, grisea; spira cauda longiore; apertura vi) lacea; labro subdenticulato.

Ency. pl. 419. f. 8. a. b.

\* Purpura costularis, Blainv. Pourp, Nouv. Anu, du Mus, t. 1, p. 232, nº 65, pl. 11, f. 9.

Habite... Mou cabinet. L'extrémité des sillons rend le bord droit dentelé. Longuenr, environ 16 lignes.

#### 52. Rocher polygonule. Murex polygonulus. Lamk.

M. testá ovatá, subfusiformi, ventricosa, transversè suleatá et strialá. novemfariàm varicosa, alba; anfractibus supernè angulatis, supra planulatis, ad angulum tuberculato-coronatis; spira prominente.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 75. nº 54. pl. 41. f. 2.

Habite... Mon cabiuet. Ouverture grande et ovalaire. Longueur, 21 lignes.

d'elles (Ency. pl. 419, f. 6) a la plus grande analogie avec le fusus squamulosus de Philippi (p. 479, nº 60 de ce volume); l'autre espèce (Var. b. Ency. pl. 438, f. 5) fait déjà partie genre Fuseau; elle est inscrite dans ce genre sous le nom de Fu sus craticulatus Blainville, qui doit lui rester; cependant, d'après la phrase caractéristique, il conviendrait mieux à l'autre espèce, Le nom de Murex scaber doit disparaître, parce qu'il ne peut s'appliquer à la-fois à deux espèces. M. Kiener, sous le nom de Scaber, décrit et figure la variété b, et la citation de cette figure doit être ajoutée à la synonymie du Fusus craticulatus, p. 471, nº 47 de cc volume.

(1) M. de Blainville fait passer cette espèce parmi les Poul pres, quoiqu'elle ait un canal assez allongé. Comme M. Blainville n'apporte à l'appui de son opinion aucune preuve nout velle tirée de l'animal ou de son opercule, nous pensons qu'elle peut aussi bien rester parmi les Murex. M. Kiener n'a mentionné cette espèce ni parmi les Pourpres ni parmi les Murex.

# 53. Rocher råpe. Murex vitulinus. Lamk. (1)

M. testá ovato-oblongá, ventricosá, scabriusculá, septifariàm varicosá; varicibus obtusis, asperulatis, rufo-rubentihus: interstitiis albidis; caudú angustá, subacutá; aperturá albá; labro internè dentato.

Knorr. Vergn. 3. t. 29. f. 5. Mala.

Martini. Conch. 3. p. 303. Vigu. 36. f. 1-5.

Murex purpura scabra. Chemn. Conch. 10. 1. 161. f. 1532. 1535.

Murex miliaris. Gmel. p. 3536. nº 39.

Murex vitulinus. Ency. pl. 419. f. 1, a, b, et f. 7. a. b.

- \* Murex brandaris. Var. β. Gmel. p. 3526.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 549. Murex. nº 19.
- \* Murex miliaris. Dillw. Cat. t. 2. p. 685. no 10.
- \* Desh. Eneyel. méth. Vers. t. 3. p. 905. nº 24.
- \* Valentyn. Amboina. pl. 2. f. 14 à 18.
- \* Kammerer, Rudolst, Cab. pl. g. f. 1.
- \* Murex miliaris. Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 10.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 123. nº 93. pl. 47. f. 2.

Habite... Mon cabinet. Vulg. la Langue-de-veau. Spire médiocre, émoussée au sommet. Longueur, 23 lignes.

# 4. Rocher angulaire. Murex angularis. Lamk.

M. testá ovatá, valdê ventricosá, transversim sulcatá et striatá, septifariàm varicosá; varicibus elevatis, angulatis, tuberculiferis, aurantio-rubentibus; interstitiis albis; caudá breviusculá, subumbilicatá.

An cofar? Adans. Seneg. pl. 9. f. 22.

- \* Sow. jun. Couch. illus. nº 96. f. 32. Murex actenus.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 76. nº 55. pl. 16. f. 2.
- \* Mus. Gottv. pl. 38. f. 257. c.

<sup>(1)</sup> De toute manière, cette espèce devra changer de nom. Chemnitz l'a figurée et décrite sous le nom de Murex purpura scabra. Comme ces noms doubles ne sout point acceptés dans nomenclature, Gmelin a proposé celui de Miliaris, qui a été scheralement adopté; nous pensons, cependant, qu'il faut faire pour cette espèce ce qui s'est répété pour plusieurs autres, et lui appliquer l'un des noms du premier auteur; nous proposons en conséquence d'inserire à l'avenir cette espèce sous le nom de Murex purpura.

Habite... Mon cabinet. Ouverture arrondie, légèrement crénelée en son limbe interne. Longueur, 19 lignes.

55. Rocher crispé. Murex crispatus. Lamk. (1)

M. testá ovato-turritá, infernè ventricosa, transversim rugosá, scabru, multifariam varicosa, luteo-rufescente; varicibus lamellosis cariniformibus, erispatis; cauda brevissima; labro intus lævigalo. Buccinum crispatum, Chemn. Couch. 11. 1. 187. f. 1802. 1803. Murex crispatus, Eucy. pl. 419, f. 2. Mala.

\* An Var. Buccinum plicatum, Martyns, Univ. Conch. pl. 44. ?

\* Buccinum lamellosum, Gmel. p. 3498. nº 173.

\* Buccimum compositum. Chemn. Conch. t. 10. p. 179. f. 21. p. 176, f. A. B.

" Buccinum lameltosum. Dillw. Cat. t. 2. p. 612. 10 59.

<sup>(1)</sup> Nous reunissons, avec quelque doute, le Buccinum plicatum de Martyns au crispatum de Chemnitz; ce doute est foude sur ce que les individus figurés dans Martyns sont plus grands que tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent du Crispatus, et que les lames sont plus régulières. Quant aux autres caractères, la forme générale, celle de l'ouverture, le nombre et la forme des rides transverses, les dentelures du bord droit: tout cela est semblable dans les deux espèces, et c'est cette similitude des caractères principaux qui nous a déterminé à réunir le Plicatum au Crispatum. Cette coquille n'est probablement pas un Murcx, mais bien unc Pourpre, comme le dit M. Kiener à la page 3 du genre Murex, dans son Species des Coquilles. Volt lant compléter la synonymie de l'espèce par la citation de la figure de M. Kiener, je cherchai en vain l'espèce dans le genie Pourpre; elle n'y est point mentionnée, et ce ne fut pas sans étonnement que je la retrouvai indirectement, il est vrai, le genre Murex, d'où M. Kiener semble la repousser. En effet, nous trouvons à la page 86 des Murex le Murex labiosus, pour lequel M. Kiener renvoie aux figures 1802, 1803 de la pl. 181 de Chemnitz, et ces figures représentent justement le Murer crispatus. Il paraîtra sans doute singulier de retrouver dans la synonymic fautive d'un Murex une coquille que M. Kiener lui-même fait passer dans les Pourpres, et où elle ne se trouve pas.

ROCHER. 597

\* Buccinum crispatum. Dillw. Cat. 1. 2. p. 613. nº 60.

Habite... Mon cabinet, It a le port d'une Cancellaire; mais son bord droit l'en distingue, Longueur, 20 lignes.

56. Rocher croisé. Murex fenestratus. Chemn. (1)

M. testá fusiformi, crassiusculá, septifariam varicosá, sulcis transversis cancellatá, arcis impressis quadratis fenestratá; varicibus sulcisque albis; arcis rufis; caudá longiusculá; labro margine intus dentato.

Favanne, Conch. pl. 35, fig. C 1. Pessima.

Murex fenestratus. Chemnitz. Conch. 10. t. 161. f. 1536. 1537.

\* Murex colus. Var. y. Gmel. p. 3543.

\* Dillw. Cat. t. 2, p. 716. nº 70.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 415. no 13.

Habite... Mon cabinet. Coquille très singulière, des plus rares, et préciense. Vulg. le Cul-de-Dé. Longueur, 22 lignes.

57. Rocher cerclé. Murex cingulatus. Lamk. (2)

M. testà ovato-acutà, ventricosà, transversim cingulatà, octofariàm varicosà, albo-fulvà; anfractibus supernè angulatis: ultimo nodulis coronato; caudà brevissimà, perforatà; labro intùs sulcato.

Habite... Mon cabinet, Bord droit entièrement sillonné à l'intérieur, Longueur, 18 lignes,

58. Rocher cingulifère. Murex cinguliferus. Lamk. (3)
M. testá ovato-fusiformi, subventricosá, transversím sulcatá, sexfa-

(2) Nous n'ajoutons aucune citation synonymique à cette espèce, qui paraît avoir été oubliée par M. Kiener: nous ne la trouvons pas dans la *Monographie des Murex* de cet auteur.

(3) D'après la figure de M. Kiener, il est evident que cette

<sup>(1)</sup> M. Sowerby, et, plus tard, M. Kiener ont figuré sous le nom de Marex fenestratus une coquille qui nous paraît différer d'une manière notable du Fenestratus de Chemnitz. La coquille de Chemnitz est plus ventrue, moins fusiforme que celle de ces messieurs. Nous ne lui avons jamais vu de digitations sur les varices, soit même sur la dernière; l'ouverture est violette dans celle de Chemnitz, elle est blanche dans l'autre; enfin, dans la figure de M. Kiener, la coquille a trois rangées de vacuoles; il y en a toujours cinq dans celle de Chemnitz. Ces observations sont eause que nous ne rapportons pas dans la synonymie de l'espèce les figures de M. Kiener et de M. Sowerby.

riam varicosa, rufa; anfractibus superne angulatis, ad angulum cingulo albo notatis; cauda breviuscula; apertura alba; canali clauso.

\* Kieuer. Spec. des Coq. p. 80. nº 59. pl. 30. f. 2. Habite ... Mon cabinet. Longueur, 17 lignes et demie.

#### 59. Rocher subcariné. Murex subcarinatus. Lamk.

M. testá ovato-fusiformi, medio ventricosá, transversè sulcatá, novemfariàm varicosà, griscà; anfractibus supernè angulato carinatis, suprà planulatis : ultimo infrà angulum sulco eminentiore; cauda longiuscula, angusta.

\* Kieuer, Spec, des Coq. p. 102, nº 27, pl. 46, f. 1.

Habite... Mon cabicet, Bord druit silloone en dedans. Loogueur, 15 ligoes et demie.

#### 60. Rocher cordonné. Murex torosus. Lamk.

M. testá ovato-oblongá, medio ventricosá, exquisité cingulatá, septifariam varicosa, rufescente; anfractibus superne angulato-nodulo sis, suprà planis; cingulocum interstitiis profunde cavis; spira caudà breviore.

Eneyel, pl. 441. f. 5. a. b.

\* Sow. Jun. Conch. illus. no 65. f. 39.

\* Kiener. Spee. des Coq. p. 82. nº 60. pl. 35. f. 2.

Habite... Mon cabinet. Ouverture ovale. Vulg, le Faux-Cabestan. Longueur, près de 15 lignes.

#### 61. Rocher turricule. Murex lyratus. Lamk.

M. testá fusiformi-turritá, tenui, multifariàm varicosá, corneo-fulvá; varicibus tenuibus, lamelliformibus; interstitiis lævigatis; anfractibus convexis; cauda brevi.

Eneyel. pl. 438. f. 4.a.b.

\* Buccinum lamellosum. Gmel. p. 3498.

\* Id. Dill. Cat. t. 2. p. 630. 00 107.

\* Kamm. Rudolst. Gab. p. 134. pl. 9. f. 2.

Olafsen. Voy. en Islande. pl. 10. f. 4.

Habite... Mon cabinet. Coquille assez élégaote, ayant ses tours bien arrondis, à varices étroites, lamelliformes, un peu inclinées. Queuc courte; bord droit simple. Longueur, 14 ligoes et demie.

espèce a été fondée sur une variété océanique du Murex erinaceus; il faudra donc la joindre à cette dernière, à titre de variété.

## 62. Rocher enchaîné. Murex concatenatus Lamk. (1)

M. testá ovatá, tuberculato-nodulosá, transversim tenuissimè striatá, octofariàm varicosá, luteá aut rubente; tuberculorum scricbus varices æmulantibus; caudá brevi; labro intits dentato.

Lister. Conch. t. 954. f. 5.

Knorr. Vergn. 4. t. 26. f. 2.

Martini. Conch. 4. t. 124. f. 1155-1157.

- \* Purpura concatenata, Blainv. Pourp. Nouv. Ann. du Mus. t. 1. p. 204. nº 7.
- \* Id. Kiener. Spec. des Coq. p. 32. nº 17, pl. 8, f. 20.

Habite les mers de l'île-de-France. Mon cabinet. Son ouverture est ovale, et son bord droit, assez épais, est denté en son limbe intérieur. Longueur, près de x t lignes.

## 63. Rocher chagriné. Murex granarius. Lamk. (2)

M. testá ovato-acutá, multifariàm varicosá, transversè sulcatá, luteoaurantiá; sulcis crebris, lævibus, albis; caudá breviusculá.

An Martini, Couch. 4. 1. 122. f. 1124? 1125?

\* Purpura granaria. Blainv. Pourp. Nouv. Ann. du Mus. t. 1. p. 206. nº 13.

Habite... Mon cabinet. Les sillons transverses, se croisant avec les varices, le font paraître comme granuleux. Ouverture étroite, blanche; bord droit épais, à limbe interne denté. Longueur, 10 lignes.

64. Rocher côtes aiguës. Murex fimbriatus. Lamk. (3)

M. testá ovato-acutá, scabrá, transversè sulcatá, septifariàm varicosa,

(1) Cette espèce est une véritable Pourpre, comme l'a reconnu M. de Blainville dans le travail sur ce genre qu'il a publié dans les Nouvelles Annales du Muséum.

(2) Lamarck ne rapporte à cette espèce qu'une seule figure, et encore elle est douteuse. Pour nous, cette figure de Martini re-présente fidèlement la variété écailleuse du Purpura tapitlus. It, de Blainville rapporte au genre Pourpre cette espèce, qui a été oubliée par M. Kiener, qui ne la mentionne ni parmi les Pourpres ni parmi les Murex.

(3) M. Kiener ne mentionne nulle part cette espèce; il en est de même de la suivante, Murex aciculatus, nº 66. Nous regrettons vivement que ees lacunes se montrent si souvent dans l'ou-

<sup>Vra</sup>ge de M. Kiener.

cinerea; varicibus dorso acutis, subcristatis; cauda breviuscula;

aperturà roseo-violacescente.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande; port du roi Georges. Mon cabinet. Bord droit denticulé et silionné en dedans. Longueur, 8 lignes un quart.

### 35. Rocher élégant. Murex pulchellus. Lamk. (1)

M. testa parvula, ovato-turrita, transversim striata, multifariam varicosa, alba; varicibus tenuibus, rufo-fuscis; anfractibus convezis: ultimo zoná albá cincto.

Habite... Mon cabinet. Longueur, 6 lignes un quart.

#### 66. Rocher aciculé. Murex aciculatus. Lamk.

M. testå angusto-turvitå, subaciculatà, parvulà, novem aut decemfariam varicosa, corneo-glaucescente, transversim lineata; varicibus tennibus, lavigatis; cauda breviuscula.

° Collard des Ch. Cat. des Test. du Finist. p. 51. nº 2.

Habite l'Océan européen, sur les côtes de Bretague, près de Vannes. M. Aubry. Mon cabinet. Ouverture étroite. Longueur, 6 lignes un quart.

#### † 67. Rocher long-bec. Murex scolopax. Dillw.

M. testá ventricosa, longè caudata, per totam longitudinem trifariam spinosa, sublævigata, pallide fulva, transversim fusco 20. natá; spinis longiusculis, validis, varis; aperturá magná, ovatás fuscescente.

Murex tribulus maximus. Chemn. t. 11. p. 101. pl. 189, f. 1819

Murex tribulus. Var. Martini, t. 3. pl. 113, f. 1052.

Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 3.

Murex crassispina et Scolopax, Sow. jnn. Couch. illustr. no 3 et 3. Murex crassispina, Kiener (non Lamarck), Spec. de Coq. p. 4, no 1. pl. 4 et 5. f. r.

Habite la mer Rouge,

Belle et grande espèce dont nous avons déjà parlé à l'occasion de Murex crassispina de Lamarck; nons avons vu que les figures qu'en ont données Martini et Chemnitz, confondnes avec celles du Murex tribulus, ont été prises par M. Kiener pour la repré-

<sup>(1)</sup> D'après M. Kiener, le Murex pulchellus aurait été établi avec un individu jeune du Buccinum d'Orbignyi de M. Payraudeau.

ROCHER. 601

sentation exacte du Murex crassispina de Lamarek; ce qui est erroné, comme nous l'avons dit. Ce Murex est le plus grand parmi ceux de la première section de Lamarek; il se distingue au premier abord par sa surface presque lisse, le dernier tour présentant seulement quatre ou cinq côtes étrnites transverses, très obsolètes, presque effacées, et qui sont constamment d'une couleur de brun roussâtre assez nettement marquée sur le fond blanchâtre de la coquille. Le canal terminal est long et étroit, et il est armé, dans toute sa longueur, de trois rangées d'épines distantes, fortes, au nombre de huit. Il y en a trois plus courtes qui s'élèvent perpendiculairement sur le bord droit du canal.

Cette coquille, assez rare, a quelquesois 19 ceutimètres de longueur sur 70 millimètres de large, sans y cumprendre la longueur des épiues.

### † 68. Rocher herse. Murex occa. Sow. jun.

M. testa ovato-ventricosa, superne angulata, longe caudata, per totam longitudinem trifariam spinosa, albo-grisea vel pallide fulva; spinis superioribus longioribus, areuatis, uncinatis; anfractibus in medio angulatis, in interstitiis varieum binodosis; apertura ovata, intis castanca; labro acuto, ad basin producto.

Sow. jun. Conch. illustr. nº 6. f. 45.

Kiener. Spec. des Coq. p. 7. nº 4. pl. 10. f. 1.

Habite la Mer-Rouge et les mers de l'Inde,

Espèce très distincte, qui a de l'analogie avec le Murex crassispina de Lamarck, mais que l'on ne saurait confondre avec lui. Elle est allongée, fusiforme, à queue lougue et grêle, sur laquelle il y a quatre ou cinq épines sculement, inégales, distautes, et laissant nue près de la moitié du canal. Sur le dernier tour, les épines qui s'élèvent de chaque varice sont au nombre de trois grandes, entre chacune desquelles on en remarque une beaucoup plus petite. Ces épines du sommet se redressent eu arrière, et sont courbées en crochet dans leur longueur. Les tours sont anguleux dans le milieu, et ils porteut sur l'angle deux inbercules dans chacun des intervalles des varices. Sur ces tours, on remarque des stries transverses inégales, pen saillantes, si ce n'est celles qui se montrent sur le canal, et qui sont comme autant de petites cordelettes allant obliquement d'une épine à l'autre. L'onverture est ovalaire, presque tonjours d'un brun fauve; le bord droit est minee, et il se relève en une dent plate et conique dont la basc occupe l'intervalle qui sépare la seconde de la troisième épine. La coloration de cette coquilie est assez uniforme, d'un blanc gris, on d'un blanc légèrement fauve.

Elle est longue de 90 millimètres, et large de 35.

### † 69. Rocher ratissoire. Murex messorius. Sow. jun-

M. testà ovato-ventricosà, submuticà, trifariàm varicosà, transversim irregulariter sulcatà, alba fuscoque marmoratà; spinis tribus, brevissimis, arcuatis; aperturà ovato-angustà; labro intùs plicato, albo; caudà brevi, gracili, leviter contortà.

Sow. jun. Conch. illustr. no 9. f. 93.

Kiener. Spec. des Coq. p. 9. nº 5. pl. 10. f. 2.

Habite les côtes du Sénègal.

M. Kiener rapporte à cette espèce deux de celles de M. Sowerby, le Rectirastrum qui est toujours distinct, et le Nigrescens que nous ne comaissons que par la figure de M. Sowerby, et qui uous paraît nettement séparée des deux autres.

Cette espèce a de l'analogie avec le Murex brevi spina de Lamarck. Elle est ovalo-ventrue, rendue triangulaire par l'épaisseur de ses varices. Au sommet de chaeune de ces varices s'élève une courte épine très pointue et attachée par une base large. A la base de la coquille, et à l'origine du canal terminal, s'élèvent sur chaque varice deux épines courtes, plus longues cependant que les premières, et toujours courbées en crochet. La première de ces épiues est toujours plus longue que l'autre. Le canal terminal est grèle, légèrement courbe dans sa longueur, ce qui lni donne de l'anatogie avec celle du Murex matacilla. Dans l'intervalle des varices, se trouvent deux côtes longitudinales découpées en nodules par le passage des sillons transverses. L'ouverture est petite, ovalaire, blanche en dedans; son bord droit est légèrement plisse à l'intérieur, et l'on remarque quelques rides irrégulières sur le bord gauche. Cette coquille est d'un brun rongeâtre terne, et elle est marquée de blanc grisatre. Elle est longue de 50 mill. et large de 25.

### † 70. Rocher élégant. Murex elegans. Beck.

M. testà ovato-ventricosa, trifariàm varicosa, in interstitiis varicium binodosa, alba, lincis tenuibus rubro fuscis pietà; anfractibus subcanjonetis: ultimo basi caudà gracili, nuda, ascendente, terminato.

Sow. jun. Zool. Proc. 1840.

Id. Conch. illustr. no 19. f. 84.

Kiener. Spec. des Coq. p. 20. nº 13. pl. 12. f. 2.

Habite les mers de l'Inde.

Très jolic espèce, long-temps confondue avec le Murex motocillo de Chemnitz, et qui a été distinguée d'abord par M. Beck, et ensuite par MM. Sowerby et Kiener. Ce qui distingue cette espèce du Motocilla, c'est que : 1º les varices sont plus arrondies et sans épines; 2º dans les interstices qui les séparent, il y a deux gros tubercules simples, tandis que daus le Motacilla ce sont des côtes longitudinales assez profondément découpées; 3º dans l'élégant, la coloration est toujours differente : elle consiste en linéoles transverses fort régulières, d'un beau brun ronge sur le fond blancrosè de la coquille. Les différeuces que nous signalons suffisent pour faire reconnaître facilement cette espèce, qui est assez rare daus les collections. Elle a 65 mill, de long et 30 de large.

### † 71. Rocher du Sénégal. Murex costatus. Gmel.

M. testá ovato-ventricosá, tronsversim aquoliter striató, trifariàm varicosá, trispinosó, albo-lutescente vel fusco-ferrugineá; anfractibus convexiusculis, bicostotis; operturó albá; lobro producto, extùs exponso, laciniato.

Le Sirat. Adans. Séuég. p. 125. pl. 8. f. 19.

Murex costatus. Gmel. p. 3549. nº 86.

Murcx senegalensis. Sow. jun. Couch. illustr. no 24. f. 61.

Murex brasiliensis. Id. Var. loc. cit. f. 55.

Murex senegolensis. Kiener, Spec. des Coq. p. 33. nº 23. pl. 8. f. 9. Habite les mers du Sénégal.

Cette coquille, connne d'Adanson, a été nommée par lui le Sirat. La description qu'il en donne est tellement précise, que nous avons de la peine à concevoir comment Lamarck a pu la coufondre avec son Murex onguliferus. Ginelin laisse échapper à son sujet une singulière confusion. On trouve daus son catalogue un Murex costatus et un Murex senegalensis, qui, tous deux, ont pour unique synonymie le Sirat d'Adanson. Tout en renvoyant à nne même figure, Gmelin ne donne pas la même phrase caractéristique aux deux espèces, et l'une de ses phrases, eelle di Murex senegalensis, se rapporte beaucunp mieux au Murex anguliferus, tandis que la phrase du costatus s'adapte mieux à l'espèce d'Adauson. M. Sowerby, le jeune, en rétablissant l'espèce d'Adanson, u'aura peut-être pas fait les mêmes ubservations que nous, et a préféré le nom de senegalensis, tandis que nous, nous croyons restituer à l'espèce son véritable nom, en l'inservant dans les catalogues sous le nom de Murex costatus.

Cette coquille est ovale, ventrne; trois varices régulières la rendent triangulaire. Vers le sommet de chacune de ces varices, s'élève nne èpine courte, solide et presque droite. Dans chacun des interstices se trouvent deux côtes longitudinales qui descendent presque jusqu'à la base du dernier tour. Le canal terminal est peu aHongé; il est muni sur le côté de deux épines courtes. Toute la surface est chargée de stries inègales, subgranuleuses, très rapprochées el comme pressées; le bord droit est épais, et il est élargi vers la base, surtout par une petite expansion mince, plissée et découpée. La coloration de cette espèce est peu variable; le plus souvent elle est d'un roux l'errugineux, quelquefois elle est blanchâtre. Les grands individus ont 75 mill, de loug, et 50 de large.

### † 72. Rocher monodonte. Murex monodon. Sow.

M. testá ovato-fusiformi, tenui, transversim costato-striatá, fuscescente, trifariam varicosa; varicibus spinis longis, recurvis, denlalis armatis; anfractibus convexis, sutura profunda separatis: ultimo cauda longiuscula, subrecurva terminato; apertura rotundata, ad peripheriam rosea; labro infrà medium dente valido instructo.

Murex monodon, Sow, Tank, Cat, app. p. 19, no 1703.

Martini, Couch. t. 3. pl. 105. f. 987-988.

Murez aranea. Kiener. Spec. des Coq. p. 34. nº 24. pl. 36. f. 1. Seba. Mus. t. 3. pl. 77. no r.

Habite les mers de l'Inde.

Fort belle coquille, restée rare pendant fort long-temps dans les collections. Presque tous les auteurs, jusque dans ces derniers temps la confondaient avec le Murex ramosus. M. Sowerby, le premier, dans le catalogne de la collection Tankerville, a fait ressortir ses caractères spécifiques, et lui a donné le nom que nous lui conservons. Elle est ovale, veutrue, subfusiforme; sou tet est peu épais. Sa surface est divisée par trois varices qui ne se suivent pas toujours régulièrement d'un tour à l'autre. Sur le dernier tour, les varices présentent le caractère suivant : en allant d'arrière en avants on complesur chacnne d'elles cinq épines, dont les trois dernières sont très grandes, arquées dans leur longueur, et dentelées sur leurs côtes. Les deux dernières épines sont droites, et heancoup phis courtes. Sur le canal, il y a deux épines seulement : la première est extrêmement lougue, recourbée vers le dos, et elle présente presente que un demique un demi-cercle. Toute la surface de la coquille est chargée de nombreuses stries transverses irrégulières, subgranuleuses, interrompues à des distances régulières par de petites côtes transverses qui partent de la hase de chacune des épines des varices. L'onverture est arrondic, l'extremité de ses bords est ordinairement teinte d'un beau rose pourpré ; le bord droit, ordinairement découpé, présente vers sa base, entre la troisième et la quatrième épine, une grande dent conique et légèrement contournée. La conleur de cette coquille est uniformément d'un beau brun marron, plus foncé sur les épines. Elle est lougne de 95 mill, et large de 50, sans les épines.

# † 73. Rocher ailé. Murex pinnatus. Wood.

M. testá elongato-subfusiformi, albá, trifariám varicosá, transversim eleganter striatá, striis longitudinalibus decussatá; spirá acuminatá; varicibus lamellosis, latis, eleganter striatis; aperturá ovato-angustá; labro incrassato, tenuè denticulato.

Wood, Ind. Test, Suppl. pl. 5, f. 20.

Swain. Zool. illustr. 2e séric. t. 3. pl. 122.

Murex Pinnatus. Kiener. Spec. des Coq. p. 114. nº 86. pl. 5. f. 3.

Martini, Conch. t. 3, pl. 111, f. 1036-1037?

Habite les mers de la Chine,

Belle espèce de Murex qui a quelque analogie avec l'Acanthopterus de Lamarck. Elle est allongée, subfusiforme; la spire, assez régulièrement pyramidale, est presque aussi longue que le dernier tour; on y compte dix tours peu convexes, étroits, à la surface desquels se montrent des strics transverses inégales, élégamment découpées par des stries longitudinales plus fines, qui se relèvent en petites écailles. Toute la coquille est divisée par trois varices qui descendent un peu obliquement du sommet à la base. Un tubercule obtus et fort large occupe l'intervalle qui sépare chaque variee. Les varices elles-mêmes sont élargies, aplaties; leur bord devient membraneux, et il est finement plissé. Le dernier tour se termine insensiblement en un canal large, qui semble bifurqué, quoiqu'il ne le soit pas en réalité. Cette bifurcation est due à la présence du caual que l'animal occupait lorsqu'il faisait la varice précédente. L'ouverture est petite, ovalaire : le bord droit, légèrement relevé en dehors, est plus ou moins rehslé dans toute sa longueur. Toute cette coquille est du blanc le plus pur. Elle est longue de 65 millimètres, et large de 30.

# † 74. Rocher foliacé. Murex foliatus. Gmel.

M. testá ovato-oblongá, transversím costatá, trifariám varicosá, fuscescente; varicibus albo-griseis, latissimis, submembranaceis; aperturá ovatá, albá, ad basin unidentatá.

Murex foliatus, Gmel. p. 3529.

Murex purpura foliata, Chemu, Conch. t. 10. p. 250. pl. 161; 6 f. 1538-1539?

Purpura foliata, Martyu. Univ. Conch. pl. 66. Murex foliatus. Dillw. Cat. t. 2, p. 687, nº 13. Wood, Ind. Test. pl. 25. f. 13.

Murex tripterus. Kiener, Spec. des Coq. p. 108, 10 82, pl. 26, f. 2. Habite la côte nord-ouest de l'Amérique, d'après Martyns, et les

mers de l'Inde, d'après M. Kiener.

Nous avons rectifie la synonymic de cette espèce, et nous l'avons rendue aussi exacte que nous l'avons pu. On voit qu'après avoir recu de presque tous les anteurs le nom de Murex foliates, M. Kiener a jugë à propos de lui attribuer le nom d'une autre e-pèce, qui est fort différente. Il est vrai que Lamarck a contribué pour quelque chose à cette erreur, en introduisant mal-à-propos dans la synonymie du Tripterus la citation du Murex purpura foliata de Chemnitz. En mettant en regard les trois figures de Martyns, de Chemuitz et de M. Kiener, on reste convaincu qu'elles représentent une seule et même espèce, parfaitement distincte de toutes les autres.

Cette coquille est particulièrement remarquable par la grandeur des varices, qui sont minces et foliacées autant au moins que dans le Murex philopterus. Cette espèce se distingue encore par les sept à huit côtes transverses que l'un voit sur le dernier tour, lesquelles en se prolongeant sur les varices, y produisent des plis assez conparables à ceux d'un jabot. L'ouverture est blanche, ovalaire, et son bord droit porte, vers la base, une dent longue et pointue, tout-à-fait comparable à celle des Monoceros.

Cette belle coquille, très rare jusqu'à présent dans les collections, a 65 millimètres de long, et 45 de large, en y comprenant la largell

des varices.

# † 75. Rocher macroptère. Murex macroptera. Desh.

M. testă elongato-fusiformi, rufă, obsolete transversim striată, tria lata; spira elongato-acuta; in ultimo anfraclu varicibus explanalis maximis, lamelliformibus, quadrilobatis, in pagina inferiore eleganter squamoso-lamellosis; apertura ovata, canali longo, clauso terminatà.

Desh. Mag. de Zool. 1841. pl. 38.

Kieuer. Spec. des Coq. p. x10. nº 83. pl. 32, f. 2.

Habite ...

Cette coquille est allongée, fusiforme ; la spire, pointue au sommeli est formée de sept à huit tours médiocrement convexes, divisés en trois parties égales par trois varices régulières, peu saillautes sur les premiers tours, et entre lesquelles se relève un tubercule aplati et obtus. Chaque tour présente donc trois varices et trois tuber cules : le dernier tour est court, peu ventru et il se termine à la

base en un long canal faiblement contourué et à peine relevé à son extrémité. Ce canal, comme dans quelques autres espèces, est complétement sermé, la lame interne de ce canal s'avaneant jusqu'à la lame externe et se sondant avce elle. Les varices de ce dernier tour sont des plus singulières; elles s'élargissent en ailes lamelliformes, dont la longueur est en proportion très considérable. Le bord libre des ailes est découpé en quatre lobes obtus dant les deux médians sunt les plus petits; la face supérieure de ces ailes se continue avec celle du reste de la coquille, et offre les mêoies accidens et la même coloration; mais la face inférienre préscute un grand nombre de petites lamelles longitudinales onduleuses, subimbriquées et d'une admirable régularité. Ces lamelles semblent produites par le décroissement régulier de la partie du mauteau qui se dilate périodiquement pour donner lieu aux varices. L'extrémité inférieure de l'aile est en partie détachée du caual par une échanerure assez large, dans la longueur de laquelle le bord, renversé sur lui-même, est garni de quelques crénclures. L'ouverture est régulièrement ovalaire; elle semble entière à cause de la continuité de son bord, très miuce et médiocrement relevé. Outre les accidens extérieurs dont nous venons de parler, on remarque encore un petit nombre de stries ou de fines côtes transverses à peine saillantes, et que l'un voit aboutir en formant l'éventail jusque sur le bord des ailes. Tuute la coquille est d'uu brun fauve unifurme; les côtes principales sont d'un brun un peu plus foncé. La longueur de cette espèce est de 43 mill., la largeur est de 23, en y cumprenant la largeur des ailes.

# † 76. Rocher de Saul. Murex Saulii. Sow.

M. testá elongoto-fusiformi, trifariùm obliquè varicosá, transversim inæqualiter striatá, fulvá; striis fuscis; varicibus frondosis, purpureo-roseis; aperturá ovatá, supernè emarginatá, albá, ad periphæriam roseá; labro tenuè et profundè denticulato.

Sow. jun. Zuol. Suc. Proc. 1840.

Sowerby, Concb. illustr. no 34. f. 77.

Habite les Philippines.

Coquille habituellement coufondue, dans les cullections, avec le Murex palma rosœ, dont elle se distingue cunstamment par des caractères que l'uu retrouve dans tous les individus, de sorte que cette espèce mérite d'être maintenue, malgré l'opinion contraire de M. Kiener. On la distingue en ce qu'elle est plus êtroite; elle a toujours trois épines rameuses dans la longueur du canal; et, entre chacune des grandes épines des varices, il y en a une plus petite se relevant

perpendiculairement et formant un augle presque droit avec les premières. Un autre caractère non moins constant et peut-être plus important, c'est que le bord droit, à sa jonction avec l'avant-del nier tour, présente toojoors une échaucrure courte comparable à celle des Pleurotomes. La coloration de cette coquille est des plus élégantes; elle a beaucoup d'avalogic avec celle du palma rosa, et c'est à cause de cela qu'elle a été coufoudue avec lui.

Elle a 85 mill. de long. et 45 de large, en y comprenant la longueur

des épines.

# † 77. Rocher octogone. Murex octogonus. Quoy et Gain.

M. testá fusiformi, subventricosá, apice acutá, transverse sulcalá, octofariam spinosá, rubro-fuscescente; anfractibus sulcatis, echinatis; canali suprá valde varicosá; aperturá ovali, violaceá el striatá.

Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. Zool. t. 3. p. 521. pl. 36. f. 8.9. Sow. jun. Conch. Illustr. uº 112. f. 103. Murex peruoianus.

Kiener. Spec. des Coq. p. 64. nº 46. pl. 15. f. 2.

Habite les mers du Pérou (Pacosmayo), la baie des Iles, à la Nouvelle.

Zélande (Quoy).

Assez petite espèce fusiforme, pen ventrue, dont la spire est longue, pointue, ayant des tours bien distincts; le dernier subitement plus gros, séparé de celui qui le précède par une suture profonde. Il est chargé de hunt rangées longitudioales de varices épineuses, pressées, canuelées, déjetées à droite et recourbées en arrière; elles sont réunies par des cannelures arrondies qui sillounent profondément la coquille en travers. Le reste de la spire présente la même disposition en décroissant jusqu'à la pointe, qui n'est plus que tuberenleuse. L'extrémité du canal a trois raogées obliques d'épines recourbées. L'ouverture est ovalaire, sillonnée et violacée sur le bord droit, blanche à la columelle. Le fon l de la couleur est rougeâtre et les reliefs bruns.

Cette coquille est longue de 38 mill. et large de 16.

# † 78. Rocher zélandais. Murex zelandicus. Quoy et Gain!

M. testá globosa, anterius ventricosa, subfragili, albida longitrorsum quinquies spinosa, leviter transversum sulcatá; spinis ultimis anfractus longioribus, recurvatis; spira longa, acuta; apertura ovali et alba; canali brevi contorto, squamoso.

Quoy et Gaim. Astr. Zool. t. 3, p. 529, pl. 36. f. 5-7. Sow. jun. Conch. Illustr. no 99. f. 34.

Kiener. Spcc. des Coq. p. 54. nº 38. pl. 27. f. 2.

Habite la Nouvelle-Zélande, dans le détroit de Cook.

Jolie espèce assez fragile, courte, très épineuse, pen ventrue, à spire longne, très pointue, dont les tours sont arrondis, bien distinets, caréués dans leur milieu par le raug d'épines dont ils sont couverts. Le dernier en a cinq rangées longitudinales, bien distinctes, se touchant par leur base. Les plus graudes avoisinent la suture. Toutes sont canaliculées, très aiguës, et plus ou moins recombées en arrière. Le dernier tour seul est faiblement sillouné. L'ouverture est grande, ovalaire, d'un beau blane; la columelle lisse, le canal gros, assez long, un peu tordu et fortifié de cinq lamelles déeroissantes qui existent chez les plus petits individus. Le bord droit est fortement épineux, et porte la plus longue de tontes les pointes en arrière. La conleur de ce rocher est d'un blane jannâtre uniforme; les jeunes sont plus élancés, et ont la spire proportionnellement plus longue (Quoy).

Cette coquille est lougue de 54 mill, et large de 20.

# † 79. Rocher princier. Murex princeps. Brod.

II. testá sulrhomboideá, ventricosá, sexfariàm frondosá, frondibus longioribus, laciniatis, transversim substriatá, albá rufo-purpureo fasciatá; operculo crasso, parvo.

Brod. Proced. of Zool. soc. Lond. 1832. p. 175.

Sow. jun. Conch. Illustr. nº 83. f. 43.

Kiener. Spcc. des Coq. p. 56. nº 40. pl. 29. f. 1.

Habite l'Amérique ccutrale.

Très belle espèce ovale-ventrue, subfusiforme, reconnaissable aux six varices qui divisent les tours. Sur ces varices s'élèvent des épines dont la première est la plus grosse; les trois autres sont assez grèles, droites, concaves en dessons et dentelées sur les bords; les intervalles qui les séparent ne sont pas égaux, celui de la seconde et de la troisième est le plus large, et l'on y remarque denx petites épines obliques très courtes, tandis qu'il n'y en a qu'une semblable dans l'intervalle des autres grandes. Le canal terminal est assez grèle, légèrement inflèchi en dessus, et il porte deux rangées d'épines dont la première est la plus lougue. Ces épines se redressent dans l'intervalle des épines des variees, et se croisent avec elles. L'ouverture est ovale-obronde; elle est d'un très beau blane bordé de brun. La coloration de cette espèce est fort élégante : elle consiste eu fascies transverses de la largeur des épines, et du plus bean ronge brun, très foncé, sur un fond blanc.

Cette belle coquille, rare encore dans les collections, a 80 mill. de long et 45 de large, sans y comprendre les épines.

1. trivolor Val.

enani neer

.3 F. 285.

# † 80. Rocher royal. Murex regius. Wood.

M. testà ovato-subglobosà, transversim sulcata; scxfariàm duplicalospinosà; spinis canaliculatis, rubentibus, albo-lutescente, posteriùs purpurascente, suturis fascià piceo-nigra zonatis; labio interiore suprà nigropieto, subtùs roseo; umbilico subtecto; cauda subascendente.

Wood. Ind. Test. Sup. pl. 5. f. 13,

Phillonotus regius. Swain. Exot. Conch. pl. 15.

muck. #. p. 300. Murcx regius. Sow. jun. Conch. Ill. nº 89.

Kiener. Spec. des Coq. p. 65. nº 47. pl. 42 et 43. f. 1.

Habite les côtes du Pérou.

Espèce fort élégante, l'une des plus richement ornées par sa coloration. Elle est ovale-ventrue; ordinairement sa surface est divisée par six varices, quelquefois il y en a sept. Ces varices sont de coupées en épines courtes, comprimées, squamiformes, dont la première, plus grande que les autres, forme une rangée supérieure qui couronne les tours. Ces dentelures sont à double rang. Dans le rang inférieur, elles sont plus courtes, et elles vienneut se pla cer assez fréquemment dans la concavité des supérieures. Les jutervalles des varices sont ordinairement sillonnés; dans quelques individus ils sout stries seulement. L'ouverture est du rose pourpré le plus vif et de la nuance la plus agréable. Cette ouverture est ovalaire; elle est accompagnée d'un bord gauche qui s'étale sur le ventre de la coquille en une callosité large, mais peu épaisse, et qui, à sa partie supérieure, est teinte du plus beau noir. bord droit est assez épais, et il est profondément dentelé daus toute sa longueur. Le canal terminal est assez large et épais; on remarque trois raugées d'épines qui se projettent dans des dis rectious différentes. Sur un fond d'un blanc rosé, cette coquille présente trois ou quatre zones transverses de taches du plus beau brin. L'une de ces zoues, plus continue, occupe la suture des tours. Sur le sommet des sillons, il y a sonvent de petites taches d'un brun moins foncé; enfin, le bord des varices se dessine en rose pourpré.

Cette coquille a jusqu'à 93 mill. de long, et 60 de large.

# † 81. Rocher érythrostome. Murex erythrostomus. Swain.

M. testá ovato-oblongá, quinquefariàm duplicato-spinosá, transversim sulcatá, albidá; spinis compressis, canaliculatis, simplicibus, roseis; spirá exsertá; caudá umbilicatá; fauce roseá.

Swains. Zool. illustr. 2e série, t. 2. pl. 73.

Murez bicolor. Kiener. Spec. des Coq. p. 67. nº 48. pl. 28. f. r. Sow, jun. Canch, illust. nº 91.

Murex regius. Schub. et Wagn. Supp. Chemn. t. 12. p. 133. pl. 230 f. 4066-4067.

Habite... l'Océan pacifique, les côtes du Péron.

Coquille fort remarquable, qui a la plus grande analogie avec la Murex regius. On la distingue, au premier aspect, d'abord parce qu'elle n'a que cinq varices , que ces varices out un moindre nombre d'épines, et que les trois épines médianes sont ordinairement obstruces, et jamais crensées en tuile comme toutes les autres. Dans l'intervalle des varices s'élève une côte longitudinale profondément déconpée en tubercule, et presque aussi saillante que les varices mêmes, Enfin, dans les individus bien frais, on voit, sur toute la surface de la coquille, des stries transverses très fines, très serrées et irrégulièrement granuleuses. L'ouverture est ovalaire, du rouge pourpré le plus brillant ; elle est garnie d'un bord gauche très large, et relevé en une lamelle très saillante dans presque toute sa longueur. Le bord droit est mince profondément dentelé; les dentelures sont deux à deux, chaque paire étant séparée par une gouttière plus profonde. A l'extérieur, cette coquille est d'un blanc rosé, terne, et les bords des variees ont le ronge pourpré de l'ouverture.

Cette coquille a 10 cent, et demi de longueur et 65 mill. de largeur.

# † 82. Rocher impérial. Murex imperialis. Swain.

M. testá ovato-ventricosá, crassá, ponderosá, quinque varicosá, transversim costatá et striatá, albidá, aliquandò roseo-tiactá; varicibus crassis, subdentatis; aperturá ovatá, aurantiá, canali lato, contorto, umbilicato terminatá; labro denticulato; columellá basi rugosá.

Swains. Zool. illustr. 2e série. t. 2. pl. 67.

Sow. jun. Conch. Illust. no 90.

Kiener, Spec. des Coq. p. 69. nº 50, pl. 39 et 40. f. r.

Habite... l'Océan pacifique, sur les côtes de l'île Marguerite, d'après M. Kiener.

Fort belle espèce qui a beaucoup d'analogie avec les Murex regius et Erythrotomus. Elle est ovale, ventrue, épaisse, pesante et rendue pentagonale par les cinq grosses varices qui descendent du sommet à la base. Ces varices ne sont point armées d'épines comme dans les autres espèces : ces épines sont remplacées par de gros tubercules comprimés, et assez tranchans au sommet. La base de

39.

ces inhercules se continue dans les interstices sons forme de côtes transverses, au numbre de cinq ou six. Indépendamment de ces accidens extérieurs, on voit encore sur la surface un grand nome bre de stries transverses, irrégulières ou sub-écaillenses. Ces déconpures des stries ue se montrent que dans les individus les plus frais. L'ouverture est ovalaire, d'un beau jaune orange pâle el uniforme. Un bord gauche, assez large, s'étale sur l'avant-dernier tour, et se relève dans une grande partie de sa longueur en une lame saillante et épaisse qui vient gaguer obliquement l'origine du canal pour se terminer au-dessons de lui en un angle saillant et triangulaire. Le bord droit est épais et profoudément découpé en dentelure.

Cette belle espèce a 95 mill. de long, et 70 de large.

# † 83. Rocher scalaroïde. Murex distinctus. Jan et Crist.

M. testá clongato-subturritá, albá, subdecussatá, quinquefariàm va ricosá; varicibus obliquatis, angustis, acutis; anfractibus con vexis, suturá profunda separatis : ultimo cauda brevi, basi perforata terminato; apertura ovata, alba, simplici.

Murex distinctus. Jan. et Cristo. Cat. nº 4.

Murex scalarinus. Bivon. p. 27. pl. 3. f. 11.

Murex distinctus. Philip. Enum. Moll. Sicil. p. 209. 10 5. pl. rr. f. 32.

Murex scalaroides, Blainv. Faune Franç, p. 131, nº 8, pl. 5 h. f. 5. 6. ampliata.

1d. Kiener. Spec. des Coq. p. 95, nº 71. pl. 9. f. 2.

Habite les mers de la Sicile.

Petite espèce très singulière, qui a assez l'apparence d'une coquille du genre Scalaire. Elle est allougée, étroite; la spire est aussi longue que le dernier tour, et sa surface est divisée par cinq rarices qui n'ont de régularité que dans un petit nombre d'individus, Ces varices sont étroites, disposées obliquement, de sorte qu'elles semblent monter en tournant en spirale jusqu'au sommet. Ce qui rend particulièrement cette espèce remarquable, c'est que noite qu'elle est fraiche et non roulée, elle est uaturellement enduité d'une couche calcaire d'un blauc mat, dans laquelle sont creusées des stries transverses, longitudinales, qui ne devienneut apparentes qu'antant que la couche extérieure a subi des dégradations. un petit individu que nous pressedons, on vnit que ces stries rieures s'onvrent au dehors sur l'angle des varices. Lorsque cette croûte calcaire est eulevée, la coquille est d'un jaune pâle, cou leur de corne, et elle est tellement changée que l'on pourrait la

prendre pour une autre espèce. L'ouverture est régulièrement ovale, et son bord droit est pourvu, vers la base, de deux ou trois dents très obsolètes. Le canal terminal est court, et il est percè à la base d'un ombilic étroit, mais profond.

Les grands individus de cette espèce ont 20 mill. de long, et 10

de large.

## † 84. Rocher rude. Murex salebrosus. King.

M. testà elongato-ovatà, subalbidà, fasciis fuscis ornatà, sub cpidermide cinereà; spirà brevi; anfractibus angulatis, nodulosis; nperturà oblongà, ad basin angustà, castaneà, intùs albā; labro internè denticulato, dentibus obtusis, albis; columellà reetà, lævi; canali brevi.

King. Zool. journ. t. 5. p. 347. nº 57.

Murex vitulinus. Gray. Beeck. Voy. Zool. p. 108. pl. 33. f. 4. 6.

Sow. jun. Conch. Illustr. no 116. f. 5. e. t. 48.

Kiener. Spec. des Coq. p. 121. no 92. pl. 47. f. 1. i. a.

Habite les côtes de l'Amérique méridionale.

Coquille qui a beauconp d'analogie avec le Murex vitulinus de Lamarck; mais elle en a beancoup plus avec une espèce fossile des environs de Bordeaux, et que M. Basterot a fait connaître sous le nom de Murex lingua bovis. Celle-ci est allongée, fusoïde, son sommet est comme écrasé et aplati; les premiers tours sont courts et anguleux, les suivans sont plus larges et plus arrondis. Les varices sont à peine saillantes sur les premiers tours ; il y en a quelquesois trois ou quatre régulièrement espacées sur le dernier. Ces dernières varices sont composées de plusieurs seuillets rapprochés et disjoints. Le dernier tour s'attenue insensiblement en un canal assez long, druit, largement ouvert, et qui ressemble peu à celui des Murex. Toute la surface de cette coquille est chargée d'un graud nombre de granulations iuégales, irrégulières, et très irrègulièrement distribuées. Toute la coquille est d'un brun terne, se fondant avce des marbrures irrégulières de brun plus foncé entre lesquelles on distingue trois zones brunes transverses sur le dernier tour.

Cette coquille intéressante a \$5 mill. de long, et 40 de large.

# † 85. Rocher de Blainville. Murex cristatus. Brocc.

M. testá oblongá, subfusiformi, longitudinaliter costatá aut varieosá, transversim sulcatá, rubente vel fuseescente; varicibus spinosis; aperturá ovatá; labro incrassato, intús inæqualiter quinque dentato.

Brocchi. Conch. Foss. subap. t. 2, p. 394. pl. 7, f. 15.

Murex Blainvillei, Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 149. pl. 7. f. 17. 18.

Murex cristatus, Philip, Enum. Moll. Sicil. p. 209, nº 6. pl. 11. I. 25. Pro Var. B.

Cancellaria Blainvillei, Blainv. Fauu, franç, p. 139, pl. 5, f. 4, et pl. 56, f. 6, 7.

Murex cristaus. Potiez et Mich. Cat. de Douai, p. 413. nº 3.

Murex Blainvillei. Desh. Expéd. scient. de Morée, Zool. p. 188.

nº 3a1.

Murex cataphractus et cristatus, Sow. juo. Conch. ill. nº 121. f. 40. Murex Blainvillei, Kiener. Spec. des Coq. p. 98, n° 74, pl. 40. f. 2. Habite la Méditerranée.

Nous rendrous à cette espèce sun premier nom, parce qu'en effet les individus vivans, d'après lesquels M. Payraudeau a institué le Murex Blainvillei, sont tout-à-fait identiques avec l'espèce fossile noumée long-temps avant Murex eristatus par Brocchi.

Cette coquille est allongée, étroite, fusiforme; sa spire est presque aussi longue que le dernier tour; elle est divisée par sept ou luit varices très variables; car tantôt elles sont armées de pointes aiguës, tantôt elles en sont dénuées, et ressemblent alors à des côtes longitudinales. Outre ces varices, la surface de la coquille présente un assez bon nombre de filets transverses égaux, réguliers qui, en passant sur les varices, se relèveut en forme d'épines. Entre ces filets, on remarque un résean obsolète de stries transverses et longitudinales. L'ouverture est ovale et rêtrécie d'une manière notable par les cinq deutelures assez grosses qui garuissent le bord droit à l'intérieur. La coloratiou de cetto espèce est très variable. Il y a des iudividus bruns, d'autres jaunâtres; nous en avons vu de violets, et il y a une variété rouge assez coustante.

#### Les grands individus ont 35 mill. de long et 18 de large. † 86, Rocher tétraptère. Murex tetrapterus. Bronn.

M. testa minima, ovato-oblonga, lævigata, quadrifariàm varicosa; varicibus angulosis, ad suturam abruptė truncatis; anfractibus supernè subdepressis, in interstitiis tubulosis: ultimo anfractu in canalem latum sensim desinente; canali anticè clauso; apertura ovala; labro lateraliter expanso.

Phil, Enum. Moll. Sicil. p. 208. nº 2. M. fistulosus. Blainv. Faune franç. p. 129. nº 6. pl. 5, b. f. 2. 3. Typhis Sowerbyi. Var. Sow. jnn. Couch. ill. f. 9. Kiener, Spec. des Coq. p. 124. nº 94. pl. 6. f. 4.

Bronn. Leth. Geogn. t. 2, p. 1077, pl. 41, f. 13, a. b. Michelotti. Mouog. del genere Murex, p. 6, no 3, pl. 1, f. 6, 7. Murex tubifer. Borson. Oritt. Piém.

Michelot. Sag. Oritt. p. 37. pl. 3. f. 3. 4. Habite la Méditerranée. Fossile en Sicile.

Presque tous les auteurs, et nous-même, à leur exemple, avons autrefois confondu cette espèce avec le Murex fistulosus de Broechi. M. Bronn, et M. Michelotti ensuite, ont reconnu qu'elle méritait d'être distinguée, et, adoptant leur opinion, nous avons rétabli, aussi exactement que possible, la synonymie de cette espèce intéres unte. Elle appartient au genre Typhis de Montfort; et, malgré le désir que nous avions d'observer l'animal vivant, il nous a été impossible de le recueillir pendant notre séjour sur les côtes de l'Algèric. On ignore encore quel organe passe à travers cette épine fistuleuse qui est ouverte près de l'ouverture, et que l'on retrouve entre chaque varice jusqu'au sommet de la coquille. La spire est courte; elle est aplatie en dessus, et les varices elles-mêmes sont subitement tronquées à l'endroit de cet aplatissement. Les varices sont an nombre de quatre; elles sont simples, anguleuses, et la dernière, celle qui borde l'ouverture, est en proportion plus dilatée que les précédentes. Toute la surface de la coquille est lisse, cependant il y a des individus qui ont quelques stries transverses obsolètes, d'après M. Michelotti. Le dernier tour se continue insensiblement à la hase en un canal assez long, légèrement relevé, et entièrement fermé comme dans le Murex gibbosus. L'ouverture est petite, régulièrement ovale; ses bords relevés semblent continus. La couleur de cette espèce est ordinairement le blanc grisâtre, quelquefois teinté de brun clair ferrngineux. Il y a une variété de

très beau brun. Lette petite coquille a 18 mill, de long et 12 de large.

# Espèces fossiles.

# 1. Rocher triptéroïde. Murex tripteroides. Lamk.

II. testá fossili, elongatá, subfusiformi, trigoná, transversè sulcatá, trialatá; alis membranaceis, indivisis; tuberculis interstitialibus majusculis; labro crenulato, intis dentato.

Murex tripterus. Annales du Mus. vol. 2. p. 222. nº 1.

Murex tripterus. Encyclop. pl. 417. f. 3. a. b.

\* Knorr, Petrif, t. 2, pl, C, 11, f. 8.

\* Favanne. Conch. pl. 66. f. 12. t. 122. nº 4?

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 595. nº 9. pl. 82 f. 1. 2.

\* Desh. Encyclop. méth. Vers. t. 3. p. 906. nº 25.

\* Bronn. Leth. Geogns. p. 1078. nº 5. pl. 41. f. 24.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Je le considérais comme l'analogue fossile du Rocher triptère, n° 26; mais il est plus allongé, et offre des caractères différens (1). Longueur, 2 pouces 4 lignes.

#### 2. Rocher tricariné. Murex tricarinatus. Lamk.

M. testá fossili, ovato-oblongá, trigoná, transversè sulcatá, trifariàm varicosá; varicibus dentato-crispis, anticè subspinosis; caudá ascendente.

Murex asper. Brand. Foss. t. 3. f. 77. 78.

Murex tricarinatus. Annales, ibid. p. 223. nº 2.

Encyclop. pl. 418. f. 5. a. b.

\* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 55. nº 9.

" Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 419. nº 32.

\* Desh. Encyclop, meth. Vers. t. 3. p. 906. nº 26.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 597. nº 11. pl. 82. f. 11. 12.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Longueur, 18 ligoes.

Nota. Pour les autres fossiles de ce genre, voyez-en la suite dans le volume cité des Annales du Muséum.

#### 3. Rocher contabulé. Murex contabulatus. Lamk.

M. testa elougata, trigona, transverse sulcata, tricarinato-frondosa; onfractuum angulis distinctis, subspinosis.

Murex contabulatus, Annales, vol. 2. p. 223. nº 3.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 595. nº 8. pl. 82. f. 5. 6. Habite... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Je soupçonne fort que ce Rocher fossile n'est qu'une variété du Murex tricaris natus. Il est seulement plus allongé, moins ventru, et a sa spire pyramidale. Son ouverture est obscurément trigone.

# 4. Rocher calcitrapoïde. Murex calcitrapoides. Lamk.

M. testá ovatá, subseptifariàm frondosá; superficie crispá; angulis spinosis; columellá subumbilicatá.

Murex calcitrapa. Ann. ibid. nº 4.

\* An cadem? Murex cristatus. Sow. Min. Conch. pl. 230. f. 1. 2.

<sup>(1)</sup> Ce que dit ici Lamarck de ce Murex semble contredire son opinion touchant l'analogie qu'il lui trouve avec le Rocher triptère: si le fossile est plus allongé et offre des caractères différens, il n'est donc point l'analogue de l'espèce vivante.

\* Desh. Coq. foss, de Paris. t. 2. p. 588, n° 2. pl. 81. f. 26, 27. Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Celui-ci n'est pas rare, et cependant il est assez difficile à détermiuer, à cause de ses rapports avec les suivans. Comme le bord droit de son ouverture se prolonge dans sa partie supérieure en une pointe allongée et épineuse, les épines du dernier tour de spire le font paraître hérissé de pointes comme une chausse-trape. Il est un peu ridé transversalement, et toute sa superficie est lègèrement feuilletée et crépue. Ouverture trigone, à canal ouvert. Lougueur, 3 centimètres.

# 5. Rocher crépu. Murex crispus. Lamk.

M. testà ovatà, subnovemfariàm frondosà, ferè muticà; superficie crispà; sulcis transversalibus.

Murex crispus. Anu. ibid. p. 224. nº 5.

\* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 589. nº 5. pl. 81. f. 7 à 12.

Habite... Fossile de Grignou. Mon cabinet. Ce Rocher a de si grands rapports avec le précédent, qu'il semble n'en être qu'une varièté, néanmoins il n'est presque pas épiueux; sa spire est plus allougée, son ouverture est plus courte, ainsi que le canal de sa base, et il devient moins grand. Sa longueur est d'environ 2 centimètres.

# 6. Rocher frondiculé. Murex frondosus. Lamk.

M. testá ovato-oblongá, subnovemfariam varicosá; superficie varicibusque frondoso-crispis; caudá longiusculá.

Murex frondosus. Ann. ibid. nº 6.

\* Desh. Coq. foss. de Paris, t. 2, p. 591. nº 5. pl. 82. f. 20 à 25. [b] Var. anfractibus supernè spinoso-coronatis, costarumque interstitis vix frondosis. Cab. de M. Defrance.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet et celui de M. Defrance. Coquille petite, fort jolie, et remarquable en ce que ses bourrelets, qui sont au nombre de sept à neuf, et toute sa superficie, sont élégamment feuilletés, plissés, et comme crépus ou frisés. Elle a, eomme les deux précèdeutes, des sillons ou des rides transverses; mais son dernier tour n'est pas armé de longues épines ouvertes, comme le Rocher en chausse-trape, et le canal de sa base n'est pas raccourci comme dans le Rocher crépu. Longuour, 20 à 23 millimètres.

# 7. Rocher grillé. Murex clathratus. Lamk.

M. testá ovatá, costulatà, transversim sulcatá; labro intis dentato; caudá brevi.

Murex clathratus. Ann. ibid. nº 7.

Habite... Fossile de Grignon. Cab. de M. Defrance. Ce Rocher avoisine les Buccins par son aspect. Il a sur ses tours de spire dix à douze petites côtes longitudinales, entre lesquelles on voit des rides transverses qui le font paraître grillé ou cancellé. Lougueur, 4 à 5 millimètres.

# 8. Rocher subanguleux. Murex subangulatus, Lamk.

M. testa ovato-oblonga, subangulata, rugis transversim cingulata; rugarum interstitiis squamosis; canali obtecto.

Murex cingulatus. Ann. ibid. nº 8.

Habite... Fossile de Courtaguou. Mon cabinet. Ce Rocher, assez commun à Courtagnon, a quelque chose du Murex craticulatus de Linné dans son aspect; mais il est moins graud, moins charge de varices ou de bourrelets, et les interstices de ses rides ou cordelettes trausverses sont écailleux, ce qui l'en distingue fortement. Longueur, environ 4 centimètres.

#### 9. Rocher striatule. Murex striatulus. Lamk.

M. testa oblonga, sublavigata; striis transversis, obsoletis, inaqualibus; varieibus subsolitariis; aperturá dentatá.

Murex striatulus. Ann. ibid. p. 225. nº 9.

\* Triton striatulus. Desh. Coq. fossiles de Paris. t. 2. p. 612. nº 5. pl. 80. f. 13. 14. 15.

Habite.... Fossile de Griguon. Cabiuet de M. Defrance. Il paraît lisse, et ne présente sur chaque tour de sa spire que quelque5 bourrelets rares et convexes. Le bord droit de son ouverture est denté en dedans. Longueur, à peine 2 centimètres.

#### 10. Rocher pyrastre. Murex pyraster. Lamk. (1)

M. testa ovatá, caudatá, transversim sulcatá; costis longitudinalibus obsoletis, subuodulosis; apertură rotundată.

Murex pyraster. Ann. ibid. no 11.

\* Triton pyraster. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 616. nº 11. pl. 8o, f. 36, 37, 38.

\* Poticz et Mich. Cat. de Donai. p. 423. nº 15.

\* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 57. no 13.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cab. et celui de M. Defrance. Ce Rocher sera pproche beaucoup, par ses rapports, du Murex pyrun

<sup>(1)</sup> Cette espèce, ainsi que la précédente, doit quitter le genre Murex pour entrer dans celui des Tritons; elle est voisine, par ses caractères, du Triton clandestinum.

de Linné [l'un de nos Tritons]; mais ses variecs ne sont point alternativement interrompues. Longueur, 35 ou 36 mill.

#### 11. Rocher tricoté. Murex textiliosus. Lamk.

M. testá ovatá, obsoletè costatá, transversim striatá; striarum interstitiis squamulosis; columellá unidentatá, snbumbilicatá.

Murex textiliosus. Ann. ibid. nº 12.

\* Fusus textiliosus. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 576. nº 59.

pl. 82, f. 17, 18, 19,

Habite... Fossile de Chaumont. Cab. de M. Defrance. Ce Rocher est ovale-fusiforme, et a euviron 38 mill. de longueur. Il est garni transversalement de stries inégales, entre lesquelles des rangées longitudinales de très petites écailles donnent à sa surface l'apparence d'un tissu de tricot.

# 12. Rocher tête-de-couleuvre. Murex colubrinus (1). Lamk,

M. testa clongata, subfusiformi; striis transversis, granulosis, tenuissimis; varicibus raris.

Murex colubrinus. Ann. ibid. p. 226. no 13.

Triton colubrinum. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 610. nº 3.

pl. 80. f. 22. 23. 24.

Habite... Fossile de Griguou. Cab. de M. Defrance. Il est presque fusiforme, porte des bourrelets rarcs, et une rangée de tubercules très peu élevés sur le milieu de chaque tour. La finesse de ses stries transversales lui donne beaucoup d'élégance. Bord droit denté à l'intérienr. Longueur, un peu plus de 3 centimètres. Serait-ce un Triton.

#### 13. Rocher réticuleux. Murex reticulosus. Lamk.

M. testá ovatá, utrinquè acutá, costulis decussatis reticulatá; aperturá triangulari; labro intus dentato.

Murex reticulosus. Ann. ibid. nº 16.

Triton reticulosum. Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 615. nº 9.

pl. 80, f. 30, 31, 32,

Habite... Fossile de Grignon. Coquille réticulée, ayant de petites côtes longitudinales nombreuses et des stries transverses qui se croisent avec ces côtes. Elle a des rapports avec le Murex magellanicus de Gmelin; mais elle est fort petite, et n'est presque point feuilletée. Longueur, 7 à 8 mill.

<sup>(1):</sup>Cette espèce et la suivante doivent passer dans le genre Triton, dont elles ont tous les caractères.

# 14. Roeher tubifère. Murex tubifer. Lamk.

M. testa ovata, utrinque attenuato-acuta, subquodrifariam spinosa; spinis erectis, arcualis; anfractibus tubiferis.

Murex pungens. Brander. Foss. Hant. pl. 3. f. 81. 82.

Murex tubifer. Brug. Journ. d'hist. nat. nº 1. p. 28. pl. 2. f. 3. 4. Murex tubifer. Ann. ibid. nº 17.

- \* Blaiuv. Malacologie. pl. 17 bis, f. 3.
- \* Roissy, Buff. Moll. p. 53.

\* Sow. Conch. Ill. f. 397.

\* Typhis tubifer. Montf. Conch. t. 2. p. 614.

\* Defrance. Dict. des Sc. nat. t. 45. p. 539. Excl. plur. syno.

\* Sow. Min. Conch. pl. 189. f. 3 à 8. \* Bronn, Leth. Geogn. t. 2. p. 1073. nº 1.

Habite... Fossile de Grignon où it n'est pas rare. Mon cabinet. Les caractères de ce Rocher fossile sont extrèmement remarquables, il est ovale, atténué en pointe aux deux bouts, garni d'euviron quatre raugées de bourrelets épineux, à épines montantes, arquées et fistuleuses. Dans les interstices de ces bourrelets, on voit sur chaque tour de spire des tubes courts, isolés dans chaque intervalle. Ces

# tubes ne sont point des épines cassées, car celles-ei ne se forment que sur des hourrelets. Longueur, 14 lignes trois quarts. Selon Bruguières, l'analogue marin de cette coquille singulière existe à Londres, dans le cabinet de feu le docteur Hunter.

# 15. Rocher torulaire. Murex torularius. Lamk.

M. testā obovatā, anterius ventricosā, crassā, suboctofariam varicosā; varicibus superne bituberculatis; spirā depresso, mucronatā;

couda longiuscula, tuberculis subspinosis muricata.

Habite... Fossile du Piémont. Mon cabiuet. Coquille épaisse, ventrue et élargie antérieurement comme dans les Pyrules, à sept ou huit rangées de varices. Sa spire est très dépriuée, presque mutique, et mucronée au centre. Le dernier tour, qui forme la plus grande partie de la coquille, offre supérieurement deux rangées de grands tubereules bien séparés et fort épais. La queue est nn peu allongée, subombiliquée, hérissée de tubercules presque spiniformes. La surface de cette coquille est sillonnée trausversalement. Longueur, 2 ponces 9 lignes.

#### TRITON (Triton.)

Coquille ovale ou oblongue, canaliculée à sa base; à bourrelets, soit alternes, soit rares ou subsolitaires, et ne

TRITON. 621

formant jamais de rangées longitudinales. Ouverture oblongue. Un opercule.

Testà ovatà vel oblongà, basi canaliculutà; varicibus vel alternis vel raris aut subsolitariis, seriesque longitudinales requaquàm formantibus. Aperturà oblongà. Operculum.

Observations. - Quelque grands que soient les rapports qui lient les Tritons aux Roehers et aux Ravelles, il y a dans les coquilles de chacun de ces genres des différences constantes qui les font toujours distinguer au premier aspect. En effet, dans les Ranelles, les bourrelets de la eoquille sont disposés par rangées longitudinales, mais seulement sur deux côtés opposés; en sorte que la eoquille n'offre que deux séries de bourrelets. Dans les Rochers, les bourrelets sont encore disposés par rangées longitudinales; mais ces rangées sont plus nombreuses que dans les Ranelles, ear il y en a toujours trois, ou davantage. Ensin, dans les Tritons, la disposition des bourrelets est très dissérente de celle qui s'observe dans les deux genres précédens. Ici, Jamais ces bourrelets ne forment de rangées lougitudinales, c'està-dire, ne sont pas disposés en séries continues dans la longueur de la eoquille; au contraire, ils sont alternes, rares, et presque solitaires sur chaque tour de la spire. Cette disposition des bourrelets provient de ce que chaque nouvelle pièce que l'auimal a ajoutée à sa eoquille est de plus d'un demi-tour. Chaque Pièce ajoutée est done plus grande que dans les Ranelles, et l'est bien davantage encore que dans les Rochers. Quelquefois il n'y a de bourrelet que celui du bord droit, qui ne manque jamais. Ces bourrelets sont en général mutiques, toujours sans épines.

[Les animaux des Tritons disserent très peu de ceux des Rochers; ils ont eependaut une apparence qui leur est propre, car tous, sans exception, out une eoloration disposée en ocelles: il faut en excepter senlement les Triton variegatum, nodiferum et australe. Ces animaux rampent sur un pied court, mais épais, ovalaire, tronqué en avant, et portant en arrière un opereule qui a, en esset, beaucoup d'analogie avec celui des Murex, mais qui en dissère par une sorme plus oblongue, par une surface plus lisse, et par un sommet un peu plus inférieur.

On peut dire aussi qu'en général les opereules des Tritous sont moins épais que ceux des Rochers. La tête est assez grosse et saillante; elle est un peu aplatie de haut en bas, subquadrangulaire, et, des angles antérieurs, s'élève une paire de tentacules longs, coniques, vers le milieu desquels, et du côté externe, se trouve le point oculaire. En dessous de la tête se voit une fente en boutonnière par laquelle l'animal fait sortir une trompe eyliudrique assez allongée, au moyen de laquelle il suce et dévore

les animaux dont il fait sa proie.

Les coquilles, rassemblées dans le genre Triton, à l'exception de quelques-unes, présentent un ensemble de caractères qui en font un groupe naturel. Les coquilles qui semblent faire exception ont déjà servi de prétexte à Montfort pour en faire un genre Persona. Plus tard, M. Schumacher a proposé pour elles un genre Distorta; et, aujourd'hui, un certain nombre de conchyliologues paraissent disposés à adopter ce genre, surtout depuis la publication du voyage de MM. Quoy et Gaimard. En effet, ces naturalistes nous ont appris que, dans l'animal du Triton anus, l'opercule est fort différent de celui des autres Tritons, et, qu'à cause de cela, le genre méritait d'être séparé. Si nous en croyons ces mêmes naturalistes, l'animal aurait une tête proboscidiforme ouverte au sommet et dounant passage: par cette ouverture, à une trompe très grêle, fort longue et subclaviforme. Du reste, la position des yeux sur les tentacules, la forme extérieure du corps, sont tout-à-fait semblables à ce qui existe dans les Tritons. Si l'on juge nécessaire de séparer le genre Persona, quoique l'opereule se rapproche assez, par sa structure, de celui des Cérites, ce genre devra néanmoins rester dans les connexions les plus intimes avec les Tritons. Pour les personnes qui étudient exclusivement les espèces vivantes, ce genre paraîtra beancoup plus nettement circonscrit qu'il ne l'est pour nous, qui faisons intervenir les espèces fossiles, espèces au moyen desquelles nous voyons s'établir un passage insensible cutre les Tritons proprement dits et ce genre Persona de Montfort. Aussi, nous attribuons au groupe la même valeur, à l'égard des Tritons, qu'au petit geure *Typhis* à l'égard des Murex.

Lamarek n'a mentionné qu'un petit nombre de Tritons vi-

vans et fossiles. M. Kiener n'en a ajouté qu'un bien petit nombre aux espèces vivantes de Lamarck; et nous avous été bien surpris de ne trouver aueuns renseignemens dans l'ouvrage de ce naturaliste sur les seize espèces qui ont été publiées dans les Proceedings de la Société zoologique de Londres, pour l'année 1833. M. Kiener se contente de publier trente-deux espèces dans un genre où notre seule collection, qui est loin d'être complète, contient einquante-six espèces. La collection de M. Cuming, à Londres, en renferme près du double. Quant aux espèces fossiles, elles appartiennent toutes au terrain tertiaire, et l'on en compte plus de trente répandues dans les divers étages de ce terrain.

#### ESPÈCES.

## 1. Triton émaillé. Triton variegatum. Lamk.

Tr. testá elongato-conicá, tubæformi, infernè ventricosá, costis lævibus, obtusissimis, cinctá, albo rubro, spadiceoque eleganter variegatá; suturis marginato-crispis; aperturá rubra; columellá nlborugosá, supernè uniplicatá; labri limbo nigro-maculato: maculis
albo-bidentatis.

Murex tritonis. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1222. Gmel. p. 3549. nº 89.

Bonanni. Recr. 3, f. 188.

Lister. Conch. t. 959. f. 12.

Rumph. Mus. t. 28. f. B. et r.

Petity. Gaz. t. 151. f. 5. et Amb. t. 12. f. 15.

Gualt. Test. t. 48. f. A.

Seba. Mus. 3. t. 81. fig. omnes.

Knorr. Vergn. 2, t. 16. f. 2, 3, et 5. t. 5, f. 1.

Favanne. Conch. pl. 32. f. G 1. G 2.

Martini, Conch. 4. t. 134. f. 1277-1281. et t. 135.f. 1282. 1283. Triton variegatum. Ency. pl. 421. f. 2, a, b.

- \* Buccinum variegatum. Fab. Columna. aquat. et terrestr. Observ. p. LIII. f. 4.
- \* Strombus magnus, Jonst. Hist. nat. de Exang. pl. 10. f. 4.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 754.
- \* Lin. Mus. Ulrie. p. 642.
- \* Junior. Croueh. Lamk. Coneh. pl. 18. f. 2.
- \* Mus. Gottw. pl. 34. f. 224 a. pl. 35. f. 226.
- \* Trion varie. Blainv. Malac. pl. 18. fr 3.

- \* Knorr. Délic. nat. Select. t. 1. Coq: pl. BVI. f. 1.
- \* Kundmann. Rar. natur. et art. p. 83. pl. 4. f. 8.
- \* Murex tritonis. Dillw. Cat. t. 2. p. 727. no 91.
- \* Philis Enum. Moll. Sicil. p. 212. no 1.
- \* Desh. Ency, meth. Vers. t. 3. p. 1054. no 1.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 421. nº 6.
- \* Rariora. Mus. Besleriani. pl. 20. f. 4.
- \* Valentyn. Amboina. pl. 8, f. 68, 69.
- \* Junior, Klein, Tentam, Ostrac, pl. 7. f. 127.
- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 58. no 15.
- \* Lampusia tritonis, Schum, Nouv. Syst. p. 250.
- \* Murex tritonis, Pars. Born. Mus. p. 315.
- \* 1d. Schrot. Einl. t. 1. p. 525. nº 44.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 27. f. 95.
- \* Kicner. Spec. des Coq. p. 28, nº 22, pl. 2.

Habite les mers de l'Asie, et spécialement celles de la zone torrider Mon cabinet. Très belle coquille, vivement colorée, agréablement émaillee, ayant ses tours hien arrondis, et qui n'est point noduleuse comme les deux suivantes. Elle est cerclée par des espèces de rides larges et très peu élevècs, et le bord supérieur de chacun de ses tours forme uu cordon ride transversalement. Sa queue est courte et ascendante. Elle est assez commune dans les collections, Vulg, la Trompette-marine ou la Conque-de-Triton, L'un des in dividus que je possède a jusqu'à 15 pouces 8 lignes de longueur.

## 2. Triton nodifère. Triton nodiferum. Lamk. (1)

Tr. testá ovato-conicá, tubæformi, infernè ventricosá, nodiferá, albo et rufo-fuscescente nebulosa; anfractibus cingulato-nodosis, supernè obtusè angulatis; columella supernè biplicata, infernè ru-

Lister. Conch. t. 960. f. 13.

Martini. Couch. 4. t. 136, f. 1284, 1285.

- \* Le Cor de mer. Rondel. Hist. des Poissons. p. 52.
- \* Aldrov. de Test. p. 325.
- \* Joust. Hist. nat. de Exang. pl. 10. f. 8.

(1) Dillwyn confond cette espèce avec la suivante, sous le nom de Murex nerei. Il est facile de les distinguer aujourd'hui, étant répandues dans toutes les collections; ces espèces ont du recevoir des noms particuliers, et ceux imposés par Lamarek doivent leur rester.

- \* Marti, Mem, sobre purp, de los antiguos, f. 3.
- \* Murex nerci, Pars. Dillw. Cat. t. 2. p. 728.
- \* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 150. nº 300.

\* Philip. Enum. Moll. Sicil. p. 212. nº 2.

- \* Delle Chiaje dans Poli. Testaeca t. 3, pl. 49. f. 9.
- \* Desh. Ency, meth. Vers. t. 3. p. 1055, no 12.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Donai, p. 423, nº 12.
- \* Blainv. Faune franc. p. 113. no 1. pl. 4. B. f. 2.
- \* Collard des Ch. Cat. des Moll. du Finist. p. 51; n° 1.
- \* Desh. Exp. scient. de Morée, Zool. t. 3. p. 187. nº 318.

\* Kiener, Spee. des Coq. p. 29, nº 23, pl. 1,

\* Mus. Gottv. pl. 85. f. 224.

Habite la Méditerranée et l'Océan Atlantique, Mon cabinet. Espèce très distincte de la précédente. Elle est très ventrue, raccourcie dans sa forme générale, éninemment noueuse sur ses tours, et faiblement colorée. Elle acquiert aussi une assez grande taille.

### 3. Triton austral, Triton australe. Lamk.

Tr. testá ovato-conicá, tubæformi, infernè ventricosá, transversim cingulatá et striatá, striis longitudinalibus, tenuissimis, decussatá, albo et rosco-violacescente nebulosá, maculis rufescentibus pietá; anfractibus dorsa biscriatim tuberculatis; columellá superné uniplicatá, medio lævigatá, basi rugosá.

Murex tritonium australe, Chemn. Conch. 11, 1, 194, f. 1867.

- \* Murex nervi altera pars. Dillw. Cat. t. 2. p. 728.
- \* Sow. Genera of Shells. Triton. pl. 1.
- \* Reeve, Couch. Syst. t. 2, p. 197. pl. 243. f. 1.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 31. nº 24. pl. 3. f. 1.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, près de Lotany-Bay. Mon cabinet. Ses tubercules sont d'autant plus élevés que la coquille est plus jenne. Ouverture très blanche, à limbe interne du bord droit marqué de taches d'un roux benn, offrant chaenne deux petites dents blanches. Longueur, 6 pouces 7 lignes.

## 4. Triton tuberculeux. Triton lampas. Lamk.

Tr. testá ovato-conicá, infernê ventricosá, transversim striato-granosá, tuberculis eminentibus valdě muricatá, fulvo-rufescente; anfractibus angulatis: ultimo tuberculis magnis coronato; caudá breviusculá, contová; columellá rugosá; labro margine dentato.

Murex lampas. Lin. Syst. nat. éd. 12. p 1216. Gmel. p. 3532.

Lister. Conch. t. 1023. f. 87.

TOME IX.

Bonanni, Reer. 3. f. 103.

- Rumph. Mus. t. 28. f. C. D.

Petiv. Amb. 1. 12. f. 16. 17.

Gualt. Test. t. 50. f. D.

D'Argenv. Couch. pl. 9. f. D.

Favanne. Conch. pl. 31. f. E 2. E 3.

Knorr. Vergn. 2. t. 28. f. 1.

Martini, Conch. 4. t. 128, f. 1236, 1237 et t. 129, f. 1238, 1239. Triton lampas, Ency. pl. 420, f. 3, a, b.

\* Blainv. Malac. pl. 18. f. 1.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 694. nº 27.

\* Desh. Ency. meth. Vers. t. 3. p. 1055. no 3.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 425. nº 22.

\* Wood, Ind. Test. pl. 25. f. 23.

\* Kiener, Spec, des Coq. p. 38. nº 30, pl. 5. f. 1.

\* Mus. Gottv. pl. 25. f. 174. X a.

\* An eadem junior? Mus. Gottv. pl. 26. f. 174. a. b.

\* Blainv. Malac. pl. 18. f. 1.

\* Klein. Tentam. Ostrac. pl. 3. f. 59?

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 748.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 630.

\* Perry. Conch. pl. 4. f. 3?

\* Lampas hyans, Schum. Nouv. Syst. p. 252.

\* Murex lampas. Born. Mus. p. 296.

\* 1d. Schrot, Eiul. t. 1, p. 489, n° 12.
Habite les mers de l'Inde, Mon cabinet, Coquille fortement tuberculeuse, et qui devient quelquefois fort grande. Ses varices sont noucuscs et accompagnées de fossettes comme dans l'espèce qui suit. Lame columellaire relevée. Longueur de mon plus grand individue 8 ponces 10 lignes. Vulg. la Culotte-suisse.

#### 5. Triton scrobiculé. Triton scrobiculator. Lamk. (1)

Tr. testá subturritá, infernè ventricosá, læviusculá, fulvo et rufo variegatá; varieibus nodosis, ad latera scrobicalatis; aperturá dilatatá, intús albá: marginibus luteis, albo-rugosis.

<sup>(1)</sup> M. Sowerby, le jeune, dans ses *Illustrations conchyliologiques*, et M. Kiener, donnent, comme variété de cette espèce, une coquille qui me paraît toujours différente. J'en ai vu plusieurs exemplaires et plusieurs figures, et j'ai observé des différences spécifiques constantes. Cette soi-disant variété a plutôt

Murcx scrobiculator. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1218. Plur. syn. exclus. Gmel. p. 3535. nº 36.

Lister. Couch. t. 943. f. 39.

Gualt. Test. t. 49, f. B.

Favanne. Conch. pl. 32. f. E.

Chemp. Conch. 10. t. 163. f. 1556. 1557.

Triton scrobiculator. Ency. pl. 414. f. 1. a. b.

- \* Ranella scrobiculator. Kiener. Spec. des Coq. p. 22. nº 15. pl. 10. f. 1. Exclusa varietate.
- \* Phil. Euum. Moll. Sicil. p. 213. nº 3.
- \* Desh. Ency. méth. Vers. t. 3. p. 1656. nº 4.
- \* Blainv. Faune franc. p. 114. nº 2. pl. 4 B. f. 4.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 26. f. 43.
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10, p. 749.
- \* Bufonaria pes leonis. Schum. Nouv. syst. p. 252.
- \* Murex scrobiculator. Schrot. Einl. t. 1. p. 499. nº 20.
- \* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 151. nº 301.

Habite la Méditerranée, selon Linné. Mon cabinet. Ses bourrelets sont fort noueux, et accompagnés de chaque côté d'une rangée de fossettes; de chacun des nœuds part une côte obtuse, souvent à peioe apparente, qui fait le tour de la coquille. Limbe interne du bord droit fortement denté. Longueur, 3 pouces et demi. Vulg. la Patte-de-lion.

### 6. Triton ridé. Triton Spengleri. Lamk.

Tr. testă ovato-oblongă, ventricosă, tr<mark>ansversim rugosă, albido-fla-vescente; rugis transversè striatis, sulco excavato, rufo-rubente, separatis; anfractibus supernè tuberculato-nodosis; apertură albă, amplă, ætate valdè dilatată; caudă brevi, rectă.</mark>

Murex Spengleri. Chemn. Coneh. 11. t. 191. f. 1839. 1840.

- \* Murex cutaccus elongatus. Chemp. Conch. 10. p. 266. pl. 163. f. 1559. 1560.
- \* Murex cutanus. Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 697.
- \* Murex Spengleri. Dillw. Cat. t. 2. p. 700. n° 37.
- \* Desh. Eney. méth. Vers. t. 3. p. 1056. nº 5.
- \* Quoy et Gaim. Astr. t. 3. p. 588. pl. 40. f. 1. 2.

les caractères des Ranelles que le Scrobiculator proprement dit, et c'est sans doute ce qui explique pourquoi un certain nombre de conchyliologues veulent que le Scrobiculator soit une Ranelle. Pour nous, qui en avons vn l'animal, c'est un Triton.

\* Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 38.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 32, no 25, pl. 4, f. r.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande. Mon cabinet. Belle coquille, fort rare, épaisse, et dont les individus, selon leur âge, varient dans leur aspect, les plus âgés ayant leur bord droit fort dilaté. A l'intérieur, ce bord est fortement sillonné. Longueur, 4 pouces et demi.

#### 7. Triton froncé. Triton corrugatum. Lamk.

Tr. testá fusiformi-turritá, transversim rugosá, noduliferá, albá; rugis elevatis, noduliferis; interstitiis striatis; aperturá angustalá; labro crasso, intús valdè dentato, sulcato.

Ency, pl. 416. f. 3. a. b.

- \* Delle Chiaje, dans Poli. Testac. t. 3, pl. 49, f. 2.
- \* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 151. nº 7.
- \* Philip. Enum. Moll. Sieil. p. 213. nº 4.
- \* Desh. Eney. meth. Vers. t. 3. p. 1056. no 16.

\* Mus. Gottv. pl. 36, f. 230 a. b.

- \* Potiez et Mich. Cat. de Donai, p. 422. nº 7.
- \* Blainv. Fanu. franc. p. 116. nº 4. pl. 4 B. f. 3.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 15. no 10. pl. 8. f. 1.

Habite... Mon cabinet. Spire un peu allongée et très noduleuse; ou verture médiocre, petite même, toujours moins dilatée que dans le suivant; queue subascendante. Longueur, 3 pouces 4 lignes.

#### 8. Triton cerclé. Triton succinctum. Lamk. (1)

Tr. testá fusiformi-turrità, ventricosà, rugis elevatis succinctà, ile cussatim striatà, albá aut fulvo-rufescente; anfractibus supernè ane

<sup>(1)</sup> Cette espèce va nous donner encore un exemple des incertitudes que jettent dans la science conchyliologique une synonymie incorrecte et des descriptions insuffisantes. Dans la 12° édition du Systema, Linné a inscrit une espèce sous le nom de Murex olearium. Dans la synonymie, assez considérable, on compte trois espèces, dont l'une, celle de Rumphius, peut être eonsidérée comme une faute de copiste on de typographie; des deux autres espèces, l'une est reproduite deux fois seulement, l'autre cinq. Je ne parle pas des figures incertaines de Rondelet et de Columna, ni de celle de Gualtieri, douteuse à nos yeux. Je pourrais dire que je retrouve le type de l'espèce de Linné dans celle qui est représentée cinq fois dans la synonymie, et

gulatis, suprà planulatis, ad angulum nodulosis; aperturà dilatatà: marginibus fulvo-rubentibus, albo-rugosis.

TRITON.

Lister. Couch. t. 932. f. 27. et t. 936. f. 31.

Seba. Mus. 3. t. 57. f. 29-31.

Kuorr. Vergn. 5. t. 21. f. 1.

Martini, Couch. 4. t. 131. f. 1252. 1253.

Chemn. Conch. 11. t. 191. f. 1837. 1838.

Ency. pl. 416. f. 2.

- \* Desh. Ency. meth. Vers. t. 3. p. 1057. no 7.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 33, 11° 26. pl. 6.f. 1.
- \* Murex olearium. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1216.
- \* Delle Chiaje, dans Poli. Test. t. 3. 2° p. pl. 48. f. 14.
- \* Fab. Colum. Aquat. et terr. Observ. p. XII. f. 5.
- \* Klein. Ostrac. tentam. pl. 3. f. 63.
- \* Monoplex Australasiae. Perry. Conch. pl. 3. f. 3.
- \* Murex costatus, Born. Mus. p. 297.
- \* Murex parthenopus, Dillw. Cat. t. 2, p. 696. no 29.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollande, Mon cabinet. Spire allongée, plus ou moins étagée; limbe interne du bord droit tacheté de noir et bien denté. Longueur, 5 pouces 2 lignes.

qu'il suffirait d'éliminer les autres figures pour rectifier l'es-Pèce et la rendre propre à être conservée dans nos catalogues les plus corrects pour la nomenclature. Ce procédé si sim-Ple n'a point été suivi. Ainsi, Born, le premier, tout en réduisaut assez maladroitement la synonymie linnéenne, y laisse ce-Pendant deux espèces étrangères, et en introduit une troisième, le Murex argus de Gmelin. Gmelin s'attache à la moins citée des espèces dans la synonymie de Linné, en fait le type de son Murex olearium, et, entassant la synonymic sans contrôle et sans critique, il assemble plusieurs coquilles que Linné n'aurait jamais jointes à son espèce. Schroter a méconnu l'espèce de Linné plus que Gmelin, si cela est possible; et, tout en la divisant en plusieurs variétés, il y jette une très grande confusion. Dillwyn, ordinairement plus correct, suit malheureusement la mauvaise route tracée par Schroter et Gmelin, et pour lui le Murex olearium est réduit à une variété mal établie sur une synonymie désectueuse du Murex pileare, et il donne le véri-

#### 9. Triton bouche-sanguine. Triton pileare. Lamk.

Tr. testá fusiformi-turrité, transversè sulcatà, striis longitudinalibus decussatà, albo et rufo variegatà; anfractibus convectis, distortis, supernè noduliferis; caudà ascendente; aperturà longitudinali, sanguineà, albo-rugosà.

Murex pileare. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1217. Gmel. p. 3534.

Lister, Conch. t. 934, f. 29. Gualt, Test, 49, f. G. D'Argenv, Conch. pl. 10, f. M. Favanne, Conch. pl. 34, f. G 4, Seba, Mus. 3, t. 57, f. 23, 24.

table Olcarium, sous le nom de M. Parthenopus. Enfin Lamarck erut sans doute trancher toutes les difficultés en regardant comme non avenu tout ce qui avait été fait sur cette espèce, même par Linné, et lui imposa un nouveau nom, celui de Triton succinctum, en y réunissant justement les cinq figures qui sont pour nous les indicatrices du type de l'espèce de Linné. Cette courte histoire du Murex olearium de Linné me conduit à revenir encore sur le danger d'une mauvaise synonymie, chaque naturaliste devenant maître d'y choisir son type et de lui appliquer le nom. Ici ils auraient pu être guidés vers le type linnéen par le procédé que j'ai suivi, et c'est par une conséquence de mes observations que je termine, en proposant de substituer le nom de Linné à celui de Lamarck, et de nommer l'espèce Triton olearium. M. Kiener rapporte à cette espèce des individus provenant des mers de l'Amérique méridionale. Après en avoir examiné plusieurs comparativement, nous pensons que la coquille de la Méditerranée constitue une espèce, et celle de l'A mérique une autre. Nous en connaissons même une troisième de la Nouvelle-Hollande, qui a également les plus grands rap ports avec les deux précédentes. Il est à présumer que Lamarck les confondait, puisqu'il cite la Nouvelle Hollande pour seule patrie de l'espèce. On sait aujourd'hui que le véritable Succine tum, ou plutôt l'Olearium de Linné est une coquille de la Méditerranée.

Knorr. Vergu. 3. t. 9. f. 5.

Martini. Conch. 4. t. 130. f. 1242. 1243. et 1246-1249.

Murex pileare. Schrot. Einl. in Conch. 1. p. 493. t. 3. f. 3.

Triton pileare. Ency. pl. 415. f. 4. a. b.

\* Quoy et Gaim. Astr. Zool. t. 3. p. 539. pl. 40. f. 13. 14. 15.

\* Blainv. Faune franç. p. 116. pl. 4 D. f. 6. 7.

\* Wood, Ind. Test, pl. 26, f. 35.

\* Sow. Conch. Man. f. 398.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 15. nº 11. pl. 7. f. 1.

\* Mus. Gottw. pl. 35. f. 227. a. b.

\* An eadem junior? Mus. Gottw. pl. 36. f. 228 c. d. 231. b.

\* Fab. Columna aquat. et terrest. Obs. pl. LIII. f. 5.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 749.

- \* Lamposia pilearis, Schum. Nouv. Syst. p. 250.
- \* Desh. Ency. méth. Vers. t. 3. p. 1057. nº 8.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 420. uº 3.
Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Coquille épaisse, fort belle, remarquable par la vive coloration de son ouverture. Bord droit denté et sillonné à l'intérieur. Longueur, 4 pouces une ligne.

# 10. Triton baignoire. Triton lotorium. Lamk. (1)

Tr. testá fusiformi-turrità, inferne distortà, valdè tuberculatà, transversè rugosà et striatà, rufo-rubente; anfiactibus superne angulatotuberculatis; caudá tortuosà, extremitate recurvá; aperturà trigono-elongatà, albà; labro intus dentato.

Murex lotorium. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1217. Gmel. p. 3533.

' nº 30.

Rumph. Mus. t. 26. f. B.

Petiv. Amb. t. 12. f. 3.

D'Argenv. Conch. pt. 10. f. B.

Favanne, Conch. pl. 34. f. A. 3.

Regenf. Conch. 1. t. 2. f. 21.

Knorr. Vergu. 6. t. 26. f. 2. Triton distortum, Ency. pl. 415. f. 3.

(1) Dillwyn, le plus souvent exact dans l'appréciation des espèces de Linné, a dénaturé celle-ci à ce point, que l'ou y trouve plusieurs espèces; mais le Lotorium véritable n'y est pas: il faut donc regarder comme non avenu le Murex lotorium de Dillwyn, et faire une nouvelle distribution de la synonymie qui s'y trouve.

- \* Sow. Genera of Shells, pl. 2. f. 4.
- \* Reeve. Conch. Syst. p. 198. pl. 244. f. 1.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 34.
- \* Sow. Conrh. Man. f. 400.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 11. nº 8. pl. 9. f. t.
- \* Mus. Gottw. p. 32. f. 218.i.
- \* Lotoire baignoire. Blainv. Malac. pl. 19. f. 2.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 749.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 631..
- \* Perry, Conch. pl. 14. f. 6.
- \* Desh. Ency. meth. Vers. t. 3. p. 1058. no 9.
- \* Poticz et Mich. Cat. de Donai. p. 420. nº 2.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Grande et belle coquille, épaisse, très tuberculeuse, et qui se distingue principalement de la suivante par la forme tortueuse de sa queue. Bord droit replié en dedans, mince dans la jeunesse, et fort épais avec l'âge. Lougueur, 4 pouces II lignes. Vulg. le Rhinocéros ou la Gueulede-lion.

# 11. Triton triangulaire. Triton femorale. Lamk.

Tr. testa fusiformi-trigona, transversim sulcato-rugosa et striata, fulvo-rufescente; anfractibus superne angulatis: ultimo triangue lari, ad angulum tuberculo majusculo instructo; cauda recta, love giuscula.

Murex femorale. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1217. Syn. plur. exclus. Gmel. p. 3533. no 28.

Lister. Conch. t. 941. f. 37.

Bonauni. Recr. 3. f. 290.

Gualt. Test. t. 50. f. C.

Seba. Mus. 3. t. 63. f. 7-10.

Knorr. Vergn. 4. t. 16. f. r.

Martini. Conch. 3. t. 111. f. 1039.

Triton lotorium, Ency. pl. 415, f. 2.

- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 696. nº 31. Murcx femorale, Excl. varietate.
- \* Desh. Ency. meth. Vers. t. 3. p. 1058. no 10.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 424. nº 21.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 26, f. 32.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 10, nº 7, pl. 10, f. 1.
- \* Mus. Gottw. pl. 32. f. 218. a. b. c. d. f. g.-
- \* Knorr. Delic. nat. Select. t. r. Coq. pl. BIV. f. 2.
- \* Grew. Mus. Reg. Soc. pl. 10. Triangular, Wilk. f. 1, 2.
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 749.

- \* Lio. Mus. Ulric. p. 63o.
- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 56. nº 11.
- \* Murex femorale, Born. Mns. p. 298.
- \* Id. Schrot. Einl. t. r. p. 494. nº 14.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Sa queue grêle et droite et la forme triaugulaire de son dernier tour le distinguent éminemment de celui qui précède. Ouverture blanche, trigone; spire un peu conrte. Longueur, 3 pouces 3 lignes et demie; mais il devient plus grand. Vulg. le Dragon.

#### 12. Triton poire. Triton pyrum. Lamk.

Tr. testà subpyriformi, ventricosà, caudatà, tuberculiferà, transversim sulcatà, longitudinaliter striatà, luteo-rufescente; anfractibus supernè angulatis; spirà brevè conicà; fauce luteà, albo-rugosà; caudà ascendente, contortà.

Murex pyrum, Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1218, Gmel. p. 3534.

Rumph. Mus. t. 26. f. F.

Petiv. Amb. t. 12. f. 4.

Gnalt, Test. t. 37. f. E.

D'Argenv. Concb. pl. 10. f. O. et pl. 16. f. 1.

Favanne. Couch. pl. 34. f. A. 2?

Knorr. Vergn. 2. t. 7. f. 2. 3.

Regenf. Conch. r. t. 6. f. 60.

Martini, Conch. 3. t. 112. f. 1040-1043.

- \* Wood, Ind. Test. pl. 26. f. 39.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 7. no.5. pl. 11. f. 1.
- \* Mus. Gottv. pl. 32. f. 218. c.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 10, p. 749.
- \* Murex pyrum. Born. Mus. 299.
- \* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 497. nº 18.
- \* Murex pyrum, Dillw. Cat.t. 2. p. 700. no 38. Exclus. varietatibus.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 1059. no 11.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 423. 11º 14.

Habite l'Ocean des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille épaisse, à spire étagée. Bord droit épais, bien denté. Longueur, 3 pouces 7 lignes.

# 13. Triton cynocéphale. Triton cynocephalum. Lamk.

Tr. testá ovato-oblougă, ventricosă, caudată, transverse sulcată et striată, striis longitudinalibus decussată, albido-fulvă; tuberculis parvis, crebris, noduliformibus; anfractibus superne angulatis, supra planulatis; caudă subascendente; labro valde dentato.

Seba. Mus. 3. t. 49. f. 74. 75.

Favanne, Conch. pl. 34, f. A. 1?

Encycl. pl. 422. f. 3, Mala,

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 3, nº 1, pl. 12, f. 1.

Habite... Mon cabinet. Ses tubercules sont moins gros et plus nombreux que dans le précédent. Columelle en grande partie lisse limbe interne du bord drnit très denté. Longueur, 3 pouces 4 lignes.

#### 14. Triton à gouttière. Triton tripus. Lamk. (1)

Tr. testá ovato-oblongá, subtrigoná, caudatá, tuberculatá, transverse sulcata et striata, albo-flavescente; sulcis transverse striatis; anfractibus supernè angulatis, ad suturas canaliculatis.

Murex tripus, Chemn. Conch. 11. t. 193. f. 1858. 1859.

- \* Murez femorale, Var. Dillw. Cat. 1. 2. p. 697.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 1059. nº 12.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai, p. 422, nº 9.

\* Kiener, Spec. des Coq, p. 9, nº 6, pl. 8, f. 2.

Habite... Mon cabinet. Spire subconique, muriquée; queue grêle. Lungueur, 3 pouces r ligne.

# 15. Triton canalifère. Triton canaliferum. Lamk. (2)

Tr. testa subpyriformi, caudata, transversim sulcata, longitudinaliter plicato-nodulosa, subdecussata, albido-fulva; anfractibus ad suturas canaliculatis; spirá brevi; caudá gracillima.

Martini. Conch. 3, t. 112, f. 1045-1047.

Murex caudatus. Gmel. p. 3535. nº 34.

- \* Lister, Conch. pl. 893, f. 13?
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 5. nº 3. pl. 13. f. 2.
- \* Murex caudatus, Dilly, Cat. 1, 2, p. 701, nº 40.

(1) Dillwyn confond cette espèce, à titre de variété, avec le femorale; et il lui attribue une grande partie de la synony mie du Triton lotorium. Il ne faut done prendre la citation de Dillwyn que pour la mention qu'il fait de Chemnitz, et supprimer tout le reste de la Synonymie.

(2) Gmeliu ayant donné un nom à cette espèce, ce nom; par droit d'antériorité, devra lui être rendu; l'espèce devien"

dra donc le Triton caudatum.

M. Kiener décrit un Triton caudata, qui n'est pas le même que celui-ci, et dont le nom devra être changé.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 26, f. 41.

Habite... l'Océan des Grandes-Indes? Mon cabinet. Coquille mince à tours bien arrondis. Spire en cône court; ouverture arrondie ovale; le bord droit légèrement denté. Longueur, 2 pouces.

#### 16. Triton masse-rétuse. Triton retusum. Lamk.

Tr. testá subclavatá, ventricoso-globosá, apice retusá, longè caudatá, transversè sulvatá, albidá; ventre supernè angulato et tuberculifero; spirá brevissimá; caudá rectá, pergracili.

Martini. Conch. 3. t. 67. f. 745. 746.

\* Perry. Coneh. pl 3. f. 2.

" Potiez et Mich. Cat. de Donai. p. 422. nº 11.

\* Kiener. Spee. des Coq. p. 6. nº 4. pl. 4. f. 2.

Habite... Mon cabinet. Ouverture ovale allongée; columelle ridée; bord droit fortement denté à l'intérieur. Lougueor, 23 lignes.

#### 17. Triton masse-torse. Triton clavator. Lamk.

Tr. testá ovato-ventricosá, candatá, longitudinaliter plicatá, transversè sulcatá, albo et luteo variá; anfractibus supernè angulatotuberculatis; spirá breviusculá.

Regenf. Conch. 1. t. 5. f. 50.

Martini, Conch. 3. t. 112, f. 1048, 1049.

Murex clavator, Chemn, Conch. 11. t. 190, f. 1825, 1826,

\* Perry. Conch. pl. 3. f. 5.

\* Sow. Genera of Shells. Triton. f. 3.

\* Reeve. Couch. Syst. t. 2. p. 198. pl. 243. f. 3.

\* Wood, Ind. Test. pl. 26. f. 40.

\* Kiener, Spec, des Coq. p. 4, nº 1. pl. 10, f. 2.

\* Ranularia longirostra. Schum. Nouv. Syst. p. 254.

\* Murex pyrum. Var. B. Dillw. Cat. t. 2. p. 700.

\* Murex clavator. Dillw. Cat. t. 2. p. 701. no 39.

Habite... l'Océan des Grandes-Indes? Mon cabinet. Quene un peu torse; ouverture jaunâtre; bord droit sillonné à l'intérieur. Longueur, 20 lignes.

#### 18. Triton dos-noueux. Triton tuberosum. Lamk.

Tr. testă ovată, caudată, transversim sulcată, rufo-rubente; ventre magno, tuberoso, superne angulato; anfractibus angulo tuberculiferis: tuberculo dorsali magno, compresso; caudă ascendente; columellă superne callosă.

Lister. Couch. t. 935. f. 29. a.

Rumph. Mus. t. 24. f. I. et forte f. H.

Petiv. Amb. t. 11. f. 16 et 17 P

Martini. Conch. 3. t. 112. f. 1050. 1051.

\* Murex pyrum. Var. C. Dillw. Cat. t. 2. p. 701.

\* Desh. Encycl. meth. t. 3. p. 106. nº 13.

\* Quoy et Gaim. Astr. Zoolog. t. 3. p. 542, pl, 40.f. 18.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 12, uº 9, pl. 14, f. 2.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Il varieun peu dans sa coloration, et offre quelquefois une zone blanche snr son dernier tour. Columelle calleuse et très blanche; bord droit jaune dans le fond, blane et denté en son limbe. Longneur, 23 lignes.

19. Triton guêpe-de-mer. Triton vespaceum. Lamk.

Tr. testá oblongá, medio suhventricosá, transversim sulvatá, longitudinaliter striatá, tuberculato-nodosá, cinerco-carulescente; anfractibus superné angulatis; caudá breviusculá, curvá.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 18, nº 13, pl. 3, f. 2.

Habite... Mon cabinet. Petite coquille, à spire saillaute, à dos élevé ct noduleux, et à queue un peu aplatie. Longueur, 14 lignes.

#### 20. Triton chlorostome. Triton chlorostomum. Lamk.

Tr. testà subturrità, crassiusculà, transversim sulcatà et striatà, the berculato-muricatà, griseo-carulescente, maculis variis pictà; caudà brevinsculà, contortà; aperturà flavà; columellà rugosà; labro intis dentato.

\* Quoy et Gaim. Astr. Zoolog. t. 3, p. 541. pl. 40. f. 16. 17.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 19. uº 14. pl. 12. f. 2.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Coquille subturriculée, bien muriquée, ayant ses tours convexes, anguleux, très tubereus leux sur leur angle. Longuenr, 2 pouces 3 lignes.

21. Triton grimaçant. Triton anus. Lamk.

Tr. testá ovatá, ventricoso-gibbosá, distortá, subths planulatá, suprà nodulosá, subcancellatá, albidá, rufo-maculatá; aperturá, coarctatá, sinuosá, irregulari, ringente; labro valdè dentato; caudá brevi, recurvá.

Murex anns. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1218. Gmel. p. 3536.

Bonauvi. Recr. 3.f. 279. 280.

Lister. Conch. t. 833, f. 57.

Rumph. Mns. t. 24. f. F.

Petiv. Gaz. t. 74. f. 9. t. 99. f. 10 et Amb. t. 6. f. 4.

Gualt. Test. t. 37. f. B. E.

D'Argenv. Conch. pl. 9. f. H.

Favanne. Conch. pl. 31. f. H 1.

Seba, Mus. 3. t. 60, f. 4, et 6, 7.

Knorr, Vergn. 3. 1. 3. f. 5.

Cassis vera. Martini. Conch. 2. t. 41. f. 403. 404.

Triton anus. Encycl. pl. 413. f. 3. a. b.

\* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 750.

\* Perry: Conch. pl. 10. f. 2.

\* Potiez et Mich. Cat. de Donai. p. 422. nº 10.

\* Quoy et Gaim. Astr. Zoolog. t. 3. p. 544. pl. 40. f. 6 à 10.

\* Sow. Genera of Schells. Triton. pl. 2. f. 5.

\* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 198. pl. 244. f. 2.

\* Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 45.

\* Sow. Conch. Man. f. 401.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 22. nº 17. pl. 15. f. 1.

\* Mus. Gottw. pl. 26. f. 177. \* Lin. Mus. Ulrie. p. 632.

\* Murex anus. Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 56. no 10.

\* Distorta rugosa. Schum. Nouv. Syst. p. 249.

\* Murex anus. Born. Mus. p. 301.

\* Id. Pars, Schrot. Einl. t. 1. p. 501, no 22.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2.p. 703. nº 44.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 1060. nº 14.

Hahite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Coquille très singulière, dissorme et surtout sort remarquable par son ouverture. Elle est beaucoup plus bombée que la suivante, et marquée detaches ou nébulosités rousses. Les bords externes de sa face plane sont minces et presque membranenx. Longueur, 3 pouces. Vulg. la Grimace ramassée.

22. Triton gauffré. Triton clathratum. Lamk. (1)
Tr. testa fusiformi-turrità, distortà, dorso gibbosà, obsoletè nodu-

<sup>(1)</sup> Schroter confond cette espèce avec la précédente, et réunit toute la synonymic sous le Murex anus; c'est pour cette raison que nous citous deux fois l'espèce de cet auteur, partie pour le Triton anus, partie pour le Triton clathratum. Ce nom de Clathratum devra être changé; car, M. de Roissy, dans le Buffon de Sonnini, avait déjà donné celui de Cancellinus long-temps avant Lamarck. Dillwyn n'ayant pas eu connaissance du nom du naturaliste dont je viens de rappeler l'ouvrage, a proposé pour cette espèce le nom de Mulus: de ces trois noms le plus ancien doit être préféré.

losá, sulcis eminentibus clathratá, albá; caudá longiusculá; aperturá ferè præcedentis.

Gualt. Test. t. 3r. f. D.

Favanue. Conch. pl. 3r. f. H 2.

Martini. Conch. 2. t. 41. f. 405. 406.

Encycl. pl. 413. f. 4. a. b.

\* Perry, Conch. pl. 10. f. 1.

- \* Murex cancellinus. Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 56. no 12.
- Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 1061. nº 15.
- \* Poticz et Mich. Cat. de Douai. p. 422, nº 8.
- \* Murex mulus. Dillw. Cat. t. 2. p. 704. nº 45.
- \* Id. Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 46.
- \* Kieuer. Spec. des Coq. p. 21. pl. 14. f. 1.
- \* Mus. Gottw. pl. 26. f. 178. a. b.

\* Seba. Mus. t. 3. pl. 60. f. 5.

\* Murcx anus, Pars altera. Schrot. Einl. t. 1. p. 501. nº 22.

Habite les mers de l'Amérique méridionale. Mon cabinet. Coquille bien moins ventrue que celle qui précède, éminemment réticulée, ordinairement toute blanche, et à queue allongée, presque droile. Longueur, 2 pouces 4 ligues. Vulg. la Grimace gauffrée.

## 23. Triton subdistors. Triton subdistortum. Lamk.

Ir. testà ovato-conicà, subdistortà, nodulosà, transversè sulcatà, fulvo-rufescente; ultimo anfractu cingulo albo notato; aperturà obovatà, albà; columellà medio lavigatà; caudà brevi.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 424. nº 18.

\* Kieuer. Spec. des Coq. p. 37. nº 29. pl. 16. f. 2.

Habite les mers de la Nouvelle-Hollaude. Mon cabinet. Les tours de sa spire sont un peu distors, ce qui lui a fait donner le nom de Fausse grimace; mais son ouverture n'offre rieu qui soit analogue à celle des deux espèces précèdentes. Longueur, 23 lignes.

# 24. Triton treillissé. Triton cancellatum. Lamk.

Tr. testá ovato-conicá, ventricosá, tenui, cancellatá, albidá; anfractibus valdè convexis; caudá breviusculá; aperturá albá; labro lævigato.

Davila. Cat. r. t. 7. f. Q.

Murex magellanicus. Chemn. Conch. 10. 1. 164. f. 1570.

Triton cancellatum, Encycl. pl. 415. f. 1.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 324. nº 20.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 35, nº 36, pl. 16, f. 1.

Habite les mers de l'Amérique méridionale. Mon cabinet. Coquille

assez mince, légère, éminemment treillissée, et fort différente, par ses varices très rares et surtout son défaut de lames, de notre Murex magellanicus. Elle a un pli transverse, bien marqué, au sommet de sa columelle. Son bord droit est très simple et très lisse. Longueur, 3 pouces 4 lignes.

## 25. Triton tour-tachetée. Triton maculosum. Lamk.

Tr. testá turritá, crassá, striis decussatá, albá, luteo et rufo maculatá; aperturá angustá, albá; columellá medio lævigatá; labro crenulato, intùs sulcato; caudá brevi.

Lister. Conch. t. 1022. f. 86.

Bonanni, Recr. 5. f. 48.

Rumph. Mus. t. 49. f. G.

Petiv. Amb. t. 8. f. 15.

Seba. Mus. 3. t. 51. f. 20. 21.

Favanne, Conch. pl. 33. f. X 3?

Martini. Conch. 4. t. 132. f. 1257. 1258.

Chemn. Conch. 10. t. 162. f. 1552. 1553.

Murex maculosus. Gmel. p. 3548. no 79.

Triton maculosum. Encycl. pl. 416. I. 1. a. b. et pl. 420. f. 2.

\* Lessons on Shells, pl. 4.f. 3.

- Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 1661. nº 16.
- \* Potiez et Mich. Cat. de Douai. p. 424. nº 19.

\* Wood, Ind. Test. pl. 26, f. 36.

\* Kiener. Spee. des Coq. p. 23. n° 18. pl. 17. f. x.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Coquille épaisse, solide, et bieu distincte par sa forme turriculée. Queue un peu relevée. Longueur, a pouces 10 lignes et demie.

#### 26. Triton filé. Triton clandestinum. Lamk.

Tr. testa oblonga, subfusiformi, transversim elegantissimè sulcata, fulva; sulcis lavibus, spadiceis: interstitiis longitudinaliter et subtilissimè striatis; anfractibus convexis; cauda breviuscula, ascendente.

Lister. Conch. t. 940. f. 36.

Knorr, Vergn. 6. t. 29. f. 5.

Murex clandestinus. Chemn. Conch. 11. t. 193. f. 1856. 1857.

Triton clandestinum, Encycl. pl. 433. f. 1.

\* Klein, Tentam, Ostrac, pl. 3, f. 61.

- \* Murex clandestinus. Dillw. Cat. t. 2. p. 723. nº 83.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 1661. nº 17.
- \* Sow. Genera of Shells. Triton. f. 2.
- \* Triton clandestin. Blainv. Malac. pl. 15. f. 2.

- \* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 197. pl. 243. f. 2.
- \* Wood, Ind. Test, pl. 26, f. 86.

\* Kiener. Spec, des Coq. p. 35, nº 27, pl. 11.f. 2.

Habite les mers de l'Ile-de-France, Mon cabinet, Spire renslée el obtuse; ouverture ovale arrondie; limbe interne du bord droit muni d'une série de petites dents d'un rouge brun. Longueur, 2 pouces 2 lignes.

#### 27. Triton rouget. Triton rubecula. Lamk. (1)

Tr. testa ovato-oblouga, crassa, transversim sulcato-granosa, aurantio-rubente; ultimo anfractu zona alba cincto; spira obtusa; columella albo-striata; labro intus albo, margine dentato; cauda breviusculd.

Murewrubecula, Lin. Syst. nat, ed, 12. p, 1218, Gmel. p, 3535. nº 35.

Gualt. Test. t. 49. f. I.

D'Argenv. Conch. pl. 9. f. K.

Seba. Mus. 3. t. 49. f. 6.

Knorr. Vergu. t. t. 13. f. 3. 4. et 3, t. 5. f. 2. 3.

Martini. Couch. 4. t. 132. f. 1259-1267.

Triton rubecula, Encycl. pl. 413. f. 2. a. b.

- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 702. nº 41. Murex rubecula, Exclus, varietale.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p 1062. nº 18.
- \* Poliez et Mich. Cat. de Douai. p. 424. nº 17.

\* Wood. Ind. Test. pl. 26. f. 42.

- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 20, no 15, pl. 18, f. 2.
- \* Mus. Gottw. pl. 36. f. 229 b.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 749.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 631.
- \* Perry. Conch. pl. 14. f. 2.
- \* Murex rubecula. Born. Mns. p. 300.

\* Id. Schrot. Einl. t. r. p. 498. no 19.

Habite . . . les mers équatoriales? Mon cabinet. Ses varices sont alternativement blanches et ronges, et il a un tubercule an sommet du dernier tour. Lougneur, près de 18 lignes.

28. Triton cutacé. Triton cutaceum. Lamk.

Tr. testà ovatà, ventricoso-depressà, cingulatà, tuberculato-<sup>no-</sup>

<sup>(1)</sup> Dillwyn ajoute à tort, à titre de variété du Rubccula, une coquille très différente, appartenant aux Fuseaux, et que nous avons décrite sous le nom de Fusus varicosus, p. 477, nº 57 de ce volume.

dosă, fulvo-rufescente; cingulis prominulis, sulco divisis; anfractibus superne angulato-tuberculatis, supra planulatis; caudă brevi, umbilicată; labro intus crenato.

Murex cutaceus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1217. Gmel. p. 3533. nº 29.

Lister. Conch. t. 942. f. 38.

Seba. Mus. 3. t. 49. f. 71-73.

Martini. Conch. 3. t. 118. f. 1085-1088.

Triton cutaceum. Encycl. pl. 414. f. 2. a. b.

- \* Aquile cutacé. Blainv. Malac. pl. 19, f. 3.
- \* Rondel, Hist. des Poiss. p. 53.
- \* Aldrow. de Test. p. 330. f. 2.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 697. no 32. Murex cutaceus, Excl. variet.
- \* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 151. nº 303.
- \* Delle Chiaje. Dans Poli, Testac. t. 3. pl. 49, f. 5.
- \* Murex cutaceus. Born. Mus. p. 299.
- \* Id. Schrot. Einl. t. r. p. 495. nº 15.
- \* Phil. Enum. Moll, Sicil, p. 213, no 5.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. 1. 3. p. 1062. nº 19.
- Potiez et Mich. Cat. de Donai, p. 421. nº 5.
- \* Blainv. Faun, franç. p. 115. nº 3. pl. 4. B. f. 5. 5 a.
- \* Collard des Ch. Cat. des Moll. du Finis. p. 52. nº 3.
- \* Desh. Exp. scient. de Morée. Zool. t. 3. p. 187. nº 317.
- \* Sow. Genera of Shells, Triton, pl. 2. f. 6.
- \* Recve. Conch. Syst. t. 2, p. 198, pl. 244, f. 3.
- \* Wood, Ind, Test, pl. 26. f. 33.
- \* Sow. Conch. Man. f. 399.
- \* Kiener, Spec, des Coq. p. 40, nº 32, pl. 13, f. z

Habite l'Océan atlantique, etc. Mon cabinet, Spire un peu saillante, subconique; queue courte, déprimée; ouverture blanche, ovalaire; de grosses dents obtuses au limbe interne du bord droit; columelle lisse, ayant un pli au sommet. Longueur, 2 pouces et demi.

## 29. Triton rétus. Triton dolarium. Lamk.

Tr. testà ovato-ventricosà, tenui, cinguliferà, tuberculato-nodosà, rufescente; cingulis elevatis, sulco divisis, transversè striatis, no-duliferis; anfractibus supernè angulatis, suprà planis; spirà brevi, apice retusà; caudà brevi, perforatà.

Murex dolarium, Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1223. Gmel. p. 3552.

An Bonauni, Recr. 3, f. 347? Petiv. Grs. t. 101. f. 14.

TOME IX.

Seba. Mus. 3. t. 52, f. 10, 11.

Knorr. Verg. 2. t. 24. f. 5. et 5. t. 3. f. 5.

Triton cutaceum. Encycl. pl. 422. f. 1. a. b. et pl. 441. f. 2. a. b. [var.]

- \* Murex dolarium. Born, Mus. p. 318.
- \* Id. Schrot. Einl. t. r. p. 529. nº 48.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 733. no 103.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3, p. 1063, no 20.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 27, f. 106.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 41. nº 33. pl. 15. f. 2.

Habite... Mou eabinet. Coquille tonjours distincte de la précédente par sa spire rétuce, comme tronquée. Elle n'a toujours qu'une varice, qui est celle du bord droit. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

#### 30. Triton annelé. Triton tranquebaricam. Lamk.

Tr. testá ovatá, ventricosá, cingulatá, nodulosá, fulvo-rubente; cingulis prominulis, sulco divisis, transversè striatis, cærulescentibus; spirá contabulatá, subacutá; aperturá albá; columellá rusgosá; caudá brevi.

Eneyel, pl. 422, f. 6.

- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 1063. nº 21.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 42. nº 34. pl. 7. f. 2.

Habite l'Océan indien, sur les côtes de Tranquebar. Mon cabinel Coquille élégamment cerclée. Ouverture ovale; bord droit épais, crénelé et sillonné. Longueur, 18 lignes.

## 31. Triton bucciné. Triton undosum. Lamk. (1)

Tr. testa ovato-acuta, crassiuscula, elegantissimè cingulata: cingulis creberrimis, lavibus, vel spadiccis vel nigris: interstitiis albisi ultimo anfractu plicis crassis, longitudinalibus, distincto; apertura candida; labro intùs sulcato; cauda brevissima.

<sup>(1)</sup> Nous avons plus d'une observation à faire au sujet de cette espèce. D'abord, ce n'est point un Triton, comme Lamarck le suppose, c'est un véritable Buccin. Ce Buccin a été établi par Linné, et non par MM. Quoy et Gaimard, comme le croit M. Kiener. Lamarck réunit dans sa Synonymie trois des espèces de Gmelin, sans citer cet auteur. Nous pensons que Lamarck a raison de réunir les Buccinum undosum et affine de Gmelin; mais qu'il a tort d'y joindre le Strigosum, qui nous semble toujours distinct. En transportant cette espèce parmi

Buccinum undosum, Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1203. nº 472. Gmel. p. 3490. nº 84.

Lister. Conch. t. 938. f. 33.

Rumph. Mus. t. 29. f. O.

Petit. Amb. t. 13. f. 4.

D'Argenv. Conch. pl. 9. f. N.

Favanne, Conch. pl. 31. f. K.

Seba. Mus. 3. t. 52. f. 26.

Knorr. Vergn. 2, t. 14. f. 4. 5.

Martini. Conch. 4. t. 122. f. 1126, 1127. et t. 123. f. 1135 et 1145. 1146.

Buccinum affine. Gmel. p. 3490. no 85.

Triton undosum. Encycl. pl. 422, f. 5. a. b.

\* Buccinum undosum. Wood. Ind. Test. pl. 23. f. 97.

\* Buccinum affine. Wood. id. f. 98.

- \* Buccinum undosum. Kiener. Spec. des Coq. p. 39. nº 40. pl. 12. f. 41 b. c. Exclus. variet. A.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 740. nº 409.
- \* Lin. Mus. Ulricæ. p. 612. nº 268.

les Buccins, M. Kiener, comme nous le disions, l'attribue à MM. Quoy et Gaimard, et comme Lamarck, il y réunit les trois espèces de Gmelin. Après cette réforme utile, on ne devait pas S'attendre à retrouver parmi les Tritons de M. Kiener un Triton undosum, qui n'a plus le moindre rapport avec le Buccinum undosum de Linné. Ceux des zoologistes qui aiment à retrouver les traditions des espèces linnéennes au moyen de la nomenclature, évitent avec le plus grand soin, dans de semblables eirconstances, une similitude de noms qui peut entraîner avec elle des erreurs quelquefois, et toujours des recherches inutiles. Ce nom est choisi d'autant plus malheureusement par M. Kiener, que déjà ee Triton undosum Kien, avait été nommé par Lamarck Cassidaria cingulata. M. Kiener n'avait pas le droit de changer son nom Spécifique, et il aurait du l'introduire parmi les Tritons, puisque telle était son intention, sous le nom de Triton cingulatum. Reste à savoir si cette espèce est véritablement un Triton. Lamarek en fait une Cassidaire, et plus d'un conchyliologue partage son opinion; pour nous, nous resterons incertain jusqu'au moment où l'opereule au moins nous sera connu.

\* Born. Mus. p. 258.

\* Schrot. Einl. t. r. p. 34%.

\* Buccinum undosum. Dillw. Cat. t. 2. p. 628. nº 96.

\* Buccinum affine. Gmel. 3490.

\* Schrot. Einl. t. r. p. 364. Buccinum. no 29.

\* Buccinum affine, Dill. Cat. 1, 2, p. 628. nº 97.

Habite dans le détroit de Malacca. Mon cabinet. Le bourrelet de son bord droit décide son genre, et l'exclut des Buccins. On le distingue en deux variétés : l'une à cordelettes noires, l'autre à cordelettes rougeâtres. Longueur, 19 lignes et demie.

## †. 32. Triton fusiforme. Triton fusiforme. Kien.

Tr. testá elongato-fusiformi, longitudinaliter costellati, transversim tenuissimè striatà, dorso gibbosà, castaneà, albo irregulariter nebulosà; spirà acuminatà; striis tenuè granulosis; ultimo anfractu caudà ascendente terminato; aperturà ovato-rotundà, albà; labro incrassato, intùs quinque plicato.

Kiener, Spec. des Coq. p. 36, nº 28, pl. 5, f. 2.

Habite les mers du Sud.

Espèce rare encore dans les collections, et que l'nu distingue facilement de ses congénères. Par sa forme générale, elle se rapproche un pen du Triton chlorostome de Lamarck; elle est allongée, fusiforme; la spire, pointue au sommet, est plus longue que le der nier tour. On y compte dix tours, sur lesquels s'élèvent de petites eôtes lungitudinales qui sont beaucoup plus saillantes à la base qu'au sommet; elles sont interrompues par des varices nont breuses, irrègulièrement dispersées. Le dernier tour est irrégulièrement gibbeux sur le dos, et il présente ordinairement une varice opposée à l'ouverture. Le canal qui le termine assez brusquement à la base se rélève vers le dos; il est peu allongé et assez étroit. Toute la surface de cette coquille est ornée d'un três grand nombre de stries fines et serrées, transverses, sur lesquelles se montrent un grand numbre de granulatinus oblongues qui résultent de tremblemens alternatifs opérès sur la longueur de la spire. L'ouverture est d'un très beau blauc; elle est ovale-obronde; la columelle est fortement arquée dans sa longueur, et elle est revêtue d'un bord gauche détaché et tranchant. Le bord droit est épaissi en dedans et en dehors. Daus les individus adultes, on trouve cinq plis égaux, pen saillans. Dans l'angle supéricur se trouve une gouttière décurrente, limitée, d'un côté, Psr un gros tubercule placé au sommet de la columelle. La coloration de cette coquille varie peu. Elle est ordinairement d'un brun

645

fauve et marqué de blanc, surtout vers les varices. Il y a des individus d'un brun plus foncé et sans taches blanches. Sur ces derniers, les stries principales du dernier tour sont souvent ponctuées de blanc,

La longueur de cette coquille est de 53 mill., sa largeur de 28.

## †. 33. Triton tordu. Triton distortum. Schub. et Wagn.

Tr. testá elongato-turritá, distortá, crassá, striis granulosis, transversis, eleganter cinctá, luteá, fusco maculatá; varicibus depressis, aliquantisper conjunctis; labro integro, intús sulcato; columellá minutissime granulatá.

Schub, et Wagn, Suppl. à Chemn. t, 12, p. 138, pl. 231, f. 4074.

4075.

Kiener. Spec. des Coq. p. 25, no 19. pl. 17. f. 2.

Habite les mers de l'Inde.

Cette coquille a beaucoup d'analogie avec le Triton mnculosum de Lamarck : elle a la nième forme, mais elle reste constamment plus petite. Très souvent, la spire, au lien de rester droite, s'incline d'un côté, comme cela a lieu fréquemment dans les espèces du genre Eulima. La spire est deux fois aussi lougue que le dernier tour; elle est pointue, composée de ouze à douze tours peu convexes, sur lesquels s'élèvent, à des distances inégales, des varices larges et aplaties sur lesquelles il y a des taches d'un brun foncé. Dans quelques individus, ces varices se rencontrent et se suivent obliquement d'un tour à l'antre, et c'est alors que la spire est contournée. Le dernier tour s'atténue insensiblement à la base en un canal court, profond et un peu relevé en dessus. L'ouverture est ovale-oblongue, atténuée à ses extrémités; la columelle, arquée dans sa longueur, est pourvue d'un bord gauche qui est fortement renversé, et qui se détarhe dans une partie de sa longueur. Le bord droit est épaissi en dedans et en dehors, et il est garni à l'intérieur de neuf à dix petits plis transverses. Toute la surface de la coquille est ornée d'un assez grand nombre de raugées trausverses de petits tubercules arrondis et très réguliers. La coloration consiste en un petit nombre de taches d'un brun fauve, transverses, formant une zone à la partie supérieure des tours sur un fond blanchâtre ou d'un fauve clair januâtre.

Cette coquille a 47 mill. de long et 17 de large

## † 34. Triton réticulé. Triton reticulatum. Blainv.

T. testà elongato-turrità, angustà, fuscà, aliquandò lutescente et fusco zonatà; anfractibus convexis; striis granulosis, elaturatis;

varicibus depressis, irregulariter interruptis; apertura albida, ovato-acuminata; labro incrassato, intus tenuè sulcato.

Blainv. Faune franc. p. 118. nº 6. pl. 4 D. f. 5.

Potiez et Mich, Cat, de Donai, p. 423, nº 16.

Murex reticulatus. Dillw. Cat. t. a. p. 758. nº 160.

Triton turriculatum. Desh. Exp. scient. de Moréc, Zool. t. 3. p. 187. nº 319. pl. 19. f. 58. 59. 60.

Kiener. Spec. des Goq. p. 26. nº 20. pl. 18. f. 3.

Habite la Méditerranée.

Nous avons plus d'un motif pour douter de l'identité de cette espèce avec le Murex reticulatus des auteurs anglais, Il est certain, par exemple, que le Strombiformis reticulatus de Dacosta, rapporté par Dillwyn dans la synonymie de son Murex reticulatus, n'est point du tout la même espèce; car la coquille de Dacosta est une véritable Cérite, et la coquille qui nous occupe appartient au geure Triton. Dans l'incertitude où nous nous sommes trouvé à l'égard de cette espèce, nous lui avous imposé le nom de Triton turriculatum lorsque nous l'avons décrite dans la partie conchy-liologique de l'expédition de Morée. L'ayant retrouvée depuis, sous le nom de Reticulatum, dans la Faune française, nous avons dû restituer à l'espèce ce nom, à cause de sou antériorité.

Cette espèce est l'une des plus allongées du genre. Sa spire est plus longue que le dernier tour; elle est très pointue, et composée de to tours pen convexes. Ces tours sont irrégulièrement interrompus par un assez grand nombre de varices blauchâtres, pourvues d'une tache quadrangulaire d'un brun foncé. Le deruier tour est terminé insensiblement en un caoal court, légèrement relevé en dessus. L'ouverture est ovale, blanche, rêtrécie à ses extrémités. La columelle est faiblement arquée dans sa langueur; elle est accompagnée d'un bord gauche blanc, aplati et assez épais. Le bord droit est épaissi en dedans et en dehors : en dehors, il est orné de trois taches brunes quadrangulaires et inégales ; en dedans, il est blanc et sinement plisse dans toute sa longueur. La surface exterieure offre un réseau fin et régulier de stries sur l'intersection desquelles s'élève un petit tubereule arrondí. La coloration est ordinairement d'un bruu marron assez foncé, à l'exception des varices, qui sont blanchâtres. Il y a une variété d'un brun très pâle, sur laquelle se montrent une ou deux petites zones d'un buin plus foncé.

Cette coquille est longue de 23 mill. et large de 8.

#### † 35. Triton lancéolé. Triton lanceolatum. Kien.

T. testá ovato-oblongá, acutá, striis granulosis, longitudinalibus transversalibusque, confertis, decussatá, albá vel fulvá, unicolore; vel albá fusco fasciatá; spirá exsertá, anfractu ultimo longiore, columellá lævi; labro intis sulvato.

Ranella lanceolata. Menke. Syn. Moll. p. 145.

Triton lanceolatum, Kiener. Spec. des Coq. p. 27, nº 21, pl. 18.

Habite à Porto-Rico.

Petite coquille qui a l'aualogie la plus grande avec la Cancellaria volutella de Lamarck, fossile aux environs de Paris. Sa forme générale, la distribution de ses varices, la disposition de ses stries, la rapprochent, d'une manière étonnante, de la coquille fossile; mais dans la Cancellaire il y a des plis à la columelle; ici, ces plis n'existent jamais. M. Menke, dans son synopsis, rapporte cette coquille au genre Ranelle; mais il est très rare que les varices se suivent régulièrement d'un tour à l'autre; elles sont irrégulièrement distribuées. M. Kiener a eu raison de la placer au nombre des Tritons. Elle est la plus petite et la plus étroite des coquilles de ce genre. Elle est allongée, subturriculée; sa spire, composée de huit tours, est deux fois plus longue que l'ouverture. Ces tours, peu convexes, sont ornés d'un grand nombre de petites côtes longitudinales, régulières, treillissées par des stries transverses qui en passant sur elles, y laissent un petit tubercule. L'ouverture est blanche, oblongue et étroite, atténuée à ses extrémités; le canal terminal est profond, étroit, court et relevé vers le dos. La columelle est peu arquée dans sa longuenr; elle est accompagnée d'un bord gauche, étroit et détaché dans uue grande partie de sa hauteur. Le bord droit est épais, finement strié en dedans, garni en dehors d'un bourrelet sur lequel il y a de petites taches brunes. La coloration de cette espèce est assez variable. Souvent elle est blanche, quelquefois fauve, et dans quelques individus, on remarque des taches irrégulières brunes.

Cette petite coquille est longue de 23 mill. et large de 7.

## Espèces fossiles.

## 1. Triton gauffré. Triton clathratum.

Tr. testá ovato-ohlongá, gibbosá, cancellatá; aperturá oblongá, irregulari, sinuosá, dentatá;

Murex cancellinus. Aunales. vol. 2. p. 225. nº 10.

Habite... Fossile de Grignon. Cabinet de feu M. Richard. Cette coquille est l'analogue fossile bien remarquable de notre Triton clathratum, nommé vulgairement la Grimace blanche on gaufrée, qui est une espèce très distincte, vivant actuellement dans l'Océan austral, et que j'ai mentionnée dans son genre, p. 186, n° 22.

#### 2. Triton tête-de-vipère. Triton viperinum. (1)

Tr. testa elongata, subturrita; striis transversis, inæqualibus, rariter obscurèque granulosis; cauda breviuscula.

Murex viperinus. Ann. ibid. p. 226. no 14.

Desh. Coq. foss. de Paris. t. 2. p. 611, nº 4. pl. 80. f. 16.17.18.
 Habite... Fossile de Griguon. Mon cabinet. Il y a dans sa partie supérieure de petites côtes longitudinales très peu élevées. Longueur, a centimètres.

#### 3. Triton nodulaire. Triton nodularium.

Tr. testa ovata, subcancellata; striis transversis, inæqualibus: majoribus nodulosis: nodulis costatim dispositis.

Murex nodularius. Ann. ibid. no 15.

\* Desh. Goq. foss. de Paris. t. 2. p. 613. nº 7. pl, 80. f. 39. 40.

\* Potiez et Mich. Cat. de Douai, p. 123. nº 13.

(1) M. Kiener croit avoir découvert l'analogue vivant de cette espèce dans une pctite coquille qui a été rapportée par MM. Quoy et Gaimard, de la Nouvelle-Hollande. Nous la possédons, grâce à l'obligeance de M. Quoy, et nous avons pu l'examiner avec tout le soin imaginable, lorsque en donnant la description des coquilles fossiles de Paris, nous cherchions avec empressement les analogies plus ou moins éloignées des espèces fossiles avec celles qui vivent actuellement; nous avons fait de nouvelles études sur cette espèce, lorsque nous dressâmes pour la première fois nos tableaux des terrains tertiaires publiés daus la première édition des Principes de Géologie, de M. Lyell; enfin, craignant de nous être trompé, d'après le dire de M. Kiener, nous venons encore d'étudier ces coquilles, et nous disons: non, elles ne sont point identiques, elles ne sont même pas analogues, dans la plus large acception de ce mot: que M. Kiener y regarde bien, et il s'assurera que nous avons raison.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Il est assez commun, et a, comme le précédent, le bord droit denté à l'intérieur. Le canal de sa base est un peu court, et courbé en dehors. Long., 24 mill., ou davantage.

#### LES AILÉES.

Coquille ayant un canal plus ou moins long à la base de son ouverlure, et dont le bord droit change de forme avec l'âge, et a un sinus inférieurement.

Les Ailées constituent une famille très naturelle, qui avoisine celle des canalifères par ses rapports, mais qui en est éminemment distincte. Cette famille offre un fait très remarquable, parce qu'il est peu commun: c'est celui d'une coquille qui, dans sa jeunesse, a une forme différente de celle qu'elle acquiert dans un âge plus avancé. Ce n'est guère que dans les cypræa (les porcelaines) que l'on observe

un fait analogue.

Linné a réuni toutes les races de cette famille en un seul genre, auquel il a donné le nom de Strombus; mais il y a joint des coquillages qui ne lui appartiennent point. D'aillenrs, il n'en a point indiqué le caractère essentiel, qui consiste dans le développement singulier du bord droit de la coquille à un certain âge de l'animal, et surtout dans le sinus particulier qu'on observe constamment vers le bas de ce bord, lorsqu'il est développé en aile. L'opercule des mollusques de cette famille est corné, allongé et étroit.

D'Argenville donnait le nom de Rocher à toutes ces coquilles, et confondait avec elles des coquilles de familles

différentes.

Je divise cette famille, c'est-à-dire les vrais Strombus de Linné, en trois genres, d'après la considération du canal de la base, jointe à celle des caractères du bord droit de l'ouverture. Voiei les noms de ees trois genres. Rostellaire, Ptérocère et Strombe.

[La famille des Ailées est très naturelle, et elle aura peu dee hangemens à supporter. En traitant du genre Struthiolaire, nous avons établi, d'après les faits connus, ses rapports avee plusieurs espèces du genre Rostellaire de Lamarck, et eette analogie nous a conduit à cette conclusion: que les Struthiolaires doivent entrer dans la famille des Ailées. Cependant, en eonsidérant les différences très notables qui se montrent, d'une part, entre les animaux des Chenopus et des Struthiolaires, et de l'autre, avec ceux des Ptérocères, des Rostellaires et des Strombes, nous sommes porté à séparer plutôt les deux premiers genres que nous venons de mentionner, de la famille des Ailées, qu'à les y réunir. Lorsque M. Philippi eut observé l'animal du Rostellaria pes pelecani, il proposa pour lui, et les espèces analogues, un genre auquel il donna le nom de Chenopus. M. Philippi reconnut la différence considérable qui existe entre eet animal et celui des Strombes, et ce zoologiste, après avoir comparé ses earactères avec ceux des Cérites, conclut que son genre Chenopus doit en être rapproché: nous ne partageons pas entièrement l'opinion de M. Philippi. Nous pensons que les deux genres Chenopus et Struthiolaire devront constituer une petite famille dont il est actuellement assez difficile de déterminer les rapports, parce que nous manquons d'observations suffisantes sur l'organisation de ees mollusques. Dans tous les cas, s'il est vrai, comme nous le supposons, que les animaux des Struthiolaires et des Chenopus manquent de trompe, et que leur bouehe est munie de mâchoires cornées, il faudrait eroire que ces animaux ne sont point earnassiers, et se rapprochent des Cérites, au moins à cause de leur manière de vivre. D'après ce qui précède, la famille des Ailées resterait composée des trois genres que Lamarek y a introduits, en faisant subir à eclui des Rostellaires un démembrement pour rétablir le genre Chenopsus de M. Philippi.]

#### ROSTELLAIRE. (Rostellaria.)

Coquille fusiforme ou subturriculée, terminée inférieurement par un canal en bec pointu. Bord droit entier ou denté, plus ou moins dilaté en aile, avec l'âge, et ayant un sinus contigu au canal.

Testa fusiformis vel subturrita, basi desinens in canalem rostrum acutum simulantem. Labrum integrum vel dentatum, plùs minùsve ætate dilatatum, lacuná canali contiguá instructum.

OBSERVATIONS. — Les Rostellaires commencent à s'approcher des Strombes, mais elles en sont moins voisines que les Ptérocères. Ce sont des coquilles fusiformes, à spire allongée, et qui sont terminées inférieurement par un canal en bec pointu. Leur bord droit s'appnie supérieurement sur la spire, et y est quelquefois décurrent. Mais ce qui caractérise fortement ce genre, c'est que le sinus de la partie inférieure du bord droit est entièrement contigu au canal, ce qui n'a nullement lieu dans les Ptérocères ni dans les Strombes. Voici les espèces qui se rapportent à ce genre.

[Depnis la création du genre Rostellaire, presque tous les zoologistes l'ont conservé, à l'exemple de Lamarck, dans le voisinage des Strombes. Férussae, l'un des premiers, dans ses Tableaux systématiques, proposa de le rapprocher des genres Murex et Fusus, dans ce qu'il appelle sa famille des Pourpres. M. de Blainville, dans son Manuel de Malacologie, a admis cet arrangement, et l'on trouve les Rostellaires dans sa famille des Syphonostomes, entre les Pleurotomes et les Fuseaux. Il n'est pas nécessaire de discuter aujourd'hui la valeur de cette opinion, puisque les faits nonvellement acquis à la science ont démontré que l'opinion de Lamarck était la seule qui méritât de Prévaloir. En effet, la discussion ponvait se soutenir avant que l'on counût les animaux des Rostellaires. Aujourd'hui, ils le sont

suffisamment pour établir invariablement l'étendue et les rapports du genre. MM. Quoy et Gaimard ont fait connaître les animaux singuliers des Strombes et des Ptérocères : on sait, depuis eux, que le pied de ces Mollusques, singulièrement modifié, n'est plus propre à la reptation, et que l'animal, pour changer de place, est obligé de sauter en s'appuyant sur l'extrémité du pied qui porte l'opereule. Un autre earactère non moins remarquable, dans ces genres, se montre dans les Tentacules. Ces organes, très gros, sont bifurques au sommet; l'un des côtes de la bifurcation, le plus gros, est subitement tronqué, et un ceil très grand occupe toute la surface de la troncature. La tête est proboscidiforme, terminée en avant par une ouverture buccale longitudinale, par laquelle l'animal fait sortir un trompe cylindrique assez longue. Tous ces caractères se retrouvent exactement dans l'animal du Rostellaria curvirostris; et l'opercule corné qui ferme la coquille présente aussi tous les caractères de l'opercule des Ptérocères et des Strombes. Cette ressemblance eutre ces animaux prouve qu'ils appartiennent à une même famille, et que Lamarck a eu raison de les rapprocher.

On trouve parmi les espèces de Rostellaires de Lamarek une coquille qui est très commune dans les mers de l'Europe, qui était connue de Pline et des anciens naturalistes, et que Linné comprenait dans son genre Strombe, sous le nom de Strombus pes pelecani. M. Delle Chiaje, dans le troisième volume du grand ouvrage de Poli, donna une figure de l'animal du Rostellaria pes pelecani, et, quoique médiocre, elle était suffisante cependant pour faire apereevoir la grande différence qui existe entre cet animal et celui des autres Rostellaires. Depuis, M. Philippi, et nous-mème, avons eu l'occasion d'observer vivant le même Mollusque; ce qui a porté, M. Philippi à proposer un genre Cheno-

pus, et nous à l'adopter.

Le genre Rostellaire devra donc subir un démembrement qui le diminuera d'un nombre assez considérable d'espèces vivantes et fossiles, et qui auront pour type le Rostellaria pes pelecani. Après cette réforme, le genre Rostellaire comprendra encore un assez grand nombre d'espèces intéressantes: cinq vivantes, et au moins quinze fossiles appartenant à presque tous les étages des terrains de sédiment. On commence, en effet, à ren-

contrer ce genre dans le lias supérieur, et on le voit remonter jusque dans les terrains tertiaires; mais c'est aux environs de Paris, ainsi que dans les argiles de Londres, que l'on trouve cette rare et précieuse coquille, que Lamarck a fait connaître sous le nom de Rostellaria macroptera, coquille extraordinaire par l'énorme développement de son bord droit.

Pour compléter les caractères génériques donnés au genre Rostellaire par Lamarck, il faut y ajonter les caractères de l'a-

nimal, d'après la figure qu'en a donnée M. Ehrenberg.

Animal spiral allongé, ayant un pied divisé en deux parties, l'unc postérieure, eylindracée, obliquement tronquée, et portant un opercule corné, onguiforme sur cette troncature; l'autre partie du pied est aplatie, arrondie en ayant, et peut servir à l'animal à s'attacher aux corps solides. Tête grosse et épaisse, se prolongeant en un muste proboscidiforme fendu en ayant. Deux gros tentacules divergeus, cylindracés, bisurqués. La branche interne plus grêle et pointue; l'externe tronquée au sommet, et portant l'œil sur cette troncature.

Nous avons emprunté à M. Eudes Deslonchamps la description de plusieurs des espèces des terrains oolitiques qu'il a fait connaître dans le septième volume des Mémoires de la Société linnéenne de Normandie. M. E. Deslonchamps est un observateur aussi patient qu'infatigable; il a rassemblé, avec une persévérance bien louable, tous les fossiles des terrains de la Normandie; et, parvenu à les dégager de roches dures, les a dessinés et décrits avec toute la perfection désirable, et nous ne pouvions mienx faire que de prendre à son travail les descriptions d'espèces très intéressantes.]

#### ESPÈCES.

1. Rostellaire bec-arqué. Rostellaria curvirostris. Lamk. (1)

R. testà fusiformi-turrità, crassissimà, ponderosa, lavigatà, transversim subtilissimè striatà, fulvo-rufescente; anfractibus convexiusculis: supremis obsoletè plicatis; aperturà alba; labro margine dentato; rostro breviusculo, curvo.

<sup>(1)</sup> Il nous paraît évident que ce n'est pas à cette espèce qu'il convient de rapporter le Strombus fusus de Linné. Ce Strombus

Strombus fusus. Lin. Gmel. p. 3506. nº 1.

Lister. Conch. t. 854. f. 12.

Seba, Mus. 3. t. 56. f. r.

Knorr. Vergn. 5. t. 6. f. r. et t. 7. f. r.

Martini, Conch. 4. t. 158, f. 1495, 1496.

Rostellaria curvirostra. Encyclop. pl. 411. f. 1. a. b.

\* Blainv. Malac. pl. 16. f. r.

\* Gesner. De Crust. p. 247. f. 2.

\* Jonst, Hist, nat. de Exanguibus, pl. 11. Turbo longus.

\* Spengler. Naturf. t. 9. pl. 6. f. r.

\* Perry. Conch. pl. 10. f. 3.

\* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 94.

- \* Rostellaria brevirostra. Schum. Nouv. syst. p. 223.
- \* Desh. Encycl. méth. vers. t. 3. p. 908. nº r.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. I. pl. 3, f. I.
- \* Strombus fusus. vari. Born. Mus. p. 270.
- \* Id. Schrot, Eiul. t. 1, p. 416. nº 1.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 684. no 1.
- \* Rostellaria fusus. Sow. Genera of Shells. f. I.
- \* Rostellaria curvirostrum. Sow. Thes. Conch. p. 22. pl. 5. f. 9.

fusus se trouve, pour la première fois, dans la 10e édition du Systema naturæ, sous le nom de Murex fusus. La synonymie qui appuie l'espèce est très correcte, et elle appartient tout entière au Rostellariæ rectirostris de Lamarck. S'il pouvait rester le moindre doute sur le Murex fusus, la description que Linné en donne dans le Muscum Ulrica, doit les faire cesser. A sa première synonymie, Linné, dans la 12º édition du Systema, ajoute trois figures de Seba, dont deux appartiennent au Rostellaria curvirostris; mais on sent que ce n'est pas une si faible erreur qui doit déterminer la réunion du Strombus fusus au curvirostris; il faut simplement rectifier la synonymie de Linné, et porter son Murex fusus on son Strombus fusus, qui est la même espèce, au Rostellaria rectirostris de Lamarck. Il reste après cela un autre changement à faire: c'est de rendre à l'espèce son non! linnéen, et de substituer le nom de Rostellaria fusus à celui de Rostellaria rectirostris. On ne peut donc adopter le nom de Strombus unicornis proposé par Dillwyu.

- \* Strombus fusus. Wood. Ind. Test. pl. 24. . 1.
- \* Sow. Conch. Man. f. 402.

Habite l'Océan des Moluques. Mon cabinet. Belle coquille, épaisse, pesaute, en fuscau conique, la plus grande de son genre, et très distincte de celle qui suit. Vulg. le Fuseau de Ternate. Longueur 7 pouces 5 lignes.

#### 2. Rostellaire bec-droit. Rostellaria rectirostris. Lamk.

R. testá fusiformi-turrità, medio lævigatá, squalidè albá; anfractibus convexiusculis: ultimo infernè transversim sulcato: supremis convexioribus cancellatis; labro margine dentato; rostro prælongo, gracili, rectissimo.

Lister. Conch. t. 854. f. 11. et t. 916. f. 9.

Bonanni. Recr. 3. f. 121.

D'Argeny, Conch. pl. 10, fig. D.

Favanne. Conch. pl. 34. fig. B 3.

Seba. Mus. 3. t. 56. f. a.

Martini, Gonch. 4. t. 159. f. 1500 et p. 344. Vign. 41.

Eadem testá juniore ; labro indiviso.

D'Argenv. Conch. pl. 10. fig. A.

Favanne, Conch. pl. 34. fig. B 1.

Martini. Conch. 4. t. 159. f. 1501. 1502.

Strombus clavus. Gmel. p. 35 to. no 7.

- \* Lesser. Testaceo-theol. p. 144. f. nº 36.
- \* Klein. Tentam. ostrac. pl. 4. f. 77.
- \* Marvyc, Méth. néc. aux Voy, pl. 2. f. 32.
- \* Perry. Conch. pl. 11. f. 5.
- \* Rostellaria subulata. Schum. Nouv. Syst. p. 222.
- \* Strombus fusus. Var. B. Born. Mus. p. 270.
- \* Strombus unicornis. Dillw. Cat. t. 2. p. 655. uº 2.
- \* Rostellaria subulata. Lamarck. Syst. An. sans. Vert. p. 81.
- \* Rostellaria rectirostrum. Sow. Thes. Cunch. p. 22. pl. 5. f. 8. 10.
- \* Strombus unicornus. Wood. Ind. Test. pl. 24. f. 2.
- \* Murex fusus. Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 752.
- \* Id. Lin. Mus. Ulric. p. 316.
- \* Strombus fusus. Lin. Syst. Nat. ed. 12. p. 1207.
- \* Junior, Strombus clavus. Lin. Mant. p. 549.
- \* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 424. nº 7.
- \* Desh. Eucycl, meth. Vers. t. 3. p. 909. nº 2.
- \* Kiener, Spec. des Coq. pl. 2. f. 1.
- \* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 202. pl. 246. f. 4.

Habite .... les mers de la Chine? Mon cabinet. Espèce fort différente

de celle qui précède, étant toujours plus étroite et n'en acquérant jamais l'épaisseur. C'est une coquille précieuse, rare, très recherchée dans les collections, en fuseau allongé, turriculé, fort pointu au sommet, et remarquable par son canal en bec long, grêle et très droit. Dans sa jeunesse, le bord droit, n'étant pas encore développé, n'offre aucune dent; aussi est-il alors mince et tranchant. Vulgair, le Fuseau de la Chine. Longueur, 5 pouces to lignes.

3. Rostellaire pied-de-pélican. Rostellaria pes pelecani.
Lank. (1)

R. testá turritá, griseo-rufescente; anfractibus medio angulato-nodulosis; labro palmato, in tres digitos partito: digitis acutis, divaricatis; canali buseos obliquo, subfoliaceo.

(1) Comme nous l'avons dit dans les généralités sur le genre Rostellaire de Lamarck, il est nécessaire d'en retrancher le Rostellaria pes pelecani, pour rétablir avec lui le genre Chenopus de M. Philippi. Tant que l'animal de cette espèce resta inconnu, il était impossible d'accepter le genre, car la coquille offre les principaux caractères du genre Rostellaire, et on ne pouvait prévoir que l'animal différerait d'une manière aussi considérable de celui des Ptérocères. Le genre Chenopus peut être caractérisé de la manière suivante

Aporrhais Salosta GENRE CHENOPUS. Philip.

Coquille allongéc, fusiforme, terminée à la base en un appendice court, à peine canaliculé; columelle droite, garnie d'une callosité plus ou moins épaisse, bord droit dilaté, détaché supérieurement par un sinus large et peu profond, tantôt simple, tantôt découpé en digitations plus ou moins longues.

Animal spiral, marchant sur un pied ovalaire, tronqué en avant, pointu en arrière, et portant vers son extrémité un très petit opercule corné, oblong, et subonguiforme. Tête très grosse, proboscidiforme, subcylindracée, tronquée obliquement en avant. La bouche longitudinale occupe

Strombus pes pelccani. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1207. Gmel. p. 3507. nº 2.

toute la longueur de la troncature. Tentacules très allongés, grêles et pointus, portant à la base, en dessous et un peu en dehors, un pédicule très court dont le sommet est occupé par l'œil; manteau mince, simple, ou lobé, selon les espèces, le nombre des lobes correspondant à celui des digitations de la coquille; organc de la génération mâle, cylindracé, sur le côté droit, très en arrière du tentacule.

D'après les caractères qui précèdent, il est bien évident que les Chenopus constituent uu genre très différent de celui des Rostellaires. Si, maintenant, on veut comparer ces caractères avec ceux des Struthiolaires, on restera bientôt convaincu que ces deux genres ont entre eux les plus grands rapports. Il reste à savoir quelle place ils doivent occuper dans la méthode naturelle, et, comme nous le disions tout-à-l'heure, cette question est difficile à résoudre dans l'état actuel de la science. Nous croyons que de nouvelles observations sont indispensables, et que l'anatomie devra préter son secours aux zoologistes; car, dans cette question difficile, les formes extérieurcs ne suffisent plus. On ne pourra être bien guidé qu'au moyen de la connaissance de l'organisation profonde. M. Philippi a proposé, comme nous l'avons vu, de rapprocher le Rostellaria pes pelecani du genre Cerithium; mais cette opinion ne peut être adoptée sans un examen très approfondi.

Le genre Chenopus comprend actuellement trois espèces vivantes et cinq à six espèces fossiles; presque toutes ces dernières appartiennent aux terrains tertiaires. Il y en a une cependant qui descend dans la craie, et peut-être faudra-t-il y ajouter quelques-unes des espèces à deux ou trois digitations qui se trou-

vent dans les terrains oolitiques.

#### ESPÈCES.

† 1. Ansérine pied-de-grue. Chenopus pes carbonis. Brong.

A. testá elongato-fusiformi, acuminatá, transversim tenuè striatá, longitudinaliter plicato-nodosá, fuscescente; anfractibus convexiusTome IX.

Lister. Conch. t. 865. f. 20, t. 866, f. 21, b. et t. 1059. f. 3. Bonanni, Recr. 3, f. 85 et 87.

culis, in medio subcarinatis, granoso-tuberculatis: ultimo anfractu tricarinato; apertura alba, angusta; labro dilatatissimo, pentadactylo.

Brong. Terr. du Vicent. p. 75. pl. 4. f. 2 (Fossilis).

Rostellaria serresiana, Mich, Descr, de plusieurs Coq, viv. de la Méditer. Bull, de la Soc. Linn. de Bord. t. 2. pl. 1. f. 3. 4.

Aporrhais pes carbonis. Sow. Thes. Conch. p. 21. pl. 5. f. 1.

Rostellaria pes pelecani. Var. Kiener. Spec. des Coq. pl. 4. f. r b. c. Hahite la Méditerranée, sur les côtes de Sicile. Plusieurs personnes, et M. Kiener particulièrement, confondent cette espèce avec le Rostellaria pes pelecani de Lamarck. Nous pensons, avec M. Michaud, que cette espèce mérite d'être séparée; car l'observation d'un grand nombre d'individus nous a prouve qu'ils avaient des caractères constans.

Cette coquille a une très grande ressemblance avec le pes pelecani. On la distingue en ce que son hord droit est plus largement dilaté, et ce bord est constamment découpé en cinq digitations, en y comprenant celle qui tient lieu de canal terminal. Cette coquille est généralement plus rare que le pes pelecani, et elle est tonjours de moindre taille. Elle a 35 mill, de long et 25 de large, en y comprenant la longueur des digitations.

† 2. Ansérine occidentale. Chenopus occidentalis. Beck A. testá clongato-turrità, livido-plumbeá, transversìm tenuè strialá, anfractibus convexiusculis, longitudinaliter obliquè costellatis; apertura angusta, oblonga, rubra; labro dilatato, aiato, mutico.

Beck in Lycll. Cat. of the foss. of Saint-Laurence Bay, Géol. Trans.

Beck. Magas, de Conch. 1836.f. 72.

Aporrhais occidentalis. Sow. Thesaur. Couch. p. 21. pl. 5. f. 2.

Reeve, Conch. Syst. t. 2. p. 202. pl. 246, f. 3.

Habite l'Océau Atlantique américaiu, dans le golfe Saint-Laurenl, dans les mers du Groeuland, et quelquesois aussi au banc de Terre-Neuve.

Coquille fort rare encore dans les collections. Elle est allongée, turriculée, et ressemble assez hien, par sa forme générale, au Rostellaria columbaria, fossile des environs de Paris, auquel on aurait rompu le canal de la hase. La spire est allongée, turriculée; les tours dont elle est composée sout peu convexes, et ils sont ornés, non-sculement de petites côtes lougitudinales régulières et apla Petiv. Gaz. t. 79. f. 6. Gnalt. Test. t. 53. fig. A. B. C. D'Argenv. Conch. pl. 14. f. M. Favanne. Conch. pl. 22. fig. D r. D 2. Seba. Mus. 3. t. 62. f. 17.

ties, mais encore de stries transverses très sines et très rapprochées. Le dernier tour est un peu moins grand que la spire, il se termine en un canal étroit et peu prosond. L'ouverlare est ovale-allongée, étroite; la columelle est droite et est garnie, dans toute sa longneur, d'une large callosité blauche, dont le bord extérieur forme un segment de cercle. Le bord droit est épaissi; il est dilaté en aile un peu relevée à son extrémité postérieure, comme dans la Rostellaire colombaire. Ce bord droit est mutique, c'est-à-dire, sans aucune trace de digitation. Toute cette coquille est d'un blane grisâtre ou plombé; elle est d'un très bean blane en dedaus.

Elle est laugne de 58 mill. et large de 40, en y comprenant la largeur du bord droit.

## † 3. Ansérine de Margerin. Chenopus Margerini. Desh.

A. testá turrità, striatà; striis numerosis, tenuibus, transversalibus; anfractibus longitudinaliter plicatis; plicis obliquis, ab una ad alteram suturam extensis; penultimo anfractu subtuberculato; ultimo tribus carenis tuberculatis munito; labro lato, in alam magnam, angulatam, supernè spirà adnatam, ampliato; rostro brevi, acuto. Rostellaria Margerini. Koninch. Mem. de l'Ac. des sc. ct bell. lett. de Bruxclles. t. 11. pl. 2, f. 6. pl. 3, f. 3.

Habite... Fossile à Basèle, Boonn, Schelle.

Cette coquille est allongée, turrientée, pointne et ornée d'un grand nombre de petites stries transversales très nombreuses et très fines; les tours supérieurs sont garnis de plis obliques, longitudinanx, s'étendant de l'une à l'antre suture. Sur l'avant-dernier tour, ces plis deviennent taberculeux, et sur le dernier, ils sont totalement changés en une carène fortement tuberculeuse, sous laquelle il s'en trouve deux antres qui le sont moius. Ces trois carèues se prolongent jusqu'à une gouttière très sinueuse qui sépare la spire du prolongement du bord; ce bord se transforme en une alle très large, biangulense, qui s'étend jusqu'au-delà du sommet de la spire, et qui donne lieu à une callosité très forte et très lisse, recouvrant à-peu-près la moitié de la coquille. La bouche est oblongue, très déprimée, en fente oblique.

Elle est longue de 43 mill., large de 34, dont 19 pour l'aile.

Knorr, Vergn. 3, t. 7. f. 4.

Martini. Conch. 3. t. 85. f. 848-850.

- \* Martini, Conch. t. 3. p. 79. Vig. f. 3.
- \* Lessons on Shells, pl. 3. f. 5, 6.
- \* Perry. Conch. pl. 10. f. 2.
- \* Crouch. Lamk. Conch. pl. 18. f. 3.
- \* Pterocera pes pelecani. Roissy. Buf. Mol. t. 6. p. 92. nº 5.
- \* Born. Mus. p. 269. Vign. f. 6. Strombus pes pelecani. p. 270.
- \* Rondel. Hist. des Poiss. p. 60.
- \* Gesner de Crust. p. 246. f. 3 et p. 249.
- \* Aldrov. de Test. p. 330. f. 4. ct p. 357. Figuræ inferiores. p. 358. f. r à 5.
  - Jonst. Hist. nat. 'des Exang. f. 16.
- " Mus. Gottv. pl. 130. a. b.
- \* Strombus pes pelecani, Mnrray, Fund, Test, Amen, Acad, p. 144.
  pl. 2. f. 21.
- \* Delle Chiaje, dans Poli, Testac. t. 3. 2, p. f. 7 à 10.
- \* Fossilis. Scilla la vana specul. pl. 16. f. 3.
- \* Lesser, Testaceo-theol, p. 305. f. nº 80.
- \* Pontoppidau. Voy, t, 2, p. 270. f. 12. 13.
- \* Klein. Testam. Octrac. p. 2. f. 41. 42.
- \* Strombus pes pelecani, Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 742.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 615.
- \* D'Acosta, Conch. Brit. pl. 7. f. 7.
- \* Strombus pes pelccani. Schrot. Einl. t. 1. p. 118. nº 2.
- \* Id. Ohv. Adriat. p. 148.
- \* Id. Burrow. Elem. of Conch. pl. 17. f. 1. et pl. 25. f. 4. 5.
- \* Tritonium pes pelecani, Mull. Zool. Dan. Prod. p. 244. nº 2945.
- \* Strombus pes pelecani. Dillw. Cat. t. 2. p. 656. nº 4.
- \* Blainv. Malac. pl. 28. f. C.
- \* Strombus pes pelecani. Gerville. Cat. p. 39. nº 1.
- \* Collard des Ch. Cat. des Moll. du Finist. p. 52, nº 1.
- \* Payr. Cat. des Moll. de Corse. p. 152. nº 304.
- \* Blainv. Faun. franc. p. 202. no 1. pl. 8, f. 1.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 909. nº 3.
- \* Sow. Genera of Shells. f. 3.
- \* Chenopus pes pelecani. Philip. Ennm. Moll. Sicil. p. 215.
- \* Id. Bronn. Leth. Geogn. p. 1088, pl. 41. f. 30 (Fossilis). Exclus. pluribus synon.
- \* Aporrhais pes pelecani. Sow. Thes. Conch. pl. 5. f. 3. 4.
- \* Kiener. Spec. des Coq. pl. 4.f. 1. 1 a.
- \* Strombus pes pelecani. Wood. Ind. Test. pl. 24. f. 4.

- \* Sow. Conch. Man. f. 404.
- \* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 202. f. 5.

\* Brocchi. Conch. Foss. subap. t. 2. p. 385 (Fossilis).

Habite les mers d'Europe. Mon cabinet. Coquille commune, très connue, même des anciens naturalistes. Son canal, rejeté un peu de côté, semble former une quatrième digitation à son bord droit. Le sinus de ce bord, étant contigu au canal, la distingue des Ptérocères auxquelles elle semble appartenir. Longueur, 20 lignes.

## 4. Rostellaire grand-aile. Rostellaria macroptera. Lamk.

R. testá fossili, fusiformi-turritá, lavigatá, apice acutá; labro latissimo, in alam maximam, rotundatam, supernè spirá adnatam, ampliato; rostro breviusculo.

] Var. labro supernè sinu mediocri distincto.

Strombus amplus. Brander. Foss. pl. 6. f. 76.

Rostellaria macroptera. Annales du Mus. vol. 2. p. 220. nº 1.

- \* Roissy, Buf. Moll. t. 6, p. 94, nº 2.
- \* Sow. Min. Conch. pl. 298, 299, 300.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 910. no 4.
- \* Burtin, Orycth, de Brux, pl. 15, f. a. b.
- \* Desh. Coq foss, de Paris, t. 3. p. 620. nº x. pl. 83. 84. f. x. pl. 85. f. ro.

Habite... Fossile de Saint-Germain-en-Laye. Mon cabinet. Coquille très singulière par la grandeur de son aile qui s'appuie assez près du sommet de la spire et s'étend en demi-cercle jusque sur le canal, vers son extrémité. Longueur, 4 pouces 2 lignes.

# 5. Rostellaire aile - de - colombe. Rostellaria columbata.

R. testá fossili, fusiformi-turritá, lævigatá, apice acutá; labro in alam sursùm falcatam formato et parte interná suprà spiram decurrente; rostro longiusculo, recto.

Knorr. Petrif. 2. t. 102. f. 1.

Strombus fissura, Bullet, des Sciences, 11º 25. f. 4.

Rostellaria columbina. Anuales. ibid. nº 2.

Rostellaria columbaria. Encycl. pl. 411. f. 2. a. b.

- \* Blainv. Malac, pl. 28. f. 5.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 910. no 5.
- \* Sow. Genera of Shells. f. 2.
- \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 3. p. 621. nº 2. pl. 83. f. 5. 6.
- \* Bronn, Leth. Geogn. p. 1087. pl. 41. f. 29.
- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6, p. 96, nº 3.

- \* Sow. Conch. Man. f. 403.
- Habite... Fossile de Saint-Germain-en-Laye. Mon cabinet. Jolie espère, dont les tours de spire n'offrent aucune convexité et se continuent en formant un cône allongé, pointn. Longueur, 2 pouces et demi.
- 6. Rostellaire fissurelle. Rostellaria fissurella. Lamk. (1)
  - R. testa fossili, turrità, longitudinaliter costulatà; costellis dorso acutis; labro supernè in carinam sissam usquè ad apicem decurrente; rostro brevi, acuto.

Strombus fissurella. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1212. Gmel. P. 3518. nº 28.

Petiv. Gaz. t. 73. f. 7. 8.

D'Argeny, Conch. pl. 29, fig. 2.

Favanne. Conch. pl. 66, fig. M 5.

Martini. Gonch. 4. t. 158. f. 1498. 1499.

Rostellaria fissurella. Anuales, ibid. p. 221. nº 3.

Encycl. pl. 411. f. 3. a. b.

- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 910. nº 6.
- \* Rostellaria lucida, Rostellaria rimosa, Sow, Min, Conch. pl. 91.
- \* Rostellaria fissurella. Sow. Genera of Shells. f. 4.
- \* Desh. Coq. foss. de Paris. t. 3. p. 622. no 3. pl. 83. f. 2. 3.
- \* Bronn, Leth. Geogu. p. 1086.
- " Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 31.
- " Strombus fissurella, Murray, Fund. Test, Amen. Acad. p. 8. p. 146.
- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 96. nº 4.
- \* Strombus fissurella. Schrot. Einl. t. 1. p. 444. no 25.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 672. no 31.

Habite... Fossile de Grignon et de Courtagnon. Mon cabinet. Elle vit dans les mers de l'Inde, selon Linné. Longueur, 17 lignes et demie.

<sup>(1)</sup> Liuné dit que cette espèce provient des mers des Inde<sup>5</sup>. Orientales; il est à présumer qu'il a été trompé, car cette co-quille n'a jamais été trouvée qu'à l'état fossile dans les terrains tertiaires de l'époque du bassin de Paris. Linné n'aurait-il pas confondu avec l'espèce fossile un petit Strombe vivant (Strombus cancellatus Lamarck), qui a beaucoup d'analogie avec l'espèce fossile?

# † 7. Rostellaire écourtée. Rostellaria curta. Sow.

R. testá elongato-fusiformi, epice acuminatá, fuseeseente, castaneo superne vittatá, in medio lævigatá; anfractibus plauulatis, primis tenne plicatis; ultimo brevi, basi undatim sulcato, rostro brevi, recto, terminato; aperturá ovatá, superne canaliculatá; labro dilatato, in medio quadridentato.

Rostellaria curta. Sow. Thes. Conch. p. 22. pl. 5, f. 7, 11.

Brookes, Introd. of Conch. pl. 7. f. 87. Roissy, Buf. Moll. t. 6, pl. 58, f. 6.

Habite la mcr Rouge?

Ou consondrait facilement cette espèce avec le Rostellaria curvirostris dont elle a presque tous les caractères extérieurs; cependant, lorsque l'on vieut à comparer attentivement ces deux espèces, on s'aperçoit d'abord que celle-ci a tonjours le bec droit, à-peu près de la même longueur que dans le Curvirostris. Le dernier tour est en proportion beaucoup plus court. Par ce fait, l'ouverture ellemême change naturellement de proportion. Elle est ovale, assez courte, et le canal qui la termine supérieurement ne dépasse jamais la hauteur de l'avant-dernier tour, tandis que ce canal se prolonge beaucoup plus que dans le Carvirostris. La callosité columellaire présente aussi des différences : elle est iei plus élargie; elle n'est poiut détachée de la coquille, et elle est moins épaisse à la base du canal terminal. Enfin, un dernier caractère, éminemment distinctif, c'est que, dans le Rostellaria curta, l'échancrure qui séparé la lèvre droite à la base est plus large, et les dents qui sont sur le bord droit, au nombre de quatre seulement, sont beaucoup plus latérales. La coloration présente aussi quelques différences: ici, sur un fond d'un brun pâle, la coquille est ornée d'une zone d'un brun plus foncé qui occupe la partie supérieure des tours.

Cette coquille est longue de 4 centim. et large de 50 mill.

## † 8. Rostellaire épineuse. Rostellaria sissa. Desh.

R. testá turritá, lævi, ex albo-flavescente pictá, rectè caudatá; aperturá oblongiuseulá, subovatá; labio reflexo, albo, adnato, incrassato, sinuato, ad apicem usquè diducto et protenso; labro subalato, fimbriato, dentato, serrato, aculeato, continuato; lacuná sinu fissurá longitudinali solutá à ventre et spirá; rostro recto, elongato; basi striatá, cavitate seu fauce candida.

Strombus fusus fissus aculeatus. Chemn. Conch. t. 11. p. 141. pl. 195 A. f. 1869.

Favanne. Conch. pl. 79. f. Y.

Rostellaria serrata, Perry, Conch. pl. 11. f. 2.

Strombus fissus. Dillw. Cat. t. 2. p. 656. no 3.

Id. Wood. Ind. Test. pl. 24. f. 3.

Rostellaria Favanni. Kiener. Spee. des Coq. pl. 3. f. 2.

M. Sowerby, qui sc flatte de donner à la science des imonographies complètes dans son Thesaurus conchyliorum, ne mentionne seulement pas cette espèce, constatée avant lui par trois auteurs. MM. Pfeisfer et Kiener, oubliant sans doute que cette coquille a reçu un nom depuis long-temps, en proposent un autre qui ne peut être accepté.

Nous empruntons à Chemnitz la phrase caractéristique de cette espèce curieuse, et jusqu'à présent des plus rares. Nous n'avons jamais vu un seul exemplaire de cette Rostellaire; elle n'existe pas dans les collections de Paris, et nous avons cru devoir la mentionner cependant, pour lui restituer le premier nom qu'elle a reçu, et la signaler de nouveau à l'attention des collecteurs.

Cette espèce est particulièrement remarquable par le canal, qui remonte jusqu'au sommet de sa spire, comme dans le Rostellaria fissurella, mais dont le bord droit est garui d'épines dans toute sa longueur.

## † 9. Rostellaire de Powis. Rostellaria Powisii. Petit.

R. testá elongato-fusiformi, acuminata, crassá, transversim sulcatá, longitudinaliter tenuissimè striatá, rufo fuscescente; anfractibus convexis, ad suturam canaliculatis; ultimo basi rostro recto terminato; aperturá ovatá, albo roseá, supernè canaliculatá; labro incrassato, marginato, quinque-dentato.

Petit. Magasin de Conch. 1842. pl. 53.

Sow. Thes. Coneh. p. 22. no 4. pl. 5. f. 5. 6.

Kiener. Spec. des Coq. pl. 2. f. 2.

Reeve. Conch. Syst. t, 2, p. 202. pl. 246. f. r.

Habite les mers de la Chine.

Fort belle espèce, qui a de l'analogie avec le Rostellaria rectirostris; mais qui en est éminemment distincte par tous ses caractères. Elle est allougée, subturriculée; ses tours, convexes, sont fortement séparés par une suture canaliculée. Sur ces tours, ou remarque de petits sillous transverses, ou plutôt de petites côtes étroites, régulières, également distantes, médiocrement saillantes, dans l'intervalle desquelles on voit, à l'aide de la loupe, des stries longitudinales extrèmement fines. L'ouverture est ovalaire; son extrémité supérieure se termine en un canal fort étroit et profond, qui

remonte jusque vers le milieu de l'avant-dernier tour. Le bord droit est épais, garui d'un bourrelet extérieur, duquel partent einq courtes digitatious égales, qui garnissent tout le bord droit. Le canal terminal est étroit et se prolonge dans l'axe de la columelle.

Cette coquille, très rare encore dans les collections, est longue de 56 mill., et large de 20.

## Espèces fossiles.

## † 1. Rostellaire à lèvre épaisse. Rostellaria labrosa. Sow.

R. testá oblongá, acutá; spirá ultimo anfractu longiore; anfractibus convexiusculis, tenuè plicatis, basi tenuissimè striatis; aperturá ovatá, angustá; labro crasso, simplici, in fissuram brevem terminato; rostro brevi, recto, acuto.

Sow. Genera of Shells. f. 5.

Rostellaria crassilabrum. Desh. Coq. foss. de Paris, t. 3. p. 624. nº 4. pl. 84. f. 2. 3. 4.

Habite.... Fossile de Monneville.

Espèce très voisinc du Rostellaria sissurella; elle en a à-peu-près la forme; elle est allongée, subturriculée; sa spire, très pointue, est composée de huit à neuf tours légèrement couvexes et chargés d'un grand nombre de petits plis longitudinaux, traverscs, à la base du dernier tour, de strics très fines, dont les dernières remontent jusque sur le ventre du dernier tour ; ce dernier tour se prolonge à la base en un bec court et pointu : l'ouverture est très petite, ovale-oblongue; la columelle, simple et faiblement arquée, est garnie dans sa longueur de callosités assez épaisses; le bord droit est très épais, faiblement dilaté, renversé en dehors; ce bord, ainsi que la callosité de la columelle, remonte le long de la spire, sans jamais parveuir jusqu'au sommet; il s'arrête ordinairement à la suture de l'avant-dernier tour : e'est dans l'épaisseur de ce prolongement que l'on trouve un petit canal très étroit et très profond, dont le commencement forme l'angle supéricur de l'ouverture.

Cette eoquille, assez rare, a 35 mill. de long. et 15 de large.

# † 2. Rostellaire à trois pointes. Rostellaria trifida. Desl.

R. testá fusiformi, turritá, transversè striatà; anfractibus medio carinato-acutis: ultimo bicarinato, gibbo; alá didactylá; digitis in ætate adultá longissimis, recurvatis; in juniore, modo duobus

inæqualibus digitis, seu inferiore, seu superiore longiore; caudá longissimá, recurratá; aperturá angustá.

Phill. Geol. Yorks. pl. 5. f. 4.

Rostellaria bispinosa ? Id. ibid. pl. 4. f. 32.

Desl. Mem. Soc. Linu. de Norm. t. 7. p. 171. pl. 9. f. 28-31.

Habitc.... Fossile depuis le Lias supérieur jusqu'au Kimmeridge—Clay, en passant à travers la série oolitique et l'Oxford-Clay.

Coquille fusiforme, à spire élancée, presque toujours converte de stries transverses, fines et régulières; tours de spire munis, daos leur milieu, d'une carène aiguë et très saillante, le dernier tour gibbeux et hicaréné. Carène supérieure plus prononcée que l'inférieure; aile proprement dite très courte, mais portant, dans l'âge adulte, deux digitations fort longues, rarement égales, recourbées du côté de la spire, canaliculées en dessous, au moins à leur origine. Lorsque la coquille n'a pas atteint tout son accroissement, il n'y a souvent qu'une digitation développée, l'autre n'étant que comme une petite dent; ou bien elles sont d'une longueur fort inégale, et c'est tantût la supérieure, tautût l'inférieure, qui prédomine. Queue ou caual très long et furtement recourbé; ouverture obloogue.

## † 3. Rostellaire hameçon. Rostellaria hamus. Desl.

R. testà turrità; anfractibus transversè striatis, medio angulato nodosis: nodulis plùs minùsvè crebris; ultimo anfractu gibbo, bicarinato; carinà superiore majore; alà parvà, in digitum unieum, robustum, suprà recurvum, seu hamulum, evadente; caudà longiore, curvà; aperturà trigonà.

Rostell. composita? Phill. Geol. Yorks. pl. 9. f. 28.

Ead. ? Sow. Min. Conch. pl. 558, f. 2.

Desl. Mém. Soc. Linn. de Norm. t. 7. p. 173. pl. 9. f. 22-36.

Habite... Fossile de l'oolite ferrugineuse, Bayeux, les Moutiers. De la

grande oulite, Ranville.

Coquille turriculée, strice partont transversalement; tours de spire carénés dans le milieu; carène ornée de tubercules assez aigus, plus ou moins nombreux; dernier tour gibbeux, pourvu de deux carènes, dont la supérieure est plus saillante que l'inférieure.

# † 4. Rostellaire petit hameçon. Rostellaria hamulus. Desl.

R. testá parvá; ultimo anfractu subgibbo, transversè striato; strils inæqualibus, majoribus alternatim et minoribus; eariná parlim nodulosá seu plicatá; alá subnullá, varicosá, subcrenulatá, in

digitum unum recurvum, apice acutum, trigonum, subths canaliculatum cvadente; caudá brevi; apertura subelliptica,

Rostell, composita? Sow. Min. Conch. pl. 554.

Desl. Mém. Soc. Liun. de Norm. t. 7. p. 175, pl. 9. f. 37-40.

Habite.... Fossile de la pierre blanche, à Langrune.

Coquille de taille moitió moindre que la précédente (probablement turriculée, à spire carénée et noduleuse?), dernier tour n'ayant qu'une seule caréne, un pen gibbeux (gibbosité longitudinale et située à l'opposite de l'aile, comme si la coquille avait déjà formé une première aile incomplète et sans prolongement digitiforme), strie transversalement; stries inégales, les plus graudes alternant avec les plus petites; carène noduleuse on plissée, mais seulement dans la moitié opposée à la digitation; aile très peu développée, ressemblant à une varice, légèrement crénelée, portant une digitation unique, recourbée, aiguë, triangulaire, canaliculée en dessous; canal court, sinus apparent; ouverture subelliptique.

# † 5. Rostellaire queue de souris. Rostellaria myurus. Desl.

R. testá turritá, fusiformi, striis tenuibus, aqualibus, transversis, ornatá; anfractibus rotundatis, penultimo vix unicarinato, ultimo
bicarinato; cariná superiore eminentiore, gibbum transversè oblongum ori oppositum gerente; alá brevissimá, in ætate juniore
primum monodactylá, dein (ætate progrediente) didactylá; digitis
lougis, divaricatis, tenuibus, trigonis, subtus canaliculatis, à carinis ortis; caudá longissimá, rectá, apice tamen ineurvá; aperturá
oblongá; labro sinistro subcalloso.

Habite... Fossile de l'oolite ferrugineuse; aux Moutiers; à Athys.

Coquille suissorme, à spire turrieulée, converte de stries trausverses, fines et régulières; tours de spire un peu renssés et arrondis, avant-dernier tour montraut une trace de carène qui se prononce davantage sur le dernier, et qui devient la carène supérieure de ce tour, car il en existe une seconde à quelque distance an-dessous de celle-ei, moins saillante que la première; sur son trajet, et à l'opposite de la bouche, existe une gibbosité très saillante, transversalement oblongue. Aile très petite, ne portant d'abord qu'une senle digitation qui fait suite à la carène supérieure; mais par le progrès de l'âge, l'aile's'accroît en laissant derrière elle sa première digitation; elle forme ensuite deux antres digitations, l'une sur la même ligne que la première, c'est-à-dire, sur le prolongement de la carène supérieure; l'autre, sur celni de la carène insérieure, toutes denx assez grèles, mais fort longues, triangulaires, droites, un peu divergentes, canalieulées en dessous. Queue ou canal très

long, subulé, droit dans presque toute son étendue, un peu conrbé à son extrémité; sinns non apparent; ouverture oblongue; lèvre gauche distincte, un peu calleuse.

#### † 6. Rostellaire tonton. Rostellaria cirrus. Desl.

R. testá turritá, apice acuminatá, transversim striatá; anfractibus medio carinatis; ultimo inflato, bicarinato.

Desl. Mém. Soc. Linn. de Norm. t. 7. p. 178. pl. 9. f. 26.

Habite... fossile de la grande oolite, à Ranville.

Coquille turriculée, acuminée à son sommet, transversalement striée; tours de spire carénés en leur milieu, dernier tour très élargi, comme déprimé de haut en bas, et pourvu de deux carrènes presque égales; le reste de la coquille est encore inconnu, et ressemble probablement aux mêmes parties de l'espèce précédente.

#### † 7. Rostella ire hidentée. Rostellaria bidentata. Desh.

R. testá clongato-fusiformi, apice subulatá, in medio lævigatá, supernè longitudinaliter plicatá, basi transversim striato-sulcatá;
anfractibus planis; ultimo brevi, ventricoso, basi rostro recto,
gracili, terminato; aperturá ovatá; labro subdilatato, ad basim
bidentato.

Rostellaria curvirostris. Var. Bast. Foss. de Bord. p. 69. nº 2. pl. 4. f. r.

Habite... Fossile aux euvirons de Dax et de Bordeaux.

M. Basterot, dans l'ouvrage que nous venous de citer, a donné cette coquille comme l'aualogue fossile du Rostellaria curvirostris de Lamarck; mais anjourd'hui, que l'on a mieux apprécié l'importance de l'étude des analogues, il a suffi d'un exameu plus attentif pour s'apercevoir que cette coquille fossile constitue une espèce parfaitement distincte de toutes ses congénères.

Cette coquille est allongée, fasiforme; elle a beauconp plus d'analogie avec le Rostellaria curta qu'avec le curvirostris; elle est plus petite; la spire est subulée, ses premiers tours sont plissés lougitudinalement, tous les autres sont lisses, si cen'est le dernier, qui, à la base, présente des stries et des sillons transverses. Ce dernier tour est très court; il se termiue à la base en un canal assez long, très grêle, pointu; l'ouverture est ovalaire, attéunée à ses extrémités. De sou augle supérieur part un canal latéral, qui remonte jusqu'à la suture de l'avant-dernier tour. La columelle est régulièrement arquée, concave dans sa longueur; elle est pourvue d'une callosité peu épaisse, étroite, qui l'accompagne dans toute sa longueur. Le bord droit est à peine dilaté; il se renverse en

dehors sous forme de bourrelet; il se détache à la base par une échancrure large et peu profonde, et il est pourvu de deux dents latérales inégales. Il est des individus où l'ou aperçoit la trace d'une troisième. Il est très rare de rencontrer cette coquille entière; nous en avons cependant deux exemplaires dans un parfait état de conservation. Le plus grand a 13 cent. de long, et 40 millim. de large.

#### PTÉROCÈRE. (Pterocera.)

Coquille ovale-oblongue, ventrue, terminée inférieurement par un canal allongé. Bord droit se dilatant avec l'âge en aile digitée, et ayant un sinus vers sa base. Spire courte.

Testa ovato-oblonga, ventricosa, in canalem elongatum basi desinens. Labrum ætate ampliatum, in alam digitatam, infernè lacuna interruptam distinctum. Spira brevis.

OBSERVATIONS. — Les coquilles de ce genre n'ont pas le canal de leur base raccourci et tronqué comme dans les Strombes. Il est, au contraire, allongé en manière de queue, atténué vers son extrémité, et souvent fermé. D'ailleurs leur bord droit est fort remarquable, en ce qu'il se dilate, avec l'âge, en aile digitée éminemment, dont le bord supérieur s'appuie sur toute la spire, tandis que l'inférieur est interrompu par une lacune assez grande. Ici cette lacune n'est point contigué au corps de la coquille, comme dans les Rostellaires; mais elle en est écartée et se trouve semblable à celle que l'on observe dans nos Strombes, lesquels ne se distinguent que par leur défaut de digitations, et leur canal raccourci.

La plupart des Ptérocères deviennent fort grandes. On les compare à des araignées, des scorpions, à cause des grandes

digitations arquées de leur bord droit.

[Depnis que, par les soins de MM. Quoy et Gaimard, on connaît les animaux des geures Ptérocère et Strombe, les conchyliologues ont pu se convainere que le genre Ptérocère avait été fondé sur des caractères artificiels. Si l'on compare ces deux genres, on s'aperçoit, en effet, que les animaux ont identiquement la même structure; ils présentent, les uns et les autres, cette particularité si remarquable d'un pied qui ne peut plus

servir à la reptation, et dont l'usage se réduit à opérer des sauts, au moyen desquels l'animal s'avance vers le lieu qu'il veut atteindre. Dans ee genre, comme dans les Rostellaires et les Strombes, l'animal est pourvu d'une grosse tête, proboseidiforme, à la base de laquelle s'implante latéralement une paire de très gros tentacules cylindracés, un peu renslés au sommet, et largement tronqués. Sur cette troncature est placé un organe de vision beaucoup plus grand que dans la plupart des antres mollusques gastéropodes: cet organe paraît plus complet que dans les antres mollusques du même groupe; ear on distingue, au-dessous d'une cornéc transparente, un iris coloré diversement, selou les espèces, percé au centre pour laisser pénétrer la lunière dans la chambre postérieure de l'œil. Vers le sommet de ecs tentacules, et du côté interne, se montre un petit appendice conique, pointu, qui devrait être la continuation du tentacule luimême, si les yeux avaient moins d'importance. Le manteau, dans l'un et l'autre genre, revêt toute la surface interne de l'ouverture de la coquille: c'est dans cet organe que se montre la véritable différence qui existe entre les Ptérocères et les Strombes. Dans les Ptérocères, le bord droit du manteau est découpé en un nombre plus ou moins considérable de lanières qui sécrètent les digitations de la coquille. Ces digitations palléales s'atrophient à mesure que leur sécrétion remplit les digitations calcaires; et lorsque l'animal a vicilli, il ne présente plus, sous ce rapport, ancune différence avec celui des Strombes. Si l'on considère les earactères des coquilles des deux genres, on s'aperçoit bientôt que la principale dissérence consiste en ce que le canal terminal, dans les Ptérocères, se prolonge en avant ou latéralement, et ressemble en cela à celai des Rostellaires, tandis que dans les Strombes il est très court et relevé brusquement vers le dos. A part ec caractère, les coquilles des deux genres ont la plus grande ressemblance; ear, dans les Ptérocères, le bord droit est pourvu, comme dans les Strombes, d'une dépression latérale pour le passage de la tête.

Les Ptérocères sont des coquilles marines qui habitent les mers chaudes des deux hémisphères. Le nombre des espèces est peu considérable. Il est eurieux de rencontrer ce genre à l'état fossile dans les terrains anciens, tandis qu'il est inconnu, jusqu'à

présent du moins, dans les terrains tertiaires. M. Deslonchamps, dont nous avons déjà cité les intéressantes recherches sur les fossiles de la Normandie, a récemment publié un mémoire parmi ceux de la Société linnéenne de Normandie, dans lequel il décrit dix espèces appartenant aux terrains oolitique et jurassique. M. Deslonchamps a constaté un fait intéressant que n'ont point présenté, jusqu'à présent, les espèces vivantes : il arrivait que l'animal, après avoir développé le bord droit de sa coquille, reprenait un nouvel accroissement, comme le font les Rochers et les Ranelles, et reproduisait un second bord dilaté et digité comme le premier. Nous le répétons, les Ptérocères vivantes n'ont jamais présenté un accroissement semblable à celui-là.]

#### ESPÈCES.

## 1. Ptérocère tronquée. Pterocera truncata. Lamk. (1)

Pt. testá ovato-oblongå, ventricosá, dorso tuberoso subgibbosá, heptadactylá, albidá; digitis unilateralibus; spirá tuberculatá, apice truncato-retusá; aperturá lævissimá, roseá.

Lister. Conch. t. 882. f. 4.

Seba. Mus. 3. 1. 63. f. 3.

An. Favanne. Conch. pl. 21. fig. E. 19 E 29 E 39

Martini. Conch. 3. t. 93. f. 904. 905.

Chemn, Conch. 10. t. 159. f. 1512-1515.

Strombus bryonia, Gmel. p. 3520, nº 33.

- \* Junior Davila. Cat. pl. 12. Senior. pl. 13. Adultus. pl. 14.
- \* Aldrov. de Testac. p. 343 et 344.
- \* Mus. Calceolari. p. 55.

<sup>(1)</sup> Il est assez singulier que Lamarck et Dillwyn se soient rencontrés pour donner le même nom à cette espèce; cependant ce nom ne pourra rester, ear depuis long-temps Chemnitz avait proposé celui de Strombus Radix bryonia, que Gmelin abrégea par celui de Strombus bryonia. En passant dans le genre Ptérocère, cette coquille doit done prendre le nom de Pterocera bryonia. Dans un mémoire publié en 1840 sur plusieurs espèces de coquilles, M. Grateloup donne la description et la figure d'un individu très jeune de cette espèce, sous le nom de Pyrula Bengalina. Il suffit de signaler cette erreur pour la rendre facile à rectifier.

- \* Strombus truncatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 659. nº 8.
- \* Desh. Encyel. meth. Vers. t. 3. p. 855. no r.
- \* Strombus bryonia. Wood. Ind. Test. pl. 24. f. 8.
- \* Kieoer, Spee. des Coq. p. 1.pl. 10.f. 3.

Habite... Mon eabinet. La plupart des auteurs ne représentent eette espèce que dans son jeune âge, et manquant de ses digitations. Je la possède complète; ct, dans cet état, elle ressemble à un très grand lambis. Mais sa spire est aplatie et tout-à-fait tronquée: caractère qui lui est tellement particulier, qu'aucune autre espèce, soit de son geore, soit de toute sa famille, n'en offre d'exemple. En lui attribuaot sept digitations, j'y comprends le canal. De l'extrémité de la supérieure à celle de l'inférieure, l'intervalle est de 13 pouces. Vulg. la Racine-de-bryone.

#### 2. Ptérocère lambis. Pterocera lambis.

Pt. testà ovato-oblongá, tuberculato-gibbosá, heptadactylá, albo rufo et fusco variegatá; digitis terminalibus rectis; spirà conicoacutá; aperturá lævissimá, roseá.

Strombus lambis. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1208. Gmel. p. 3508.

Lister, Conch. t. 866. f. 21.

Rumph. Mus. t, 35 fig. D. E. F. H. et t. 36, fig. G.

Petiv. Amb. t. 14. f. 4-6.

Gualt. Test. t. 30. fig. A. t. 35. fig. C. et t. 36. fig. A. B.

D'Argeny. Conch. pl. 14. fig. E.

Favanne. Coneh. pl. 22. fig. A 4.

Seba. Mus. 3. t. 82. figuræ plures.

Koorr. Vergn. 1. t. 28. f. 1.2. t. 27. f. 4. et 3. t. 7. f. 1.

Martiui. Coneh. 3. t. 86. f. 855. t. 87. f. 858. 859. t. 90. f. 884. t. 91. f. 888. 889. et t. 92. f. 902. 903.

Strombus camelus. Chemn. Concb. 10. t. 155, f. 1478.

- \* Pterocère scorpion. Blainv. Malac. pl. 25. f. 3. 4.
- \* Murex aporrhais. Rond. Hist. des Poiss. p. 51.
- \* Gesoer de Crust, p. 245.
- \* Lesser. Testaceo-théol. p. 305. f. nº 82.
- \* Martini, Conch. t. 3. Vig. p. 67. f. 2.
- \* Barrelier. Plant. per Gall. pl. 1326. f. 7.
- \* Brookes. Introd. of Conch. pl. 7. f. 86.
- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 90.
- \* Desh. Encyel, meth. Vers. t. 3. p. 856. nº 2.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 24. f. 7.
- \* Kiener. Spec. des Coq. pl. 3. et pl. 4. f. 1.
- \* Junior. Mus. Gottv. pl. 18. f. 128. b. pl. 20. f. 140.

- \* Senior. Mns. Gottv. pl. 20. f. 141. a. pl. 21. f. 139 a. b. 142. 143.
- \* Regenf, Conch. t. 1. pl. 4. f. 45.
- \* Linné. Syst. nat.éd. 10. p. 743.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 617.
- \* Strombus lambis. Born. Mus. p. 273.
- \* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 422. nº 5.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 658. n° 7.

Habite les mers de l'Inde. Mon cabinet. Moins grande que celle qui précède, celle-ci a la spire conique-pointue, et est fort commune dans les collections. Dans l'une comme dans l'autre, la digitation supérieure est accolée contre la spire; mais ici, les digitations moyennes sont toutes crochnes. Quant aux tubercules dorsaux, l'un d'entre enx est très comprimé de devant en arrière. L'intervalle entre les extrémités des digitations terminales est de 6 pouces 4 lignes.

## 3. Ptérocère mille-pieds. Pterocera millepeda. (1)

Pt. testá ovato-oblongă, tuberculato-gibbosă, sulcato-nodosă, decadact<sub>1</sub>lii, rufescente; digitis medianis et posticis brevibus, inflexis; caudă breviusculă, contortă; fauce rubro-violacescente, albo-rugosă.

Strombus millepeda. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1208. Gmel. p. 3509.

Lister. Conch. t. 868. f. 23. et t. 869. f. 23.

Bonanni. Recr. 3. f. 311.

Rumph. Mus. t. 36. f. I.

Petiv. Amb. t. 14. f. 7.

D'Argenv. Conch. pl. 15. fig. B.

Favanne. Conch. pl. 22. fig. A 6.

Martini. Conch. 3. t. 88. f. 861. 862. et t. 93. f. 906. 907.

<sup>(1)</sup> Plusieurs espèces sont assez souvent confondues par les auteurs, sous le nom de Millepeda; il y en a trois qui se distinguent plus facilement lorsqu'on les a sous les yeux, que d'après les figures. Linné n'en connut qu'une à laquelle le nom doit être conservé. Lamarck les a toutes confondues; aussi il faut supprimer de sa synonymie les figures de Lister, de Favanne, de Chemnitz et de l'Encyclopédie. Dillwyn a préparé la distinction de ces espèces, en les séparant, à titre de variétés du Strombus millepeda.

Chemn. Conch. 10, t. 155. f. 1479. 1480. et t. 157. f. 1494. 149<sup>5</sup>. Pterocera millepeda. Encycl. pl. 410. f. 1. a. b.

\* Strombus millepeda. Var. A. Dillw. Cat. t. 2. p. 660.

\* Wood. Ind. Test. pl. 24. f. 9. \* Swain. Exot. Conch. app. p. 33.

\* Kiener. Spec. des Coq. pl. 9.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 743.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 618.

\* Perry. Conch. pl. 13. f. 1.

\* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 91. nº 3.

\* Strombus millepeda. Born. Mus. p. 274.

\* Id. Schrot. Einl. t. 1. p. 423. nº 6.

Habite l'Océan Indien. Mon cabinet. Elle est éminemment distincte de ses congénères par un plus grand nombre de digitations, lesquelles sont très courtes, à l'exception des deux antérieures. L'intervalle, etc., est de 5 pouces 10 fignes.

## 4. Ptérocère faux-scorpion. Pterocera pseudo-scorpio.

Pt. testá majusculá, ovato-oblongá, tuberculato-gibbosá, heptadactylá, albo et rufo variegatá; digitis obsoletě nodosis, spadiceofuscis; fauce rufo-violacescente, albo-rugosá.

Ronanni, Recr. 3. f. 312.

Lister. Conch. t. 867. f. 22.

Habite... Mon cabiuet. Cette coquille, plus grande, et à digitations plus épaisses, bien moins noueuses, et plus fortement colorées que dans la suivante, paraît à peine mentionnée par les conchyliologistes. Vulg. le Grand-Scorpion. L'intervalle, etc., est de 6 pouces a lignes.

## 5. Ptérocère scorpion. Pterocera scorpio.

Pt. testà ovato-oblongă, tuberculato-gibbosă, transversim rugosonodosă, heptadactylă, albidă, rufo-maculosă; dactylis gracilibus per longitudinem nodosis: anterioribus caudăque prælongis, cur vis; fauce rubro-violaceă, albo-rugosă.

Strombus scorpius. Lin. Syst. nat. éd, 12. p. 1208. Gmel. p. 3508.

nº 4.

Rumph. Mus. t. 36. fig. K.

Petiv. Amb. t. 3. f. 2.

Gualt. Test. t. 36. fig. C.

D'Argenv, Conch. pl. 14. fig. B.

Favanne, Conch. pl. 22, fig. B.

Şeba. Mus. 3. t. 82. fig. duce.

Knorr. Vergn. 2. t. 3. f. I.

Martini. Conch. 3. t. 88. f. 860.

Pierocera nodosa. Encycl. pl. 410. f. 2.

- \* Strombus scorpius. Born. Mus. p. 272.
- \* Id. Schrot. Einl. 1. 1. p. 421. nº 4.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2, p. 657, nº 6.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 857. nº 4.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 24. f. 6.
- \* Kiener, Spec. des Coq. pl. 6.
- \* Pterocera nodosa, Swain, Exot. Conch. app. p. 32.
- \* Mus. Gottv. pl. 21. f. 144. a.
- \* Strombus scorpio. Murray. Fund. Test. anam. acad. t. 8. p. 145. pl. 2. f. 29.
- \* Valentyn. Amboina. pl. 3. f. 28.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 743.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 6:6.
- \* Perry. Conch. pl. 13. f. 3.
- \* Roissy, Buf, Moll. t. 6. p. gr. nº 4. pl. 58. f. 5.
- \* Schum. Nouv. Syst. p. 221.

Habite les mers des Grandes-Indes. Mon cabinet. Vulg. le Scorpion goutteux. L'intervalle, etc., est de 5 pouces 2 lignes.

## 6. Ptérocère orangée. Rterocera aurantia. Lamk.

Pt. Yesta ovata, tuberculato-gibbosa, transversim rugosa, heptadactyla, albo et luteo nebulosa; daetylis gracilibus peracutis, obsoletissimè nodulosis; cauda prælonga, gracillima, lævi, curva; fauce aurantia, lævissima.

Knorr. Vergn. 5. t. 4. f. 3.

Schroëtter. Einl. in Conch. z. t. 2. f. 15. et 2. t. 7. f. z.

Chemn. Conch. 10. t, 158. f, 1508. 1509.

- \* Perry. Conch. pl. 13. f. 2.
- \* Crouch. Lamk. Couch. pl. 18. f. 4.
- \* Strombus lambis. Var. B. Dillw. Cat. t. 2. p. 658.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 857. nº 5.
- \* Sow. Conch. Mau. f. 405.
- \* Kiener, Spec. des Coq. pl. 7.
- \* Swain, Exot, Conch. pl. 9.

Habite les mers des Indes orientales. Mon cabinet. Espèce très distiucte des deux précédentes par son ouverture lisse. Vulg. le Scorpion orangé. L'intervalle, etc., est de 4 pouces et demi.

## 7. Ptérocère araignée. Pterocera chiragra. Lamk.

Pt. testá ovato-oblongó, crassá, dorso tuberoso subgibbosá, hexa-

dactyla, alba, rufo-maculosa; dactylis longiusculis, sursum curvis, utroque latere prominentibus; fauce rosea, albo-striata,

Strombus chiragra. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1207. Gmel. p. 3507.

Lister. Gonch. t. 870. f. 24. t. 875. f. 31. et t. 883. f. 6.

Bonanni, Recr. 3. f. 314. 315.

Rumph, Mus. t. 35. fig. A. B. C. et t. 37. f. r.

Petiv. Amb. t. 14. f. 1-3.

Gualt. Test. t. 35, fig. A. B.

Seba. Mus. 3. t. 82. fig. septem.

Knorr, Vergn. 1. t. 27. f. 1.

Favanne, Conch. pl. 21. fig. C 2.

Martini, Conch. 3. t. 85. f. 851. 852. t. 86. f. 853. 854. t. 87. f. 856, 857. et t. 92. f. 895. 896. 898. 900 ct 901.

\* Purpura pentadactilus. Belon de Aquat. p. 412.

\* Id. Gesner de Crust. p. 243.

\* Aldrov. de Test. p. 286.

\* Besleri Gazophyl. nat. pl. 20. f. 2.

\* Lesser, Testacenthéol. p. 305. nº 81.

\* Marvye. Meth. nécess. aux voy. pl. 2.f. 26.

\* Barrelier. Plant. per Gall. pl. 1327. f. 8.9.

\* Roissy, Buf, Moll. t. 6. p. 90.

\* Strombus chiragra, Schrot. Einl. t, 1. p. 419. nº 3.

\* Mus. Gottv. pl. 20. f. 141 b.

\* Knorr, Delic. nat. Select. t. r. Coq. pl. BII, f. r.

\* Rariora, Mus. Besleriani, pl. 21, f. 6.

\* Liu, Syst, nat, ed. 10, p. 742.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 615.

\* Strombus chiragra. Born. Mus. p. 271.

\* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 657. nº 5.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 858. nº 16.

\* Sow. Genera of Shells. f. 2.

\* Wood, Ind. Test. pl. 24. f. 5.

\* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 204. pl. 247.

\* Kiener. Spec. des Goq. pl. 5.

Habite les incrs des Grandes-Indes. Mou cabinet. Grande et belle coquille, singulièrement remarquable par la disposition de ses digitations sur deux côtés opposés, ce qui lui donne en quelque sorte l'aspect d'une araignée. Sa spire est en cône court et pointu. L'ouverture est allongée et un peu étroite. Lorsque la coquille est incomplé e, c'est-à-dire sans digitations, l'espèce alors est presque méconnaissable; mais si l'on étudie la spire, dans les objets com-

parés, cette espèce se reconnaît facilement. Longueur du corps de la coquille, les digitations non comprises, 6 ponces 2 lignes.

† 8. Ptérocère à pieds nombreux. Pterocera multipes. Desh.

Pt. testá ovato-ohlongá, tuberculato-gibbosá, transversim sulcatonodosá, decadactylá, dactylo posteriore bifido, albá vel rufescente, fusco seriatim punctatá; aperturá subquadrangulari, angustá, in profundo violacea; labro dilatato, eleganter striato, albo, ad marginem aurantio maculato; columellá in medio callosá; callo violacescente, lavigato.

Strombus multipes. Chemn. Conch. t. 10. p. 216. pl. 157. f. 1494, 1495.

Pterocera millepeda. Lamek, Pars.

Strombus millepeda, Var. C. Dillw. Cat. 1.2. p. 660.

Desh. Cuv. Règ. anim. nouv. édit. Moll. pl. 61. f. 3.

Sow. inn. Thesaur. Conch. pl. rr. f. 8.

Reeve, Conch. Syst. t. 2. p. 204. pl. 248, f. r.

Pterocera violacea, Swain, Exot. Conch. App. p. 33.

Pterocera millepeda, Var. Kiener. Spec. des Coq. pl. 10.

Habite les mers de l'Inde.

Rare et belle espèce, mentionnée, pour la première fois, par Chemnitz, et presque toujours confondue par les auteurs avec le Strombus millepeda de Linné. Elle se distingue cependant de toutes ses congénères avec la plus grande facilité. Elle est ovale; sa spire, conique, est formée de sept à huit tours déprimés à leur partie supérieure et tuberculeux à la base. Le dernier tour est grand, et le tuberenle dorsal preud un développement beaucoup plus considérable que ceux qui précèdent. Sur le milieu et sur la base de la coquille s'élèvent des petites côtes transverses, noneuses, assez régulières et également distantes entre elles. Des stries, assez fines et en petit nombre, existent dans les intervalles des côtes. Le bord droit est assez fortement dilaté; en arrière, il dépasse la spire, et il se prolonge de ce côté en très longues digitations aplaties, dont la première, celle qui s'appuie sur la spire, est toujours plus large à la base et bifide au sommet, une partie restant coustamment plus courte que l'autre. Le bord droit s'épaissit considérablement avec l'âge, et il est garni dans sa longueur de dix digitations qui diminuent graduellement en allant d'arrière en avant. L'ouverture est fort étroite, d'un très bean violet dans le foud, et la columelle est garnic d'une longue callosité de la même conseur. Le bord droit est élégamment sillonné en dedans; il est

blanc, si ce n'est à la base des digitations, où il présente une série de taches du plus bel orange. A l'extérieur, cette coquille est blanche ou jaunâtre, et ses petites côtes sont ornées de taches d'un brun assez foucé.

Cette coquille a c2 cent. de long et 60 mill. de large.

† 9. Ptérocère à neuf pieds. Pterocera novem dactylis. Desh.

Pt. testá ovato-oblongá, crassá, ponderosá, tuberculato-nodosá, gibbosá, enneadactylá, rufescente, fuscescente, marmoratá; aperturá elongatá, subquadrangulari, intús albo sulcatá; columellá rugosá, albo lineatá; labro incrassato.

Strombus novem dactylis. Chemn. Conch. t. 10. p. 207. pl. 155.

f. 1479. 1480.

Lister. Conch. pl. 868, 869, f. 23.

Strombus millepeda, Var. B. Dillw. Cat. t. 2. p. 660.

Pterocera millepeda pars. Lamarck, Encycl. meth. Vers. pl. 410.

Pterocera crocea. Reeve. Concli. Syst. t. 2. p. 204. pl. 248. f. 2.

Id. Sow. Thesaur. Conch. pl. 11. f. 4.

Pterocera elongata. Kiener. Spec. des Coq. pl. 8.

Id. Swain. Exot. Conch. app. p. 32.

Habite ...

La pinpart des conchyliolognes ont confondu cette espèce avec le Millepeda, et nous lui rendons son premier nom proposé par Chemnitz. Ou voit par notre synonymie que cette espèce en a reçu plusicurs autres qui devront être désormais abandonnés.

Ge Ptérocère se distingue bien facilement de tous ses congénères; il devient à-peu-près aussi gros que le Lambis. Sa spire est tuberculeuse, et son dernier tour est rendu bossu par deux gros tubercules qui sont sur le dos. On remarque sur le dernier tour deux côtes transverses principales tuberculeuses et assez écartées. Les tubercules disparaissent vers le milieu du tour, et ces côtes restent plates dans le reste de leur étendue. L'ouverture est assez grande dilatée, subquadraugulaire; elle se rétrécit assez subitement et l'on remarque une large tache d'un bron noirâtre, sur laquelle ressortent avec élégance les sillons blanes qui parcourent une partie du bord droit. Ce bord s'épaissit considérablement avec l'âge; il est garni dans sa longueur de huit digitations; la neuvième est produite par le canal de la base. De ces digitations, les deux potérieures sont beaucoup plus grandes que les autres; celle qui s'appuie coutre la spire se recourbe latéralement; elle est large à

la base, et souvent elle a une tendance à se diviscr. Les autres digitations diminuent graduellement d'arrière en avant; la columelle est garnie dans tonte sa hauteur d'uue callosité étroite, mais épaisse vers la base. Elle est d'un brun rougeatre, et les rides dont elle est chargée sont blauches. Ces rides sont souvent dichotomes. A l'extérieur, eette coquille est d'un blanc fauve et elle est ornée de marbrures irrégulières et de taches d'un fanve brunâtre, peu foncé. Cette espèce, rare encore dans les collections, a 17 cent. de longueur et 85 mill. de large, en comprenant dans ces dimensions la longueur des digitations.

### Espèces fossiles.

# † 1. Ptérocère chauve-souris. Pterocera vespertilio. Desl.

Pt. testă tenui, papyracci, ellipticu, antice et postice acută, transversim tenuitor striată; anfractibus subplanis: ultimo obsolete transversim tricarinato; ali dodedact; ld, ex apice per caudam usque ad latus sinistrum cxpansă; digitis brevibus, inæquidistantibus, subtus canaliferis; apertură perangustă.

End. Deslone. Mém. Soc. Linn. de Norm. t. 7. p. 161. pl. 9. f. 1. Habite... Fossile de l'argile d'Honsleur (Kimmeridge-Clay), à Vil-

lerville.

Coquille à têt excessivement mince dans toutes ses parties, elliptique, terminée en pointe à son sommet et à son extrémité antérieure comprise dans l'aile, très finement striée transversalement; tours de spire un peu aplatis, le dernier pourvu de trois carènes transversales, distantes et peu prononcées; aile très grande et très mince, s'étendant du sommet de la spire jusque vers le milieu du côté gauche du dernier tour sur lequel elle s'appnie, et où elle vient se confondre avec la lèvre gauche qui est peu saillante, mais qui se distinguo du dernier tour parce qu'elle en masque les stries; digitations au nombre de douze, non compris eelle qui s'appuie inmédiatement sur la spire, toutes canaliculées en dessous, à-peuprès égales en longueur, mais inégalement distantes les unes des autres et peu prolongées au-delà de l'aile; ouverture très longue et très étroite; sinus de la base uon distinct.

# † 2. Ptérocère pontien. Pterocera ponti. D'Orb.

Pt. testā fusiformi, tumidā; anfractibus rotundatis: ultimo gibbo; alā obliquè expansā, costis sex transpersis, inæqualibus, remotis, instructā; caudā subtās incurvā.

Pterocera ponti. D'Orb. Ann. Sc. nat. t. 5. p. 190. pl. 5. f. 1.

Bronn, Lethæa. p. 400. pl. 21. f. 6.

Pterocerus ponti. Passy. Dese. geol. de la Seine-Infer. p. 334.

Strombus ponti. Brong. Ann. des Mines. 1821. 6. p. 554. 170. pl. 7. f. 3. a. b.

Desl. Mem. Snc. Linn. de Norm. t. 7. p. 162. pl. g. f. 2. 3.

Habite... Fossile de l'argile d'Honfleur (Kinnmeridge-Glay), au Havre.

Coquille d'assez grande taille, fusiforme, à tours de spire arrondis, s'accroissant régulièrement jusqu'au dernier tour qui est très renfié et muni au milieu d'une gibbosité transversale, située à l'origine de l'aile; celle-ci est oblique, assez développée, et présente six côtes transverses dont les deux supérieures, situées près de la spire et très rapprochées l'une de l'autre, se dirigent en hant; caual se courbant inférieurement vers son origine.

#### † 3. Ptérocère aile-de-mouche. Pterocera musca. Desl.

Pt. testă tenui, elliptică, utrinque attenuată; anfractibus subrotundatis, transversim tenuissime striatis et longitudinaliter costulatis: ultimo obsolete transversim quadricarinato; insterstitiis striatis; ală pentadactylă, à tertio anfractu ad caudam expansă; digitis brevibus, subaquidistantibus; caudă brevi; apertură angustă.

Desl. Mem. Soc. Linn. de Norm. t. 7. p. 165. pl. 9. f. 4.

Habite... Fossile de l'argile d'Honfleur (Kimmeridge-Clay), à Villerville.

Coquille à test fort minee, elliptique, terminée en pointe à ses deux extrémités, couverte partout de stries trausverses, très fines, à spire ornée de petites côtes longitudinales; dernier tour pourvu de quatre carènes trausversales, pen saillantes; aile médiocre, très mince, s'étendaut depuis le troisième tour de spire jusqu'an bee on canal, mais saus le dépasser; digitations au nombre de cinq (non compris celle qui s'appuie contre la spire, ni le canal qui termine antérieurement la coquille), peu prolongées au-delà de l'aile, à-peuprès égales en longueur, et également espacées entre elles. Onverture étroite; échancrure peu distincte.

#### † 4. Ptérocère six côtes. Pterocera sexcostata. Desl.

Pt. testa utrinque acuminata; anfractibus rotundatis: ultimo subinflato, gibbo, costas sex æque distantes gerente; ala...

Desl. Mem. Soc. Linn, de Norm. t. 7. p. 164. pl. 9. f. 5.

Habite... Fossile de l'argile d'Honfleur (Kimmeridge-Clay), au cap de la Hève, près du Havre.

Coquille ovale, terminée en pointe à ses deux extrémités; tours de spire arrondis, le dernier un peu renflé, ayant une hosse longitu-

dinalement oblongue, placée à la base de l'aile, et six eôtes transverses, également espacées; l'aile et le eanal manquent; il nereste que l'empreinte de la digitation la plus rapprochée de la spire, et elle s'étend jusqu'au troisième tour.

### † 5. Ptérocère incertain. Pterocera incerta. Desl.

Pt. testă fusiformi, utrinque acuminată; anfractibus rotundatis : ultimo subinflato, lævi; ală...

Desl. Mem. Soc. Liun, de Norm. t. 7. p. 165. pl. 9. f. 6.

Habite... Fossile de l'argile d'Honfleur (Kimmeridge-Clay), au eap de la Hève, pres le Havre.

Coquille fusiforme, se terminant en pointe à ses deux extrémités; tours de spire arrondis, le dernier un peu renflé, lisse. L'aile et le canal manquent; il ne reste des empreintes des digitations que la plus rapprochée de la spire, ello s'étend jusqu'an second tour.

#### + 6. Ptérocère atractoïde. Pterocera atractoides. Desl.

Pt. testá fusiformi, transversim striatá; striis alternis altioribus; anfractibus bicarinatis, longitudinaliter plicato-nodosis; plicis remotiusculis; nodis quadratis, acutis: ultimo anfractu subgibbo; caudá longá, incurvá; alá subexpansá... vestigio interno in anfractibus subnodoso, obsoletissimèque sulcato; sigillo alá duas apophysas gerente; alterá superiore majore, alterá minore.

Desl. Mém. Soc. Linn. de Norm. t. 7. p. 166. pl. 9. f. 7. 8. 9. Habite... Fossile de la grande colite (Caillasse), à Ranville.

Coquille fusiforme, strice transversalement; stries alternativement grandes et petites; tours de spire régulièrement croissans, pourvus de deux carènes, dont la supérieure est plus saillante que l'inférieure, ornés de plis longitudinaux, écartés, qui foroient, sur les earènes, des nœuds tétragones, aigus; canal long, courbé; aile probablement assez étendue, mais dont le nombre et la forme des digitations sont incoonus. Moule intérieur présentant quelques nodulosités et sillons très obsolètes; empreinte de l'aile oiontrant un gros appendice dirigé en haut, et une autre, moindre, dirigée inférieurement.

### † 7. Ptérocère aile-de-guêpe. Pterocera vespa. Desl.

Pt. testà ellipticà, anticè acutà, posticè subattenuatà, transversìm striatà; anfractibus carinato-nodosis: ultimo carinam absquè nodis, at vero duas gibbas gerente; alà crassà, latà, subremotà, digitulis an potiùs dentibus sex inæqualibus ornatà; caudà brevi.

Desl. Mém. Soc. Linn. de Norm. t. 7. p. 167. pl. 9. f. 10. 11. Habite... Fossile de la grande oolite (Caillasse), à Ranville. Coquille elliptique, termioée en pointe à ses deux extrémités, strice partout transversalement; tours de spire carénés en leur milien, earène ornée de tubercules assez écartés, un peu aigus ; dernier tour muni également d'une carène, mais dépourvue de tubercules, présentant, en dessus, près de l'origine de l'aile, une assez grosse gibbosité oblongue longitudinalement, et en dessous une autre gibbosité plus petite, située près de la lèvre gauche ; celleci est distincte et assez saillaote. Aile assez grande, très épaisse, séparée de la spire par une large échancrure, et distincte également du canal par une échancrure un peu moins considérable; digitations courtes, inégales en longueur et inégalement distantes entre elles, ressemblant plutôt à des dents, excepté la supérieure plus longue que les antres, dirigée en dessus et faisant suite à la carène du dernier tour; surface inférieure de l'aile comme coupée en biseau et n'ayant pas de petites gonttières à l'origine de ses digitations; sinus apparent, un peu écarté du canal qui est court, si toutesois la coquille n'est pas un peu brisée dans cc point.

# + 8. Ptérocère paradoxal. Pterocera paradoxa. Desl.

Pt. testá parvá, ovatá; spirá breviusculá; anfractibus angulato-nodosis, nodis remotiuseulis: ultimo anfractu depresso, pluricostato; eostis transversis, subæquidistantibus, at vero inæqualibus; interstitiis striatis; caudá brevi, reetá; alá augustá, varicem simulante, pluridentatá; elentibus inæqualibus, subtús eanaliculatis; aperturá angustá, testæ seniori semi-anfractus additur alam alteram primæ simillimam, cique oppositam gerens, ità ut testa senior, ob ultimum anfractum scilicet, ranellam mentiatur.

Desl. Mém. Soc. Lion. de Norm. t. 7. p. 170. pl. 9. f. 16. 17. 18.

et f. 20.21. 22.

Habite... Fossile de la pierre blanche (oulite coquillière de Bath),

à Langrune, à Colleville.

Coquille de petite taille, ovoïde, se terminant en pointe à ses deux extrémités; spire courte, à tours anguleux en leur milieu, ornés de nœnds assez distans; dernier tour très déprimé, beaucoup plus grand que les autres, pourvn de cinq ou six côtes transversales assez régulièrement espacées, mais inégalement saillantes, et dont les interstices sont striès transversalemeot; canal terminal court et droit; aile étroite, ressemblant à un bourrelet ou varice, dentée plutôt que digitée, dents au nombre de six ou sept, inégales, terminant les côtes transverses, canalienlées en dessous; onverture très étroite. En vieillissant, la coquille forme au-delà de la première aile un dernier tour déprimé, comme celui qui le précède, muni

d'une seconde aîle ressemblant à la première et qui lui est opposée, de sorte que daus cet état, ce Ptérocère a l'aspect d'une Ranelle, mais par son dernier tour seulemeut.

#### STROMBE. (Strombus.)

Coquille ventrue, terminée à sa base par un canal court, échancré ou tronqué. Bord droit se dilatant avec l'âge en une aile simple, lobée ou crénelée supérieurement, et ayant inférieurement un sinus séparé du canal ou de l'échancrure de sa base.

Testa ventricosa, basi desinens in canalem brevem emarginatum vel truncatum. Labrum ætate ampliatum in alam simplicem, integram, supernè unilobatam vel crenatam, infernè lacuna è canali distincta interruptam.

Observations. — Les Strombes, ici réformés, sont éminemment distingués des Ptérocères, en ce que leur bord droit, agrandi en aile, n'est point divisé dans sa longueur en digitations, et en ce que le canal de leur base est très court, tronqué on échancré. Quoique leur bord droit soit simple, lorsqu'il est développé, on ne peut les confondre avec les Rostellaires, parce que dans celles-ci le sinus est contigu au canal, tandis qu'il en est constamment séparé par une portion du bord dans les Strombes.

Tous les Strombes vivent dans les mcrs des climats ehauds. Beaucoup d'espèces sont d'une taille médiocre, même petite; mais il y en a qui deviennent très grandes et qui ont leur co-

quille fort épaisse.

[Les coquilles introduites par Linné dans son genre Strombe, étaient connues long-temps avant lui, et il suffit d'ouvrir l'ouvrage de Lister pour s'assurer que et naturaliste, doué d'une grande sagacité, avait rapproché un assez grand nombre d'espèces sans mélange d'aucune autre, sous le nom de Purpura bilingues. On sait que Tournefort, notre célèbre hotaniste, est l'auteur de la méthode conchyliologique qui a été mise en œuvre dans l'ouvrage de Gualtieri. Ce savant classificateur s'em-

pressa d'accueillir le groupe naturel indiqué par Lister; mais il lui donna le nom de Murex, nom emprunté à Rondelet. Linné, comme on le voit, n'est point le créateur du genre Strombe; il le trouva tout fait. Seulement, il le mit en harmonie avec le reste de sa méthode, mais il eut tort, à nos yeux, d'y introduire des coquilles que Lister et Gualtieri avaient eu le soin d'en éliminer. Lamarck, le premier, tenta la réforme du genre Strombus de Linné, et le partagea, comme nous l'avons vu, en trois genres qui furent adoptés par tous les naturalistes, si ce n'est par ceux qui, attachés au Systema naturæ, continuèrent à maintenir le genre Strombe tel que Linné l'avait laissé. Ce sont les auteurs anglais, particulièrement, qui conservérent le plus long-temps les méthodes linnéennes dans leur intégrité, sans tenir compte des immenses progrès qui se sont réalisés depuis le commencement de ce siècle. Si nous examinons les espèces de Strombes qui sont inscrits dans la 12º édition du Systema naturæ, nous y trouverons, non-seulement des Rostellaires et des Ptérocères, mais cucore une Oniseie, une Volute, des Cérites, un Mélanopside et un Pleurotome. On concoit, des-lors, combien les réformes de Lamarek devenaient indispensables dans un genre ainsi constitué. Aussi, aujourd'hui, même en Angleterre, il n'est aucun zoologiste qui n'adopte le genre Strombe, tel que Lamarck l'a réduit.

Déjà nous avons eu occasion de parler de l'animal des Strombes. Cet animal, en effet, ne diffère pas de celui des Ptérocères et des Rostellaires; et cette ressemblance est si grande que nous serions portés à réunir actuellement en un seul groupe les trois genres dont il est question. Il existe entre eux les rapports les plus intimes, et il suffit d'avoir sous les yeux un grand nombre d'espèces vivantes et fossiles pour se convaiuere qu'il existe des passages d'un genre à l'autre, et qu'il ne sont pas aussi nettement tranchés qu'ils le sembleraient d'abord, d'après les coquilles. Il y a, par exemple, un Strombus fortisit de M. Brongniart, fossile au val de Ronca, dont le bord droit est dilaté à la manière des Rostellaires à grande aile, et qui u'a point la double sinnosité caractéristique des Strombes; mais cette coquille n'a pas non plus le canal prolongé en bec, comme dans les Rostellaires; elle est échancrée à la manière des

Strombes. Le Rostellaria fissurella a, parmi les Strombes, des espèces qui sont très analogues par la manière dont se relève, jusqu'au sommet de la spire, le canal supérieur de l'ouverture. Nous trouvons, parmi les Strombes, plusieurs coquilles qui ont la plus grande analogie avec les Ptérocères, le Strombus gallus, particulièrement, qui a une longue digitation en arrière, et dont le canal terminal est plus allongé et beaucoup moins redressé que dans les autres Strombes. Il y a encore le Strombus laciniatus de Chemnitz, qui, par ses trois laciniations postérieures, peut également servir de passage des Strombes aux Ptérocères. Ainsi, comme on le voit, ou pourrait, sans aucun inconvenient, rendre au genre Strombe à-peu-près l'étendue que lui avait donnée Linné, pour le rediviser ensuite en trois ou quatre sections qui correspondraient exactement aux genres de Lamarck. A tout ce que nous venons de dire sur les relations des trois genres Ptérocère, Rostellaire et Strombe, nous pouvons ajouter que les deux premiers, Ptérocère et Rostellaire, se joignent dans les rapports les plus intimes, au moyen des espèces des terrains anciens. Que l'on consulte, en effet, le travail si utile que M. Eudes Deslonchamps a récemment publié dans les Mémoires de la Société linnéenne de Normandie, et l'on verra que dans les espèces de Ptérocères qu'il a décrites, il n'y a pas ces deux profondes échanceures qui caractérisent les espèces vivantes de ce genre. Cependant, par les digitations du bord droit et par les accidens extérieurs des coquilles, par leur aspect général, elles appartiennent plutôt aux Ptérocères qu'aux Rostellaires, mais elles servent à démontrer que ces genres se rattachent l'un à l'autre par un grand nombre de nuances. Nous l'avons déjà dit, et nous le répétons ici, les genresne nous paraissent souvent très distincts que par l'imperfection de nos observations; et plus la science marche, et plus nous apercevons l'inutilité d'un certain nombre d'entre eux. Nous savons que notre manière d'envisager le genre, de le considérer comme un groupe naturel, n'est point admise par un certain nombre de zoologistes, qui ne voient dans la creation des divisions de cet ordre qu'un moyen tout-à-fait artificiel de grouper un certain nombre d'espèces analognes, et qui est destiné à favoriser la mémoire plutôt qu'à établir des rapports naturels entre les êtres d'une même famille ou d'une même classe.

Le nombre des espèces, connues actuellement dans le geure Strombe, est assez considérable, et il est à présumer que ce nombre s'augmentera d'une manière notable, à mesure que l'on exploitera plus attentivement les mers chaudes dans lesquelles ees animaux pullulent. Lamarek en comptait 32 espèces vivantes, et M. Sowerby a presque doublé ce nombre dans la Monographie qu'il a publiée récemment dans son Thesaurus conchyliorum. Les Strombes fossiles sont en petit nombre; tous, sans exception, jusqu'à présent du moins, appartiennent aux terrains tertiaires. Nous en comptons neuf sculement: trois dans le bassin de Paris, cinq aux environs de Dax, de Bordeaux et de Vérone, et un sculement dans les terraius plus récens d'Italie.]

#### ESPÈCES.

#### 1. Strombe aile-d'aigle. Strombus gigas. Lin. (1)

St. testá turbinatá, ventrieosissimá, maximá, transversim sulcatorugosá, albá; ventre supernè spiráque tuberculis longis, conicis, patentibus, coronatis; labro latissimo, supernè rotundato; aperturá lævi, roseá.

Strombus gigas, Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1210. Gmel. p. 3515.

Lister. Conch. t. 863. f. 18. b. Bonanni, Recr. 3. f. 404 et 405. Gualt. Test. t. 33. fig. A. et t. 34. fig. A. Favanne. Conch. pl. 20. fig. C 1.

<sup>(1)</sup> Ayant étudié avec soin la synonymie et la courte deseription que donne Linné de son Strombus lucifer, nous pensons qu'il doit être réuni au Strombus gigas : en effet, en examinant un grand nombre d'individus de ces deux espèces, en les prenant à différens âges, on peut en distinguer deux variétés principales. Dans l'une, les tubercules de la spire sont courts et peu développés, même sur le dernier tour. Dans l'autre, ces tubercules sont exagérés; mais ces variétés se lient par une foule de nuances insensibles qui ne permet plus de séparer en deux espèces les deux extrémités de la série.

Martini. Conch. 3. t. 80. f. 824.

- \* Junior. Purpura. Belon de Aquat. p. 410.
- \* Le Murex Rondel, Hist, des Poiss, p. 48.
- \* Junior. Conchylium. Rondel. Hist. des Poiss. p. 54.
- \* Gesner de Crust, p. 244. f. A.
- \* Junior. Gesner. id. p. 246. f. 4.
- \* Aldrov. de Test. p. 335 et 336.
- \* Junior. id, loc. cit. p. 346.
- \* Fab. Columna, Aquat. et terrest. Observ. p. LX. f. 4.
- \* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 745.
- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 86. nº 2.
- \* Desh. Encyel. méth. Vers. t. 3. p. 987. nº 1.
- \* Sow. jun. Illus. Coneh. p. 35. nº 47. pl. 10. f. 117.
- \* Mus. Gottv. pl, 18, f. 128 a.
- \* Born. Mus. p. 280. Exclus. plur. synony.
- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 436. no 17. Exclus. plur. synony.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 663. no 22.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 22.
- \* Kiener, Spec, des Coq. p. 3, no r. pl. 33, f. r.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. C'est peut-être la plus grande espère de ce genre. Elle est remarquable par les longs tubercules coniques et divergens qui couronnent le sommet de son dernier tour et hérissent sa spire. Celle-ei est très pointue et médiocrement élevée. Ouverture lisse et d'un rose pourpré assez vif. Longueur, 9 pouces 8 lignes.

### 2. Strombe aile-d'autour. Strombus accipitrinus. Lamk. (1)

St. testá turbinatá, ventricosá, transversè sulcatá, albá, subroseá; ultimo anfractu supernè tuberculis coronato, quorum unico maximo,

<sup>(1)</sup> Le Strombus accipitrinus de Lamarck est bien la même espèce que le Strombus costatus de Gmelin; la synonymie de Lamarck lui-même le constatc. Dillwyn aurait accepté le nom de Gmelin s'il n'avait trouvé ce nom déjà donné par d'Acosta à une autre espèce. Il faut se souvenir qu'à l'exemple de Linné, les naturalistes mettaient un assez grand nombre de coquilles de genres divers parmi les Strombes. Le Strombus costatus de d'Acosta nous paraît une Clausilic. En rétablissant cette coquille dans son genre, on peut conserver au véritable Strombe le nom de Costatus, que Gmelin le premier lui imposa.

posticè ad latera compresso; spirá mutica, acutá; aperturá lævi; labro crassissimo.

Favanne. Conch. pl. 20. fig. A 2.

Martini. Conch. 3, t. 81. f. 829.

Strombus costatus, Gmel. p. 3520, nº 32.

\* Le Murex couleur de lait. Rondel. Hist. des Poiss. p. 50.

" Gesuer, de Crust, p. 244. f. infér.

- \* Aldrov. de Test. p. 337. f. 2. et p. 339. f. 3.
- \* Strombus accipiter. Dillw. Cat. t. 2. p. 669. nº 24.

\* Id. Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 24.

\* Desh. Eucycl. meth. Vers. t. 3. p. 987. nº 2.

\* Sow. jun. Thes. Conch. p. 34. no 45. pl. 10. f. 115. 116.

\* Kiener, Spec, des Coq. p. 4, nº 2, pl. 3.

Habite... Mon cabinet. Bien moins grande que celle qui précède, et cependant proportionnellement plus pesante, cette coquille s'en rapproche par sa forme géuérale; mais sa spire est mutique, légèrement noduleuse vers sa base, et le sommet de son dernier tour est couronné par des tubercules inéganx, dont celui du milieu est fort élevé et comprimé. Ouverture blanche; bord droit très épais. Longueur, 5 pouces 3 lignes.

### 3. Strombe aile-large. Strombus latissimus. Lin. (1)

St. testá turbinatá, ventricosá, dorso lævigatá, ad alam subrugosá, aurantia, albo-maculatá; spirá brevi, nodulosá; labro latissimo, 'supernè rotundato, ultrà spiram prominente; margine acuto, latere crussissimo; aperturá lævi, albá, roseo tinctá.

Strombus latissimus, Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1211, Gmel. p. 3516nº 21,

<sup>(1)</sup> Linné a très bien établi cette espèce, d'abord dans la 10° édition du Systema; il en a ensuite donné une très bonne description dans le Museum Ulricæ. La synonymie en est très bonne; mais Gmelin, avec sa peruicieuse légèreté, introduit plusieurs autres espèces qui n'ont aucuns rapports spécifiques avec celle-ci. Lamarck n'est point à l'abri d'un semblable reproche. Il rectifie en partie les erreurs de Gmelin, mais il tombe dans une autre faute, cu réunissant au Strombus latissimus de Linné le Strombus Goliath de Chemnitz, qui en est entièrement distinct. M. Schumacher, ayant mal apprécié les caractères de cette espèce, la range parmi les Ptérocères.

Lister. Conch. t. 856. f. 12, c. imperfecta, et 1, 862, f. 18 a, completa.

Rumph. Mus. t. 36. fig. L.

Petiv. Amb. t. 14. f. 9.

Seba. Mus. 3. t. 63. f. r. 2. et t. 83. f. r2-r4.

Martini. Conch. 3, t. 82, f. 832, t. 83, f. 835, et t. 89, f, 874. Strombus Goliath. Chemn. Conch. xx. t. 195 b. fig. A.

\* Sow. jun. Illust. Conch. p. 37. no 57. pl. 10. f. 112.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 6. nº 4. pl. 4.

\* Strombus tricornis. Blainv. Malac. p. 414, pl. 25. f. 1. 2.

\* Lin. Syst. uat. ed. 10. p. 745.

- \* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 87. u° 3.
- \* Pterocera alata, Schum. Nouv. Syst. p. 221.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 438. nº 18.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 668. no 23.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 16.

Habite l'Océan des Grandes-Iudes. Mon eabinet. Coquille fort belle et même précieuse, lorsque ses couleurs sont bien conservées. Elle est surtout très remarquable par la partie supérieure de son bord droit, qui est fort large, miuce, tranchante, arrondie et saillante au-dessus de la spire, tandis que le côté de ce même bord est fort épais dans le reste de sa longueur. Il paraît qu'elle devient très grande; mais je n'en possède qu'un individu de taille fort médiocre et dont la longueur n'excède pas 5 pouces et demi.

### 4. Strombe aile cornue. Strombus tricornis. Lamk.

St. testá turbinato-trigoná, albo et rufo longitudinaliter pietá; dorso trituberculato: tuberculo medio majore, lateribus compresso; spirá acutá, subnodosá; labro anterius in acumen elongatum producto; aperturá lævi, albá.

Lister. Conch. t. 873. f. 29.

Martini, Conch. 3. t. 84. f. 843-845.

Encycl. pl. 408.f. 1. et pl. 409. f. 2.

- \* Swain, Exot. Conch. pl. 3r.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 987. nº 3.
- \* Sow. jun. Thes. Conch. p. 34. no 4r. pl. ro. f. ro3. ro7.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 13. u° 9. pl. 7. et pl. 33. f. 3. Junior.
- \* Strombus gallus. Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 662.
- " Wood, Ind. Test. Suppl. pl. 4. f. 16.
- \* Swain. Conch. Illus. 1re série. t. 3. pl. 135.

Habite l'Océau des Autilles, Mon cabinet. Espèce constamment distiucte de la suivante. Les tubercules du sommet de son dernier

TOME IX.

tour ne sont point comprimés transversalement; mais le plus grand offre postérieurement un prolongement comprimé qui est lougitudinal. Longueur, 4 pouces 2 lignes.

#### 5. Strombe aile-d'ange. Strombus gallus. Lin.

St. testa turbinată, tuberculiferă, transversim sulcată, albo et rufo variegată; ultimo anfractu superne tuberculis magnis, compressis, coronato: tuberculis carina transversă coadunatis; labro tenui, superne în lobum savius praelongum producto.

Strombus gallus, Lin. Syst. Nat. cd. 12. p. 1209. Gmel. p. 3511. nº 11. variet, exclus.

Lister. Conch. t. 874. f. 30.

Bonanni. Recr. 3. f. 309. 310.

Rumph. Mus. t. 37. f. 5.

Gualt. Test. t. 32. fig. M.

Seba. Mus. 3. t. 62. f. 1. 2.

Knorr. Vergn. 4. t. 12. f. 1.

Favauue, Conch. pl. 21. fig. A 1.

Martini. Conch. 3, t. 84, f. 841, 842, et t. 85, f. 846.

\* Born. Mus. p. 275.

\* Mus. Gotw. pl. 18. f. 129. a.

\* Knorr, Del. Nat. Selec. t. 1. coq. pl. B. IV. f. 3.

\* Wood. Ind. Test. pl. 24. f. 12.

\* Swain. Exot. Conch. pl. 32.

\* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 988. nº 4.

\* Sow. jun. Thes. Conch. p. 34. no 44. pl. 10. f. 108. 111.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 14. no 10. pl. 9.

\* Lesser. Testaceothéol. p. 305. f. nº 79.

\* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 743.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 619.

\* Roissy. Buf. Moll. 1. 6. p. 87. nº 4.

\* Schrot, Einl, t. r. p. 429. nº 9.

\* Dillw. Cat. t. 2. p. 662. nº 14. variet. exclus.

Habite les mers d'Asie et d'Amérique, dans les climats chauds. Mon cabinet. Espèce commune dans les collectious. Ici, les tubercules du dernier tour sont comprimés transversalement à la coquille, ce qui est fort différent dans l'espèce précèdente. Spire noduleuse, un peu élevée et pointue; ouverture blanche et lisse, Longueur du corps de la coquille, 4 pouces 4 lignes. Vulg. le Coq.

#### 6. Strombe bituberculé. Strombus bituberculatus. Lamk.

St. testá turbinatá, tuberculiferá, transversim sulcato-nodulosá, albo

et rufo-suscescente marmoratii; ultimi anfractiis tuberculis duobus versius labrum aliis eminentioribus, trigonis, postice eompressis; spira abbreviata; labro latere crassiusculo, superne in lobum brevem terminato.

Lister. Couch. t. 871. f. 25.

Bonanni. Recr. 3. f. 307. 308.

Gualt. Test. t. 32. fig. F.

Seba. Mus. 3. t. 62. f. 4. 5. 9. 12. 13. 14. 15 et 27.

Knorr. Vergn. 3. t. 11. f. 1.

Martini. Conch. 3. t. 83. f. 836. 837.

\* Desh. Encycl, meth. Vers. t. 3. p. 988. no 5.

- \* Strombus lobatus. Sow. jun. Thes. Conch. p. 34. nº 43. pl. 8. f. 76. 77. 78.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 15. nº 11. pl. 10. f. 1.

\* Mus. Gottv. pl. 19. f. 133. a.

\* Valentyn, Amboina, pl. 10, f. 93.

\* Barrelier Plant. per Gall. pl. 1327, f. 5.

\* Perry, Conch. pl. 12. f. 1.

\* Wood, Ind. Test. Suppl. pl. 4. f. 15.

\* Strombus lobatus. Swain. Zool. illustr. 2e série, t. 3. pl. 153.

Habite l'Océau des Antilles. Mon cabinet. Il est constamment distinct du précédent par les tuhercules de son dernier tour, dont deux plus grands sont prismatiques, et par son bord droit un peu épais latéralement. Ouverture lisse et hlanchâtre. Longueur, 3 pouces.

7. Strombe crête-de-coq. Strombus cristatus. Lamk. (1)

St. testà ovato-oblongă, tubereuliferă, albo et luteo variă; ultimi anfraetiis tuberculo aliis multò majore; spiră exsertă, nodosă, peracută; labro dilatato, latere replicato, supernè crenis profundis cristatim inciso.

Seba. Mus. 3. t. 62. f. 3.

Favanne. Conch. pl. 22. fig. A 2:

Strombus laciniatus. Chemp. Conch. 10. t. 158. f. 1506. 1507.

\* Strombus laciniatus. Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 15.

\* Id. Swain. Exot. Conch. pl. 46.

\* Id. Sow. jun. Thes. Conch. p. 37. nº 58. pl. 10. f. 105.

\* Kiener, Spec, des Coq. p. 8, nº 5, pl. 11.

<sup>(1)</sup> Déjà nommée Strombus laciniatus par Chemnitz, cette espèce doit reprendre son premier nom.

\* Schrot. Einl, t. r. p. 466. Strombus. no 50.

\* Strombus laciniatus. Dillw. Cat. t. 2. p. 663. nº 13.

\* Strombus gallus, Var. D. Gniel. p. 3512.

Habite... Mon cabinet. Coquille très rare, et remarquable par les caractères de son bord droit. Ce bord, dilaté et avancé supérieurement jusqu'à la hauteur de la spire, est replié en dedans sur le côté, et offre, dans sa partie supérieure, quaire ou cinq grandes crénelures qui le font paraître lacinié. Ouverture tisse, fauve dans le fond. Longueur, 4 pouces. Vulg. l'Aile-large-couronnée.

8. Strombe aile-dilatée. Strombus dilatatus. Lamk. (1)

St. testá ovato-oblongá, turgidá, lævigatá, lutescente, maculis albis triseriatim cinctá; spirá breviusculá, noduliferá, labrum superante; labro dilatato, undato, iafrà marginem crassiusculo.

Seba. Mus. 3. 1. 63. f. 4. 5.

Strombus latas, Gmel, p. 3520, no 35.

Kieuer, Spec. des Coq. p. 9. nº 6. pl. 5.

Habite... Mon cabinet. La partie supérieure de son bord droit, sans former aucun lobe, vient s'appuyer un peu au-dessous du milieu de la spire. Ouverture lisse. Longueur, 4 pouces.

9. Strombe aile-de-hibou. Strombus bubonius. Lamk. (2)

St. testá oratá, subturbinatá, tuberculatá et noduliferá, flavescente, albo-maculatá, roseo-fasciatá; spirá conicá, obtusiusculá, nodulosá, labrum superante.

Lister. Conch. 1, 860. f. 17.

Bonanni, Recr. 3, f, 366.

Seba. Mus. 3. t. 62. f. 6-8.

(1) Ce Strombe devra changer de nom, pour deux raisons: la première, c'est qu'il était nommé Strombus latus par Gmelin, long-temps avant Lamarck; la seconde, c'est parce que M. Swainson, avant Lamarck aussi, avait déjà donné le nom de Dilatatus à un autre Strombe qui est très différent de celui-ci.

(2) Il y a ici plusieurs erreurs à rectifier. Born est le premier qui ait donné le nom de Strombus fasciatus à une espèce de ce genre. Gmelin prend ce nom, l'applique à une toute autre espèce, dans laquelle celle de Born trouve sa place comme variété, sans que cependant Born soit cité. Par un double emploi qui se conçoit à peine, ce même Strombus fasciatus de Born est reproduit par Gmelin, comme variété du Lentiginosus. Nous

Knorr. Vergn. 3. t. 17. f. 1.

Martini, Conch. 3. t. 82. f. 833. 834.

Strombus fasciatus. Gmel. p. 3510. nº 9.

\* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 989, nº 6.

- \* Strombus fasciatus. Sow. jun. Thes. Conch. p. 33. nº 38. pl. 10. f. 104. 106.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 10. nº 7. pl. 6.

\* Mus. Gottv. pl. 17. f. 127.

\* Rariora Mns. Besleriani, pl. 20. f. 2?

\* Aldrov. testac. p. 340. f. 2?

\* Klein. Tentam. ostrac. pl. 6. f. 107.

\* Strombus fasciatus. Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 14.

Habite l'Océan des Antilles. Mon cabinet. Ses fascies roses passent sur les rangées de ses tubercules. Sommet du bord droit simplement arrondi; ouverture lisse. Longueur, 3 pouces 5 lignes.

#### 10. Strombe grenouille. Strombus lentiginosus. Lin.

St. testà turbinatà, crassà, tuberculiferà et undique nodosà, squalidè albà, cinerco-fuscescente nigroque maculosà; ultimo anfractu supernè tuberculis majusculis, subfurcatis, coronato; labro crasso, supernè undatim tricrenato.

Strombus lentiginosus. Lin. Syst. nat. ed. 12. p. 1208. Gmel. p. 3510.

110 8.

Lister, Coneh. t. 861. f. 18.

Bonanni, Recr. 3. f. 300.

Rumph. Mos. t. 37. fig. Q.

Petiv. Amb. t. 14. f. 10.

Gualt. Test. t. 32. fig. A. D'Argenv. Couch. pl. 15. fig. C.

Seba. Mus. 3. t. 62. f. rr et 30.

Knorr. Vergn. 3. t. 13. f. 2.

Martini. Conch. 3. t. 80. f. 825. 826. et t. 81. f. 827. 828.

\* Wood. Ind. Test. pl. 24. f. 10.

\* Swain. Zool. illustr. τ<sup>re</sup> sèrie. t. 3. pl. 134. f. 2.

\* Desh. Encyel. meth. Vers. t. 3. p. 989. no 7.

proposons de rectifier ces erreurs de nomenclature, en restituant à l'espèce de Born son premier nom: cette espèce est le Strombus lineatus de Lamarck. Celui-ci, qui est le vrai Fasciatus de Gmelin, peut conserver le nom que lui a imposé Lamarck.

- \* Sow. jun. Thes. Conch. p. 37. no 56. pl. 8. f. 79.
- \* Kicner. Spec. dcs Coq. p. 25. nº 18. pl. 18. f. 1.
- \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. Zoolog. pl. 50 f. 3.
- \* Lin. Syst. nat. ed. 10. p. 743.
- \* Mus. Gottv. pl. 17. f. 128. a. b. c. d.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 619.
- \* Barrelier. Plant. per Gall. pl. 1327. f. 6.
- \* Perry. Couch. pl. 12. f. 5.
- \* Born. Mus. p. 274.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 425. nº 8.
- \* Dillw. Cat. t. 2, p. 660. no 10.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cabinet. Ses sillons transverses sont très noduleux. Les deux ou trois crénelures du sommet de son bord droit le distinguent. Spire courte et pointue. Longueur, 3 ponces 8 lignes. Vulg. la Téte-de-serpent.

11. Strombe oreille-de-Diane. Strombus auris Dianæ.
Lin (1).

St. testà ovato-oblongà, tuberculiferà, transversìm striatà, griseà; spirà, exsertà, acutà; caudà recurvà; fauce aurantio-nigricante; labro incrassato, anteriùs lobo digitiformi terminato, intùs lævigato.

(1) Plusieurs espèces sont confondues sous cette dénomination. Linné, par sa phrase et sa description du Museum Ulricæ, caractérise l'espèce par des sillons transverses, des tubercules sur le dos et une spire muriquée; il la caractérise aussi par la callosité et le lobe digitiforme qui termine le bord droit du côté postérieur, etc.; mais, parmi les figures qu'il cite dans la 12° édition du Systema naturæ, il y introduit deux espèces. Je ne parle pas de Gmelin, qui a porté partout la confusion. Pour moi, le Strombus auris Dianæ doit rédnire sa synonymie de la manière suivante: Bonanni, f. 301. 302. Rumphius, pl. 37. f. R. Gnaltieri, pl. 32. f. D. Favanne, pl. 21, f. A5, A6. Seba, pl. 62. f. 13. Martini, t. 3, pl. 84, f. 838, 839. Strombus Lamarkii, Sow. jun., Thes. Conch., p. 35 n° 50, pl. 9, f. 98, 99. exclus. Var., Kiener, Spec. des Coq., p. 22, n° 16, pl. 16, f. 1.

La seconde espèce, déjà nommée Strombus guttatus par Martini, se trouve dans les figures suivantes, Lister, pl. 872, f. 28, Gualtieri, pl. 32, f. H. Scha, pl. 61, f. 1, 2. Knorr, t. 2,

Strombus auris Dianæ. Lin. Syst. nat. . 12. p. 1209. Gmel. p. 3512. no 12.

Lister. Conch. t. 871. f. 26. et t. 872. f. 27. 28.

Bonanni, Recr. 3, f. 301. 302.

Rumph. Mus. t. 37. fig. R.

Petiv. Amb. t. 14. f. 11.

Gualt. Test. .t. 32. fig. D. H.

D'Argenv. Conch. pl. 14. fig. O.

Favaone. Conch. pl. 21. fig. A5. A6.

Seba. Mus. 3. t. 61. f. 1-6. et t. 62. f. 13 et 16.

Knorr. Vergn. 2. t. 15. f. 1. 2.

Martini. Conch. 3. t. 84. f. 838, 839.

Chemn. Conch. 10. t. 156. f. 1487. 1488.

Encyclop. pl. 409. f. 3. a. b.

\* Lin. Syst. nat. éd. 10. p. 743.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 620.

\* Mus. Gottv. pl. 19. f. 131. a. e. f. g. h. i. k.

\* Schum. Nouv. Syst. p. 200.

\* Born. Mus. p. 269. Vign. fig. C. et p. 276.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 428. nº 10.

\* Burrow. Elem. of Conch. pl. 17 f. 2. \* Dillw. Cat. t. 2. p. 663. no 16. Exclus. var.

\* Sow. Genera of Shells. f. 4.

\* Reeve, Conch. Syst. t. 2. p. 206. pl. 251. f. 4.

Habite l'Ocean des Grandes-Indes. Mon cabinet. Vulg. l'Oreille-d'âne.
Longneur, 3 pouces 4 lignes.

pl. 15, f. 1, 2. Perry Conch., pl. 13, f. 4. Croueh., pl. 18, f. 5. Strombus auris Dianæ. Sow. jun., Thes. Conch., pl. 35, no 49; pl. 9, f. 101, 102. Strombus guttatus. Kiener, Spcc., p. 24, no 17, pl. 15, f. 1. Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr., pl. 51, f. 1.

La troisième espèce est représentée par les figures suivantes: Lister, pl. 872, f. 27. Chemn., t. 10, pl. 156, f. 1487-1488. Encycl., pl. 409, f. 3, a, b. C'est le Strombus auris Dianæ àdusta de Chemnitz et la variété B, de l'Auris Dianæ de Dillwyn. Strombus melanostomus, Swain. Exot. Conhe., p. 10, pl. 47. Sow. jun., Thés. Coneh., p. 32, nº 51, pl. 9, f. 89, 90, 94. Kiener, Spec. A ces trois espèces, Dillwyn en ajoute une quatrième à titre de variété, le Strombus Novæ-Zelandiæ de Chemnitz.

#### 12. Strombe muriqué. Strombus pugilis. Lin.

St. testá turbinatá, ventricosá, luteo-rufescente; ultimo anfractu supernè tuberculis coronato, medio lævi, basi sulcato; spirá tuberculis patentibus muricatá, transversè striatá; labro anterius lobo brevi, rotundato, et intus versus basim sulcato.

Strombus pugilis. Liu. Syst. nat. ed. 12. p. 1209. Gmel. p. 3512.

Lister, Conch. t. 864. f. 19.

Bonanni, Recr. 3, f. 299.

Gualt. Test. t. 32. fig. B.

D'Argenv, Conch. pl. 15. fig. A.

Knorr. Vergn. 1. t. 9. f. 1. et t. 3. pl. 16. f. 1.

Martini. Conch. 3. t. 81.f. 830, 831.

Encyclop. pl. 408, f. 4, a, b.

\* Schum, Nouv. Syst. p. 200.

\* Born. Mus. p. 277.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 429. nº 11.

- \* Dillw. Cat. 1. 2. p. 664. nº 17. Exclus. variet.
- \* Chemn. Conch. t. 10. p. 215. pl. 156. f. 1493.

\* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 17.

\* Lin. Syst. nat. cd. 10. p. 744.

- \* Mus. Gottv. pl. 17. f. 125. a. b. 126. a. b.
- \* Aldrov. De Testac. p. 337, f. 3, et p. 340, f. 3.

\* Mus. Moscardo. p. 212. f. 3.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 620.

- \* Sow. Genera of Shells. f. 1. 2.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 996. nº 22.

\* Sow. Couch. Man. f. 406.

\* Sow. jun. Thes. Conch. p. 32. nº 33. pl. 8. f. 74.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 30. nº 22. pl. 20.

\* Perry. Conch. pl. 12.f. 4.

\* Brookes. Introd. of Conch. pl. 7. f. 85.

\* Roissy. Buf. Moll. t. 6. p. 86. nº 1.

Habite dans la Méditerrance et peut-être l'Océan Atlantique. Mon cabinet. Son ouverture est d'un jaune d'œuf très foucé, presque rougeatre. Spire très pointue. Longueur, 3 pouces 5 lignes. Vulg. l'Oreille-de-cochon.

### 13. Strombe pyrulé. Strombus pyrulatus. Lamk. (1)

St. testá turbinatá, dorso lævigatá, basi spiráque transversim striatá,

<sup>(1)</sup> Voici encore une espèce à laquelle Lamarck a inutile-

rufescente; ultimo anfractu supernè obtusè angulato; spirá conico-acutá, nodulosá, basi subtuberculiferá; labro anterius lobo rotundato et iniùs striato.

An Knorr. Vergn. 3, t. 16. f. 1?

Martini. Conch. 3. t. 91. f. 894.

Schroctter. Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 14.

Strombus alatus, Gmel. p. 3513. nº 14.

\* Strombus pugilis. Var. B. Dillw. Cat. t. 2. p. 664.

\* Strombus alatus. Swain. Exot. Conch. pl. 11.

\* Sow. jnu. Thes. Conch. p. 32. no 34. pl. 8. f. 72. 75.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 29. 10 21. pl. 19. f. 1. et pl. 34. f. 2. Habite.... Mon cabinet. Très voisin du précédent, il s'en distingue par sa spire non muriquée, mais seulement un peu tuberculeuse à sa base. Bord droit un peu épais, strié en son limbe interne, qui est d'un violet très rembruni, ainsi que la columelle. Lougueur, 3 pouces 2 lignes.

#### 14. Strombe bossu. Strombus gibberulus. Lin.

St. testa oblongo-ovali, medio lavigata; suprà labrum infernèque striatà, luteo-rufescente, albo-fasciatà; anfractibus inæqualiter gibbosis; spira brevi, acuta; columella alba; labro intùs striato, violaceo.

Strombus gibberulus. Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1210. Gmel. p. 3514. nº 17.

Lister. Conch. t. 847. f. 1.

Bonanni. Recr. 3. f. 150.

Rumph. Mus. t. 37. fig. V.

Petiv. Amb. t. 14. f. 13.

Gualt. Test. t. 21. fig. N.

D'Argenv. Conch. pl. 14. fig. N.

Seba, Mus. 3, t. 61, f, 17-19, et 51-53, et t. 62, f, 48, 49.

Knorr. Vergn. 2. t. 14. f. 3.

Martini. Conch. 3. t. 77. f. 792-798.

Strombus succinctus. Encyclop. pl. 408. f. 3. a. b. è specimine juniore.

\* Mus. Gottw. pl. 28. f. 190. a. b. c. d.

\* Valentyn. Amboina. pl. 7. f. 64,

\* Herbst. Hist. Verm. pl. 43. f. r.

ment changé son nom spécifique; elle devra reprendre celui de Strombus alatus, que Gmelin le premier lui donna.

- \* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 744.
- \* Lin. Mus. Ulr. p. 621.
- \* Barrélier. Plant, per Gall. pl. 1327. f. 2.
- \* Perry. Conch. pl. 12, f. 3.
- \* Roissy, Buf. Moll. t. 6. pl. 58. f. 4.
- \* Born. Mus. p. 278.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 433. nº 14.
- \* Dillw. Cat. 1. 2, p. 666. no 20.
- \* Wood, Ind. Test, pl. 25. f. 20.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 997. nº 23.
- \* Sow. jon. Thes. Conch. p. 31, no 27, pl. 6, f. 18, 19, 24, 25, 26.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 37. nº 28, pl. 28, f. 1. et pl. 33, f. 5.
  - \* Quoy, et Gaim. Voy. de l'Astr. Zoolog. pl. 50. f. 14.

Habite les mers de l'Inde et des Moluques, Mon cabinet, Longueur, 2 pouces 5 lignes.

#### 15. Strombe bouche-de-sang. Strombus luhuanus. Lin. (1)

St. testá oblongo-ovali, tenuiter striatá, fulvá, albo-fasciatá; ultimo anfractu supernè obtusè angulato; spirá brevi, mucronatá; columellá purpureo nigroque tinctá; labro intús striato, rubro.

Strombus luhuanus. Lin, Syst. Nat, ed. 12. p. 1209, Gmel. p. 3513.

Lister, Conch. t. 85 r. f. 6.

Rumph. Mus. t. 37. fig. S.

Petiv. Gaz. t. 38. f. 10. et Amb. t. 14. f. 12.

Gualt. Test. t. 31. fig. H. I.

Seba. Mus. 3, t. 61, f. 11, 12, 20, 21.

Knorr. Vergn. 5.t. 16. f. 5.

Martini, Conch. 3. t. 77. f. 789. 790. 791.

- \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. Zoolog. pl. 51. f. 3.
- \* Chemn. Conch. t. 10. p. 218. pl. 157. f. 1499. 1500.
- \* Mns. Gottw. pl. 28. f. 191. a. b.

<sup>(1)</sup> En décrivant cette espèce dans l'Encyclopédie, nous y avons joint, à titre de variété, le Strombus mauritianus. Nous avons reconnu depuis que ces deux espèces restaient distinctes ct qu'elles reposaient sur des caractères constans, ce qui nous détermine à revenir à l'opinion de Lamarck. Nous faisons la même observation au sujet du Strombus Isabella, que nous avons réuni à tort au Strombus canarium.

- \* Herbst. Hist. Verm. pl. 48. f. 2.
- \* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 744.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 621.
- \* Schum. Nouv. Syst. p. 220.
- \* Born. Mus. p. 277.
- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 432. nº 13.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 666. no 19.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 19.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 990, nº 8.
- \* Sow. jun. Thes. Conch. p. 29. no 17. pl. 7. f. 54.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 39. nº 30. pl. 27. f. 1.

Habite l'Ocean indien et des Moluques. Mon cabinet. Sa columelle, vivement colorée de pourpre et de noir, le rend très remarquable. Longueur, 2 pouces 3 lignes.

#### 16. Strombe bouche-aurore. Strombus mauritianus. Lamk.

St. testá oblongo-ovali, lævissimá, albá, lineolis rusts angulatis transversim fasciatá; spirá brevi, longitudinaliter plicatá, mucronatá; columellá albá; labro intùs striato, roseo.

Lister. Conch. t. 849. f. 4 a. et t. 850. f. 5.

Seba. Mus. 3. t. 61. f. 13.

Knorr. Vergo. 6. t. i5. f. 3.

Martini. Conch. 3. t. 88. f. 865-867.

- \* Strombus luhuanus, Var. A. Nob. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 990.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 38. nº 29. pl. 27. f. 2.
- \* Mus. Gottw. pl. 28. f. 192.
- \* Strombus cylindricus. Swain. Zool. illus. 1° série, t. 1. pl. 53.
- \* Id. Sow. juu. Thes. Conch. p. 29. n° 16. pl. 7. f. 50. 57. 59. Habite les mers de l'He-de-France. Mon cabinet. Il est bien distinet du précédent, nou-sculement par sa columelle toute blanche, mais encore par son dernier tour, qui est très lisse. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

17. Strombe poule. Strombus canarium. Lin. (1)

St. testā obovatā, dorso læviusculā, basi striatā, albā, lineis rufis confertissimis longitudinalibus flexuosis pictā; spirā brevi, mucro-

<sup>(1)</sup> MM. Quoy et Gaimard établissent une espèce sous le nom de Strombe de Vanicoro, pour une coquille qui n'est à nos yeux qu'une variété du Strombus canarium de Linné.

nata', basi planulata'; apertura intus alba, extus aureo tincta', labro crasso, dilatato, anterius sinu distincto.

Strombus canarium, Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1211. Gmel. p. 3517. nº 24.

Lister. Conch. t. 853. f. 9.

Bonanni, Recr. 3. f. 146.

Rumph. Mus. t. 36. fig. N.

Petiv. Amb. t. 14. f. 17.

Goalt, Test. 1, 32, fig. N.

D'Argenv. Conch. pl. 14. fig. Q.

Seba. Mus. 3. t. 62. f. 28. 29.

Knorr. Vergn. 1. t. 18. f. 5.

Martini. Conch. 3. t. 79. f. 818.

- \* Klein. Tentam. Ostrac. pl. 4. f. 73.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 990. nº 9.
- \* Quoy. et Gaim. Voy. de l'Astr. pl. 51. f. 7 a 11.
- \* Liu. Mus. Ulric. p. 623.
- \* Mus. Gottw. pl. 19. f. 127. a. b. c.
- \* Besleri Gozophyl. Nat. pl. 19. f. 9.
- \* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 745.
- \* Born, Mus. p. 269. Vign. f. d. et p. 281.
- \* Schrot. Einl. t. r. p. 440. nº 21.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 670. no 27. Exclusa variet.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 25. f. 27.
- \* Sow. jun. Thes. Conch. p. 33. n. 36. pl. 8. f. 69. 70.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 33. nº 25. pl. 29. f. r.

Habite les mers de Ceylan et des Moluques. Mon cabinet. Goquille raccourcie, large, épaisse, à spire courte, mucronée, ayant sa base planulée. Longueur, 23 lignes.

#### 18. Strombe Isabelle. Strombus Isabella. Lamk.

St. testà ovato-oblongá, dorso laviusculà, basi striatà, albidd aut pallidè fulvá; spira exsertà: anfractibus valdè convexis; aperturà intùs albà, extùs aureo tinctà; labro anteriùs sinu distincto.

Bonanni. Recr. 3, f. 147.

Gualt, Test. 1, 32, fig. L.

Seba. Mus. 3. t. 62. f. 23. 25.

Kuorr. Vergn. 3. t. 13. f. 3. Martíni. Conch. 3. t. 79. f. 817.

- \* Strombus canarium. Var. Dillw. Cat. t. 2. p. 671.
- \* Id. Var. A. Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3, p. 990.
- \* Sow. jun. Thes. Conch. p. 33. no 37. pl. 8. f. 68. 71.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 32, nº 24, pl. 25, f. 2,

Habite l'Océau des Grandes-Indes. Mon cabinet. Très rapproché du précédent, avec lequel on l'a confondu, mais bien plus allongé, il s'en distingue d'ailleurs par sa spire, dont tous les tours sont très convexes. Il est, en outre, dépourvu des lignes colorées et flexueuses que l'on observe daus l'autre. Longueur, 2 pouces 7 lignes.

#### 19. Strombe élancé. Strombus vittatus. Lin.

St. testá fusiformi-turritá, fulvo-rufescente, albo-fasciatá; ultimo anfractu supernè obtusè angulato, infernè sulcato; spirá longitudinaliter plicatá, transversim tenuissimè striatá; suturis marginatis; labro mediocrì, rotundato.

Strombus vittatus, Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1211. Gmel. p. 3517.

Lister. Conch. t. 852. f. 8.

Rumph. Mus. t. 36. fig. O.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 12. et Amb. t. 7. f. 9.

D'Argenv. Conch. pl. 9. fig. F.

Seba. Mus. 3. t. 62. f. 18-20.

Knorr. Vergn. 3. t. 20. f. 2.

Martini. Conch. 3. t. 79. f. 819. 820 et 822. 823.

Eucyclop. pl. 409. f. 1. a. b.

\* Liu. Syst. Nat. éd. 10. p. 745.

\* Lin. Mus. Ulric. p. 623.

\* Junior. Karsten, Mus. Lesk, f. 1. pl. 5. f. 4.

\* Born. Mus. p. 182.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 441. nº 22.

\* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 28.

\* Sow. jun. Thes. Conch. p. 26. no 4. pl. 6. f. 27 à 31.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 40. nº 31. pl. 23.

Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 991. nº 10.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet. Ce qui caractérise cette espèce, c'est d'avoir la spire éminemment allongée et l'aile d'une étendue médiocre, toujours pen épaisse; néanmoins elle offre différentes variétés qui lui appartiennent, car tantôt la spire présente des plis longitudinaux dans presque toute sa longueur, et tantôt on ne lui en voit qu'à sa sommité. Elle varie en outre dans l'étendue de l'allongement de sa spire, certains individus l'ayant extrêmement longue, tandis qu'elle l'est bien moins dans d'autres. Ouverture blanche. Longueur, 3 pouces 3 lignes.

# 20. Strombe aile-relevée. Strombus epidromis. Lin.

St. testá ovato-oblongá, apice acutá, lævi, albo et luteo variá; ultimo anfractu supernè subtuberculato; anfractibus spiræ angulatis, crenato-plicatis; labro dilatato, rotundato, crassiusculo, margine acuto, recurvo.

Strombus epidromis. Lin. Syst. Nat. ed. 12. p. 1211. Gmel. p. 3516.

nº 22.

Lister. Conch. t. 853. f. 10.

Rumph. Mus. t. 36. fig. M.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 12. et Amb. t. 14. f. 18.

Seba. Mus. 3. t. 62. f. 21. 22 et 26.

Knorr. Vergn. 6. t. 33. f. 2.

Martini. Conch. 3. t. 79. f. 821.

\* Mus. Gottv. pl. 19. f. 136.

- \* Lin. Syst. Nat. éd. 10. p. 745.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 622.
- \* Schum. Nouv. Syst. p. 200.

\* Born. Mus. p. 281.

- \* Schrot. Einl. t. 1. p. 439. no 19.
- \* Dillw. Cat. t. 2. p. 669. no 25.

\* Wood, Ind. Test. pl. 25, f. 25.

\* Desh, Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 991. nº 11.

\* Sow, jun. Conch. illustr. p. 28, no 10, pl. 6, f. 12.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 48. nº 37. pl. 26. f. r.

Habite l'Océan des Grandes-Indes et des Moluques. Mon cabinet. Bord droit arrondi, sans aucun lobe, s'appuyant autérieurement contre la spire. Celle-ci élevée, étagée et fort aiguë. Ouverture lisse et très blanche. Longueur, 2 pouces 8 lignes.

# 21. Strombe aile-de-colombe. Strombus columba. Lamk.

St. testa ovato-oblonga, longitudinaliter plicata, transversim striata, alba; anfractibus spiræ convexis; labro suprà infraque valdè striato, margine recurvo; columella striata.

\* Sow. jun. Thes. Couch. p. 27. nº 6. pl. 6. f. 2. 3. 6. 7.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 51, nº 39, pl. 25, f. 1. 1 a.

Habite... la mer des Indes? Mon cabinet. Jolie espèce, très distincte. Son bord droit, remarquable par un pli longitudinal, est fortement strié en dessus et en dessous. Sa columelle, pareillement striée, est munie d'une raie verte, ainsi que le limbe interne du bord droit. Longueur, 2 pouces.

#### 22. Strombe quadrifascié. Strombus succinctus. Lin. (1)

St. testa ovato-oblonga, apice acuta, transversim subtilissimè striata, lutescente; ultimo anfractu fasciis quatuor albis fusco-lineolatis cincto, supernè tuberculis raris instructo; anfractibus spiræ angulatis, plicato-crenatis; labro angusto, margine incurvo, intùs striato.

Srombus succinctus. Lio. Syst. Nat. cd. 12. p. 1212. Gmel. p. 3518.

Lister. Conch. t. 859. f. 16.

Rumph. Mus. t. 37. fig. X.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 13. et Amb. t. 14. f. 19.

Gualt. Test. t. 33. fig. B.

D'Argenv. Conch. pl. 10. fig. C.

Seba. Mus. 3, t. 61, f. 15.

Strombus accinctus. Born. Mus. p. 283. t. 10. f. 14. 15.

Martini. Conch. 3. t. 79. f. 815. et t. 89. f. 877.

\* Schrot. Einl. t. 1. p. 442. nº 23.

\* Strombus accinctus. Dillw. Cat. t. 2. p. 672. nº 30, Syn. plur. exclus.

\* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 3o.

\* Desh. Encycl. métli. Vers. t. 3. p. 992. nº 12.

\* Kiener. Spec. des Coq. p. 45. nº 35. pl. 10. f. 2.

Habite les mers des Indes-Orientales. Mon cabinet. Son aile est étroite, à bord courbé en dedans, et a un sinus à sa partie antérieure. Ouverture blanche. Longueur, 23 lignes et demie.

23. Strombe aile-de-roitelet. Strombustroglody tes. Lamk. (2)
St. testá ovato-acutá, dorso læviusculá, luteo-rufescente, albo-zona-

<sup>(1)</sup> Dans la 12e édition du Systema Naturæ, il y a dans le nom de cette espèce une faute de typographie par laquelle lcs deux premicrs lettres manquent. Presque tous les naturalistes ont lu succinctus. Born a mis accinctus. Ces deux mots ont la même signification, et je n'aurais pas fait cette remarque si je n'avais craint que l'on supposât la réunion de deux espèces que les auteurs auraient eu l'intention de séparer. Dillwyn rapporte, dans la synonymic de cette espèce, une partie de celle du Strombus marginatus de Lamarck. Il eût été cependant facile d'éviter cette confusion.

<sup>(2)</sup> Nommée Strombus minimus par I inné, dans son Man-

td; ultimo anfractu supernè tuberculifero; spirce anfractibus angulatis, plicato-crenatis; labro crassiusculo, anteriùs sinu distincto, intùs flavescente; columella alba, callosa.

Strombus minimus. Lin. Mantissa. p. 549. Gmel. p. 3516. nº 23.

Rumph. Mus. t. 36. fig. P.

Petiv. Amb. t, 14. f. 16.

Gualt, Test. t. 31. fig. L.

Schroëtter. Einl. in Conch. 1. t. 2. f. 11.

Chemn. Conch. 10. t. 156. f. 1491. 1492.

- \* Strombus minimus, Sow. juo. Thes. Conch. p. 28. no 11. pl. 6. f. 4.5.
- \* Kiener. Spec. des Cog. p. 52. nº 40. pl. 31. f. 2.
- \* Strombus minimus. Schrot. Einl. t. 1. p. 439. nº 20.
- \* Id. Dillw. Cat. t. 2. p. 670. nº 26.
- \* Id. Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 26?
- \* 1d. Swaio. Zool. illust. 1re série. t. 1. pl. 10. f. 2.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 992. no 13.

Habite l'Océan des Grandes-Indes. Mon cahinet. Loogueur, 17 lig.

#### 24. Strombe tridenté. Strombus tridentatus. Lamk. (1).

St. testa oblonga, supernè attenuato-acuta, levigata, longitudinaliter subplicata, luteo-rufescente; anfractibus spiræ convexis; labro angusto, basi tridentato, intùs striato, rufo-fucescente.

Lister. Conch. t. 858, f. 14.

Rumph. Mus. t. 37. fig. Y.

Petiv. Amb. t. 14. f. 15.

Gualt. Test. t. 33. fig. C. D.

tissa, cette espèce doit reprendre son premier nom à la place de celui de Troglodytes donné à tort par Lamarck.

(1) Chemnitz est le premier qui ait donné un nom à cette espèce: c'est donc ce nom qui doit prévaloir, à cause de son antériorité, quoique ce nom de Strombe Samar paraisse bizarre comme ceux d'Adanson; cependant il doit être respecté. En attribuant à cette espèce le nom de Strombus dentatus, M. Sowerby commet une erreur, d'abord parce que déjà Linné avait donné ce même nom à une espèce différente (Strombus plicatus, Lamarck), ensuite parce que l'espèce était déjà nommée Strombus Samar par Chemnitz. Un nom nouveau n'était donc pas nécessaire.

Seba, Mns. 3. t. 61. f. 54. et 41-47.

Martini. Couch. 3. t. 78. f. 810-814.

Strombus Samar, Chemu. Couch. 10.1. 157. f. 1503.

Strombus tridentatus. Gmel. p. 3519. nº 30.

- \* Strombus dentatus, Sow. jun. Thes. Couch. p. 31, nº 29. pl. 9. f. 86, 87.
- \* Kiener. Spcc. des Coq. p. 64. nº 49. pl. 26. f. 2.
- \* An Strombus dentatus. Liu, Syst. Nat. ed. 12. p. 1213?
- \* Kammerer. Rudolst. Cab. pl. 7.f. 4.5.
- \* Schrot. Einl. t. r.p. 450. Strombus. nº 1.
- \* Strombus Samar, Dillw, Cat. t. 2. p. 674. nº 34.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 34.
- \* Sow. Genera of Shells. f. 6.
- \* Reeve, Conch. Syst. t. 2. p. 207. pl. 251. f. 6.
- \* Desh. Encycl. meth. Vers. t. 3. p. 992. nº 14.

Habite l'Océan Indien. Mon cabinet. Spire à tonrs convexes, un peu renslès. Les figures citées de cette coquille sont plus ou moins mediocres, à l'exception de celle de Seba qui rendent bien sa forme générale et les trois dentelures de son bord droit. Longueur, 22 lignes.

#### 25. Strombe bouche-noire. Strombus urceus. Lin. (1)

St. testa ovato-oblonga, apice acuta, transversè striatà, cinereo-rufescente, suprù labrum caudamque nigricante; anfractibus supernè angulato-tuberculatis, longitudinaliter subplicatis; fauce nigra; labro intùs striato.

Strombus urceus, Lin, Syst. Nat. ed. 12. p. 1212. Gmel. p. 3518.

nº 29.

Lister. Conch. t. 857. f. 13.

Bonanni, Recr. 3. f. 144.

Petiv. Gaz. t. 98. f. 14.

Gualt. Test. 1. 32, fig. E.

Seba, Mus. 3. t. 60. f. 28. 29. et t. 61. f. 30. 31, etc.

Knorr. Vergn. 3. t. 13. f. 5.

Martini, Couch. 3. t. 78, f. 803-806.

<sup>(1)</sup> M. Schumacher, dans son Essai d'un nouveau système des vers testacés, établit un nouveau genre, sous le nom de Canarium, pour cette espèce. Ce genre est pour nous inadmissible, la coquille n'offrant point d'autres caractères que ceux des Strombes.

- \* Schrot. Einl. t. r. p. 445, no 26.
- \* Mus. Gottw. pl. 28. f. 196.197. 198.
- \* Lin. Syst. Nat. ed. 10. p. 745.
- \* Rumph. Mus. pl. 37. fig. T.
- \* Lin. Mus. Ulric. p. 624.
- \* Canarium ustalatum, Schum. Nouv. Syst. p. 219.
- \* Born. Mus. p. 284.
- \* Burrow, Elem. of, Conch. pl. 17. f. 3.
- \* Wood, Ind. Test. pl. 25. f. 32.
- \* Desli, Encycl, meth. Vers. t. 3, p. 993, no 15.
- \* Sow. jun. Thes. Conch. p. 30. no 21. pl. 7. f. 34. 35. 36.
- \* Kiener, Spec, des Coq. p. 60, n° 46, pl. 30, f. 2, 3, pl. 15, f. 2. Habite l'Océan des Grandes-Indes, Mon cabinet. Spire étagée et pointue; ouverture noire, mais d'un ronx orangé dans le fond; aile étroite, atténuée inférieurement. Longueur, 21 lignes et demie.

# 26. Strombe plissé. Strombus plicatus. Lamk. (1)

St. testá ovato-oblongá, apice acutá, longitudinaliter plicatá, lutcorufescente, albo fusciatá et punctatá; spirá contabulatá; ultimo anfractu supernè tuberculis coronato; aperturá striatá; columellá flavá; labro parvo, intùs violacescente.

Strombus dentatus. Lin. Syst. Nat. éd. 12. p. 1213. nº 513. Gmel. p. 3519. nº 31.

Rumph. Mus. t. 37. fig. T.

Petiv. Amb. t. 14. f. 21.

Gualt. Test. t. 32. fig. G.

Seba. Mus. 3. 1. 61. f. 24. 25.

Schroëtter. Einl. in Conch. 1. p. 446. no 27. t. 2. f. 12.

Strombus plicatus. Encycl. pl. 408. f. 2. a. b.

\* Dillw. Gat. t. 2. p. 674. nº 35.

- \* Sow. jun. Thes. Conch. p. 30. nº 24. pl. 7. f. 56.
- \* Kiener, Spec. des Coq. p. 62, nº 47, pl. 31, f. 1, a, b.
- \* Chem. Conch. t. 10. p. 220. pl. 157. f. 1501. 1502.
- \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. pl. 51. f. 5.

Habite l'Occan des Grandes-Indes et les Moluques. Mon cabinet. Son bord droit n'est point denté, mais offre inférieurement le si-

<sup>(1)</sup> Puisque Lamarck reconnaît lui-même le Strombus dentatus de Linné, dans cette espèce, il a bien tort de changer son nom sans la moindre nécessité. Il faut donc substituer le nom de Linné à celui de Lamarck.

nus caractéristique du genre. Ses plis longitudinaux, sa spire bien étagée, et ses tubercules dorsaux élevés et comprimés le rendent très distinct. Longueur, 19 lignes.

27. Strombe fleuri. Strombus floridus. Lamk.

St. testà ovato-acutá, suprà labrum infernèque striatà, coloribus variis pictà; ultimo anfractu anticè tuberculifero; spirà brevi, langitudinaliter subplicatà; fauce striatà, rubente.

Lister. Conch. t. 848. f. 3. et t. 859. f. 15.

Rumph. Mus. t. 37. fig. W.

Petiv. Amb. t. 14. f. 20.

Seba, Mus. 3, t. 61, f. 26, 27, 32, 33, 40, 48, 50, 54, 65, et t. 62, f. 42, 43,

Martini. Conch. 3, t. 78. f. 807-Sog.

- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 63. nº 48. pl. 32, f. 1, a, b.
- \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. pl. 51, f. 12.
- \* Mus. Gottw. pl. 28. f. 193. 194. a. b.

\* Wood, Ind. Test. Suppl. pl. 4. f. 5.

\* Strombus mutabilis, Swain. Zool. illustr. 1re série. t. 2. pl. 71. f. 1.

\* Desh. Eucycl. meth. Vers. t. 3. p. 993, nº 16.

\* Strombus mutabilis. Sow. jun. Thes, Conch. p. 29. nº 20. pl. 7. f. 40. 45. 46. 47. 49. 52.

Habite l'Océan Indien et des Moluques. Mon cabinet. Coquille ventrue, tuberculcuse, et très variée dans sa coloration. Longueur, 17 lignes.

# 28. Strombe aile-de-papillon. Strombus papilio. Chemn.

St. testă ovată, subaculă, tuberculiferă, albă, luteo-maculosă; ultimo anfractu tuberculis triseriatis cincto; columellă luvi, albă; labro spirce adnato, anterius sinu distincto, intus striato, aurantiofuscescente.

Seba. Mus. 3. t. 52. f. 17. 18.

Knorr. Vergn. 3. . 26. f. 2. 3.

Strombus papilio. Chemn. Couch. 10. t. 158. f. 1510. 1511.

- \* Strombus exustus. Swain. Zool, illustr. 1re serte. t. 3. pl. 134. f. 1.
- \* Desh. Encycl. méth. Vers. t. 3. p. 994. nº 7.
- \* Sow. juu. Thes. Couch. p. 37. no 55. pl. 7. f. 44.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 26. nº 19. pl. 17.
- " Schrot, Einl. t. 1. p. 462, Strombus, nº 31.
- \* Strombus lentiginosus, Var. B. Gmel. p. 3510. \* Strombus papilio, Dillw. Cat. t. 2. p. 661. nº 11.
- \* Wood. Ind. Test. pl. 25. f. 13.
- \* Quoy et Gaim. Voy. de l'Astr. pl. 50, f. r.

Habite... Mon cabinet. Il n'a point les trois crénelures du St. lenúginosus, mais un seul sinus au sommet de son bord droit. Ce dernier est d'ailleurs strié et très coloré. Longueur, 22 lignes.

29. Strombe rayé. Strombus lineatus. Lamk. (1)

Str. testà ovato-acutà, lævi, albà, lineis nigris distantibus cinctà; ultimo anfractu supernè tuberculis majusculis coronato; aperturà striatà, aurantià; labro anteriùs sinu distincto.

Martini, Couch. 3, t. 78, f. 800-802.

Strombus polyfasciatus. Chemn. Conch. 10. t. 155. f. 1483. 1484.

- \* Strombus subulatus Herbst. Hist. Verm. pl. 48. f. 8.
- \* Fab. Columna, aquat. et terrest. observ. pl. Lx. f. 5.
- \* Barrelier, Plaot, per Gall, pl. 1326. f. 4.
- \* Strombus fasciatus. Born. Mus. p. 278.
- \* Strombus polyfasciatus, Dillw. Cat. t. 2, p. 662, no 13.
- \* Strombus fasciatus. Var. B. Gmel. p. 3511.
- \* Strombus lentiginosus. Var. a. Gmel. p. 3510.

\* Seba, Thes. t. 3. pl. 61. f. 7.

- \* Strombus polyfasciatus. Wood. Iud. Test. pl. 24. f. 11.
- \* Strombus persicus. Swain. Zool. illust, xre série. t. 1. pl. 53.
- \* Id. Wood. Ind. Test. Suppl. pl. 4. f. 19.
- \* Savigny. Expéd. d'Egypte. Coq. pl. 4. f. 25. 26.
- \* Desh. Eneyc. meth. Vers. t. 3. p. 994. nº 18.
- \* Sow. junior. Thes. Coneh. p. 29. n. 15. pl. 7. f. 32. 33.

Habite... l'Océan Indien? Mon cabinet. Espèce bien distincte par les lignes pourpres ou noires, bien espacées, dont elle est ceinte.

Longueur 21 lignes.

30. Strombe cariné. Strombus marginatus. Lin. (2)

St. testà ovato-acutà, transversim striatà, luteo-fulvà, albo fas-

(1) Comme on le voit par la synonymie, cette espèce avait déjà reçu trois noms avant Lamarck. Il est fâcheux qu'au lieu de choisir le plus ancien, il ait préféré en donner un quatrième. Nous proposons, nous, de revenir au nom spécifique, le plus ancien: c'est celui de Born, et l'espèce devra, en conséquence, prendre le nom de Strombus fasciatus.

(2) Nous comprenons difficilement comment les auteurs ont pu appliquer à une espèce quelconque le Strombus marginatus de Linné. Cette espèce se trouve, pour la première fois, dans la 10° édition du Systema. Martini ne la reconnaît pas,

ciatá; anfractibus dorso carinatis, suprà planulatis; spirá brevi, mucronatá; aperturá albá; labro acuto, incurvo, intus striato, spiræ adnato, anterius sinu distincto.

Strombus marginatus. Lin. Syst. nat. éd. 12. p. 1209. nº 499. — Gmcl. p. 3513. n. 15.

Schroetter, Einl. in Conch. 1. p. 431, nº 12. t. 2. f. 10.

Martini. Conch. 4. t. 79. f. 816.

Chemn. Conch. 10. t. 156. f. 1489. 1490.

- \* An eadem spec. Dillw. Cat. t. 2. p. 665. no 18?
- \* Desh. Encyc. meth. Vers. t. 3. p. 994. no 19.
- \* Sow. jun. Thes. Conch. p. 28. n. 14. pl. 6. f. 17.
- \* Kiener. Spec. des Coq. p. 44. nº 34. pl. 16. f. 2.

\* Mus. Gottw. pl. 19. f. 134. a. b.

Habite... Mou cabinet. Le dernier tour, turbiné, fait la principale partie de la coquille; il est anguleux et cariné antérieurement, et s'attenue postérieurement en queue courte et sillonuée. Longueur, 22 lignes et demie.

31. Strombe turriculé. Strombus turritus. Lamk. (1)

St. testa turrità, longitudinaliter plicatà, transversè striatà, albà, luteo-submaculosà; anfractibus convexis, ad suturas marginatis; labro parvo, intùs striato.

An Lister. Couch. t. 855. f. 12 b?

Favanne, Conch. pl. 20. fig. A 8?

Chemn. Conch. 10. t. 155, f. 1481. 1482.

\* Kiener, Spec. des Coq. p. 42. nº 32. pl. 24. f. 1.

Habite... Mon cabinet. Il est beaucoup plus turriculé que le

tandis que Schræter eroit la trouver dans une espèce qu'il figure et que Martini donne à tort eomme une variété du Strombus succinctus. C'est cette eoquille de Schræter, qui depuis est devenue le type du Strombus marginatus. Mais eomment Schræter a-t-il reconnu l'espèce? C'est ee que nous ignorons; pour nous, nous ne pouvons avoir autant de perspicacité que Schræter, devant la courte phrase de Linné, que nous rapportons textuellement à dessein. S. testæ labro prominulo, dorso marginato, lævi, caudá integrá.

(1) L'examen de cette espèce nous a convaineu qu'elle devait être supprimée et rentrer, à titre de variété, dans le Strombus vittatus de Linné. Str. vittotus, et n'a ses tours striés que dans leur partie inférieure. Longueur, 2 pouces 5 lignes.

32. Strombe treillissé. Strombus cancellatus. Lamk. (1)

St. testà ovato-turrità, cancellotà, albà; varicibus interruptis alternis; labro intùs striato, extùs marginato; columellà callosò.

Encyclop. pl. 408. f. 5. a. b.

\* Rostellaria cancellata. Kiener. Spec. des Coq. pl. 3. f. 3.

\* Wood. Ind. Test. Suppl. pl. 4. f. 6.

\* Strombus fissurella. Sow. Genera of Shells. f. 7.

\* Desh. Eucyc. meth. Vers. t. 3. p. 995. no 21.

\* Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 207. pl. 251. f. 7.

\* Strombus fissurella. Sow. jun. Thes. Conch. p. 26. no 1. pl. 8. f. 64. 65.

Habite... Mon cabinet. Petite coquille, singulière en ce qu'elle a le sinns des Strombes, et qu'elle offre des varices alternes, comme dans les Tritons. Longueur, 12 lignes et demie.

### † 33. Strombe en casque. Strombus galeatus. Wood.

St. testá ovato-ventricosá, lævigatá, fulvá; spirá brevissimá, opice mucronatá; onfractibus concovis: ultimo maximo, superaè obtusissimè subanguloto, transversìm lotè sulcato; aperturá angustá; labro incrassato, dilatoto, simplici; columellá acutá, latè callosá.

Wood. Ind. Test. Supp. pl. 4. f. 13. junior. f. 14.

<sup>(1)</sup> Nous ne partageous pas l'opinion de M. Sowerby et de quelques autres conchyliologues qui pensent que le Strombus fissurella de Linné est de la même espèce que le Strombus cancellatus de Lamarck. D'abord, ces deux coquilles ne sont pas du même genre, et nous pensons, avec Lamarck, que l'espèce de Linné appartient au genre Rostellaire. Il est à présumer que Linné a cru vivante l'espèce fossile si abondante dans les terrains tertiaires de Paris. Il sussit de lire attentivement la description de Linné pour sé convaincre qu'elle s'applique à l'espèce fossile et nou à la vivante. Celle-ei, en conséquence, devra conserver le nom que Lamarck lui a donné. M. Kiener a figuré le Strombus cancellatus parmi les Rostellaires. Ce naturaliste n'aura pas sans doute aperçu les deux sinuosités du bord droit qui caractérisent le genre Strombe.

Sow. jun. Thes. Conch. p. 35. nº 54. pl. 10. f. 114.

Kiener. Spee. des Coq. p. 5. nº 3. pl. 2. Habite la mer de Californie.

Grande et belle espèce, très facile à distinguer parmi ses congénères, non-seulement par la brièveté de sa spire, mais encore par la concavité des tours. Le dernier constitue à lui seul presque toute la eoquille; on remarque à sa partie supérieure na angle très obtus, au-dessous duquel se voit une donzaine de gros sillons transverses. L'ouverture est allougée, subquadrangulaire, étroite ; elle est blanche en dedans, et le bord droit devient d'un jaune orange de plus en plus foncé, et il est orné de quatre à einq taches d'un beau fauve. Le bord druit est un peu dilaté; son extrémité superieure se replie jusqu'au-dessous de la spire, et couvre une rigole profonde qui remonte obliquement à gauche, à-peu-près comme le fait la digitation postérieure du Pterocera chiragra. La columello est droite. Dans les vieux individus, elle est revêtue d'une large callesité épaisse qui reconvre toute la face inférieure du dernier tour. La coloration de cette coquille est pen variable; elle est blauchâtre et assez souvent d'un fanve pâle, sous un épiderme d'un brun foncé.

Cette coquille a 20 centim. de long, et 16 de large.

# † 34. Strombe désarmé. Strombus inermis. Sow.

St. testá ovato-oblongá, apice acuminatá, transversím sulcatá, albo lutescente; anfractibus planulatis, striatis, basi tuberculatis: ultimo supernè tuberculato; labro dilatato, incrassato, rotundato; aperturá albá, elongato-angustá cello columellari latissimo.

Sow. jnu. Thes. Conch. p. 35. no 46. pl. 10. fl. 113.

Coquille très rare, dont nous n'avons jamais vu que le scul individu de notre collection; il paraît qu'il n'en existe nou plus qu'un on deux exemplaires dans les collections d'Angleterre. Quaut à sa forme générale, elle a beaucoup d'analogie avec le Strombus epidromis; mais elle est beaucoup plus grande. Elle est épaisse, solide, pesante; la spire, allongée, conique, pointne au sommet, se compose de dix tours striés en travers, légèrement creusés et garnis à la base d'un raug de tubercules arrondis. Sur le deruier tour, et à sa partie supérieure, les tubercules s'agrandissent subitement; ils sont au nombre de six, obtus au sommet, un p u comprionés latéralement. Au-dessous de ces tubercules, le reste de la surface est sillonnée; mais les sillons sont larges, obtus et pen profonds. L'ouverture est d'un très beau blanc; elle

est allongée, étroite; son bord droit se dilate considérablement, s'épaissit beaucoup, et il remoute jusqu'à la suture de l'avant-dernier tour. La columelle est droite et revêtue d'une large callosité très lisse, un peu grisâtre, qui s'étale sur toute la surface inférieure du dernier tour. Toute l'ouverture, ainsi que son bord droit, sont d'un beau blanc. En dessus, la coquille est d'un blanc grisâtre, et elle a quelques taches jaunâtres dans le foud des sillons.

Elle est longue de 14 centim., et large de 95 millim.

### † 35. Strombe péruvien. Strombus peruvianus. Swain.

St. tosta turbinato-trigona, crassa, transversim sulcata, rubro flavescente; spira brevi, obtusa; anfractibus depressis, angustis, basi nodosis: ultimo maximo, tuberculis majusculis coronato; apertura angusta, aurantio rubescente; labro dilatato, supernè in lobum sæpiùs elongatum producto; columella recta, supernè plicata, callo latissimo induta.

Swain, Zool. Illust, 2° sèrie, t. r. pl. 39.

Sow. jun. Thes. Gonch. p. 34. n° 42. pl. 10. f. 110.

Reeve, Conch. Syst. t. 2. p. 206. pl. 250. f. 3.

Kiener, Spec. des Coq. p. 11. n° 8. pl. 8. et pl. 34. f. 1.

Habite les mers du Pérou.

Cette espèce ne mauque pas d'analogie, d'un côté, avec le Strombus gallus, de l'autre, avec le Strombus tricornis. La spire est courte, composée de neuf à dix tours étroits, aplatis, à la base desquels se trouve une raugée de tubercules obtus; mais ces tubercules se voient à peiue, parce que la suture en cache une graude partie. Le dernier tour est très graud, subtriangulaire. Sur le milieu du dos, il s'élève un gros tubercule eu pyramide obtuse, au-dessous duquel on en remarque un autre beaucoup plus court. Le reste de la surface présente des côtes transverses, distantes, ézales, qui s'amoindrissent et se rapprochent à la base de la coquille, L'outure est étroite, allongée, d'une eouleur orangée, passant souvent au ronge; son bord droit es! fort dilaté et très épaissi dans toute sa longueur. Son angle postérieur se prolonge en une sorte de digitation quelquefois droite, quelquefois recourbée, canaliculée en dessous. En dedans, le bord droit présente toujours des plis transverses, et l'on en remarque aussi à la partie supérieure de la columelle. Toute la base du dernier tour est revêtue d'une large callosité assez épaisse et de la même couleur que le reste de l'ouverture. Sous un épiderme d'un brun marrou, cetté coquille est d'un fauve rougeatre,

Elle est longue de 13 centim., et large de 9.

#### + 36. Strombe délié. Strombus gracilior. Wood.

St. testá elongato-turbinatá, luteo rufescente, lævigatá; spirá acutá, elongatá; anfractibus basi tuberculatis; aperturá albá, aurantio marginatá; labro coarctato, supernè lobo brevi, rotundato, terminato; columeltá rectá, latè callosá.

Wood, Ind. Test. Sup. pl. 4. f. r.

Sow. jun. Thes. Couch. p. 32. nº 35. pl. 8. f. 73.

Kiener, Spcc. des Coq. p. 31. nº 23. pl. 21. f. 1.

Habite les mers de Californic.

Espèce qu'au premier aspect on pourrait prendre pour une variété du Strombus pugilis; mais il sussit de l'étudier avec quelque attention, pour reconnaître ses caractères distinctifs. Elle est ovale, obloogue, turbinée, plus étroite, en proportion, que le Strombus pugilis; sa spire est allongée, conique, pointue: on y compte noze à donze tours, dont les premiers sont plissés longitudinalement : les suivans sont légérement concaves , et leur base est occupée par uu rang de tubercules pointus. Sur le dernier toor, ces tubercules conservent les proportions qu'ils doivent avoir à l'égard de ceux des tours précédens. Toute la coquille est lisse : l'ouverture est d'un très Leau blanc à l'intérieur, et elle est bordée de jaune orangé. Le bord droit est séparé de l'avantdernier tour par une large échancrure ; il s'avance et sc projette en un angle obtus, arrondi et assez proéminent. La columelle est droite, et toute la base du dernier tour est cachée par une callosité large, mince, subvitrée, et d'un jaune orangé chatoyant. Sous un épiderme d'un brun verdâtre, cette coquille, toute lisse, est d'one couleur d'on fauve rougeatre.

Les grands individus out 98 mill, de long et 65 de large.

#### † 37. Strombe granulé. Strombus granulatus. Wood.

St. testá elongato-cylindraceá, transversim striatá, ct tuberculatosulcatá, albá, flammulis fuscoscentibus maculatá; spirá elongatá, acuminatá; anfractibus supernè planulatis, basi tuberculatis; aperturá elongato-angustá, albá; labro supernè coarctato, aurantio marginato, intits granuloso.

Wood, Ind. Test. Suppl. pl. 4. f. 21.

Swain. Exot. Conch. app. p. 36.

Sow. jun. Thes. Couch. p. 33. n. 39. pl. 9. f. 100.

Kiener. Spec. des Coq. p. 28. n. 20. pl. 22. f. 1.

Habite les mers de l'Inde, d'après M. Kiener,

Espèce très distincte, qui a quelque avalogie avec le Strombus

bituberculatus de Lamarck: il y a une coquille fossile aux environs de Dax, nommée Strombus Bonelli, et qui a avec celle-ei plus d'analogie encore: elle est allongée, étroite, subcylindracée; sa spire est longue et pointue; on y compte huit tours déprimés en dessus, et portant vers la base une rangée de tubercules courts, mais poiutus. Les tubercules qui sont sur le dos du dernier tour sont, en proportion, plus grands que ceux qui les précèdent. Ce dernier tour est allongé, presque aussi large à la base qu'à sa partie supérieure. Outre les stries transverses nombreuses et fines, qu'on y rencontre, on y voit encore trois petites côtes granuleuses, distantes et égales. L'ouverture est allougée, rétrécie, subquadrangulaire: elle est un peu dilatée à la base. Son bord droit, fort épaissi, est bordé de jaune orangé : il est blanc endedans et chargé d'un grand nombre de fines granulations. La columelle est droite, lisse; et le bord droit en est séparé par une gouttière assez large et profonde. Cette coquille est ordinairement d'un blanc jaunâtre ou rongcâtre, et elle est ornée de siammules d'un brun plus ou moins foucé, irrégulièrement distribuées.

Les grands individus ont 90 mill. de long et 45 de large.

#### † 38. Strombe difforme. Strombus deformis. Griffith.

St. testà ovato-oblongà, longitudinaliter costellatà, transversim striatà, albo lutescente, supernè castaneo maculatà; spirà exsertiusculà, acuminatà; anfractibus in medio subangulatis, supernè concaviusculis, basi plicatis; aperturà angustà, albà; labro dilatato, intùs striato, supernè sinu disjuncto.

Griffith. Anim. Kimd. Moll. pl. 25.

Sow. jun. Thes. Conch. p. 27. nº 5. pl. 6. f. 8.

Habite...

La forme de cette coquille rappelle assez bien celle du Strombus isabella. Lamk. Elle est ovale, oblongue; sa spire, allongée et pointne, compte dix tours anguleux dans le milien, déprimés en dessus, striés transversalement, et chargés à la base de petites côtes longitudinales. Ces côtes se continnent sur le dernier tour; dans quelques individus, elles disparaissent insensiblement, et elles sont remplacees sur le dos par quelques tubercules oblongs. L'ouverture est allongée, étroite, tout-à-fait blanche; son bord droit est dilaté, peu épais, et toujours strié en dedans: ce bord droit présente deux caractères dont il faut tenir compte pour reconnaître l'espèce: une sinuosité large et peu profonde le détache nettement de l'avant-dernier tour; mais une languette étroite vient s'appliquer obliquement sur les deux avant-derniers tours,

laissant au-dessous d'elle un petit canal assez profund. Toute la coquille est d'un blanc grisâtre, plus souvent, d'un blanc très légèrement fauve; quelquesois elle est sans taches; dans quelques individos, on en remarque quelques-nues d'un brun marron, à l'origine des côtes lougitudinales.

Cette coquille a 60 mill. de loog et 35 de large.

#### † 39. Strombe de Campbell. Strombus Campbelli. Sow.

St. testa ovato-conică, superne longitudinaliter plicată, basi trunsversim striată, albă, fusco variegată; spiră elongato-acută; aufractibus convexiusculis, ad suturam sulco marginatis: ultimo anfracta dorso subgibboso; apertură elongato-angustă, albă; labro intis striato, granoso.

Sow, jun. Thes. Couch. p. 26 no 3, pl. 6, f. 22, 23. Kiener, Spec. des Coq. p. 55, no 42, pl. 24, f. 2. Habite...

C'est avec le Strombus vittatus que cette espèce a le plus d'analogie; mais elle est toojours plos coorte, plus ovalaire; la spire est moins longue que le dernier tour; elle est pointoe, et ses tours, au nombre de 9 à 10, sont nettement séparés eutre eux par une suture, au-dessous de laquelle est crensé un sillon assez profond. Ces tours sont chargés d'un grand numbre de petits plis obliques, longitudiuaox, qui disparaissent entièrement sur le dernier tour : celui-ci est lisse, surmonté sur le dos d'une petite gibbosité, et il a la base garnie de petites stries transverses. L'ouverture est allongée, étroite, toute blauche; le bord droit est dilaté de la même manière que dans le Strombus vittatus; cependant, son échancrure supérieure est moins profonde. Eu dedaus, on trouve sur cette lèvre des stries obsolètes, irrégulières, entremêlées de granolations. L'angle supérieur de l'ouverture est creusé d'une petite goottière qui remonte jusqu'à la suture. Le bord gauche est fort étroit; il est calleux, et un peu renflé dans le milieu. Sur nn fond d'un blanc quelquefois un pen violace, cette coquille est ornée de fascies transverses et de petites flammules longitudinales, irrégulières, d'un beau fanve bronâtre,

Elle est longue de 65 mill. et large de 35.

# † 40. Strombe pacifique, Strombus Novæ-Zelandiæ, Chemn.

St. testà ovato-oblongà, albo-flava, fusco variegatà, transversìm sulcatà; spirà elongato-acutà; aufractibus in medio tuberculatis, supernè striatis: ultimo tuberculis majoribus coronato; aperturà elongato-angustá; labro incrassato, intis sulcato; sulcis fulvo interlineatis; labro posticè lobo digitiformi terminato.

Strombus Novæ-Zelandiæ, Chemn. Conch. t. 16. pl. 156. f. 1485-1486.

Strombus acutus. Perry. Couch. pl. 12. f. 2.

Strombus pacificus. Sow. Thes. Conch. nº 52. pl. 9. f. 95.

Strombus auris Dianæ. Var. C. Dillw. Cat. t. 2. p. 664. nº 16.

Strombus pacificus. Swain. Exot. Conch. p. 10. pl. 17.

Martyns, Univers. Cunch. pl. 1.

Strombus auris Diana. Var. C. Dillw. Cat. t. 2. p. 664.

Reeve. Conch. Syst. t. 2. p. 206. pl. 250. f. 2.

Strombus pacificus. Sow. jun. Thes. Conch. p. 35. nº 52. pl. 9. f. 95.

1d. Kiener. Spec. des Coq. p. 18. nº 13. pl. 13. f. 1.

Habite l'Océan Pacifique, les côtes du Pérou.

Cette coquille a beaucoup de ressemblance avec le Strombus auris Dianæ, de Linué; elle se distingue par plusieurs bons caractères, dont le plus constant et le plus apparent consiste en ce que le bord droit, à l'intérieur, est chargé d'un grand nombre de stries, doot les interstices sont d'un heau bron. Nous avons restitué à cette espèce le premier nom qui lui a été donné par Chemnitz. Notre syuonymie constate que les auteurs n'ont pas toujours été d'accord sur cette dénomination spécifique, et, tout récemment encurc, M. Pfeiffer, dans son explication des plauches de Martioi et de Chemnitz, a proposé pour cette espèce la dénomination de Strombus Chemnitzii.

Gette coquille, assez rare encore daus les collections, a 80 mill. de long et 45 de large.

#### † 41. Strombe austral. Strombus australis. Sow.

Str. testá ovato-oblongá, angustá, transversim sulcatá, fulvá, lineis punctisque fulvis ornatá; spirá elongato-acuminatá; anfractibus in medio plicato-nodosis, ad suturam tenuè plicatis; aperturá elongato-angustá, supernè productá; labro substriato, supernè lobo digitiformi, brevi, terminato; columellá basi cal osá.

Sow. jub. Thes. Conch. p. 5, no 53, pl. 39, f. 96, 97.

Kiener. Spec. des Coq. p. 21. nº 15. pl. 14. f. 1. Habite les mers Anstrales aiusi que la mer des Moluques,

Espèce voisine du Strombus auris Dianæ, mais que l'on distingue avec la plus grande facilité: elle est allongée, étroite; la spire est presque aussi allongée que le dernier tour; elle est pointue, et les tours sont divisés en deux parties presque égales sur une rangée

de inbercules courts, pointus et pliciformes. La partie supérieure des tours est un peu creusée, et les sutures sont très finement plissées. Tous ces tours sont striés transversalement, tandis que le dernier présente des sillons transverses, dont trois sont plus gros. L'ouverture est allongée, étroite; le bord droit est peu dilaté; il est parallèle à l'axe fongitudinal de la coquille; mais il remoote jusqu'an milieu du troisième tour, se détache par une échancrure peu profonde, et son angle se prolonge en uoe courte digitation, sur laquelle se prolonge un angle, qui descend obliquement de la première grosse côte du dernier tour. La columelle est ornée d'une tache allongée, d'un brun assez vif; le bord gauche, mince en arrière, s'épaissit en avant eu que callosité grosse et épaisse. Sur un fond d'un blanc fauve, cette coquille est ornée d'un grand nombre de petites taches d'un fauve rongeâtic, et elle est ornée aussi, sur le hord droit, de six ou sept taches fauves ou rougeâtres, placées dans l'intervalle des côtes transverses.

Rare encore dans les collections, cette coquille a 65 mill. de long, et 32 de large.

#### † 42. Strombe tacheté. Strombus maculatus. Sow.

St. testá ovato-acutá, basi striatá, albá, fusco-maculatá; spirá exsertiusculá; aafractibus submarginatis, multivaricosis; aperturá albá, angustá; labro supernè incrassato, inflexo, intús striato; columellá supernè striatú.

Sow. jun. Thes. Conch. p. 30. no 22. pl. 7. f. 53.

Habite les îles Sandwich.

Petite espèce qui a beaucoup de ressemblance avec le Strombus floridus de Lamarek. Cette eoquille est ovalaire, étroite, à spire allongée et pointue, composée de neuf tours convexes, à suture bordée d'un petit bourrelet. Ces tours offreut des stries transverses, obsolètes, ét portent un grand nombre de varices irrégulièrement distribuées, comme dans les Tritons. Le dernier tour est grand; il coustitue les deux tiers de la coquille environ; il est strié à la base, ainsi que sur le bord droit; le dos et le centre de la eoquille restent lisses, L'ouverture est d'un très beau blanc : elle est allongée, étroite. Le bord droit est épaissi dans une grande partie de sa longueur, et il est strié en dedaos, dans toute son étendue. La columelle est légèrement excavée dans le milieu; elle est garnie d'un bord gauche très étroit, et d'une épaisseur uniforme. Sons un épiderme jaunâtre et très mince, cette coquille est d'un blanc laiteux, et elle est ornée de taches irrégulières de brun marron peu foucé, en petit nombre, et dont les principales

se disposent en deux fascies transverses sur le milieu du dernier tour.

Cette coquille est longue de 35 mill, et large de 18.

#### † 43. Strombe fusiforme. Strombus fusiformis. Sow.

St. testá elongato-augustá, susiformi, utrinquè attenuatá, lævigatá, basi tenuè striatá; anfractibus convexiusculis, marginatis; aperturá angustá, roseá; labro angusto, intis striato, in penultimo anfractu perrecto.

Sow. jun. Thes. Couch. p. 31. 110 28. pl. 9. f. 91, 92.

Kiener. Spee. des Coq. p. 47, n. 36. pl. 28. f. 2.

Habite la Mcr Rouge et l'Océan de l'Inde.

Petite equille fort intéressante qui ne manque pas d'analogie, quant à sa forme générale, avec le Strombus gibberulus, mais qui en est constamment distincte par tous ses caractères: elle est allongée. étroite, un peu renflée dans le milien, atténuée à ses extrémités; la spire est allongée, pointue, composée de neuf tours médiocrement convexes, sur lesquels se distribue irrégulièrement un petit nombre de varices aplaties. La suture est bordée d'un très petit bourrelet, et toute la coquille est lisse, si ce n'est à la base du dernier tour, où l'on remarque quelques stries transverses. L'ouverture est très étroite; le bord droit n'est point dilaté, ce qui donne à cette coquille une apparence toute particulière. A sa partie supérieure, ce bord droit se prolonge en une petite languette, appuyée sur les deux avant-derniers tours. On peut la comparer à celle qui se voit dans la plupart des Rostellaires. L'angle supérieur de l'ouverture se prolonge sous cette languette en un petit eanal étroit et profond. Le bord droit est teiut de rose pâle en dedans, et il est garni de fiues stries dans toute sa hauteur. Cette coquille, sur un fond d'un blanc rosé, est ornée de taches nuageuses d'un fauve brunàtre, interrompues par deux fascies transverses pâles. La columelle a une teinte violacée à sa partie supérieuro; et, dans cet endroit, elle offre quelques rides irrégulières.

Cette coquille est longue de 35 mill. et large de 15.

#### † 44. Strombe en tarière. Strombus terebellatus, Sow.

St. testá elongato-angustá, subcylindraceá, lævigatá, albá, fuscopunctatá vel variegatá; anfractibus convexiusculis: ultimo spirá longiore; aperturá elongato-angustá, basi dilatatá; labro tenui, angusto, simplici.

Sow. jun. Thes. Cunch. p. 31. n° 30. pl. 9. f. 84. 85. Strombus dentatus Kiener. Spec. des Coq. pl. 18. f. 2.

Habite la Mer Rouge et l'Océan de l'Inde.

M. Kieuer confond cette espèce avec le Strombus dentatus de Wood, qui n'est autre chose, selon nous, qu'une varieté du tridentatus de Lamarek. Le Strombus terebellatus est une espèce parfaitement distincte de tontes ses congénères. Comme son nom l'indique, elle a, en effet, des rapports avec les coquilles du genre Terebellum; elle est allongée, étroite, subeylindracée, à spire conique, pointne, composée de huit à neuf tours médiocrement convexes et entièrement lisses. Le dernier tour est à peine rétréci à la base, et, si l'on regarde de ce côté, l'échaucrure est tellement large et si courte, que l'on peut apercevoir l'enroulement intérieur de la coquille; le bord droit est mince, simple, non dilaté et comme prolongé en arrière : il est lisse en dedans, et les deux échanerures caractéristiques du geure Strombe sont à peine creusées vers la base. L'ouverture est petite, étroite, en fente triangulaire, sensiblement dilatée à la base. Sur un fond d'un beau blane ou d'un blanc légérement fanve, cette coquille est marbrée très irrégulièrement de taches et de linéoles d'un beau brun marron. Il y a une variété jaunâtre qui, presque toujours, est ornée de ponetnations irrégulières d'un brun fauve.

Cette equille est langue de 35 mill., et large de 15.

### † 45. Strombe crépu. Strombus crispatus. Sow.

St. testà elongato-fusiformi, eleganter longitudinaliter plicatà, et transversim striatà, fuscescente, castanco-zonatà; spirà elongato-acuminatà; anfractibus convexis: ultimo basi attenuato; aperturà angustà; labro dilatato, intùs striato, posticè in canalem angus-tum, spiratum, spirae coadunatum, desinente; columellà basi callosà.

Sow. jnn. Thes. Conch. p. 26. n. 2. pl. 8. f. 62. 63. Kiener. Spee. des Coq. pl. 4. Rostellaria crispata,

Habite les iles Philippines.

Très jolie petite espèce de Strombe découverte par M. Cuming. Elle a beaucoup de rapports avec le Strombus eancellatus de Lamarck; elle se rapproche, par conséquent, du Strombus fissurella de Linné. Elle est allongée, fusiforme; la spire est anssi longue que le dernier tour; on y compte dix tours très convexes, très élégamment treillissés par l'entre-croisement de fines côtes longitudinales très saillantes, et de stries transverses beaucoup plus fines. Assez souvent les tours sont interrompus par quelques varices irrégulièrement distribuées. Le dernier tour est renslé, subglobuleux: il se termine insensiblement à la base en un petit canal presque droit, étroit et plus profoud que dans la plupart des Strombes. L'ouverture est

d'un très beau blane: elle est ovale, étroite, atténnée à ses extrémités. Le bord droit est fort épais, dilaté, renversé en dehors; il est élégamment strié dans toute sa longueur. Son extrémité postérieure, ainsi que celle du bord gauche, se prolongent en un canal étroit, qui remoute sur les parties latérales de la spire, quelquefuis jusqu'auprès du summet, et se termine en se courbant en spirale. La columelle est droite, simple, lisse; elle est garuie d'un bord gauche, étroit à la partie supérieure, dilaté et épais vers la base. Cette coquille est assez variable, quant à la couleur; quelquefois elle est blanchâtre, mais le plus souvent elle est d'un brun marron foucé, et ornée de deux fascies blanchâtres sur le dernier tour.

Cette coquille est longue de 80 mill., et large de 10.

## † 46. Strombe glabre. Strombus glabiatus. Sow:

St. testà elongato-conica, polità, nitidissima, luteo cornea; anfractibus planis, ad suturam linea fuscescente marginatis; apertura brevi, subtrigona; columella truncata; labro marginato, intùs fuscescente: ultimo anfractu ad suturam plicato.

Sow. jun. Thes. Conch. p. 82. no 32. pl. 8. f. 66. 67.

Habite ....

Petite coquille des plus singulières; ear, au premier aspect, en la prendrait plutôt pour une nasse que pour un Strombe. Cependant, elle doit entrer daus le genre, non-seulement par la forme de son hord droit, mais encore par l'analogie qu'offre son ouverture avec celle du Strombus terebellatus. Cette coquille est lisse, pulie, brillante, à la manière de certaines nasses et des ancillaires. Sa spire, pointue, est formée de neuf tours à peine convexes; elle est aussi longue que le dernier tour : celui-ci est ventru, dilaté à la base, et il présente constamment sur le dos, et à partir de la suture, quelques petits plis longitudinaux. L'ouverture est petite, ovales subtrigune; la columelle est arquée dans sa longueur et elle est subitement trouquée à la base, de telle sorte, qu'en regardant la eoquille de ce côté, on aperçoit une partie de l'enroulement intérieur de ses tours. Le burd droit n'est point dilaté comme dans les autres Strumbes; il est épaissi, légérement renversé en dehors; il est lisse et d'un beau brun rougeatre. Toute la coquille est diaphane, d'un jaune comé passant quelquesois au brunâtre vers l'ouverture. Les tours sont bordes à la suture par une petite linéole d'un brun foncé.

Cette coquille, qui est la plus petite du genre Strombe, a 15 mill. de long, et 7 de large.

### Espèces fossiles.

### 1. Strombe à fissure. Strombus canalis. Lamk.

St. testá fossili, parvula, ovato-turrità, longitudinaliter costulatà; labro collumellaque superne coalitis et carinam fissam usque ad apicem currentem formantibus; canda brevi.

Strombus canalis, Bullet, de la Soc. philom, nº 25, f. 5.

Strombus canalis, Annales du Muséum, vol. 2, p. 219.

Encyclop. pl. 409, f. 4, a, b.

\* Desli, Encyc. meth. Vers. t. 3, p. 997, nº 24.

\* Desh. Coq. Foss. de Paris. t. 2. p. 629. nº 3. pl. 84. f. 9 à 11.

\* Roissy. Buff. Moll. t. 6. p. 88. 110 5.

Habite... Fossile de Grignon. Mon cabinet. Les interstices de ses eôtes sont finement stries. Longueur, 8 lignes et demie.

Obs. Le Strombus spinosus de Linne n'a point le sinus des Stromhes, et appartient an genre des Volutes, ayant sa columelle plissée inférieurement.

Le Strombus lucifer de Linné est un assemblage de jeunes individus appartenant à plusieurs espèces, sur lesquelles il serait assez difficile de se prononcer à cause de l'imperfection de la plupart des figures.

### † 2. Strombe treillissé. Strombus decussatus. Bast.

St. testa minima, elongato-angusta, subturrita; spira elongatoacuminată, longitudinaliter tenue plicată, transversim tenuissime strinta; anfractibus convexiusculis : ultimo basi canali angusto, ascendente terminato; aperturá ovato angustá; labro columelláque supernè coalitis, et carinam fissam usque in medio spirae currentem formantibus; labro incrassato, reflexo, intùs lavigato.

Bast, Coq. foss, de Bord, p. 69, no 1.

Habite... Fossile aux environs de Dax et de Bordeaux.

Cette coquille a la plus grande analogie avec le Strombus glabratus des Philippines que nous avons précèdemment décrit; néaumoins, il se distingue comme espèce, et ne peut pas se confoudre non plus avec le Strombus cancellatus avec lequel il a également des rapports. Il est allougé, étroit, subturriculé; la spire est plus allongée que le dernier tour; elle est très pointue et composée de onze à douze tours convexes, ornés de petites côtes longitudinales subanguleuses qui sont plus écartées sur l'avant-dernier tour que sur les premiers et sur le dernier. Ces côtes sont traversées par un grand nombre de fines stries transverses, serrées et régulières. Le TOME IX.

46

dernier tour est atténué à la base, et se termine en un petit canal allongé, étroit et redressé vers le dos. L'ouverture est ovale, étroite, attéunée à ses extrémités. Son aogle sopérieur se prolonge et remonte obliquement le long de la spire, sous forme d'une petite carène canaliculée et formée de deux lèvres. Ce petit caoal ne remonte presque jamais jusqu'au sommet de la spire; il s'arrête vers le milien de sa longueur, en se recourbant vers le dos. Le bord droit est un peu plus dilaté que dans le Strombus cancellatus; il est reuversé en deliors, et il est toujours lisse en dedans, caractère qui distingue éminemment cette espèce fossile de celles qui sont vivantes et qui ont avec elle de l'analogie.

Cette coquille est longue de 35 mill, et large de 15.

## † 3. Strombe orné. Strombus ornatus. Desh.

St. testá ovato-oblongá, in medio subventricosá; spirá conicá, acutá; anfractibus convexis; costulis longitudinalibus striisque transversis decussatis: ultimo anfractu spira longiore, basi attenuato; apertura elongata, angusta; angulo superiore fissura angusta, brevi, terminato; labro incrassato, eleganter denticulato, extus sulcato.

Murex bartonicusis. Sow. Min. Gonch. pl. 34. f. 3. 4. 5. Desh. Coq. fors, de Paris, t. 2. p. 628, pl. 85. f. 3. 4. 5.

Habite ... Fossile de Grignon. Mouchy, Ully, Saint-Georges.

Gette petite coquille est des plus élégantes; on n'en connaissait d'abord que deux individus recucillis à Grignon. Plus tard, M. Grave en découvrit quelques autres dans la riche localité de Moochy-le-Châtel, et bientôt après elle fot découverte dans la troisième localité que nous citous, où elle est en assez grande abondance. Cette espèce est très facile à distinguer: sa spire, un peu moius longue que le dernier tour, est composée de sept tours convexes, très élégamment treillissés par de petites côtes longitudinales étroites et régulières, et par des stries transverses non moins régulières que les côtes; le dernier tour, ventru à sa partie supérieure, s'atténoe à la base pour se terminer en un petit canal étroit et recourbé en dessus. L'ooverture est très étroite ; la columelle est très oblique, à peine coorbée, et elle est revêtue d'un bord gauche etroit, mais épaissi; le bord droit est dilaté, il est épais; à l'intérseur, il est garoi d'un boorrelet plisse, ce qui lui doone l'apparence d'être composé de deux lèvres appliquées l'une sur l'autre; à l'extérieur, ce bord est garni de petites côtes saillantes, formées par la continuation des stries transverses; chacune de ces petites côtes se prolonge sur le bord en une petite dentelure. Les deux bords de l'onverture se prolongent à son augle supérieur en une petite fissure qui remonte le long de l'avant-dernier tour. Cette fissure est semblable à celle des Rostellaires.

Les grands individus de cette espèce ont 18 millim. de long et 11 de large.

#### † 4. Strombe calleux. Strombus callosus. Desh.

St. testó ovato-oblongá, utrinquè attenuatá; spirá conicá, kevigatá; anfroctibus convexiusculis, longitudinaliter plicatis; plicis angulosis: ultimo anfractu dorso plicis majoribus instructo; aperturá ovato-angustá, supernè canali angusto terminotá; columelló valdè callosá.

Desh. Coq. foss, de Paris, t. 2, p. 627. pl. 84. f. 7. 8.

Habite... Fossile à Abhecourt, près Beauvais.

Nous n'avous vu jusqu'à présent qu'un seul individu un peu complet de cette coquille remarquable, Elle est oblongue-allongée; sa spire, pointue, est formée de dix tours convexes, lisses, sur lesquels des plis longitudinaux, aigus au sommel, sont disposés régulièrement; le dernier tour est plus court que la spire, et, comme dans la plupart des Strombes, le dos de la coquille, au lieu de plis, est pourvu de grands tubercules aplatis, places immédiatement au-dessous de la suture; la face inférieure du dernier tour est revêtue d'une large callosité fort épaisse, formant un reuflement remarquable en forme de talon, servant de base an canal terminal. Cette callosité s'étale le long de la spire, en remontant jusqu'au quatrième tour, et elle forme, avec l'extrémité du bord droit qui la suit, une gouttière étroite et assez profonde, tout-à-fait comparable à celle des Ptérocères; la partie du bord droit que nons connaissons est assez épaisse, et annonce que ce bord devait être peu dilaté et sans doute comparable à celui du Strombus pugilis, par exemple.

Cette coquille, très rare, à ce qu'il paraît, a 95 mill. de long et 47 de large.

#### † 5. Strombe de Mercati. Strombus Mercati. Desh.

St. testá ovato-turbinatá; spiró brevi, conicá; anfractibus angustis, basi nodulosis: ultimo anfroctu tuberculis longiusculis, conicis, coronato, in medio et ad bosim triseriatim obscurè noduloso; apertura prælongá, angustá, bosi profundè emarginató; labro incrassato, obtuso, basi vix inflexo.

Mercati. Metalloth. Vaticana. p. 299. f. 1.

Desh. Expéd. de Morée. Zool. p. 192. pl. 25. f. 5. 6.

Dujardin. Foss. de Touraine. p. 296.

Habite... Fossile en Italie, en Morée, et dans les Faluns de la Touraine. Cette coquille est turbinée, oblongue; sa spire est courte, pointue, formée d'un assez grand nombre de tours étroits, dont la hase est couronnée d'un seul rang de tubercules; la suture est simple et onduleuse; le deruier tour est propertionnellement très grand; il est conique, et sou hord droit est peu dilaté en aile; il est un peu aplati en dessus et couronne sur la carene par un seul rang de grands tubevoules coniques, obtus an soumet et un peu comprimés sur les côtés; le reste de la surface est lisse. Cependant, vers le milieu du dernier tour, ainsi que vers la base, on remarque deux sèries parallèles de tubercules arrondis en forme de pustules aplaties. L'ouverture est allongée, étroite; le bord gauche est largement ctalé en une graude callosité qui revêt toute la surface inférieure de l'avant-dernier tour. La base de l'ouverture est terminée par nne échanerure large et profonde, renversée vers le dos; la lèvre droite est très épaisse, très obtuse, renversée en dehors; elle n'est point prolongée à sou sommet, et sa base, au lieu d'une échancrure profonde, comme dans la plupart des Stroobes, ne présente qu'une très petite inflexion, de sorte que dans cette espèce ce caractère essentiel aux Strombes s'efface et disparaît presque entièrement.

Les grands individus de cette espèce out 12 cent, de longueur et 80 mill, de largeur.

## † 6. Strombe de Bonelli. Strombus Bonellii. Brong.

St. testá clongato-oblongá, angustá, subcylindraceá, transversim sulcatá; spirá clongato-acuminatá; anfractibus convexiusculis, in medio globoso-plicatis: ultimo anfractu supernè tuberculis crassis coronato, basi sulco tuberculato ornato; labro incrassato, simplici, intús levigato.

Brong. Vicent. p. 74. pl. 6, f. 6.

Broun, Leth, Geogn, t. 2, p. 1085, no 1,

Bast, Foss. de Bord. p. 69. nº 2.

Habite... Fossile à la Superga, près Turin; aux euvirous de Dax. Cette coquille a beaucoup de ressemblance avec le Strombus granula-

tus, vivant, dont nous avons donné précèdemment la description. Il est allongé, étroit; le dernier tour est cylindracé, n'étant presque point rétréci à la base. La spire est allongée, pointne; les tours sont convexes et chargés dans le milien d'une rangée de tubercules peu saillans qui s'altongent en forme de plis. Sur le dernier tour, ces tubercules s'allongent beaucoup plus, en proportion, que sur les précèdens; ils sont un peu comprimés, et il y en a quatre, surtont sur le milieu du dos, qui sont plus proèminens que tous les autres; vers la base de la coquille, on remarque une ran-

gée de tubercules aplatis sur une côte légèrement proéminente. Toute la surface du dernier tour est occupée par des silloustransverses assez gros. Le bord droit est à peine dilaté; il est épais et terminé antérieurement par deux échancrures très profondes, assez semblables à celles du *Strombus pugilis*. A sa partie supérieure, ce bord se relève jusqu'à la suture sans former de canal ni d'échancrure. En dedans, il est lisse.

Cette coquille fossile, fort vare jusqu'à présent, a 10 centim. 172 de longueur et 55 mill. de large.

FIN DU NEUVIÈME VOLUME.

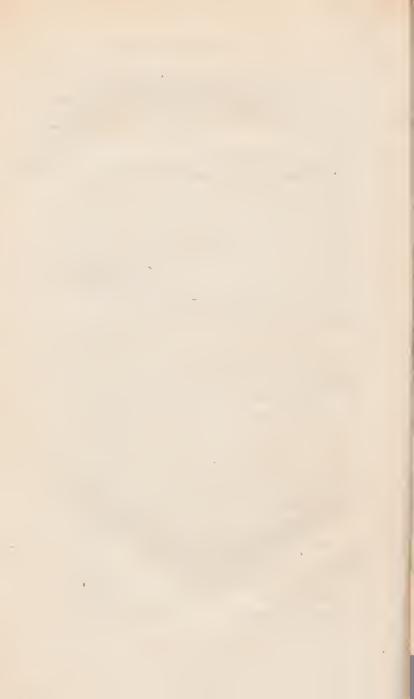

## TABLE DES MATIÈRES

### CONTENUES DANS LE NEUVIÈME VOLUME.

| LES MACROSTOMES.       6         Sigaret. Sigaretus.       7         Stomatelle. Stomatia.       15         Stomate. Stomatia.       18         Haliotide. Haliotis.       20         LES PLICACÉS.       35         Tornatelle. Tornatella.       37         Piètin. Pedipes.       43         Pyramidelle. Pyramidella.       53         LES SCALARIENS.       59         Vermet. Vermetus.       60         Scalaire. Scalaria.       69         Dauphiuule. Delphinula       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93                                                                                                                                                                                                   |   |           |       |         |       |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------|---------|-------|------|------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| Sigaret. Sigaretus.       7         Stomatelle. Stomatella.       15         Stomate. Stomatia.       18         Haliotide. Haliotis.       20         LES PLICACÉS.       35         Tornatelle. Tornatella.       37         Piètin. Pedipes.       43         Pyramidelle. Pyramidella.       53         LES SCALARIENS.       59         Vermet. Vermetus.       60         Scalaire. Scalaria.       69         Dauphiuule. Delphinula.       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifrontie. Bifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202 |   | Janthine  | . Ja  | ntiune  | Z     |      |      |   |   |   |  |   |   |   | ٠ |   | ٠ |   |   |   | K   |
| Stomatelle. Stomatiala.       15         Stomate. Stomatia.       18         Haliotide. Haliotis.       20         LES PLICACÉS.       35         Tornatelle. Tornatella.       37         Piétin. Pedipes.       43         Pyramidelle. Pyramidella.       53         LES SCALARIENS.       59         Vermet. Vermetus.       60         Scalaire. Scalaria.       69         Dauphiuule. Delphinula       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifrontie. Bifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                      | L | ES MACI   | ROS   | TOM     | ES.   |      |      |   |   |   |  |   | ٠ |   |   |   |   |   |   | ٠ | 6   |
| Stomatelle. Stomatiala.       15         Stomate. Stomatia.       18         Haliotide. Haliotis.       20         LES PLICACÉS.       35         Tornatelle. Tornatella.       37         Piétin. Pedipes.       43         Pyramidelle. Pyramidella.       53         LES SCALARIENS.       59         Vermet. Vermetus.       60         Scalaire. Scalaria.       69         Dauphiuule. Delphinula       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifrontie. Bifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                      |   | Sigaret.  | Siga  | retus   |       |      |      | ٠ |   |   |  |   | ٠ | ٠ |   |   | ٠ |   |   |   |     |
| Stomate   Stomatia   18     Haliotide   Haliotis   20     LES PLICACÉS   35     Tornatelle   Tornatella   37     Piétin   Pedipes   43     Pyramidelle   Pyramidella   53     LES SCALARIENS   59     Vermet   Vermetus   60     Scalaire   Scalaria   69     Dauphiuule   Delphinula   83     LES TURBINACÉS   92     Cadran   Solarium   93     Bifrontie   Bifrontia   104     Roulette   Rotella   114     Troque   Trochus   128     Monodonte   Monodonta   171     Turbo   Turbo   184     Littorine   Littorina   202                                                                                                                                                                                                                             |   | Stomatel  | le.   | Stoma   | itell | la.  |      |   |   |   |  |   |   | ٠ |   |   |   |   | ٠ |   | 15  |
| Haliotide, Haliotis.       20         LES PLICACÉS.       35         Tornatelle. Tornatella.       37         Piétin. Pedipes.       43         Pyramidelle. Pyramidella.       53         LES SCALARIENS.       59         Vermet. Vermetus.       60         Scalaire. Scalaria.       69         Dauphiuule. Delphinula       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifrontie. Bifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       128         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                   |   | Stomate.  | Sto   | omatie  | a     |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   | ٠ |   |   | 18  |
| LES PLICACÉS.       35         Tornatelle. Tornatella.       37         Piètin. Pedipes.       43         Pyramidelle. Pyramidella.       53         LES SCALARIENS.       59         Vermet. Vermetus.       60         Scalaire. Scalaria.       69         Dauphiuule. Delphinula.       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifrontie. Bifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                        |   | Haliotide | . I   | Taliot  | is.   |      |      |   |   | ٠ |  |   |   |   | ٠ |   |   |   | ٠ |   | 20  |
| Tornatelle. Tornatella.       37         Piètin. Pedipes.       43         Pyramidelle. Pyramidella.       53         LES SCALARIENS.       59         Vermet. Vermetus.       60         Scalaire. Scalaria.       69         Dauphiuule. Delphinula.       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifrontie. Bifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                                                       | L |           |       |         |       |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 35  |
| Piètin. Pedipes.       43         Pyramidelle. Pyramidella       53         LES SCALARIENS.       59         Vermet. Vermetus.       60         Scalaire. Scalaria       69         Dauphiuule. Delphinula       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifrontie. Bifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                                                                                                   |   | Tornatel  | le.   | Torne   | atel  | la.  |      |   | ٠ |   |  |   |   |   |   | ٠ |   |   |   |   | 37  |
| Pyramidelle, Pyramidella       53         LES SCALARIENS       59         Vermet, Vermetus       60         Scalaire, Scalaria       69         Dauphiuule, Delphinula       83         LES TURBINACÉS       92         Cadran, Solarium       93         Bifrontie, Bifrontia       104         Roulette, Rotella       114         Troque, Trochus       118         Monodonte, Monodonta       171         Turbo, Turbo       184         Littorine, Littorina       202                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Piétin. I | edij  | nes.    |       |      | ٠    | ٠ |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 43  |
| LES SCALARIENS.       59         Vermet. Vermetus.       60         Scalaire. Scalaria.       69         Dauphiuule. Delphinula.       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifrontie. Bifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Pyramide  | elle. | Pyra    | mic   | lell | !a . |   | ٠ |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 53  |
| Scalaire, Scalaria.       69         Dauphiuule. Delphiuula.       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran, Solarium.       93         Bifroutie. Bifrontia.       104         Roulette, Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte, Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L |           |       |         |       |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 59  |
| Dauphiuule. Delphiuula       83         LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifroutie. Eifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Vermet.   | Ve    | rmetu   | 3     |      |      |   |   |   |  |   | , |   |   | ٠ |   |   |   |   | 60  |
| LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifroutie. Eifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Scalaire. | Sec   | alaria  |       |      |      |   |   |   |  |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 69  |
| LES TURBINACÉS.       92         Cadran. Solarium.       93         Bifroutie. Eifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | Dauphiu   | ule.  | Delp    | him   | ula  |      |   |   |   |  |   | ٠ |   |   |   |   |   |   |   | 83  |
| Cadran. Solarium.       93         Bifrontie. Eifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L | es ture   | IN    | ACÉS    |       |      |      |   |   |   |  | ٠ |   |   |   |   |   | , |   |   | 92  |
| Bifrontie. Eifrontia.       104         Roulette. Rotella.       114         Troque. Trochus.       118         Monodonte. Monodonta.       171         Turbo. Turbo.       184         Littorine. Littorina.       202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |           |       |         |       |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -   |
| Roulette, Rotella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |           |       |         |       |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Troque. Trochus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |           |       |         |       |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Monodonte. Monodonta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |           |       |         |       |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Turbo. Turbo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |       |         |       |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| Littorine. Littorina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Turbo.    | Turl  | ba      |       |      |      |   | Ì |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 184 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Littorine | L     | ittorin | ıa.   |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 202 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |           |       |         |       |      |      |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

| Phasianelle. Phasianella.    |   |  |   |   |   | ٠ |  |   |  |   |   |   | 239  |
|------------------------------|---|--|---|---|---|---|--|---|--|---|---|---|------|
| Turritelle. Turritella       |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Deuxième Section             | p |  |   |   | ٠ |   |  |   |  | ٠ | ٠ | ٠ |      |
| Trachélipodes zoophages.     |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   | 275  |
| LES CANALIFÈRES              |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Première Section             |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Cerite. Cerithium            |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   | 280  |
| Pleurotome. Pleurotoma.      |   |  |   | ٠ |   | ٠ |  |   |  |   |   |   | 342  |
| Turbinelle. Turbinella       |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Cancellaire. Cancellaria     |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Fasciolaire. Fasciolaria     |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Fuscau. Fusus                |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Pyrule. Pyrula               |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Deuxième Section             |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Struthiolaire. Struthiolaria |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Ranelle. Ranella             |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Rocher. Murex                |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Triton. Triton               |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   | -    |
| LES AILÉES                   |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Rostellaire, Rostellaria     |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Ansérine. Chenopus           |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Ptérocère. Pterocera         |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Strombe. Strombus            |   |  |   |   |   |   |  |   |  |   |   |   |      |
| Detoiling, off Office (10    |   |  | 0 |   |   |   |  | 0 |  |   |   |   | 00.3 |

#### FIN DE LE TABLE.

Itefsend ! 40.

1.12. Comus cede nulli

3.2. warn

10. nobitis

11. Solandri

2. aurisiacus,

13. amabitis,

14 Sinensis

15. pontifericis,

16 slorda maris

17. Yoluta Innonia.

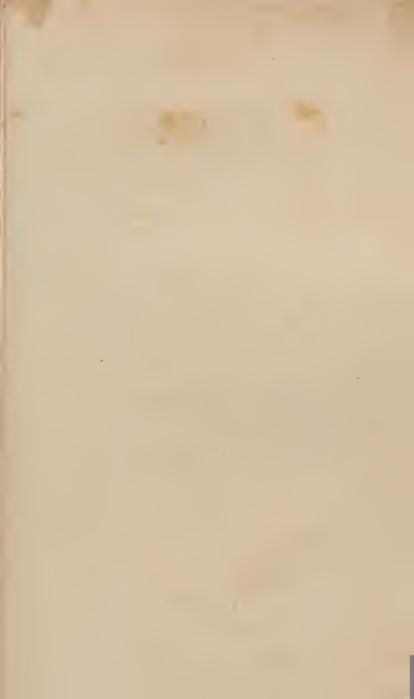





